

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







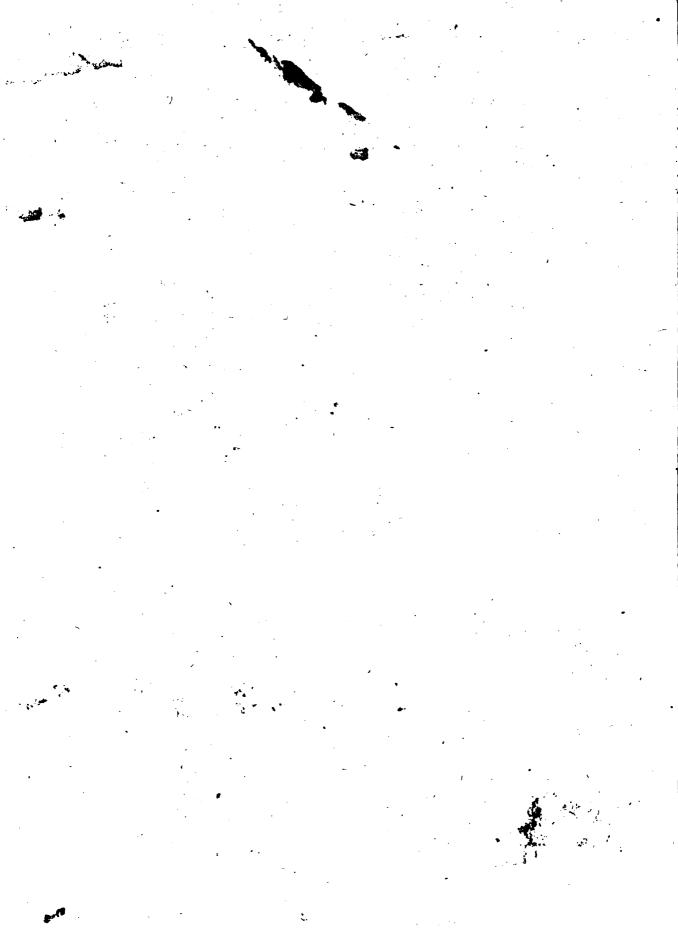

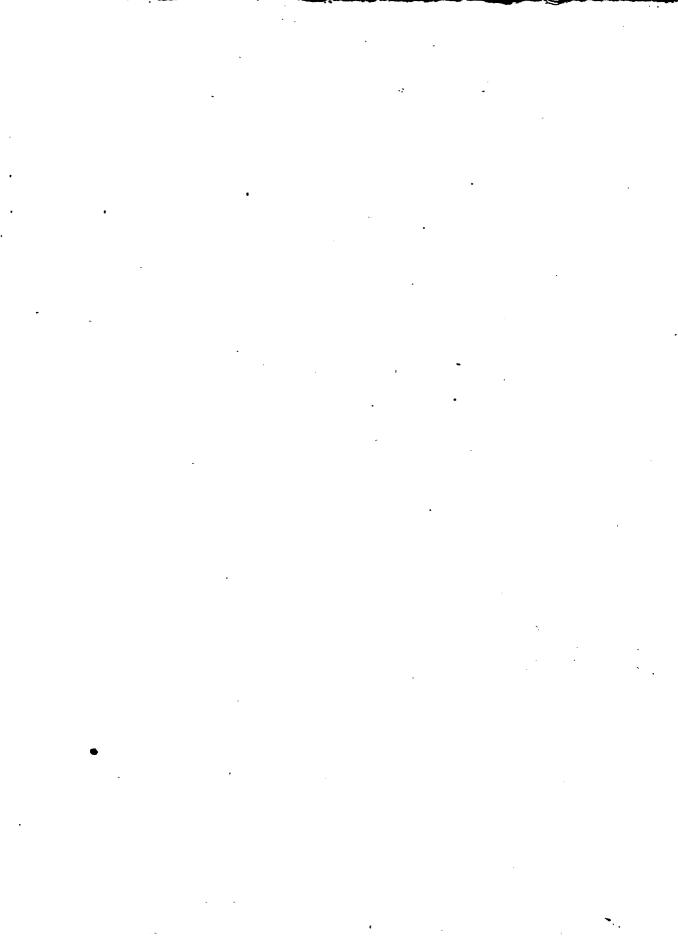

| • |   |   |   |   |     |   |   |   |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   | _ |   |     |   |   |   |
|   |   |   | - |   | ٠   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   | • |   |   |   | • • |   | - |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   | • |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
| · |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
| · |   |   | • |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   | , |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   | • |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
| · |   |   |   |   |     | • |   | , |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
| • |   |   |   |   |     |   |   |   |
| , | • |   |   |   |     |   |   | • |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   | • |   |   |     |   | ٠ |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   | - |   |
|   |   |   |   |   |     |   | • |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|   |   |   |   |   |     |   |   |   |

# TABLE DES MATIÈRES

Contenues dans l'Histoire & dans les Mémoires de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, depuis le Volume XXIII, jusques & compris le Volume XXXII.



A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCLXX.





### TABLE

DES

## MATIÈRES,

Contenues dans l'HISTOIRE & dans les MÉMOIRES de l'ACADÉMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS & BELLES-LETTRES, depuis le Volume XXIII, jusques & compris le Volume XXXII.

### A

A, est ordinairement lettre numérale sur les monumens Grecs. Histoire, Volume XXXI, page 281.

A, vient d'habet. — Article vient de ad, a, ab. Mémoires, Vol. XXIV, 644.

Tome XXXIII.

A. Ce qu'il fignifioit sur le registre du Centurion. Mémoires, Vol. XXXII, 330.

AB, signifie de l'eau chez les Persans. — Ils le joignent ordinairement au nom propre d'une rivière. Mém. Vol. XXXII, 589.

- A BARBANEL, penfe qu'il n'y eut rien de réel à l'apparition de Samuel. Mém. Vol. X XIII, 186.
- A B A R E S ravagent les Gaules.

  Mém. Vol. X X V I I I, 104.

  Connus sous le nom de Geou-gen.

  Ibidem, 105. Ne doivent point être confondus avec les Huns.—

  Sont Tartares orientaux.— Les Huns, Tartares occidentaux, 122.
- A BASCANTE Pédotribe, propolé par l'inscription du Gymnase d'Athènes. — Connu par d'autres monumens. Hist. Vol. XXIII, 186.
- A BEILLES. Les Curêtes en enseignent le gouvernement aux Crétois. Hist. Vol. XXIII, 42.
- A BGARE, roi de l'Osrhoëne, prend sur ses médailles le nom de Septimius. Mém. Vol. XXIV,
- A BGARE, chef d'une tribu d'A-rabes, reconnoît les Romains. —
  Fait graver fur ses monnoies les têtes des Empereurs. Hift. Vol. XXV, 87.
- A BIENS SCYTHES, envoient une Ambassade à Alexandre. — Ptolémée les place au quarante-cinquième degré de longitude. — Strabon, d'après Homère, les met dans leur vraie position. Hist. Volume XXV, 49. Arrien & Ammien-Marcellin les déplacent, Ibid. 50.
- ABILA, plusieurs villes de ce nom. — Abila de la Perée. — Abila des Vignes. Mém. Vol. XXVIII, 558. Abila sur le

Chryforrhoas. — Appelée Abila de Lysanias, Ibid. 559. Abila de la Décapole; Dissertation de M. l'abbé BELLEY sur son ère. 557. Plusieurs médailles de cette ville, 557 & suiv. Leurs dates prises de l'ère de Pompée, 560 & 566. Font voir qu'elles ne doivent pas avoir été frappées à Abila de Lysanias. — Prend sur ses monnoies les mêmes titres que Gadara, 560. Prend le nom d'Auguste, 561. A quelle occation, 561 & 562. Portoit le titre de sacrée, 562. Le paganisme y étoit toléré sous la domination des Juifs, 561. Avoit le droit d'autonomie, 562. Comment M. l'abbé BELLEY explique le r qui se trouve sur ses médailles. 563 & 564. Pense que Ptolémée l'a nommée par erreur Abida, 564. Obtient le titre de Néocore, 565. Culte d'Hercule y est établi. — Soumise aux Pto-Iomées, 566. Puis aux Séleucides. - Illustre sous le gouvernement Romain. — Fut de la feconde Palestine. — Est maintenant soumise aux Arabes, 567. Sa position à l'orient de Gadara, 558 & 559.

ABILA, ville de Célésyrie. Ses ruines. — Appelée aujourd'hui Abil. — Sa distance de Damas. — Est la même que Leucas. Mém. Volume XXXII, 698. Voyez LEUCAS.

ABOTRITES Prédénéems, habitans de la Dace. — Leur affinité avec ceux de Meklbourg. — Le district de Bodrog, en basse Hongrie, - vient de leur nom. Mém. Vol. XXX, 242.

ABOULGAZI, descendant de Genghizkhan, compose en langue Mogole une histoire de sa nation. Mém. Vol. XXVIII, 94. Est conforme aux historiens Chinois. — Fait remonter l'origine des Turcs jusqu'à Japhet. — M. DE GUIGNES sait voir que ce qu'il dit des anciens Mogols convient aux Hiomnou. Ibid. 95.

ABOULKASEM ou FERDOUSI traduit en vers le Schah-namah. — Sa récompense. — Son dépit. Mém. Vol. XXXI, 379.

ABRAHAM. Ce qu'en dit Nicolas de Damas. Hift. Vol. XXIX, 199. Trogue - Pompée. Ibid. 199 & 200. Eupolème le fait inventeur de l'Astrologie. — Veut qu'il l'ait enseignée aux Phéniciens & aux Egyptiens. — Ce que signifie son nom. — Ce qu'en disent Molon & Alexandre Polyhistor, 200.

A BRÉGÉS CHRONOLOGIQUES.

(Mémoire de M. le Président HÉNAULT sur les) Reproches qu'on suit aux abrégés. Mém. Vol. X X VIII, 611 & 612.

Jugement sur celui de Justin. Ibid. 612 & 613. Sur celui de Florus, 613 & 614. Sur celui de Florus, 613 & 614. Sur celui de Favorin, 614 & 615. Voyez FAVORIN. Sur celui d'Eutrope, 615. Pièce d'Ausone, intitulée les Césars, ne peut être mise au rang des abrégés. — Les Abréviateurs du v. siècle sont perdre les originaux, 616. Objet des

bons abrégés, 617 & 619. Jugement de celui de Sulpice-Sévère. — De celui de Velléius-Paterculus, 617 & suivantes. De celui d'Aurélius - Victor. — De celui de Sextus-Rufus, 621. De la Bibliothèque de Photius. - Du Lexique d'Hésychius. -— Jugement fur Sléidan. — Sur le P. Pétau, 622 & 623. Sur le P. Labbe, 623 & 624 Sur Turselin. — Sur le Discours de M. de Meaux. — Sur Jean le Clerc. — Sur Dupin. — Sur Vignier, 623. Sur Bertaut. 🛶 Sur Brianville. — Sur le Ragois. - Sur le P. Buffier. - Sur le P. du Londel. — Sur le P. d'Avrigny. - Sur Jean du Tillet. — Sur Marcel. — Sur le P. d'Orléans. — Sur VERTOT. 624. Différentes sortes d'abrégés, 625. Utilité des abrégés, 626.

ABRINCATUI donnent leur nom à Abrincatua leur ville. — Par la suite Abrinca. — Puis Avranches. — Avoient un Évêque dès la fin du v.º siècle. Hist. Vol. XXXI, 268.

A B U L F É D A. Mérite de son Ouvrage. Mém. Vol. X X I V, 538. Règne à Hamah au commencement du X I v.º siècle, Hist. Vol. XXVII, 104.

ABU-RIHAN, surnommé Al-Birouni, passe dans l'Inde. —
Communique aux Indiens la philosophie d'Aristote. Mém. Vol.
XXXI, 211. Est le Géographe
de l'Orient. — D'où vient son
nom. — Dédnit le cinquième des

A ij

distances itinéraires, pour en faire des mesures droites. — Approuvé par Édouard Bernard. — M. D'ANVILLE estime qu'il ne faudroit diminuer que le huitième. Mémoires, Volume XXVI, 96

A BY DE, colonie Milésienne. Mém. Vol. XXIII, 159.

ABYDOS. Sa distance d'Ilium. —
De Lampsaque. Mémoires, Vol.
XXVIII, 322 & 323.

A CADÉMIES ou ÉCOLES
PUBLIQUES dans les Gaules.—
Lieux où étoient les plus célèbres.
Mém. Vol. XXIV, 591.

ACADÉMIE, bornée dans son origine aux médailles & aux monumens. — Embrasse toutes les parties de la Littérature & de l'Histoire. — Doit en partie ses avantages au zèle de M. DE BOZE. Hift. Vol. XXV, 264 & 265. A vant lui on ne donnoit point de Mémoires. — Les premiers paroissent en 1717. — Il en publie quinze Tomes. - La partie appelée Histoire est son ouvrage. — Ce qu'on entend par ce mot Histoire. Ibidem, 265. Nouveau réglement. — Préfente un Mémoire à M. le Comte D'ARGENSON, au fujet des classes étrangères d'A cadémiciens. Histoire, Volume XXIII, 4 & s. Ceux - ci réduits à douze Académiciens - Libres; quatre Régnicoles, non domiciliés à Paris; huit Etrangers; leur rang; leur place en cas d'affillance. Ibidem, 6. Point de voix aux élections. — Perdent leur place s'ils réfi lent à Paris. - L'Académie peut délivrer des lettres de simple Correspondance, 7. Ne fait imprimer, parmi ses Mémoires, que ceux des Académiciens. — Exception en faveur du Mémoire de M. de Mairan, sur l'Olympe. Hift. Vol. XXV, 190. Correspondance mutuelle entre l'Académie des Sciences & celle des Belles-Leures. Histoire, Vol. XXIII, 157. Histoire, Vol. XXV, 190. Comment se faisoit. — Comment se fait actuellement. Hift. Vol. XXIII, 157. Mémoire que l'Académie fait tenir aux Académiciens Danois qui entreprennent le voyage de l'Arabie heureuse. Histoire, Vol. XXIX, 2 & Suiv. Changemens arrivés dans la liste des Académiciens depuis 1752 jusques & compris 1754. Histoire, Volume XXV, 5. Depuis 1755 jusqu'en 1757. Hift. Vol. XXVII, 4. Depuis 1758 jusques & compris 1760. Histoire, Vol. XXIX, 31. Depuis 1761 jusques & compris 1763. Hift. Vol. XXXI, 3. Changemens arrivés dans le Secrétariat, Hift. Vol. XXVII, 1. Prix que l'Académie a distribués pendant les années 1752, 1753 & 1754. Hift. Vol. XXV, 1 & 2. Pendant les années 1755, 1756 & 1757. Histoire, Vol. XXVII, 3 & 4. Pendant les années 1758, 1759 & 1760. Hist. Vol. XXIX, 30 & 31. Pendant les années 1761, 1762 & 1763. Hift. V l. XXXI, 2. Fondation d'un Prix par M. DE

CAYLUS. Hift. Vol. XXV, 2. Condition de cette fondation. Ibid. 3. Approbation du ROI & réponse de M. D'ARGENSON. — Règlement sur ce sujet, 4.

A C A M A S, promontoire de l'île de Cypre. — Donne le nom d'Acamantis à l'île. — S'appelle aujourd'hui Saint - Épiphane. — Le vulgaire l'appelle Pifano. — Hésychius en parle. — Étienne de Lusignan atteste faussement une ville d'Acchame. Mém. Vol. X X X I I, 536.

ACAMATIUS, prêtre d'Héliopolis, se faisoit appeler le Philosophe, quoiqu'ignorant. Mém. Volume XXXI, 178 & 179.

ACCENS. Dissertation de M. l'abbé ARNAUD sur les accens de la langue grecque. Mem. Volume XXXII, 432. Toutes les langues ont des accens. — Ceux de la nôtre sont à peine sensibles. — Tous les mots grees ont les leurs. Ibidem, 434. Le mot accent, emprunté des Anciens, ne renferme point l'énergie qu'il avoit autrefois. — Fut formé par les Latins sur le mot sessadià. - Ce mot a toujours marqué sans confusion, le chant de la langue, 435. Denys d'Halicarnasse le regarde comme la partie essentielle de l'élocution, 436. Chez les Grecs, chaque syllahe avoit les tons & les temps, indépendamment de toute fignification, 434 & suiv. L'art oratoire ne disséroit propremeit de la musique que par la quantité & non la quallté, 437. Différence entre le son de la voix continue & le lon de la voix mue dans le chant, 437 6 438. Denys d'Halicarnasse mesure le chant du discours par l'étendue d'une quinte, 437. Explication de cette quinte par M. ARNAUD, 439. En quoi consistoit l'art du déclamateur, 440. Différence de l'énergie des accens dans le simple discours & la déclamation, 440 & 448. Dans les vers. — Le contre-point est la position la plus recherchée de la musique moderne. Ceux qui ont traité de la mufique ancienne, y cherchent le contrepoint. — Les Grecs s'attachoient à connoître les rapports entre les sons & les passions, 441. Leur étude consistoit dans l'imitation précise, 442. Modeloient l'harmonie du chant sur celle du dilcours, & joignoient à cette imitation la mesure du temps du mouvement des lyllabes, 442 & 448; d'où se forma le rythme, & se fit le choix des accens propres à peindre les objets. — Les instrumens rendirent ces accens plus sensibles. — Jusque - là, la musique & les instrumens étoient fimples. — Amphion augmente les cordes de la lyre, sans toucher aux accens, 442. Olympe fit de même. — Différence entre les hymnes, les cantiques, &c. où les instrumens étoient nécessaires. d'avec l'épopée, où il est douteux que les instrumens aient été employés, 443. Différentes fortes de vers occasionnés par les Aüj

instrumens. Mem. Vol. XXXII, 443 & 449. Ne mirent que de la variété dans le rythme, sans alterer les accens. - Changement qui arriva, lorsqu'on joignit aux citharèdes les citharistes. — Phrynis & Lasus transportèrent au chant les nouveautés tirées de la musique instrumentale. — Aristote condamne cette nouveauté, Ibid. 444, Les Philo-. fophes s'élèvent contre ce changement, 445 & 449. Le peuple l'autorise. - La musique devient un art à part. — Elle s'empare des principales parties du drame. — De compagne de la poësse, elle devient souveraine, 445. Porte coup à la langue, 449. Soumet les accens & le rythme, 445. Perd son ancien caractère, 446. Vers prosaïques ou politiques, inventés pour favoriser la musique. — Sortes de chant que les premiers Poëtes mirent en ulage, 447. Le chant étoit une qualité de la tragédie. — Souvent le vers feul, accompagné d'accens, faisoit l'imitation. — Prenoit un caractère plus élevé & entièrement lyrique dans les chœurs, 448. Analogie des accens avec les temps. — De l'affemblage des longues & des brèves, le forment les pieds & les nombres. — De la collection des nombres, se forme le rythme, — De l'arrangement des syllabes, se forment les modes, 449. C'est dans le caractère de la langue des Grecs qu'on doit chercher leur chant. - Martianus Capella dit que

l'accent est le germe de la musique, 450.

ACCENSES. Voyez ARMÉS LÉGÈREMENT & TRIAIRES. Trois significations du mot Accenses. — 1.° Soldats surnuméraires. - Fabretti prouve qu'ils n'étoient pas les Accenses velati. Mém. Vol. XXIX, 369 & 370. Ne faisoient point corps dans la légion. — Servoient par occasion dans les troupes légères. — Végèce leur donne une place qu'ils n'avoient pas dans l'antiquité. -Les Officiers pouvoient leur faire faire leur service particulier. Ibid, 370. 2. Les gens au service des Officiers, appelés Deputati. -Appelés hors de rang par Maurice & Léon. — Il y en avoit au fervice des Généraux. — C'étoit ordinairement des affranchis. Caton les appelle Ministratores. — Tite-Live en fait une centurie à part. — Le nom d'accensus changé en celui d'optio. — Fonction de l'option. — 3.º Ces deux sortes d'Accenses ne faisoient point partie de la légion, 371. La troissème espèce marche à la fuite des Roraires. — Leurs armes, 372 & fuivantes.

ACCHAD ou ABCHAD, bâtie par Nimrod dans la Babylonie, Mém. Vol. XXVII, 29. Sa fituation. — Son territoire appelé Psitacène, pourquoi. — Serpens finguliers de sa rivière, Ibid. 31. Abulfarage la prend pour Nisibe, 32.

ACESTIE. Son bonheur. Hift, Vol. XXIII, 61,

ACHAZ ferme le temple de Jérufalem. Hifl. Vol. XXIII, 102.

ACHEORUM ACTA, lieu où Teucer prit terre en Chypre. — On n'en trouve plus d'indice. Mém. Vol. XXXII, 541.

ACHEMITES, nom qu'on donnoit aux parens de Mahomet, Mém. Vol. XXIV, 544.

ACHERON, fleuve de Thesprotie.
— Traversoit le marais Acherusia.

Mém. Vol. XXIII, 175 & 176.
Fleuve de Lucanie. — Acheron,
Cocyte, Phlégeton, Styx, noms
significatifs en grec, peuvent
avoir été imposés à différentes
rivières. Ibid. 177 & 178.

ACHERUSIA, marais traversé par l'Acheron & le Cocyte. Mém. Vol. XXIII, 176. Ville de

Lucanie. Ibid. 177.

ACHEUM, lieu contigu à Sigée, Mém. Vol. XXVIII, 326.

ACILIUS, chef des parafites d'Apollon. — Auteur comique & tragique. Hist. Vol. XXXI, 58 & 59. Statue élevée à son honneur. Ibid. 60.

ACIMINEUM est Slankemen. — Sa position. — Constance y élève un château. Mém. Vol. XXVIII, 417 & 418.

ACRAGAS, célèbre Graveur. Mém. Vol. XXXII, 773.

A CTIUM, mal placé dans les cartes de la Grèce. Mém. Val. XXXII, 516. Fausseré du plan de la bataille d'Actium dans l'histoire Romaine de Catrou, &c. 1bid. 517. Le lieu qu'occupoit Actium conserve le nom d'Azio, 517 de 526. Position du lieu où

fe donna la bataille, 5 18. Jeux en l'honneur d'Apollon Actiaque.

— On ne parle d'Actium comme ville que depuis le combat.

Actium & son temple dans le district Anactorium, 526.

A C

ACTUS QUADRATUS. Son étendue. — MINIMUS. Son étendue. Mémoires, Vol. XXIV,

506.

ACUNUM. Sa position à Pétervardein. Mém. Vol. XXVIII, 418 & 419. Un Acunum près de Montelimart. — Mot Celte qui signifie le même que cuneus, & ancon en grec. — Ne peut se consondre avec Acinineum. — Vestiges des retranchemens Romains. Ibid. 418.

Acus ou Acum fignificit, parmi les premiers François, un lieu habité. — Ce nom, ajouté à celui du maître, devient le nom d'une ville, &c. — Étoit, parmi les Gaulois, ce qu'est le polis des Grecs, le magus des Gaules, &c le castrum des Latins. Mém. Vol.

XXXII, 762.

A CUSILAÜS d'Argos mis au nombre des sept Sages. — Temps où il vivoit. — Trouve des tables de branze chargées d'inscriptions. — En prend l'idée d'écrire des Généalogies. — Commence au règne de Phoronée. — Cité par Platon. — Fait l'Amour aussi ancien que la Terre. — Remontoit à l'origine des êtres. Mém. Vol. XXIX, 65. Accusé d'assoir mis en prose la Théogonie d'Hésiode. — Intervalle qu'il mettoit entre le déluge d'Ogygès & la

première Olympiade. — En quel temps il plaçoit le siège de Troie. — Le passage des Pélasges Arcadiens en Thessalie. Mémoires, Volume XXIX, 66. M. DE BOUGAINVILLE conclut de ces remarques, que l'ouvrage étoit régulier & sair avec soin, Ibid. 67.

A DALARD, abbé de Corbie, favoit la langue Romance, la Tudesque & la Latine. Mém, Vol. XXIV, 664.

ADANA. Voyez ANTIOCHE de Cilicie.

ADAQUAS. Sa position aux environs d'Harek. *Mémoires*, Vol. XXVIII, 452.

A D E L I N G. Nom des fils des rois Saxons en Angleterre. — Ce qu'il fignifie. Mém. Vol. XXIV, 576.

ADHERBAL, réfugié à Rome, sollicite contre Jugurtha. — Our dans le Sénat, Scaurus prend sa défense. — Les émissaires de Jugurtha en empêchent l'esset. — Est bloqué dans Cirrhe. Mem. Vol. XXIX, 242. Se remet entre les mains de son enneni, qui le sait mourir. Ibid. 244.

ADONIS, divinité des Phéniciens & Affyriens. — C'étoit le nom que ces peuples donnoient à Mars. Mémoires, Vol. XXXI, 137. Les Perfans le nommoient Abobas. — Donne occasion au culte du Phallus. — Avoit été roi d'Affyrie. — Son nom en langue Phénicienne fignifie Seigneur ou Maître. — Les Lacédémoniens adoptent son culte, & l'appellent

Kuess. - De qui il étoit fils. -Originaire d'Assyrie ou de Phénicie. — Règne dans les contrées du Liban. — Donne son nom à une rivière. — Sa femme étoit Affyrienne. Ibid. 138. Ciceron l'appelle Aftarthé. — Ce que les Poëtes disent de sa mort, 139. Il ne fut que blessé & guéri long-temps après. — Allusion & cette blessure & à cette guérison. -- Consacre la figure de la partie blessée, en mémoire de sa guérison, 140. On donne à cette figure le nom de Phallus. — La superstition en fait la divinité de Priape. — D'où vient à Adonis le nom d'I'mus, 141. Etoit le même qu'Osiris & Bacchus, 141 😿 142. Cérémonies des fêtes d'Osiris, les mêmes que celles des fêtes d'Adonis. — Description de ces fêtes, 142 & 143. Cette fête commune à l'Egypte & à la Phénicie. — S'y célébroit en même temps. — Les Egyptiens s'approprient Adonis sous le nom d'Osiris. — Son véritable nom n'étoit connu que des initiés, 144. M. l'abbé MIGNOT croit que ce culte fut porté en Egypte par les Rois Pasteurs, Phéniciens d'origine. — Le veau Apis apothéolé sous ces Rois,

A DOPTION. Son usage ancien parmi les Grecs, Mém. Vol. XXIII, 408. N'avoit pas lieu à Athènes en saveur d'un étranger. Hist. Vol. XXIII, 56.

ADRASTÉE. Ce que c'est. Mém. Vol. XXX, 42. Pourquoi ce nom ADRIEN. Voyez HADRIEN.

ADULA est le mont Saint-Gothard. Hist. Vol. XXVII, 121.

ADULIS, port du golfe Arabique.

— Fréquenté des Abyssins. —
Sa latitude. — Dépendoit de la
ville royale d'Auxume. Mém.
Vol. XXVI, 53.

ÆGÉTA ou ÉTÉTA. Sa position convenable à Véussau. Mémoires,

Vol. XXVIII, 438.

EGOS - POTAMOS, célèbre par la défaite des Athéniens. — Sa position. — Est une petite rivière. — Étienne de Byzance & Tzetzès en sont une ville. Mém.

Vol. XXVIII, 340.

ÆMILIA, maison Patricienne, descendoit de Mamercus, fils de Numa. — Divisée en plusieurs branches. Mém. Vol. XXIV, 235. Grands homines qu'elle a produits. *Ibid.* 236. Médailles de cette famille, restituées par Trajan. - Deux Basiliques de cette famille, 205; l'ancienne dans le quatrième quartier; la nouvelle dans le forum, 206. Celle - ci fondée par L. Emilius Paulus, l'an 703 de Rome, avec l'argent que César lui avoit envoyé des Gaules; achevée par Paulus Emilius Lépidus; rétablie par Auguste, 208. M. Lépidus demande à Tibère la permission d'y ajouter quelques ornemens. — Mise par Pline au nombre des plus magnifiques ouvrages de Rome. — Consumée par l'incendie de Néron, 209. Tome XXXIII.

Restituée par Trajan, 206 & 209. L'ancienne sut sondée par M. Æmilius Paulus. — Fut rétablie par Fulvius, d'où ses noms Æmilia & Fulvia, 207 & 208.

M. DE VALOIS croit que c'est Vénasque. — M. MÉNARD fait voir qu'elle étoit parmi les Cavares, & que Vénasque est parmi les Méminiens. — Conjecture que c'est le château de Lers. — Sa position convient avec celle que Strabon donne à Aeria. Hist. Vol. XXIX, 237.

Æ SEPUS. Aujourd'hui Sataldere. Mém. Vol. XXVIII, 337.

AFFRANCHIS. Loix de Scaurus qui les concerne. Mémoires, Vol. XXIV, 240. Prenoient le nom de la famille de leur patron par respect. — Contribuoient plus à l'illustration de leurs patrons que leur propre fortune. Ibid. 115.

AFRIQUE. Mémoire de M. D'ANVILLE concernant les rivières de l'intérieur de l'Afrique. Mém. Vol. XXVI, 64. Elle a peu de fleuves. — Diminuent par les saignées qu'y font les habitans, & dépérissent infensiblement. Ibid. 66. Voyez BAGRADAS, CINYPHUS, GAMBIE, GHIR, GIR, NIGER, NIL, SÉNÉGA.

AGACHUM, élément des Indiens, ce que c'est. Mém. Vol. XXXI, 241.

AGAMEDE, roi des Orchoméniens, plus Architecte que Prince. Hift. Vol. XXIX, 160.

AGAMEDE. Voyez MINYAS.

AGASH, mesure Turque, revient communément à trois milles. Mém. Vol. XXXII, 530.

AGATHE ANTIQUE. Observations de M. l'abbé BELLEY sur une agathe antique du cabinet de M. le Duc d'Orléans. - Sa description. — Publice dans un recueil de pierres gravées par M. este de la Croix, Mém. Vol. XXVI, 486. Un Savant croit qu'elle représente Septime - Sévère, sa femme Julia-Domna & leur fils Caracalla. — M. l'abbé Belley fait voir qu'elle représente l'empereur Pertinax, Titiana sa seinme & le jenne Perinax leur fils. — Qu'elle a été gravée à l'occasion des jeux solennels que la ville de Sardes donnoit en l'honneur de cet Empereur. Ibid. 487. Pertinax y est représenté avec les traits qui lui conviennent; avec le Paludamentum. --Le jeune Pertinax aussi avec le Paludamentum, 488. La tête ressemble à celles des médaillons, 490. Le vase placé au milieu marque le prix. — La palme qui en sort désigne la victoire, 492. L'inscription marque les jeux Capitolins Chryfantins, 492, 495 & 496. Voyez JEUX. Le mot saud lignifie des fêtes célébrées en son honneur, 494 & 495. Les jeux Chryfantins célèbres à Sardes, 496. Voyez SARDES. M. l'abbé Belley pense que les Sardiens firent graver le sujet de ces jeux pour être distribué au peuple, & que de-là vient cette pierre, 502.

AGATHE ORIENTALE. Vases de Saint-Denys faits de cette pierre. Mém. Vol. XXIII, 353 & fuiv. Rareté de cette pierre dans tous les temps. Ibid. 354. N'est jamais littée en sens contraire, 362. Impossibilité d'y appliquer l'émail. — Les Anciens coloroient parsaitement des agathes de différentes couleurs. — Savoient l'inniter, 364. Procédé de cette manœuvre suivant Male comte DE CAYLUS, 365.

A'TAOS AA'IMONOS. Isle de Ptolomée, doit être la grande Andamon. Mém. Vol. XXXII,

623.

AGDE, Agatha, ancienne villedes Gaules. — Sa struction. —
Colonie Marseilloise. Hist. Vol.
XXVII, 118. D'où lui vient son nom. — Ptolémée distingue deux villes de ce nom. — L'autre est ignorée. — Appartenoient aux Volces Techosages. — Son port. — Ambassadeurs de Chilpéric à Tibère y périssent. Ibid. 119.

AGDESTIS ell un nom Phrygien. Hist. Vol. XXIII, 47. Véritable nom de Rhéa. Ibid. 46. M. Fréret retrouve dans ce nom la dénomination phrygienne de la mère des Dieux, 48. Passoit pour fille de Rhéa, 47. Comment représentée dans les anciens monumens & médailles, 48. Sa naissance. — Ses aventures mêtées à celles d'Atys. — Son histoire, rapportée disséremment par Pausanias & Plutarque, Mém. Vol. XXIII, 218.

AGDUS, montagne où Cybèle

cacha le corps d'Atys. Hift. Vol. XXIII, 47. Où Deucalion & Pyrrha prirent des pierres pour réperer le genre hunain. Mém. Vol. XXIII, 217. Conçoit de Jupiter un enfant monstrueux appelé Agarflis. Ibid. 218.

AGÉSILAS. Réponse qu'il fait aux Thasiens. Mém. Vol. XXIII,

283.

AGIDUS en NACIDUS. Lieu de l'île de Cypre difficile à trouver. Mim. Vol. XXXII, 540.

AGILIUS, paralue d'Apollon. Statue en son honneur élevée à Latuvium. - Affranchi de Commode. — Orné du Décurionat. - Prêtre d'Auguste. Hift. Vel. XXXI, 61.

AGORACRITUS. Phidias met philieurs ouvrages fous fon nom. - Concourt avec Alcamène pour une flatue de Vénus. - Son concurrent est préséré. Mém. Vol. XXV, 316 & 317. Vend fa statue aux Athéniens, à condition qu'elle ne seroit point dans Athènes. — Fut placée au bourg Rhamnusium. — Il lui donne le nom de Némélia Ibid. 317. Sa patrie étoit Paros, 716.

AGRIPPA. Ce que Dion dit de sa Présecture est de son invention. Mém. Vol. XXIV, 302 & 304. Ne prend aucun parti fous Saturninus. Ibid. 307. Veille aux imérêis de son beau-père, 312.

ACRIPPINE, semme de Germanicus. Ses bains. — Son urne lépulcrale. Mém. Vol. XXIV, 171.

AGYLLA, ville d'Italie. Ce que fignific son nom. — Changé en

celui de Care. — à quelle occation, Mémoires, Vol. XXV, 9. M. GIBERT suspecte l'étymologie; il la tire d'un mot syrien. -Peut austi venir des Langues du nord. Ibid. 10.

AHREMAN. Voyez ARIMANE. AIGLE. Enseigne. Voyez EN-

SEIGNE.

AIGLE. Symbole des Prolomées. Souvent sur leurs médailles. Hift. Vol. XXXI, 100. Ce qui peut avoir donné lieu à ce symbole. Ibid. 101.

A'IMAKOTPI'A. Signification de ce terme. Mem. Vol. XXIII,

AIMARGUES étoit sur le bord de to mer en 813. — En est actuellement à trois lieues. Hift. Vol. XXV, 68.

Almoin, évêque de Verdun, harangue en Gaulois le Concile affemblé à Mouzon en 995. Hift. Vol. XXIII, 247.

AIR, formé de l'octaèdre, suivant Timée. - Peut être tout, excepté le seu. Mêm. Vel. XXXII, 30. Se présente sous différentes for-

mes. Ibid. 32.

AIX, Aquæ Sextiæ, fondée par C. Sextius Calvinus. Hist. Vol. XXIX, 234. Mémoines, Vol. XXXII, 657. Augmentée par Augustie. — Colonie militaire. Hift. Vol. XXIX, 234.

A'I O'N. Nom que les Grecs emploient pour fignifier Dieu, -Equivant à Celui employé par les Indiens. — Ce qu'il défigne dans l'acception ordinaire, - Différence entre L'uit & Xeins. - Ne

·Bij

peut convenir qu'à Dieu. — Est communiqué aux Intelligences par tous les Sectaires qui ont mêlé la philosophie avec la religion. Mêm. Vol. XXXI, 278 & 279.

AKHDAM. Son étendue. Mém.

Vol. XXIV, 543.

ALA. Explication de ce mot par Cincius Alimentus. — Ne signifie point la cavalerie d'une fégion. Mém. Vol. XXXII, 309. Peut convenir à la cavalerie en général. — S'applique à la cava-Ierie des Alliés. — Même à leur infanterie. Ibid. 310 & 312. Preuves qu'il signifie la cavalerie des alliés, dans les auteurs avant César. — Preuves qu'il signifie l'infanterie alliée, 310 & 311. Signifie, depuis César, une troupe de cavalerie en général, 311. Les corps de cavalerie qu'on joignoit aux légions conservent ce nom; on les appeloit Alarii equites. - Sublistent jusgu'à la fin de l'Empire. — Portèrent le nom de Vexillationes & de Cunei, 312 & 316. Ala, dans Tacite, ne se dit que de la cavalerie, 312.

ALAINS. Leur stature. Mém. Vol. XXX, 239. Leur ancienne habitation. Mem. Vol. XXVIII, 92 & 93. Sont chasses par les Huns ou Hiom -nou. — Passent dans la Sarmatie Asiatique, où ils restèrent jusqu'à l'irruption des Huns, sous Valens. — S'établissent en partie dans les montagnes de Circasse, & en partie aux environs du Danube. —

Vont jusqu'aux Pyrénées. — S'établissent en Espagne, &c. Ibid. 93.

ALAUNA. Sa position répond à Alone. Mém. Vol. XXVIII.

482 & 483.

ALBANIE. Son temple. — Le Pontife, le premier après le Rol. Hist. Vol. XXXI, 112.

ALBE, capitale des Helviens. -Aujourd'hui le Vivarais. — Les Cevènes les séparoient des Vellaviou Vellauni, ceux du Vélai; & des Gabali ou Gabales, ceux du Gévaudan. — Les Helviens avoient un Prince, quoique compris dans la province Romaine. — Strabon les met dans l'Aquitaine. — L'ancienne Alba est aujourd'hui le bourg d'Alps. -Monumens qui indiquent sa position. — Ptolémée l'appelle Albaugusta. — Détruite au commencement du v. siècle. -Viviers devient capitale du pays. Hist. Vol. XXIX, 235. Lesnotices récentes l'appellent Vivarium. - Les vins d'Albe célèbres. Ibid. 236.

A L B I N accusé par la loi de Manilius & exilé. Mém. Vol. XXIV,

ALBINUS écrit sur la doctrine secrette de Platon. Mém. Vol. XXXI, 132.

ALBY (la baronne d') comparée à Sempronia. Hist. Vol. XXIX,

189.

ALCAMENE, élève de Phidias. —
On lui attribue la Vénus des
jardins. Mém. Vol. XXV, 316.
Est préféré dans le concours à

'Agoracritus. Mém. Vol. XXV, 317. Voyez AGORACRITUS.

A LCIBIADE condamné à mort pour avoir joué les mystères d'Eleuss. Hist. Vol. XXXI, 116.

ALCIMACHUS, artiste du second rang. — En quel temps il vivoit. — Peint Dioxippe. Mém. Vol. XXV, 286.

ALCIS, dieux adorés par les Germains. — Les Romains les prennent pour Castor & Pollux. Mém. Vol. XXIV, 424.

A LCORAN enseigne l'unité & la spiritualité de Dieu. Mém. Vol. XXV, 103.

ALEXANDRE ouvre aux Grecs le commerce des Indes. — Précis de son expédition dans l'Inde. Mém. Vol. X X X I, 200. Projette le tour de l'Arabie & de l'Afrique. Ibid. 201. Traitement qu'il fait à la famille de Darius. Hist. Vol. XXV, 33. Mérite peu d'éloges pour les égards qu'il eut pour cette famille. Ibid. 38 & 39. Ses Capitaines plus généreux, 38. Raisons que donne M. DE BOUGAINVILLE, de La différence de ce traitement avec celui qu'il fit à Porus, 39. Son arrivée à Babylone, trois cents trente-un ans avant J. C. Mém. Vol. XXXI, 34 & 35. Temps de sa naissance. — Etendue de fon règne. Ibid. 36. Temps précis de sa mort, 36 & 38. Opinion du P. Pétau sur cette mort, combattue, 3 6. Défendue aujourd'hui, — Réfutations des nouvelles preuves, par M. GIBERT,

37. À quelle année de l'ère de Nabonassar se rapporte la mort d'Alexandre. — Cette époque forme l'ère des Rois postérieurs à Alexandre. Mémoires, Volume XXVII, 124 & Juiv. Observations faites à Babylone depuis la mort, emploient une période différente de celle de Nabonassar. Ibidem, 130. En quel temps tombe cette époque, 1300138. Diffère peu de celle des médailles Grecques de Séleucie, &c. 130. Le corps d'Alexandre se conserve malgré la chaleur, 139. Quel jour il donne la bataille d'Arbelles, 140. Dissertation de M. l'abbé BELLEY sur les honneurs divins qu'on lui a rendus. Mém. Vol. XXXII, 685. Temple qui sui est consacré à Arca. Ibid 686 & 690. Sa figure représentée sur les médailles de cette ville, 687 & 690. Ambitionne les honneurs divins, 687. Veut qu'on le croie fils de Jupiter. — Veut qu'on porte son corps au temple de Jupiter Hammon. — Est transporté à Memphis, & de-là à Alexandrie, 688. Comparé aux héros de l'antiquité. -Son image desirée des nations éloignées. — Pompée affectoit de lui ressembler. — César le desiroit. — Auguste se servoit d'un cachet qui le représentoit. — La famille des Macriens en portoit le portrait. — Jeux en son honneur, près de Clazomène, en Macédoine & en Thrace, 689. Reçoit les honneurs divins du fénat de Rome. — Honoré comme fils. Büj

de Jupiter Hammon. — Représenté avec des cornes de bélier. — Adoré dans l'Inde sous le nom de Jupiter Olympien. Mém. Vol. XXXII, 690. Fête annuelle, célébrée à Arca en son honneur. Ibid. 686, 690 & 691. Le revers des médailles d'Antonin Pie & de Marc-Aurèle, deffiné d'après la flatue d'Alexandre, érigée dans le temple, 690. Explication de sa figure fur les médailles d'Arca, 691. Sa principale affection étoit le desir d'être Grand. — Son caractère Yougueux produit les plus médocres évènemens de sa vie. -C'est par desir de grandeur que Lysippe avoit seul le droit de sculpter son portrait, & Appelle de le peindre. — Le même desir lui fait porter Homère sans le lire. Hift. Vol. XXXI, 84. Pourquoi le bûcher d'Ephestion est si peu digne de son siècle. Ibidem, 85. Examen de la description que Diodore donne du char qui le porta, par M. DE CAYLUS, 86. Ne fut point embaumé à la manière des Egyptiens, 88. Le corps du char suspendu de manière qu'il ne perdoit point son niveau, 93. Manière dont il étoitattelé, 95. Aridée emploie deux ans aux préparatifs de cette pompe, 97. Mieux servi que ne le sut Alexandre dans la construction du bûcher d'Ephestion, 94. Il est peint par Appelle, la foudre à la main. — Lysuppe blame ceue flauerie. — Arme sa figure en bronze, d'une simple

Iance. Mém. Vol. XXVII, 194.
Strabon accuse ses historiens d'avancer des saits extraordinaires pour le flatter. — Leurs fausses relations brouillent toute l'ancienne Géographie. Histoire, Vol. XXV, 47 & suiv.

ALEXANDRE I<sup>e</sup>, roi de Syrie, enlève la Victoire du temple de Jupiter, à Antioche. Hift. Vol.

XXIX, 212.

ALEXANDRE, fils d'un marchand, protégé par Ptolomée Physicon, soutient les révoltés de la Syrie. — Ses conquêtes. *Mémoires*, Vol. XXX, 291. Est défait par Antiochus Épiphanes. *Ibid.* 292.

ALEXANDRE, ayenturier envoyé par Ptolomée Évergètes contre Démétrius II. — Se dit du sang des Séseucides. — Désait Démétrius. — Traite avec sierté le roi d'Égypte. — Périt après un règne de six ans sur partie de la Syrie. Hist. Vol. XXIX, 220.

ALEXANDRE surnommé Bala, se fait reconnoître roi de Syrie. Hist. Vol. XXIX, 218. Se dit fils d'Antiochus IV, Ibid. 215 & 218. Prend le nom de Théopator & d'Évergètes. — Épouse Cléopatre fils de Ptolomée Philométor. — Tué par Démétrius II, 214 & 218. Prit le titre de Roi de Syrie, 214. Fut protégé par les Romains, 215.

ALEXANDRE SÉVÉRB triomphe le premier sur un char attelé d'éléphans. Mém. Vol. XXIV, 202. Forme, à l'imitation d'Alexandre le Grand, deux corps, les Argyraspides & les Chrysaspides, & une phalange de treme mille. hommes. — Ces corps tombent dès leur origine. Mémoires, Vol. XXIV, 472.

ALEXAN DRE POLYHISTOR.
Ce qu'il débite d'Abraham & de ses descendans. — Avoit écrit une histoire des Juiss. Hift. Vol. XXIX, 200. Pourroit être supposé. — Le véritable Alexandre ne connoissoit pas les Juiss. — Vouloit que Moyse sût une femme, & que Judas sût sils de Sémiranis. Ibid. 204.

ALEXANDRE, sophiste, surnominé Platon traté. — Vient à Athènes, montrer son éloquence. —Fait un discours sur les Scythes. Mém. Vol. XXX, 11.

ALEXANDRE, né à Bernai, auxeur d'en poëme d'Alexandre le Grand, composé en langue françoise. Hist. Vol. XXIII, 248.

ALEXAN DRIA TROAS confondue avec l'ancienne Troie par des voyageurs. Mém. Vol. XXVIII, 321 & 325. Les gens du pays l'appellent vieux Stamboul. Ibid. 321. Sa distance d'Ilium, 322. Aurrefois Sigia. — Lysimaque lui donne le nom d'Alexandrie. — A été appelée Antigonia. — Colonie Romaine, est la principale ville de la contrée. — Ses ruines employées à Constantinople. — Sa situation vis-à-vis de Ténédos, 325.

ALEXANDRIE. Précis du Mémoire de M. D'ANVILLE fur la différence de latitude & de longitude entre Alexandrie & Syéné. — Latitude de Ptolémée fautive. — Différence de celle prife par M. de Chazelles. — Plan manuscrit d'Alexandrie, lui donne dix-sept cents toiles d'étendue. Hift. Vol. XXIX, 250. Ce qui est habité aujourd'hui, n'est pas dans l'enceinte; & répond à l'ancienne Rhacotis. — M. D'ANVILLE reconnoît que le lieu de latitude est à peu près l'endroit habité d'Alexandrie; que le terme moyen entre les deux mesures, pourroit être de dix minutes & demie de différence. — Examen de la latitude de Syéné. — Différence entre cette latitude & celle d'Alexandrie. Ibid. 25 1. Cette différence ajoute un huitième de degré à l'arc du méridien qu'Eratolthène fixoit à Alexandrie sur la longueur de l'ombre. — Il l'estimoit le cinquantième de la circonférence de la Terre. — Ce compte aussi suspect que celui de sa mesure terrestre entre Alexandrie & Syéné. - Sa quantité de graduation n'est pas suffisante. - L'étude du local conduit à cette opinion. - La latitude de la grande Diospolis ou Thèbes est marquée convensblement, 252. Mais la distance itinéraire le trouve à la mesure directe comme quatre à trois. -Posidonius suppose Rhodes & Alexandrie sous le même méridien, 253. Suivant M. de Chazelles, le Caire est plus oriental qu'Alexandrie, 254. Ptolémée y met un degré vingt minutes, 255. M. D'ANVILLE se trouve

longitude de Memphis & du Caire. — Sur celle de Ptolemaïs-Hermii & Coptos. — Ptolémée fait la longitude de Syéné la même que celle de la grande Diospolis. Histoire, Vol. XXIX, 256. M. D'ANVILLE y trouve un fixième de degré de différence. — Selon Eratosthène, l'écart du méridien, qu'on suppose de dix à onze degrés, seroit d'environ dix-huit. — M. D'ANVILLE ajoute à cette discussion les notions actuelles du gisement des côtes de la mer Rouge. — Trente heures du Caire à Suez. *Ibidem*, 257. Discussion de cette étendue, 258 & 259.. Le vieux Caire, le même que Babylon, 258. Distance de Coptos à Bérénice rapproche le méridien d'Alexandrie, 260 & suivantes. M. D'ANVILLE ajoute à la graduation de Ptolémée, entre Coptos & Syéné; & fait voir qu'au lieu d'un degré environ quarante minutes de latitude, entre Alexandrie & Syéné, il faut deux degrés trente & quelques minutes, 262.

ALEXANDRIE (Écoles d') célèbres même après la conquête des Sarrasins. — Leur célébrité du temps de Proclus. Hist. Vol.

XXXI, 140.

ALEXANDRIE, ville de Cypre peu connue. — Alexandre n'y fut jamais. — Un prince de Solæ, courtisan d'Alexandre, pourroit l'avoir sait bâtir à son honneur. Mém. Vol. XXXII, 538.

d'accord avec Ptolémée sur la ALFERGANI travaille à la mesure longitude de Memphis & du de la Terre, sous le Khalise Alma-Caire. — Sur celle de Ptolemaïs— moun. Hist. Vol. XXXI, 214.

ALFRIUS, cité pour avoir traduit, dans le \$11.º siècle, une vie de S.º Antoine. Hist. Vol. XXIII, 258.

A L G A S I A, Dame Gauloise descendant d'un Druide. — Célébrée par S. Jérôme. Mém. Vol. XXIV, 406.

ALLECTUS. Médaille d'or donnée par M. Mead à M. DE BOZE. Hist. Vol. XXV, 267.

ALLEMANDS. Peuples barbares au temps de César. — Communiquoient à peine entr'eux. — Conservent leur langue — Se nommoient Teusch. Mémoires, Vol. XXIV, 570. Césébroient Tuisson. — En conservent le nom aujourd'hui. — Noms qu'ils donnent aux jours de la semaine. Ibid. 571.

ALLIAGE. L'art des alliages porté en Allemagne par des Italiens. Hist. Vol. XXIII, 216.

ALLOBROGES. Étendue de leur pays. Hist. Vol. XXIX, 233 & 234. Leur position. — Vienne est leur métropole. Hist. Vol. XXVII; 129.

ALLOUETTE hupée, révérée dans l'île de Lemnos, parce qu'elle détruit les fauterelles. Mém. Vol.

XXXI, 147.

ALMAMOUN, (le Khalife) père des Lettres chez les Arabes. Mém. Volume XXIV, 542. Police l'empire Musulman. — Descend de Mahomet. — Étoit de la tribu Hachem. Ibid. 544.

ALONE,

A-LONE, ville d'Espagne Tarragonoise. N'est point Mague-Jone. — Se nomme aujourd'hui Guardiamar. — Cette partie de l'Espagne avoit des colonies Marfeilloises. Hist. Vol. XXVII,

ALPES maritimes, sont aujourd'hui le col de l'Argentières, de Fénestre, de Tende. Histoire, Vol. XXV, 69.

ALPES baffamiques, aujourd'hui le mont Krapak. Hift. Vol. XXV, 69.

ALPES Cottiennes, aujourd'hui les monts Genève, Cénis & Viso. Hist. Vol. XXV, 69.

ALPES graiennes, aujourd'hui le mont Joux, le petit Saint-Bernard. Hift. Vol. XXV, 69.

A L P E S Pennines, maintenant le haut Valais. — La capitale Sedunum, Syon. Hist. Vol. X X V, 69.

ALPHABET des Grecs anciens, se terminoit au *Tau. Mém. Vol.* XXIII, 420.

ALPHABET de Palmyre. Voyez PALMYRE.

ALPHABET Phénicien. Voyez Phéniciens.

ALPHABET Zend. Voy. ZEND.

ALPHÉE. Fleuve dont les eaux fervoient à faire le mortier de l'autel de Jupiter à Olympie. Hist. Vol. XXIII, 34.

ALPIS désigne les montagnes. Mém. Vol. XXVIII, 454.

ALPS. Voyez ALBE.

ALT. Voyez ALUTA. ALTAI. Voyez AWARES.

ALT - KOSGI. Astronome sous
Tome XXXIII.

Ou-loug-beg. Mém. Vol. XXX,

ALUMBRADOS. Voyez ILLU-MINES.

ALUTA. Rivière appelée communément Alt ou Olto. — Pons alutæ, mansion sur la voie. Mém. Vol. XXVIII, 455. Donne entrée au pays d'au-delà. Ibid. 456.

AMASIE, ville de Pont, dépendoit de la province Romaine. Mém. Vol. XXIV, 72.

Amasis fait transporter à Saïs un édifice d'une seule pierre. Hist. Vol. XXXI, 23.

AMATA. Nom qu'on donnoit à la Vestale novice qu'on alsoit installer. Mém. Vol. XXXII, 336.

AMATHUNTE, ville de Cypre, célèbre par le culte de Vénus. — Aujourd'hui Limiso vecchio. — Origine de son nom. — Ses habitans étoient autochtones. Mém. Vol. XXXII, 551. Détruite en 1190. — Sa position. Ibid. 552.

AMAZONES. Leur pays, où fisué. — Suivant Hérodote. — Suivant Ouinte - Curce. Hist. Vol. XXV, 51. Arrien prétend qu'aucun auteur digne de foi n'avoit. parlé de la reine des Amazones. — Mot de Lysimachus à Onésicrite, sur l'histoire de Thalestris. Ibid. 52.

AMBACTI, Gavaliers dévoués au fervice d'un Grand. — Signifie aujourd'hui un corps de métier, en Flamand. Mém. Vol. XXIV, \$73.

1

TABLE

AMBASSADEURS des Romains. Leur ton n'étoit ni l'insinuation ni la négociation, mais l'infolence. — Approuvés de la République. Mém. Vol. XXV, 351. Ceux qui périssoient, honorés de statues. Ibid. 350.

AMBRACIE. Description de son golfe, où s'est donnée la bataille d'Actium, par M. D'ANVILLE. Mémoires, Vol. XXXII, 513. Etendue de ce golfe suivant Polybe. Ibidem, 514. Suivant Pline. 515. Fausseté des cartes de Coronelli, 5140 515. Dans le tour du golfe se trouve le torrent Charadra. — Connu sous le nom de Rogun. — Ambracie fur la gauche du fleuve Arachthus, 520. Le fleuve Arachthus, appelé maintenant Arétone. -Arta, sur la rive droite. — Erreur de Tite-Live, qui fait descendre - l'Arachthus de l'Acarnanie, 52 f. La rivière d'Avas, appelée maintenant Vuvo. - La nation Paravæi, 522.

AMBRACUS, forteresse voisine d'Ambracie. — Ses vestiges sous le nom de Vixo castro. Mém. Vol. XXXII, 522. Guarin de Vérone & Gregoire de Tifernate font de Tolgus, fondateur · d'Ambracie, une ville du même nom. — L'Oriens Christianus en fait autant au sujet du nom Nicopolis. — Des cartes portent Elatria au lieu d'Arta. Ibid. 523. Filokia à l'extrémité du golfe, · 524. Olpæ, aujourd'hui Forte-Castri. — Vonizza, port connu dans l'antiquité sous le nom de

Limnæa. — La presqu'île Leucas actuellement Sainte-Maure. -Actium aujourd'hui Cape mortari, 525. Le temple d'Apollon, 526. Anactorium, 527.

AMBRACUS. Voy. AMBRACIE. AMBT. Mot Allemand. Ce qu'il fignifie. Mémoires, Vol. XXIV, 573.

A M E du monde. Noms que lui donnoient les Stoïciens. — Tout nom étoit égal, pourvu qu'il signifiat une influence céleste. Mém. Vol. XXXII, 105. Est un mélange d'un Principe divin & d'un Principe mortel. Ibid. SI. Voy. MONDE, NATURE, Stoïciens, Timée.

A M E humaine, se maniseste par ses œuvres. Mém. Vol. XXXII. 93. Emanée de Dieu de toute éternité, sclon les Indiens. -C'est aussi le sentiment des Philosophes. — C'étoit celui des Juifs. — C'est celui des Cabalistes. — Cette origine avouée par quelques Pères prévenus des idées philosophiques. Mém. Vol. XXXI, 303. S. Justin, Tatien, Synéfius en ont parlé ainsi. Ibid. 303 & 304. Retenue par les Manichéens & les Priscillanisses. Rejetée par les Orthodoxes. — Quelques-uns croient toutes les ames créées ensemble. — Lactance a été de ce sentiment, ainsi qu'Origène, 304. S. Jérôme & S.' Augustin n'ont rien assuré de positif sur cette opinion. — Justinien vouloit qu'on crûtqu'elles étoient nées à l'instant des corps. — Cette incertitude mile

au nombre des articles de foi par Isidore de Séville. — S.' Anselme de Cantorbery pensoit qu'il l'auroit éclairci. — Ne souffre plus de difficulté depuis l'introduction de la scholastique. Mém. Volume XXXI, 305. Aristote a force les Théologiens à soutenir que l'ame est tirée du néant à la formation de chaque corps. — Les Indiens font l'ame humaine de la même nature que celle des bêtes. — N'y mettent de différence que par l'imperfection des corps. — Explication qu'ils en donnent. Ibid. 306. Pythagore enseignoit la même chose. — Porphyre croyoit que les animaux & les plantes avoient une ame, & qu'elle pensoit d'une manière proportionnée à la substance dans laquelle elle pensoit, 307. Ces ames descendent, dans les corps, des astres d'où elles sont précipitées. — Opinion commune ' aux Indiens & aux Chaldéens. — Les différens systèmes varient làdessus. — Plotin, Porphyre, Amélius les font descendre du ciel, 308. Timée les loge dans différens élémens. — Héraclide, dans la voie lactée. — Les Philosophes partagés sur la cause de cette descente. — Héraclite vouloit que ce fut nécessité, 309. Voyez HÉRACLITE. Taurus, que Dieu les envoyoit pour perfectionner la terre. — D'autres donnoient pour cause le desir de s'unir à des corps. — Platon, qu'elles y étoient contraintes; · que le mot ouve signifioit la prison de l'ame. — Les Chaldéens feignoient la chute des ames par la perte de leurs ailes, 310. Ils y ajoutoient la volonté absolue de Dieu. — Contrariété de ces deux opinions.—Sa conciliation.—Les Indiens disent que les ames sont précipitées de sphère en sphère, & qu'elles habitent des corps jusqu'à ce qu'elles aient recouvré leur pureté. — Les anciens Théologiens pensoient aussi que les ames étoient punies de leurs fautes dans les corps. — Comment se faisoit la descente des ames. suivant les Pythagoriciens, 311. Faculté qu'elles acquèrent dans cette descente. — Le même senument à peu près dans l'Anbertkend, 312. Les ames se revêtoient d'un corps avant que d'entrer dans le corps humain. — On appeloit ce corps esprit ou ame spirituelle; ou image. -Etoit le siège des sensations. On l'appeloit la seconde ame. — La première nommée on ou ame raisonnable; l'autre, sur ou ame sensitive. — Ces deux ames n'étoient point inconnues aux Indiens. — Voyez INDIENS, DUALISME, MAL. Les Chinois la divisent aussi en deux parties, 313. Voyez CHINOIS. Ces deux ames accompagnées de Génies pour les conduire. — Mauvais Génies, 3 14. Quelque chose de semblable chez les Orthodoxes. — Les Orientaux ajoutent un Génie pour introduire l'ame dans le corps. — C'étoit l'opinion des Gnostiques; Сij

d'Origène Mém. Vol. XXXI, 315. Les Philosophes regardoient l'entrée des ames dans les corps comme leur mort. — Regardoient la mort comme un bonheur.—Les Indiens pensoient de même. Ibid. 3 16. La plupart des peuples admettent la purification de l'ame, par des facrifices & des mystères. — Les Indions n'admettent point de mystères; mais des purifications intérieures & extérieures. — Moyens qu'ils prescrivoient, 317. Les Philosophes croient la réfusion de l'ame. — Comparaison de cotte réfusion à un pot plein d'eau qui se brise en pleine mer, 3 18. Les nouveaux Platoniciens croyoient l'union de l'ame avec Dieu dans la contemplation, 3 1 9. Ce qu'ils appeloient Théocrafie, 320. Voy. THEOCRASIE. Les Indiens l'admettoient aussi. — Moyens pour parvenir à cette union, 3:20 & Juiv. Postures. — Socrate faisoit quelque chose d'approchant, 323. Voyez IELUMINÉS. Etat de l'ame après sa séparation du corps. — La doctrine commune de l'Inde, est qu'elle passe successivement dans plusieurs corps d'animaux. — L'instant de ce passage diffère. — Les uns disent. à l'instant de la mort; d'autres, qu'elle attende un corps qui lui convienne; ceux-ci lui apportent à manger, 326; d'autres, qu'elle va en Enfer ou en Paradis, 327. Voyer PARADIS & ENFER. ANBERTKEND.

AME, (Immortalité de l') opinion.

populaire chez les Grecs. Mém. Vol. XXIII, 174. Les Juiss-la croyoient, Ibid. 185. Ces dogme est aussi ancien que les monde. — Les Chaldéens & les. Mages l'annoncent les premiers, suivant Pausanias. Mémoires, Vol. XXXI, 132.

A M.E. Opinion des Gaulois sur l'ame. Mémoires, Vol. XXIV, 362 & suiv. Pensoient qu'elle ne rentroit point dans les corps incontinent après sa séparation. — Qu'elles avoient un séjour où elles conversoient avant le retour à la vie. Ibidem, 368. Idée de la punition ou de la récompense attachée à la nouvelle vie, 369.

AME. Opinion des Pythagoriciens fur le retour des ames. Mém. Vol. XXIV, 396. Intervalle entre la séparation des ames & leur retour dans de nouveaux corps. — Différence de cette opinion d'avec celle des Gaulois. Ibid. 397 & suiv. La même opinion chez les sauvages; établie anciennement chez les nations savantes, 398. Voyez MÉTEMP-SYCOSE.

AMEILHON, (M.) sous-bibliothécaire de la Ville, remporte le prix de Pâques 1762, & celui de Pâques 1763. Hist. Vol. XXXI, 2 & 3.

A.M É RIA, bourg voisin de Cabires, célèbre par le temple du mois Pharnace. Mém. Vol. XXIV, 83.

A M É R I C A I N S. Universités qui foutiennent qu'ils sont une espèce moyenne, entre l'homme & le

finge. Mémoires, Vol. XXVI,

AMÉRIQUE, peuplée par les colonies du nord de l'Asic. Mém. Wol. XXVIII, 521 & 523. Transportées par les glaces. Ibid. 521 & 522. Convenances des mœurs des Tungouses & des Samoyèdes avec les peuples de ha baie d'Hudson, le Mississipi & la Louisiane. — L'extérieur des Chinois convient aux Américains. — Plusieurs animaux d'Amérique se rencontrent dans le nord de l'Asie, 521. Femme Huronne vue en Tartarie. — Femme de la Floride vue en Tartarie. — Comment elles ont pu y être amenées. — Convenance des Américains avec les habitans des bords de la Kowina en Sibérie, 522. Glaces qui abordent aux côtes d'Islande, recueillies par les Islandois. — Peuples des Indes ont pu s'y transporter par le midi, 523. Les Européens ont aussi pu y parvenir..— Les Arabes y ont fait des tentatives; découvrent les Canaries, 524. Les habitans des Canaries ont pu parvenir en Amérique. — Les habitans du Sénégal connoissent le Capvert; ont pu de-là être jetés en Amérique par des tempêtes. — Cadavres & débris poussés de l'Amérique aux Açores, 525.

AMEUBLEMENT des Anciens peu considérable. — En quoi consisteir la magnificence de ceux des Romains. Mémoires, Volume XXIII, 331.

AMIS. Leur utilité dans un État

populaire. — De peu de conséquence dans les gouvernemens où les fortunes sont stables & les rangs assignés. *Mémoires*, *Vol.* XXXII, 159. Leurs sentimens à Athènes se nommoient *amitié* entre personnes de même âge. — Se nommoient *amour* quand il y avoit disproportion. *Ibid.* 160.

A MISUS, ville fondée par les-Phocéens. *Mém. Vol.* XXIII, 161.

Ammien - Marcellin, fans connoissance en Géographie, Mém. Vol. XXXII, 576.

AMOUR naît d'un œuf déposé par la Nuit dans le sein de l'Erèbe. Mém. Vol. XXVII., 236 & 238. Ses ornemens. — Hymnes d'Orphée lui donnent les traits d'Amour principe, & d'Amour premier né. Ibidem, 238. Le Mot ou Mod de Sanchoniaton est le même que l'Amour, 239. Les. Grecs appellent le feu primordial Vulcain. — Mêlent la notion de leur mot E'pws, Amour, à celle de our & or., le feu en chaldéen; ou à celle de hor ou horus, le soleil' en égyptien, 244. On l'arme: d'un flambeau. — Empedocle fait l'Amour & la Haine principes de l'Univers. — Aristote observe que la haine n'est qu'une manière. d'envilager l'amour - L'amour cesse d'être expression métaphysique comme principe d'activité,. 245, Devient en physique Dieu organisant. — Son enfance perpétuelle, symbole de la jeunesse. du monde. — L'Amour devenua enfant de la Nuit, Vénus devient: C iii.

Nuit pour en être la mère. Mém. Vol. XXVII, 246. Appelé Amour céleste comme auteur du monde. — Vénus appelée Uranie, pour la distinguer de celle de Cypre, 247. L'Amour céleste célébré sous les noms d'Oromaze, Mithras en Perse. — Thamnuz & Adonis en Phrygie. — Ofiris, Orcus, Hercule, Harpocrate en Egypte. — Ses noms en grec s'obscurcissent. — Celui d'Orcus, qui désignoit le Soleil sous l'hémisphère, prit celui de Pluton, monarque des Ombres. — Les travaux d'Hercule, qui étoient douze signes parcourus, furent des combats. — Le Soleil plus lent à paroître en hiver, est Vulcain boiteux, 248. Explication de ces égaremens de l'imagination. — On reconnoît ces erreurs, 248 & 249. Mais la nuit & le feu toujours employés comme principes. — Les premiers hommes formèrent les sphères en écartant la nuit profonde, 249. Leurs descendans prirent une route opposée, 249 & 250. Et par opposition de système, placèrent l'éther à la circonférence du monde, où étoit auparavant la nuit, 250. Voyez ATHYR, HÉSIODE.

AMOUR (idoles de l') à Thespies étoient de simples pierres. Mém.

Vol. XXIII, 220.

AMPÉTITIS, nom d'une terre asphaltique qui détruisoit les vers des vignes. Hist. Vol. XXIX, 179.

AMPHICTYON, fils de Deucalion,

épouse la fille de Cranaus. — Règne dans l'Attique après son beau-père. Mém. Vol. XXIII, 120.

AMPHION. Sa fable. Hift. Vol. XXIX, 37. Plus Architecte que Prince en bâtissant les murs de Thèbes. Ibid. 160.

AMPHORE ou QUADRANTALROMAIN, égal au pied cube.
Mém. Vol. XXIV, 499 & 500.
& Hift. Vol. XXXI, 106. Étoit
la moitié du médimne. Mém.
Vol. XXIV, 500. Deux fortes
d'amphore: l'une servoit à mettre
l'huile pour le prix des Panathénées. — Se trouve représentée
sur les médailles. — L'autre étoit
la mesure des liquides. — L'Attique étoit plus grande que la
Romaine d'un tiers. Hist. Vol.
XXXI, 106.

AMULIUS. Sa gravité affeitée en peignant avec la toge sur des échafauds. Mém. Vol. XXV, 224 & 250. Sa Minerve dont les yeux suivoient les spectateurs. Ibid. 249.

AMYCLAS règne dans la Laconie.

— Fonde la ville d'Amyclée.

Mém. Vol. XXIII, 403.

AMYCLŒ, ville de Laconie. Sa position. — Fondée par Amyclas. — Son temple d'Apollon célèbre. — Hercule y sacrissa. — Ce temple le plus ancien de la Grèce. Mémoires, Vol. XXIII, 403.

ANATTIS, divinité Persanne, avoit un temple sameux à Zéla. Mém. Vol. XXIV, 72.

ANAO, aujourd'hui Malo, - Sa

distance de Nice. Hist. Volume XXVII, 135.

A'NATILIA, capitale des Anatiliens. — Ses peuples habitoient au - delà de la Crou. — N'est point Saint - Gilles. Hist. Vol. XXIX, 237.

A NATILIENS. Peuples situés à la gauche du Rhône: Hist. Vol.

XXVII, 128.

ANATOCISME. Voyez Usure. ANAVARZA. Voy. ANAZARBE.

ANAXAGORE. Conjectures de M. l'abbé LE BATTEUX fur son système des homéoméries ou parties fimilaires. Mém. Vol. XXV, 48 & suiv. Ce que c'étoit que les homéoméries. Mém. Vol. XXXII, 131. Sa naissance, cing cents ans avant J. C. — Étolt de Clazomène. Mém. Vol. XXV, 50. Mém. Vol. XXIX, 321. De l'école d'Ionie. — Débrouille les pensées des Philosophes sur les premiers Prineipes. Mém. Vol. XXV, 50. Se rapproche de Moschus, *Ibid.* 51. Aristote le comparant à ceux qui l'avoient précédé, dit qu'ils n'avoient point usé de leur raison, 51 61. Proclus le représente seul éveillé, & les autres endormis, 51, 61 & 96. Sépare l'Intelligence de la matière. — Donne à Dieu une nature simple — & le principe du mouvement, 51. Mém. Vol. XXIX, 319. La Métaphysique moderne pense de même. — Les Grecs lui donnent le nom de Nig. Mémoires, Vol. XXV, 51. Les Athéniens lui élèvent un autel, 52 6 96.

Mém. Vol. XXIX, 321. N'eut pas un disciple. Mémoires, Vol. XXIX, 321. Accusé d'impiété, & soustrait à son jugement par Périclès. Hift. Vol. XXXI, 72. M. l'abbé le Batteux, frappé de ces considérations, étudie son système des homéoméries, & en examine les conséquences. Mém. Vol. XXV, 52. Anaxagore pose deux principes... Ibid. 52 & 94. Mémoires, Vol. XXVII, 167. Mémoires, Vol. XXIX, 321. Les Elémens. homéomériques ou fimilaires sans ordre. Mém. Vol. XXV, 52, 53 & 94. Et la cause intelligente qui leur donnoit le mouvement. Ibid. 52 & 94. Mémoires, Vol. XXXII, 53. La similarité des Elémens confistoit dans la ressemblance avec les corps différens... Mém. Vol. XXV, 53. L'Intelligence porte fon action fur ces Elémens, & en forme les combinations. Ibidem, 54. 95. Elle est maîtresse souveraine. non pour fournir ni tailler, mais. pour arranger les pièces de l'Univers. — De-là deux loix sur la formation des êtres, 54. L'une. dans la nature des êtres, à laquelle la Divinité devoit se conformer, 54 bis. L'autre dans l'idée de l'Intelligence, selon la différence. des espèces, 54. De - là deux fortes d'opérations de la part de: la cause intelligente, 55. Les. unes concernant l'amas des masses. élémentaires, où l'impression du mouvement suffit, 55 & 63. Les. autres concernant la formation.

des végétaux & animaux, & leur organisation. Mém. Vol. XXV, 55. Il falloit l'art de l'ouvrier joint au mouvement. Ibidem, 55 6 63. Son opération est de travailler selon sa science, 55. La matière incréée, 56. Et sans mouvement. Mém. Vol. XXXII, 131. Dut faire un plan qui, par son universalité, embrassa toutes les espèces vivantes. — Et organisa les individus pour leur nutrition & pour leur génération. — Exposition de la nutrition d'Anaxagore, par Aristote & par Plutarque, Mém. Vol. XXV, 56 & 57. Conséquences de M. l'abbé le Batteux. — Pythagore, Empédocle, Démocrite, qui n'admettoient point de génération proprement dite, admettoient les preuves d'Anaxagore fur la nutrition. — Son raisonnement fur la reproduction. Ibidem, 58. Enseigne que de l'organisation du métier, dépend la différence des étoffes. — Que tout dépend de l'arrangement du nombre & de la combinaison des parties. — Conféquence qui pourroit être prouvée dans la Chimie par l'analyse. — Anaxagore la prouvoit par la composition. — D'où il concluoit que tout étoit dans tout. -Reproche qu'on lui fait sur cette conséquence. — M. l'abbé LE BATTEUX fait voir qu'elle répand au contraire un nouveau jour sur ses principes, 59; & qu'on doit l'entendre qu'il y a de tout dans tout, & rien sans

mélange. — Que les mêmes homéoméries qui composent une espèce, auroient pu en composer une autre, 60. Conséquences qui en dérivent, 60 & 61. Conséquences qu'en tiroient ses antagonistes, 60. Anaxagore appelé le plus grand des Physiciens. — Réfutation de ces conséquences, par M. l'abbé LE BATTEUX. — Aristote assuroit qu'il disoit que les corps étoient composés de parties similaires & dissimilaires. & même de contraires, 61. Supposition que la similarité s'étendit à un individu dans le sens collectif. - Résultat, 62. Exposition abrégée de ce système, par M. l'abbé le Batteux, 63. Il y trouve trois degrés sur la physique des végetaux. — Dans le premier, la matière organisée pour l'espèce. — Dans le second, déterminée à une espèce. — Dans le troisième, elle est individue à soi. — Ce système attaqué par Jes Philosophes Païens & Chrétiens. — Leurs raisons. — M. l'abbé LE BATTEUX remarque que cette conjuration des Philosophes, suppose dans Anaxagore une supériorité de mérite, & que son système n'est pas nécessairement tel qu'il étoit dans son auteur, 64. Qu'en y faisant quelque changement, il pourroit devenir orthodoxe. — La matière éternelle ou non, la doctrine des homéoméries subsiste avec toutes ses conséquences. — On y voit toute la matière employée en élémens & machines organisées, 65. Tout

Tout ce qui n'est pas employé dans les individus, s'efforce d'y entrer. — Ce qui est employé, s'efforce de reprendre sa liberté. D'où la dissolution. M. l'abbé LE BATTEUX fait voir que les Chimistes n'ont pu détruire les principes physiques des corps par leur analyse, ni les Naturalistes produire des espèces, sans germes, ou de fabrique nouvelle. Mémoires, Volume XXV, 66. Les expériences du microscope favorisent également ces principes. Ibid. 67. Conformité des sentimens de Newton avec ceux d'Anaxagore, 67 & 84. On ne découvre son système qu'en rapprochant un de ses passages, très-court, à ce que Platon, &c. en ont dit. — Son principe, commun avec tous les Anciens, est que rien ne se fait de rien, 69. Regardoit la Nature comme un assemblage ordonné de matériaux incommuables, 81. Conformité avec Démocrite, 87. Différence. — Objection de Bayle contre Anaxagore, tirée de Lucrèce, 88. M. l'abbé LE BATTEUX fait voir que Bayle a pris les mots d'être & de néant dans un autre sens qu'Anaxagore, & qu'il impute mal-àpropos à Lucrèce, de n'avoir pas connu ses avantages. Objection de Bayle sur la multitude des principes. — M. l'abbé LE BATTEUX fait voir qu'il n'en admet que deux, l'intelligence & la matière, 89. Objection de Bayle sur l'impuissance Tome XXXIII.

de l'intelligence. — M. l'abbé LE BATTEUX répond: Avant l'action de l'intelligence, tout étoit dans tout sans ordre; après, tout est dans tout, & c'est un monde. — Objection de Bayle sur la divisibilité à l'infini, 90. M. l'abbé le Batteux répond que cette division n'ôte point la Nature spécifique. — Objection de Bayle & d'Aristote, que les homéoméries ne sont point homogènes. — M. l'abbé LE BATTEUX répond qu'Ariftote altère la doctrine de ceux qu'il combat. — Qu'il avoit traité de même Parménide & Mélisse, 91. Gassendi fait voir qu'Aristote lui - même admettoit des homéoméries. — M. l'abbé LE BATTEUX répond au surplus, que l'admission des homéoméries composantes est de même nature que le tout dans les tous similaires. — La maxime que tout étoit dans tout, commence à Démocrite, à Empedocle, à Anaxagore. — Se trouve dans Lucrèce, en mettarit *naturas* au lieu de *figuras.* – Objection de Lucrèce, que s'il y avoit du sang dans l'herbe, on en verroit dans le suc, 92. Addition de Bayle fur le mélange du froment & de l'orge. -M. l'abbé LE BATTEUX fait voir qu'Anaxagore pourroit s'en tirer sur la foiblesse infinie de ses homéoméries, 93. Mais c'est que l'herbe qui fait le sang, ne le contient pas formellement, 93 6 57. Objection de Bayle

& de Lucrèce, que les noms seroient mal imposés si tout étoit dans tout. - Réponse de M. l'abbé LE BATTEUX: Les noms sont tirés de la qualité la plus apparente des composés. — Objection des Pères de l'Eglise, - rapportée par Bayle, sur l'éternité de la matière. — M. l'abbé LE BATTEUX répond que cette objection tombe sur le siècle plutôt que sur la personne d'Anaxagore. Mémoires, Vol. XXV, 93. Précis de sa doctrine fur la Cosmogonie, par M. l'abbé LE BATTEUX. Ibid. 94 & 95. Semble avoir eu connoillance des Livres Saints. Moyse présente comme lui, la Divinité & la matière. — Ecart d'Anaxagore à ce sujet. — Les Pères chancèlent sur ce dogme, 96. A cela près, sa Cosmogonie ressemble à celle de Moyse. — Anaximandre, son prédécesseur dans l'école d'Ionie, reconnoît le cahos & les qualités contraires, 97. Voyez ANAXIMANDRE.

ANAXARQUE voyage aux Indes, pour conférer avec les Brachmanes. Mém. Vol. XXXI, 91.

ANAKEONTOE. Explication de ce mot. Mém. Vol. XXIII, 409.

ANAXIMANDRE donne une mesure de la Terre. Mém. Vol. XXIV, 442. N'a pu se tromper de moitié. Ibid. 442. Pied déterminé sur sa mesure, pourroit être le pied itinéraire, 502. Dans quel temps il donne cette mesure.

— N'a pu s'éloigner considé-

rablement de la vérité. — Combien sa mesure donne de stades. au degré, 507. Conformité de cette mesure avec le stade d'Hérodote & de Xénophon. — Comparaison du stade avec les observations astronomiques, 508. Anaximandre dresse des cartes géographiques & des globes. — Etoit disciple de Thalès. Hist. Vol. XXV, 41; & Mém. Vol. XXIV, 507. Précéda Anaxagore dans l'école d'Ionie. -Reconnoît le cahos & les qualités. contraires, même les homéoméries proprement dites. — Fournit presque le système d'Anaxagore. Recouroit aux principes naturels, pour expliquer les phénomènes. Mém. Vol. XXV, 97. Recouroit à la volonté suprême, quand il n'avoit point d'autre réponse. Ibidem, 97 & 98. Est comparé aux Poëtes tragiques, qui appeloient la Divinité pour dénouer leurs intrigues, 97. Ne cherchoit de causes finales que celles qui étoient à la portée de l'homme, 98.

ANAXIMANDRITES. Leur opinion sur le mouvement de la matière. Mém. Vol. XXXII, 132.

ANAKTEE. Voy. CABIRES.

ANAXIMÈNE donnoit à la matière une forme fixe. Mém. Vol. XXXII, 131.

ANAZARBE, par corruption Anavarza. Mém. Vol. XXVI, 405. Dissertation de M. l'abbé BELLEY sur son ère. Mém. Vol. XXXII, 707 & suiv. Étoit

ville de Cilicie. Mémoires, Vol. XXXII, 708. Sa polition & son avantage. Ibid. 710 & 716. Fertilité de son territoire. Histoire, Vol. XXXI, 281. D'où elle a tiré son nom. Mém. Vol. XXXII, 710 & 722. Prend le nom de Césarée en l'honneur d'Auguste. Ibid. 710, 714 & 722. Vaillant la prend mal-à-propos pour Quinda, 710. Voy. QUINDA. Les Antiquaires fixent son ère à l'an 734 de Rome, 708 & 711. M. l'abbé BELLEY fait voir qu'elle doit l'être à l'automne de 735, p. 711 & suiv. Et qu'elle est utile pour la suite de l'histoire des Empereurs, 715 & Suiv. Médaille frappée en l'honneur de Trajan - Dèce. — Représente les jeux célébrés à son avènement, 711. Médzille d'Antonin-Pie, 713. Conserve son nom de Césarée pendant deux siècles. — Reprend son ancien nom sous le règne de Vérus, 715. Est renversée par un tremblement de terre, 716. Obtient le titre de Métropole. fous Caracalla, 717. Hift. Vol. XXXI, 284. Délibéroit sous les trois Ordres, pour imiter la ville de Tarse. Ibid. 717, 718. Hift. Vol. XXXI, 286. L'imite dans les lettres initiales qui désignent sa primauté, & lui dispute les honneurs. Mem. Vol. XXXII, 718. Hift. Vol. XXXI, 278 & suiv. Peu célèbre pour sa grandeur. Hift. Vol. XXXI. 281. Sans autorité ni juridiction jusqu'au y. shècle. - Métropole

de la seconde Cilicie. — Ses Evêques. — Reçoit l'autonomie sous Commode. Mémoires, Vol. XXXII, 718; & Hift. Vol. XXXI, 284. Fait célébrer des jeux Pythiques. — Des jeux Augustaux en l'honneur d'Auguste. - Faisoit graver en sa mémoire, un capricorne sur ses monnoies, symbole de son horofcope. Mém. Vol. XXXII, 719. Gouvernée par un Prases. — Son nom de Césarée se retrouve dans Constantin - Porphyrogénète. Ibid. 720. Son attachement à la Religion pendant les conquêtes des Arabes. — Dépendoit du patriarche d'Antioche. — Devient le siège du Patriarche d'Arménie. - Elle l'est encore d'un évêque Jacobite. - Prit le nom de Justinianopolis. — Différens noms que Iui donnem les Arabes, 722 & 723. Observations de M. l'abbé BELLEY fur les leures I M K des médailles d'Anazarbe. Hist. Vol. XXXI, 278 & Suiv. Ce qu'elles signifient, Ibid. 278 & 282. Explications des lettres BT & FF, qui se trouvent sur les médailles de la mêure ville, 286. ANBERTKEND, livre qui contient les principes des Joghis. -Son nom signifie fource de l'eau de la vie. Mém. Vol. XXVI. 791. — Traduit en langue Persane & en Arabe. Mémoires, Vol. XXXI, 3 12. Le traducteur omet plusieurs endroits difficiles; l'intitule Miroir de l'ame. Mém. Vol. XXVII, 791. N'est point Djij

ke Védam, mais un ouvrage de contemplatifs, qui rejetoient le Védam. — On y fait rapporter Abraham & Moyle, à Brahmen & Vischnou; & Brahma & Sarasvadi, à Abraham & Sara. — L'introduction est un discours allégorique sur l'état de l'ame. Mem. Vol. XXVII, 792. Les fix chapitres qu'il contient, apprennent le moyen de parvenir à l'insensibilité. - Abrégé de ce qu'ils contiennent. Ibidem, 793 & suiv. Ce livre peut répandre quelque lumière sur l'ancienne Philosophie, 796; éclaircir la doctrine des Manichéens.—Conformité de sa doctrine avec ce que Macrobe dit des ames dans Saturne. — A quelque rapport au destin astrologique admis par d'anciens Philosophes, 797. . Explication des mystères de l'acquisition que font les ames dans les Planètes, & comparaison de ce qu'en dit Macrobe, 798 & fuiv. On ignore si ce système est oriental ou occidental, 800 & 801.

ANCIENS admirés, puis méprifés.

Les vérités confondues avec les erreurs, & démêlées par la critique, rétablissent leur crédit. Hist. Vol. XXXI, 7. Mal défendus par les critiques modernes. — On se contente de leur conserver l'avantage de l'harmonie. Mém. Vol. XXIV, 442. Doivent être plutôt justifiés sur le sond des choses. — N'avoient pas notre méthode. — Ont été aussi loin qu'ils pouvoient. Ibidem, 443.

N'ont paru absurdes que par de mauvaises explications, 444. Plusieurs de leurs pratiques se sont perdues. — On a prétendu qu'ils connoissoient la manière d'incorporer la couleur dans le marbre & d'en fixer le trait. — M. le comte DE CAYLUS croit qu'ils l'ont ignorée. Histoire, Vol. XXX, 166. Et que leur science n'étoit qu'une incorporation vague. Ibid. 167. Ils avoient des connoillances que nous n'avons pas. — Leurs moyens de remuer de grandes masses nous sont inconnus. Mémoires, Vol. XXIII, 369. Enumération de certains fardeaux qu'ils ont levés. Ibid. 370.

ANCON. Voyez ACUNUM.

ANCYRE. La province de Galatie y célébroit des jeux en l'honneur d'Esculape. *Hist. Vol.* XXXI, 281.

ANDAMON. Voyez ATAGOT DAIMONOS.

Andronicus (Livius) fait, fur les succès de Rome, un poème chanté par les petites filles. — Est mis à la tête de deux Confrairies. — Jouoit lui-même ses pièces. Mém. Vol. XXIV, 229.

ANGE. Voy. INTELLIGENCES.

ANGES, nom donné chez les
Juiss & les Chrétiens, aux Intelligences.—N'étoit point inconnu
aux auteurs païens. Mém. Volume
XXXI, 280. Platon appelle de
ce nom Némésis. Ibid. 281.

ANGLOIS. Leur origine fabuleuse.

Hist. Vol. XXIX, 39.

ANIANE, monastère construit par

S. Benoît. — En quel temps.

Histoire, Volume XXIX, 298.

Voyez BENOÎT.

ANIMAUX. Origine de leurs ames. Mém. Vol. XXXII, 35. Leur création felon Platon. Ibid. 51.

ANNA - PERENNA. Sa fête célébrée tous les quinze ans, fous des cabanes, au bord du Tibre. Hist. Vol. XXXI, 100.

ANNEAUX d'or, marque distinctive des Equites. — Remontent aux premiers temps de Rome. Mem. Vol. XXVIII, 30. Dans l'origine ils n'étoient que de fer. Les Sénateurs les portoient avant que l'ordre équestre fût formé. — Continuèrent de les porter après. — Sans le laticlave, ils sont la marque distinctive de l'ordre équestre.—Plusieurs Chevaliers portèrent toujours l'anneau de fer.—Tibère en interdit l'usage à ceux qui n'étoient pas de naissance libre, & à ceux qui n'avoient pas le cens équestre. -Quatre cents Affranchis sont acculés de l'avoir usurpé sous Claude. — M. LE BEAU pense que les Cavaliers, avant l'ordre équestre, commencèrent à porter l'anneau d'or. Ibidem, 31; mais qu'il n'y eut que les plus qualifiés. - Embarras des Commentateurs sur les trois boisseaux d'anneaux d'or présentés au Sénat après la bataille de Cannes. - Tite-Live les restreint à un boisseau. — M. LE BEAU fait voir que la chole n'est point meryeilleuse. — Les Fantassins en portoient de fer, 3 2. Sous l'empire de Sévère ils prirent celui d'or. — Sont avilis par la faculté donnée aux Affranchis. — Justinien l'accorde à tous les Affranchis. — Depuis la naisfance de l'ordre équestre, les Magistrats pouvoient le donner; mais non pas le grade de Chevalier, pour lequel le Censeur devoit donner le cheval public. — Mais ceux qui le recevoient des Magistrats, pouvoient prendre rang au théâtre,

ANNEAUX de fer en usage avant les anneaux d'or. — Plusieurs Chevaliers continuèrent de les porter. Mém. Vol. XXVIII, 31. Les Fantassins les portoient. Les quittèrent sous l'empire de Sévère. Ibidem, 32. Ceux qui étoient aux portes des églises, servoient à passer la main de ceux qui faisoient serment. — Ce serment appelé, in armilla januæ jusjurandum. — Ces anneaux étoient la première chose que saississitioit celui qui couroit à l'asyle de l'église. Histoire, Vol. XXIII, 233.

ANNÉE, commençoit à Noël.— En quel temps. Mémoires, Vol.

XXIV, 697.

ANNÉE. Mémoire de M. DE LA NAUZE sur l'ancien système de la grande année. — Les Anciens reconnoissent une grande année, & la caractérisent par des inondations & des embrasemens.—Différentes périodes qu'il ne faut pas consondre avec la grande année. Mémoires, Vol. XXIII, 82 & suivantes. Virgile l'entend de l'année solaire D iij

en comparaison de la lunaire. -Censorin appelle grande année le Iustre & la révolution qui ramenoit les jeux Capitolins. — Les Grecs donnèrent ce nom à leurs cycles Iuni-solaires. Mém. Vol. XXIII, 82 & 83. Les Juiss en connoissoient une de six cents ans. --Les Etrusques la faisoient d'une des huit révolutions du monde. — L'année caniculaire des Egyptiens fut quelquefois prise pour la grande année. — Et la grande année appliquée fabuleulement à la vie du Phénix. Ibidem, 83, Voyez PHÉNIX. Deux opinions fur la vie du Phénix, donnent deux espèces de grande année. --· Gryphiander essaie de donner une grande année. - Visions qu'il emploie. — Des Modernes appellent grande année, la révolution des étoiles fixes, 846 85. Et la font de trente-six mille ans. — La véritable grande année des Anciens étoit revêtue d'une forme astronomique, de caractères physiques & de raisons <del>zénérale</del>s & particulières , 85. M. DE LA NAUZE considère la nature de sa révolution, son cours & la durée, son ouverture & fa fin. — Observe que sa révolution ne devoit rouler que sur le mouvement des planètes, 86 b suiv. Que Platon l'entend de même, ainsi que Bérose, & que l'on n'y joignit jamais les étoiles fixes, 87. Diverses opinions sur le retour des planètes, 88. Ne sont que chimères, 89 & 91. Contrariété de sentimens sur la

durée de la grande année, 80 & suivantes. Quelques - uns en prenoient l'origine dans l'année caniculaire des Égyptiens. -. Nulle méthode pour en régler l'ouverture & la fin. — Opinion de Macrobe, 91, de Ciceron. — Méton, Hipparque, Ptolémée, &c. n'adoptèrent point la grande année. — Caractères physiques; 1.º les déluges & les embralemens, 92 6 93. Ce qu'en pensoient les Stoiciens. — Distinction frivole que font d'autres Philosophes en faveur de l'Egypte, 93 & 94. 2. Les degrés de force & d'affoiblillement de la Nature. - Le commencement de la grande année regardé comme le printemps de la Nature. — L'altération dans les générations annonce le défordre général, 94 & 95. 3.° L'uniformité & la diversité de chaque grande année, 95 & suiv. Raisons des partilans de l'uniformité. Raisons des partisans de la diversité, 95 & 96. 4.º La multiplicité de les révolutions. — Les uns n'admettoient qu'une grande année. - Les autres disoient qu'il n'y en auroit point de dernière.-5.° La vie du Phénix, qui concouroit avec la grande année, fait voir que les caractères phyfiques n'étoient pas mieux fondés que les astronomiques, 96 & 97. M. DE LA NAUZE pense que la source de ce système n'est que dans les traditions des déluges & des embralemens, & dans l'embarras où étoient les Philosophes d'expliquer l'origine des

choses. Mėmoires, Vol. XXIII, 97. Que le spectacle seul du globe étoit favorable à la grande année, où les uns ne voient que fa jeunelle, les autres sa vieillesse. - Les millenaires croyoient approcher de sa fin. — Que les Palingénésies de la grande année favorifent les vaines opinions des hommes. Ibid. 98 & 99. Malgré cela, la grande année est une des plus ridicules chimères des anciens Philosophes. — Le Christianisme lui porte les derniers coups. - Nouvelle grande année renouvelée à Paris, au XIII. siècle. -Pareille vision en Espagne, par Isac Hazan, Juif de Séville,

Année ancienne des Juifs, Remarques de M. GIBERT sur (l') & la célébration de leur Pâque. — Ce que c'est qu'année solaire. — Ce que c'est qu'année lunaire. — L'usage de l'année lunaire suppose la connoissance de l'année sobire. — Moyse a connu & employé ces deux années. — M. GIBERT pense qu'il s'est servi de l'année solaire dans le calcul du déluge. Mém. Vol. XXVII, 84. Et fait voir que toutes les versions s'accordent en ce point. Ibid. 85. Ce que les Interprètes disent à ce sujet ne mérite pas de discussion, 86 & 87. Fait voir que Moyse connoissoit l'intercalation, ainsi que l'année lunaire, 88 & 89. Qu'il la confacra à la célébration des fêtes. — Qu'elle commença au printemps. — Les Juifs règlent leurs mois à l'apparition de la nouvelle lune, jusqu'au I v.º siècle, que Hillet introduisit les cycles qu'ils suivent. - Comment ils comptoient, si l'obscurité leur déroboit la Lune. — N'avoiem ni périodes ni cycles qui déterminalient les intercalations. Quelle méthode ils suivoient, 80 & 90. On sait que la célébration de la Pâque étoit le quatorze de la première nouvelle lune après l'équinoxe. — Trois fêtes de Pâques déterminées dans Josèphe. 90 & 103. Difficulté sur les mois dont il se sert, 90 & 91. M. GIBERT les croit solaires avec Scaliger, &c. 91 & 95; & même Julien, 96. Il le prouve par le récit de la défaite de Cestius, 91 & 200, où le mois gorpiæus a trente - un jours, 91 6 92, où le mois lous en a aussi trente - un, 93. Il se prouve par la durée que Josèphe donne au siége de Jotapat, 93, 94 & 95. Fait voir que les Juis commençoient leur jour au coucher du soleil, & les Syro-Macédoniens au lever, 94. Que lorsque Josèphe se sert des mois funaires il en averuit, 95 & 96. Que dans la guerre des Juifs, il se sert des mois solaires, 96. Il prouve qu'ils sont même Juliens, 96 & 103, par le rapport de Dion, 96, contre la critique du cardinal Noris, 97; & par la conformité de Josèphe avec Dion, 98 & 99. Par Josèphe, en parlant de la fête des Azymes. - contre la critique du cardinal

Noris. Mémoires, Vol. XXVII, 99. Qui bouleverse les faits, par ce qu'il dit dans l'affaire de Cestius. Ibid. 101, 102 & 103. Détermination des trois Pâques de Josèphe, 103 & 104. Détermination d'une quatrième à l'année de la mort de Sidètes, 104. Voy. ANTIOCHUS Sidetes. Où la Pentecôte tomboit le lendemain d'un Sabbat, 1046 106. Manière d'en faire le calcul, 105 & 106. Eusèbe change cet ordre sans nécessité. — Son défaut de raisonnement en voulant faire quadrer l'année de la prédication de J. C. selon S. Luc, à la quinzième année de Tibère, 106. Les anciens Pères ne le suivent pas, & comptent la mort de J. C. sous le consulat de Géminus, 107 & 108. Quelques - uns la plaçoient à la seizième année de Tibère, parce qu'ils comptoient à la manière des Orientaux. — Savans qui ont soutenu ce sentiment. - M. DE LA BARRE l'a établi; mais s'est trompé en fixant la Pâque. — M. GIBERT trouve, par sa méthode, que J. C. est mort le 15 avril, p. 107. Savoir si J. C. n'avoit pas anticipé la célébration de la Pâque. — M. GIBERT croit, avec le P. Hardouin, qu'il y avoit deux usages. — Les Galiléens comptoient le premier du mois le jour dans lequel la lune paroissoit; le reste de la nation, du jour qui suivoit la syzygie. -Avantage de l'époque de la mort de J. C. sous le consulat de

Géminus. — Si J. C. a prêché plus ou moins de trois ans, 108. M. GIBERT fait voir qu'il n'a prêché que trois ans, 109. Quel âge il avoit lors de son baptême. — Sa naissance fixée à l'année 5 avant l'ère vulgaire, 110. Opinion d'aujourd'hui la met à l'an 4 avant l'ère vulgaire, 111. M. GIBERT sa't voir qu'elle ne convient ni à la durée du règne d'Hérode, ni aux caractères hiftoriques, 111 & Suiv. Voyez HÉRODE. Difficulté tirée du règne de Philippe. — M. GIBERT répond qu'il y a faute dans le texte de Josèphe. — Qu'il faut lire sa mort à l'an 22 & non l'an 20, p. 114. Preuves de cette correction, 114 & 115. Autre difficulté, tirée des médailles d'Hérode - Antipas. -M. GIBERT fait voir que les unes se concilient avec l'année de la mort d'Hérode, & que les autres ont été mai lûes, 115 & 116. S.' Luc attache la prédication de S. Jean à l'an 15 de Tibère. — Elle précède de fix mois celle de J. C. — M. GIBERT prouve que cette date doit se compter depuis l'association de Tibère. - L'Ange annonce à Zacharie, que sa femme enfanteroit. — Six mois après l'Ange annonce à la Vierge qu'elle enfanteroit. — Sur cette ancienne tradition, l'Église célèbre l'Annonciation le 25 mars, p. 1 16. Critique de cette tradition, sur ce que Zacharie n'étoit point Souverain Pontife, 116 & 117.

M. GIBERT répond qu'étant chef d'une des familles sacerdotales, les premiers Chrétiens l'ont pu confondre avec le souverain Pontife. — Critique de cette tradition fur la variation du temps. -M. GIBERT répond qu'elle n'est qu'apparente. — Fait voir qu'elle s'accorde avec son sentiment sur la détermination de la Pâque, & fur l'année de la naissance de J.C. fixée à l'an 5 avant l'ère vulgaire. Mém. Vol. XXVII, 117 bis. Erreur de Scaliger fur l'époque de l'ère des Séleucides, & sur l'année de la naissance de J. C. - Pense que la profanation du Temple avoit interverti les tours des familles sacerdotales. — Son **fystème** ne s'accorde avec aucune des traditions sur la naissance de J. C. & de S. Jean. Ibid. 118 & 119. M. GIBERT croit que les tours des familles facerdotales doivent se compter du retour de la captivité. — Fixe ce retour à I'an 518. - Et l'exercice des semaines au 4 de Tifri, p. 119. Et, par son calcul, fait voir que la famille Abia étoit la septième, & devoit entrer en fonction au mois de Tifri de l'an 6 avant J. C. & conviem parfaitement à la tradition qui fixe le ministère de Zacharie & l'Annonciation, 120.

A N N É E Arménienne, empruntée de l'année vague des Perses. — Est encore en usage aujourd'hui, quoiqu'il y en ait une de la forme de la Julienne. Mém. Vol. XXXI, 75. Mais cette année vague ne s'accorde pas avec l'époque Tome XXXIII.

de la période embolimique. ... Les Arméniens n'ont point de calendrier propre. — Passent sous la domination des Macédoniens. & adoptent l'ère des Séleucides. - Attachent leur année fixe au Neurouz d'automne de l'an 202 avant J. C. Ibid. 76. Reconquis par les Perses, ils reprennent le calendrier Persan, & leur année redevient vague. — Leur année liturgique attachée au 11 d'août. Calendrier que font dreller leurs Evêques, d'où ils comptent de l'ère de leur Christianisme. -Règle pour avoir l'année de l'ère Arménienne, 77. Observation nécessaire pour employer cette règle, 78.

Année Athénienne. Voy. Paros. Année Babylonienne. Les années Babyloniennes étoient lunaires, distribuées par cycles de dix-huit ans. — Les troissèmes années composées de treize lunes. Mém. Vol. XXVII, 126.

ANNÉE Cappadocienne est empruntée de l'année vague des Perses. Mém. Vol. XXXI, 75. On ne la connoît que par conjecture. — Il y en avoit une fixe, établie par Pompée, Ibid. 79. Il paroît qu'il y en avoit encore une autre semblable à celle appelée Syro-Macédonienne. — Elles ne furent abrogées que lorsque le pays devint province Romaine, 80. Assujette à la forme de l'année Julienne. Mém. Vol. XXIV, 78. Comment elle étoit composée. Ibid. 77.

ANNÉE civile des Juifs commence

au mois Tifri. — Celle des Samaritains au mois Nisan. Mém. Vol. XXXI, 415.

AN

ANNÉE civile ou Archontique.
Comment elle étoit réglée. Mém.
Vol. XXVI, 200. Employée
par tous les Chronologistes & les
Historiens, excepté Thucydide
& Xénophon. Ibid. 200 & fuiv.

Voyez THUCYDIDE.

Année des Parfes. Voy. Parses. Année des Perses. Nouvelles observations de M. GIBERT fur l'année des anciens Perses. — Années fixes sont celles qui sont retenues dans la révolution du soleil par le moyen des intercalations. — Années vagues, celles fans intercalation. — Toutes deux en usage chez les Perses & les Egyptiens. - L'année civile étoit vague chez les Perses, & la sacrée étoit fixe. Mém. Vol. XXXI, 51. L'année fixe de trois cents soixante-cinq jours, distribuée en douze mois de trente jours & cinq jours épagomènes. — Ils intercaloient tous les vingt ans un mois, qu'ils plaçoient successivement après tous les mois de l'année. — Cette révolution des épagomènes & des mois intercalaires, étoit leur période embolimique. — L'année vague combinée avec l'année fixe, s'accordoit avec cette révolution. -Elle étoit composée de trois cents foixante - cinq jours, partagés aulli en douze mois & cinq jours épagomènes. Ibid. 52. Manière dont le mois intercalaire régloit la place des épagomènes dans

l'année fixe. - Manière dont ils étoient réglés dans l'année vague. — Les Perses appeloient le commencement de leur année Neuruz, & leur premier mois Phevardin, 53, depuis la reformation du calendrier par Giemschid, 54. Ce Giemschid paroît le même que Xercès, 68. Voy. GIEMSCHID. La période embolimique ne doit point se dater de son règne, 68. M. GIBERT en rapporte l'époque à quatre cents vingt - quatre ans avant J. C. - Et c'est l'année où Darius - Nothus monta sur le trône. — L'année fixe reste fixée à ce terme, jusqu'à Yesdegherd, qu'elle cesse d'être en usage, 69. Année qui commence en automne, instituée par Artaxerce-Mnémon, 72. Accommodement de ces deux périodes embolimiques, pour qu'elles marchent ensemble, & que les intercalations se fissent les mêmes années. — Cette forme d'intercalation cesse du temps des rois Arabes. — A la place de cette année succède une année fixe, où l'on intercale tous les quatre ans un jour, 73. Ne diffère de la Julienne qu'en ce que tous les mois ont trente jours avec cinq épagomènes. -Mais l'année vague subsiste toujours, 74. L'année fixe des Arabes subsiste jusqu'au temps de Melisha - Gelaleddin, qui en substitue une autre. - Les années vagues des Perses passent aux Arméniens & aux Cappadociens, 75.

ANNÉE du Pont, inconnue. — Devint vraisemblablement fixe sous Néron. Mém. Vol. XXIV, 78.

ANNÉE Egyptienne. Les Egyptiens connoissoient la révolution du Soleil autour du Zodiaque. — Avoient réglé leur année dessus. - Avoient deux sortes d'années. Mém. Vol. XXVII, 87. Une qui contenoit exactement la révolution du Soleil, composée de douze mois de trente jours, cinq jours & six heures, Ibid. 87 & 123, L'autre de douze mois & cinq jours épagomènes, avoit tous les quatre ans, un jour de moins que l'autre. — Elle avoit été imaginée pour que les têtes fullent célébrées dans toutes les saisons. -Ce motif fait voir qu'ils connoissoient l'autre année, 87. M. GIBERT pense que l'année vague étoit réservée pour les fêtes; & que l'autre étoit l'année civile, 88. Celle-ci commence à midi du premier jour de Thet. -Quatre années sont plus courtes d'un jour que quatre années Juliennes. — Conciliation de plufieurs années Egyptiennes avec les Juliennes, 123 & 124. L'année Julienne s'établit à Alexandrie, 124 & 134. Est fixée au 29 d'août, pag. 124, 134 & 135. Continue d'y être employée, en ajoutant un sixième jour aux épagomènes. - Les Coptes s'en servent aujourd'hui. - L'année vague y subsista néanmoins austi long-temps que

le Paganisme, & pourquoi! 134. ANNÉE *Macédonienne*, suivie dans l'Asie mineure. — Composée de mois solaires. — Ses points cardinaux différens de ceux de l'année lunaire. — Ecrivains de l'histoire d'Alexandre, suspects d'erreur dans leur comparaison des mois Macédoniens avec les Athéniens. Mém. Vol. XXVII, 140 6 141. La bataille d'Arbelles fixée au 15 septembre. Ibidem. 140, 141 & 150. M. FRÉRET détermine le rapport de l'année Macédonienne à l'année Athénienne, 141. Les traducteurs Latins & François ne font pas affez d'attention dans la comparaison des années. — Les Grecs étoient dans le même cas. — Les Chronologistes, en voulant concilier les années Macédoniennes ayec les Athéniennes, supposent des changemens faits par Alexandre. -Veulent à tort qu'il ait interçalé le mois Artémisius, 142. Qu'il ait prolongé un mois d'un jour au siége de Tyr, 143. Quelques provinces d'Asse adoptent la forme de l'année Macédonienne. Mémoires, Vol. XXXII, 714. Commencent leur année en automne. Ibid. 713.

ANNEE Romaine, alternativement commune & intercalaire. — La commune, de trois cents soixantecinq jours, comprenoit douze mois, à peu près comme dans notre usage. — L'année intercalaire de treize mois. — Le treizième appelé intercalaire par les

E ij

Latins. Mém. Vol. XXVI, 223. Et merkedonius par Plutarque. — Composée de vingt-deux à vingttrois jours. — L'année de trois cents foixante-dix-fept ou dix-huit jours. — Ce mois placé entre le 23 & le 24 février. Ibid. 224. L'année Romaine moyenne surpassoit l'année solaire d'un jour, 224 & 225. Ce qui devoit faire passer janvier insensiblement dans toutes les saisons. — M. DE LA NAUZE établit qu'il est nécessaire de fixer laquelle des deux années du Décemvirat étoit intercalaire. - Il prouve que c'est celle des seconds Triumvirs de l'an 304, p. 225. Suppose le merkedonius de vingt-deux jours, 226. Fait voir que la progression des mois Romains a toujours eu lieu depuis 305 jusqu'à 565, p. 226& 227. Il le prouve, 1.° par l'ouverture de l'année confulaire attachée à l'hiver, 226. 2.º Il fait voir que cette ouverture de l'année passa fuccessivement des ides de décembre aux calendes d'octobre, p. 226 & 227. Et remarque qu'elle dut être générale pour tous les siècles de la République. — L'année resta fixée aux ides de décembre plusieurs années de fuite. — Les Magistrats de l'an 352 ne voulant point abdiquer qu'aux ides de décembre, on abrégea leur magistrature, & on instala les saivans aux calendes d'octobre. — Cette ouverture tomba enfin, par quelqu'autre suppression, aux ides de mars, p. 228. D'où les années consu-

AN

laires deviennent rétrogrades au calendrier, 228 & 230. M. DE LA NAUZE essaye de fixer l'époque de ces cascades, qui font changer l'entrée en charge, & les réduit à quatre. — La première en 305, aux ides de décembre, p. 228. La seconde en 353, aux calendes d'octobre. — La troisième en 467, aux calendes de juillet. — La quatrième en 533, aux ides de mars. — Les triomphes des Magistrats étoient attachés aux derniers mois de leur magistrature: M. DE LA NAUZE fait voir que les dates des triomphes sont conformes à ces époques, & remarque que s'il y a des exemples différens. c'étoient des cas extraordinaires. 229. La règle étoit que l'année consulaire fût attachée à l'hiver, & qu'elle rétrogradat dans le calendrier, 230 & 227. Voyez CALENDRIER. L'année Julienne commence à minuit. — En quel temps établie, & par qui. Mém. Vol. XXVII, 123.

ANNONCIATION, (1') pourquoi se célèbre le 25 mars. Mém. Vol. XXVII, 116 & 117.

Anquetil Duperon, (M.) Associé en 1763. Histoire, Vol. XXXI, 4. Ses recherches fur les anciennes langues de la Perse. Mém. Vol. XXXI, 339 & suiv. Second Mémoire. Ibid. 393 & suivantes.

ANTÆOPOLIS, ville d'Égypte. Sa position. Mém. Vol. XXVIII. 530. Description d'une de ses médailles. Ibid. 531. Ses différens noms. — Confondue par Pocockes avec Ofiout. — Métropole de la première Thébaïde. — Ses Évêques. Mém. Vol. X X V III, 530. Subliste dans Gana-kebire. — Vestiges de sa magnificence. — Inscription grecque. Ibid. 531.

ANTEPILANI. Voy. TRIAIRES. ANTÉPIRRHÈME. Voyez Chocur.

ANTESIGNANI n'a jamais fignifié des troupes légères. Mém. Vol. XXIX, 386. A quels foldats convenoit ce nom. Ibid. 388 & fuiv. Ce nom donné aux Maîtres d'armes, appelés Campiductores ou Campidoctores, 391. Profignani fignifie la même chose que Antefignani, 392.

ANTHABET, BATHAIB, VURGUNDAIB, pays où allèrent les Lombards, inconnus à présent. — Ce qu'en dit Jornandès. Mémoires, Vol. XXXII,

2 8 c.

ANTHROPOLATRIE (l') a sa fource dans l'animation des astres.
— Pratiquée par les Égyptiens. — En usage en Italie. Mém. Volume XXXI, 287. Voy. INDIENS.

ANTIBE, Antipolis, fondée par les Marseillois. — Jouissoit du droit Latin. — Capitale des Déciates. — Faisoit partie du territoire de Grasse. Hist. Vol. XXVII, 133.

ANTICOSMÈTE, Officier subordonné au Cosmète. Hist. Vol.

XXIII, 184.

ANTIDOTUS, Peintre encauftique. En quel temps il vivoit.— Élève d'Euphranor.— Maître de Nicias. Mém. Vol. XXV, 282. ANTIGONUS, roi de Judée. Dissertation de M. l'abbé BAR-THÉLEMY sur deux de ses médailles Samaritaines. Mém. Vol. XXIV, 49 & Suiv. Etoit fils d'Aristobule. — Envoyé à Rome par Pompée. — Défend Machéronte avec son père. — Est laissé en liberté. *Ibid.* 53. Se sauve chez Ptolémée, dynaste de Chalcis du Liban. — Se jette aux pieds de César sans rien obtenir. — Battu en Judée après la mort de César. - Se joint aux Parthes, qui le rendent maître de la Judée, 54. Est défait par Hérode & mis à mort. — Il étoit Roi & Grand-Prêtre, 55.

ANTINA, vestiges d'une ancienne ville. Mém. Vol. XXVIII, 457. Pourroit être Romanazzi. Ibid.

458.

ANTIOCHE, fondée par Séleucus Ier, surnommé Nicator. Histoire, Vol. XXIX, 212. Sa latitude. Hift. Vol. XXVII, 101. Distinguée des autres villes de son nom per son faubourg de Daphné. — Ce faubourg appelé aujourd'hui Beith-el-ma. - Son éloignement d'Antioche. Ibidem. 103. État d'Antioche. — La route ordinaire d'Alexandrette à Alep y passe, 105. Reçoit une colonie Romaine.—Prend le parti de Niger contre Sévère, est privée du droit de métropole. Histoire, Vol. XXIII, 169. Inscrivoit dans ses fastes les années des deux ères. - Deux médailles du cabinet de M. Pellerin en font preuve. Mém. Vol. XXVI, 464. Observations E iij

de M. l'abbé BELLEY sur une médaille d'Antioche, sous le gouvernement de Trajan, père de I'Empereur. — Remarque qu'elle a été publiée dans le cabinet de Pembroch. Mém. Volume XXX, 271. Qu'Antioche admet quatre ères différentes, & que cette médaille est datée de l'ère Césarienne. Ibidem, 272. Différentes opinions sur le commencement de cette ère, 272 & 273. Voyez Ere Césarienne. Fait voir que le Traian qui étoit gouverneur de Syrie dans le temps de la médaille, étoit père de l'Empereur. — Que ce que Pline dit de l'expédition de Trajan contre les Parthes, s'accorde avec la date de la médaille, 281 & Suiv.

AN

ANTIOCHE, ville de Cilicie sur le Sarus. — Ses médailles. Mém. Vol. XXXII, 723. Décorée des titres de sacrée & d'inviolable. — Sa position. — Peut être la ville

d'Adana. Ibid. 724.

ANTIOCHIANUS écrit la guerre des Parthes. Hist. Vol. XXV, 89.

ANTIOCHUS III ou le grand, laisse deux fils, Séleucus IV & Antiochus IV. Hist. Vol. XXIX, 218.

ANTIOCHUS IV occupe le trône de Syrie à la place de Démétrius, en ôtage à Rome. Histoire, Vol. XXIX, 213 & 218. Succède à son frère Séleucus. — Époque de son expédition en Égypte. Mémoires, Vol. XXVI, 114 & suiv. Envoie des Ambassadeurs à

Rome pour soutenir ses droits sur la Célésyrie, &c. Ibid. 115. S'avance en Egypte & bat les Généraux de Ptolémée, 116 & 117. Est reçu en Egypte par Ptolémée, plutôt comme oncle que comme ennemi. — Mène son neveu à Memphis & agit en maître. — Les Alexandrins elisent Roi Ptolémée-Physcon, & s'opposent à Antiochus. — Marche à Alexandrie. — Ambassade de Physicon à Rome, 118 & 119. Son effet, 120. Les deux frères s'arrangent. — Antiochus veut leur enlever Chypre & Péluse.— Ses progrès arrêtés par la hardiesse de Popilius, 121. — Prend le nom d'Epiphanes, de Dieu, &c. Histoire, Volume XXIX, 213 & 218. Règne onze ans. — Laisse la couronne à son fils Antiochus V. Ibidem, 218. Les médailles d'argent qui portent les titres d'Antiochus - Epiphanus -Nicephore sont frappées pour lui, 214.

ANTIOCHUS - SIDÈTES. Commencement de son règne. Mém. Volume XXVII, 104 & 105. Durée de son règne. — Médailles de ce Prince, qui étendent son règne. — Son expédition contre les Parthes. Ibid. 105.

ANTIOCHUS VI, fils d'Alexandre-Bala. —Tryphon le fait proclamer Roi. Hift. Vol. XXIX, 218. Prend le furnom d'Epiphanes-Dionysius. Ibid. 219. Est proclamé à l'âge de six ans. — Médaillon d'argent de M. Pellerin avec la tête de ce Prince. — Tryphon,

fon tuteur, le fait mourir. — Étendue de son règne. — Corrections à faire dans les Annales du P. Frœlich à son sujet. Hist. Vol. XXIX, 214 & 215.

ANTIOCHUS VII passe en Syrie à la nouvelle de la captivité de Démétrius son frère. — Épouse sa belle-sœur. — Se fait proclamer Roi. — Prend le nom d'Évergètes. — Recouvre les États que tenoit Tryphon. — Est battu par son frère. — Survit à sa désaite. — Règne avec son frère. Hist. Vol. XXIX, 219 & 220.

ANTIOCHUS VIII, fils de Démétrius II, règne avec sa mère Cléopatre. — Épouse Cléopatre, fille de Ptolémée. — Recouvre le royaume de Syrie. — Troublé par Antiochus IX. Hist. Vol. XXIX, 220. Est tué. — Laisse cinq fils, qui tous surent Rois. Ibid. 221.

ANTIPATER, célèbre Graveur, Mém. Vol. XXXII, 773.

ANTIPHILE, contemporain de Nicias. Mém. Vol. XXV, 238 & 285. Entendoit la lumière & les ombres. — Son tableau où un jeune garçon fouffloit du feu, en est la preuve. — Étoit né en Égypte. — Son tableau de Gryllus. — M. DE LA NAUZE soupçonne que Gryllus étoit un Olympionique. Ibid. 285.

Antiquaires. Les premiers ne s'attachèrent qu'aux médailles Latines. — Négligent l'ordre chronologique. — Possédoient peu de médailles de villes. Mém.

Vol. XXIV, 32.

ANTIQUITÉS Grecques (Vue

générale sur les) du premier âge par rapport à la Chronologie, par M. DE BOUGAINVILLE. - Quels sont les sources où les historiens Grecs ont puisé. Mém. Vol. XXIX, 27. Varron diftribue l'objet de la Chronologie en trois âges. — Mesure de ces trois âges. Ibid. 29. Comment il faut entendre ce qu'il dit des temps fabuleux, 30. M. DE BOUGAINVILLE les partage en deux périodes, 31. Première période; observations sur les temps héroïques de l'histoire Grecque, 32 & suiv. Tous les monumens de l'antiquité ont rapport à ces temps. - La religion, les loix en portoient l'empreinte. — Utilité de la connoissance de ces temps, 32 & 33. Barbarie de ces peuples, comparés aux peuples de l'Àmérique. — Leur manière de vivre, 33. Mensonges ingénieux de leurs Dieux naissent d'une légende scandaleuse. - Embellie par les Poëtes, 34. Mais dont l'hiftoire n'exista jamais, 35. Réflexions d'Hérodote & de Thucydide, qui autorisent cette opinion, 35 & 36. Les temps inconnus de Varron cessent à l'arrivée des colonies orientales. - Etat de la Grèce alors. -Première colonie conduite par Inachus, l'un de ces Phéniciens ou Arabes, connu sous le nom d'Hycsos, 37. Temps de son arrivée, 37 6 38. Comment il forma son établissement à Argos, 38. Enseigne aux naturels, les

principes des arts les plus nécel-Lires. Mém. Vol. XXIX, 39. Le labourage, la culture des arbres, &c. Ibid. 39 & 40. Colonie de Sicyone, sortie d'Argos, étend les arts. — Déluge d'Ogygès plus ancien que celui de Deucalion. — Comment se forme celui de Deucalion, 40. Position de la Béotie contribue à ces déluges, 40 & 41. Deucalion forcé de passer en Thessalie. — Subjugue les naturels. — Donne le nom d'Hellènes à ses sujets, & fait disparoître les noms & la langue des anciennes colonies. — Inachus apporte l'écriture hiéroglyphique des Egyptiens, 41. Elle se perdit par l'usage des caractères alphabétiques. — Tombeau d'Alcmène, avec des inscriptions hiéroglyphiques, 42. Cadmus apporta l'écriture alphabétique, 43 & 48. Utilité de cette écriture. — En quel temps il vint en Grèce. — Les Hellènes s'étendent dans la Grèce, 43. Civilisent les Pélasges, 43 & 44. Leurs Chefs issus de Deucalion. — Les héros de Troie en descendoient tous. — Ceux dont les aventures sont connues, éloignés d'Hellen, d'un nombre égal de générations, 44. Sources des généalogies ne doivent point être prises dans les Poëtes. -Pourquoi! 45. Leurs récits contraires aux traditions, 45 G 46. Les traditions parfaitement liées dans les ouvrages d'Homère & d'Héfiode, ne sont point le fruit de l'imagination, parce qu'elles n'ont point été imaginées dans un temps d'ignorance, 46 & 47. Comparation d'Athènes tranquille & de Thebes désolée, par rapport aux traditions, 47 & 48. L'écriture, quoique peur commune, suffit pour conferver la mémoire des évènemens. — Introduite par Cadmus, elle ne fut point interrompue. — Lettres missives en usage dans Homète, 48 & 49. Anciennes chroniques écrites en vers. — Cet usage est de toutes les nations barbares. — Nous ne connoissons la prose en France que depuis Charles le Sage. — Cet usage conforme & la Nature, 49 & 50. Réflexions qui établissent cette opinion, so & 51. Comparation des Américains avec les fauvages de la Grèce, 51 & fuiv. Comparation des Héros de la Grèce à nos vieux Chevaliers. — De l'état de la Grèce à celui de l'Europe dans l'anarchie féodale. — Les aventures en peuvent être liées par la Chronologie des générations, 53. La mythologie Grecque renferme trois objets originairement distingués, — Les cosinogonies religieuses, les allégories qui représentent le progrès des arts, &c. - Les faits, 54. Utilité des faits ramassés, 54 & 55. Comparation des anciens Poëtes aux Musiciens, aux Bardes & aux Scaldes, 55. Comparaison de ceux qui les suivirent, à nos Troubadours. — Tout ne s'écrivoit cependant pas en vers. — Inscriptions en prose, très-anciennes,

très-anciennes, qui font adjuger à Messène, sous Tibère, des terres distribuées du temps des Héraclides. Mém. Vol. XXIX, 56. Seconde époque, où l'on examine si les anciens Grecs ont eu des notions précises sur leur chronologie, & s'ils ont observé quelque méthode chronologique dans leurs histoires. — Projet de Newton dans sa chronologie. — Contredit par toute l'histoire. Ibid. 57. Combattu avec succès par M. FRÉRET. Objections qu'on fait contre l'habileté des Anciens en fait de Chronologie, d'avoir manqué d'époques, de n'avoir pas observé l'ordre des temps assez nettement. - M. DE BOUGAINVILLE répond que les Grecs seulement manquoient d'époques, & non pas les Romains, 58. Mais qu'ils calculoient en remontant depuis quelque époque connue, de la même manière que nous remontons depuis J. C. — Quatreyingt-douze opinions sur la durée de l'intervalle depuis le commencement du monde à J. C. 59. Inconvénient de la période de Scaliger, 59 & Juin. A vantage de la méthode de Riccioli, 59 & 60. M. DE BOUGAINVILLE soutient que les Grecs ne pouvoient & ne devoient employer que cette méthode. — Fait voir que toute ère doit être prise d'un fait intéressant pour le corps de la nation, & que ce sait soit antérieur à ses annales, comme l'époque de la fondation de Tome XXXIII.

Rome, l'hégyre, l'ère Chrétienne, 61. Ces deux caractères manquoient aux Grecs. — Leur nation n'étoit jamais réunie par une ligue générale. — Chaque ville avoit son époque particulière, & plaçoit l'origine du monde à la sienne. — Penchant naturel à tous les hommes, de se donner une origine ancienne, 62. Les François vouloient descendre des Troyens. — Idée qu'on peut se former de la Chronologie des Grecs. — Premières histoires générales écrites en prose, celles de Cadmus de Milet, 63. Voyez CADMUS. On ignore quelle méthode il avoit suivie. — Les généalogies d'Acusilaiis, 63. Manière dont il comptoit l'intervalle entre le déluge d'Ogygès & la 1." Olympiade, 66. Voy. Acusi-LAÜS. Les Autochtones de Phérécyde d'Athènes suivent l'ordre des générations. - Leur détail fournissoit le moyen de vérifier les dates, 68. Voy. PHÉRÉCYDE. On ignore la méthode d'Hécatée de Milet, 69. Voyez HÉCATÉE. XANTHUS. Hellanicus fait sa Chronologie suivant les générations, & l'assujettit à la suite des Prêtresles d'Argos, 72. Voyez HELLANICUS. Thucydide emploie ces moyens, & y ajoute les Magistrats, la division de l'année en deux parties, & les Olympiades, 74 & 75. Voyez THUCYDIDE. On foup-. conne qu'Ephorus marquoit les dates par les années des rois de Lacédémone & des Prêtresses

d'Argos. — En quel temps il fixoit la prise de Troie. Mém. Vol. XXIX, 77. Voyez Ephorus. Exactitude de Timée, dans sa Chronologie, louée exclusivement par Marsham. Ibidem, 78. Voyez TIMEE. Attention de Polybe à fixer les dates, 79 & 80. La facilité qu'avoient les Anciens pour fixer les dates, nous manque, 80 & 81. Bibliothèque d'Apollodore est le seul monument des temps héroiques. — Voy. APOLLODORE. Etendue de fon Canon chronologique, 81, connu sous le nom de Chronographie Athénienne. — Fragmens de la chronique Athénienne dans les marbres d'Arondel. — Nombres d'autres fragmens peuvent fixer en général la durée des temps, 82. Les difficultés viennent du vice des méthodes. — Difficultés que devoient y trouver les Grecs mêmes. — Leur année varioit. — Peu de connoissance de l'Astronomie. — Imperfection de leurs hypothèses. — Moyens de perfectionner leurs recherches, que nous n'avons pas, 83 & 84. Hérodote n'a pas suivi l'ordre. - Jugement fur son ouvrage, 84 & 8 5. Ni Xénophon, ni Plutarque. - Les autres auteurs, Thucydide, &c. y sont exacts, 85. Surtout Denys d'Halicarnasse, 86.

ANTISTHÈNE, fondateur de la secte cynique. Mémoires, Volume XXXII, 142. Conçoit le projet d'une vie austère, d'après les discours de Socrate. — Se retire près du Cynosarge. — Réduit

tous ses biens à un bâton & à une besace. — Regarde la volupté comme le plus grand des maux, & la vertu la plus dure comme le plus grand des biens. — En quoi consistoit cette vertu. Mém. Vol. XXVI, 4. S'efforce d'être sage afin d'être heureux. — Parost avoir été plus loin que Zénon. Ibid. 6. S'enveloppe dans sa vertu, 8. Ses principaux sectateurs, Diogène, Cratès & Ménippe. Mém. Vol. XXXII, 142.

ANTISTROPHE. Voyez CHŒUR.
ANTOINE. (Marc) Ses statues abattues par arrêt du Sénat. —
Le jour de sa naissance déclaré nésaste. — Désense à la famille de porter le prénom de Marcus.
Mém. Vol. XXIV, 231.

ANTRE. Voyez CORYCE.

ANTRUSTIONS. Origine de ce mot.—N'est plus en usage. Mém.

Vol. XXIV, 576.

Anville, (M. d') Géographe du Roi, Académicien en 1754. Histoire, Vol. XXV, 8. Son Mémoire sur la nation des Gètes, & sur le Pontife adoré par cette nation. Mém. Vol. XXV, 34 & fuiv. Sa Differtation fur les sources du Nil, pour prouver qu'on ne les a point encore découvertes. Mém. Vol. XXVI, 46 & suiv. Son Mémoire concernant les rivières de l'intérieur de l'Afrique, fur les notions tirées des Anciens & des Modernes. Ibid. 64. Son Mémoire sur la mesure du schène égyptien, 82. Discussion de la mesure de la Terre, par Eratosthène, servant à confirmer la

mesure du schène. Mém. Volume XXVI, 92. Remarques sur la détermination de plusseurs posttions principales dans le Levant. Histoire, Volume XXVII, 101. Découverte d'une cité jusqu'à présent inconnue dans l'ancienne Gaule. Ibid. 108. Mémoire sur la position de Babylone. Mém. Vol. XXVIII, 246. Description de l'Hellespont ou du détroit des Dardanelles. Ibid. 3 1 8. Mémoire fur le mille Romain, 346. Mémoire sur le Portus Itius, & sur le lieu du débarquement de César dans la Grande-Bretagne, 397. Mémoire sur les villes de Taurunum & Singidunum, & fur d'autres lieux déterminés par leur situation sur des voies Romaines, dans la Pannonie inférieure & dans la Mæsie, 410. Description de la Dace conquise par Trajan, 444. Mémoire sur le Li, mesure itinéraire des Chinois, 487. Sa carte d'Asie, donnée en 1751, d'après les meilleurs ouvrages. Histoire, Vol. XXIX, 20. N'est pas assuré que la rivière des environs de Sanaâ aille jusqu'à la mer, quoiqu'il l'ait ainsi tracée. Ibid. 21. Mémoire fur le pays d'Ophir, où les flottes de Salomon alloient chercher de Por. Mém. Vol. XXX, 83. Mémoire sur la situation de Tartessus, ville maritime de la Bétique, & sur la largeur du Fretum Gaditanum. Ibidem, 113. Recherches géographiques sur le golse Persique, & sur les bouches de l'Euphrate & du Tigre, 132. Mémoire sur l'étendue de l'an- cienne Rome, & sur les grandes voies qui sortoient de cette ville. 1 98. Première partie. De l'étendue de l'ancienne Rome, 200. Seconde partie, dans laquelle les voies qui sortoient de Rome sont décrites, 212. Mémoire sur les peuples qui habitent aujourd'hui la Dace de Trajan, 237. Précis de son Mémoire sur le rempart de Gog & Magog. Hist. Volume XXXI, 210. Sa carte de la mer Caspienne diffère de celle du Czar. Ibid. 215. Mémoire sur deux villes qui ont porté le nom de Justiniana, 287. Recherches sur les mesures itinéraires Arméniennes, 292. Description du golfe d'Anibracie, où s'est donnée la bataille d'Actium. Mém. Vol. XXXI, 512 & Juiv. Recherches géographiques sur l'île de Cypre. Mém. Vol. XXXII, 529. Recherches géographiques concernant l'expédition de l'empereur Héraclius en Perse. Ibid. 559. Recherches géographiques & historiques sur la Sérique des Anciens, 573 & Juiv. Limites du Monde connu des Anciens, audelà du Gange, 604.

A O N E S, succèdent aux Ectènes, dans le pays de Thèbes, détruits par la peste. — S'unissent avec Cadmus. Hist. Vol. XXIX, 37.

AORSES, Peuples situés sur le Tanaïs par Strabon. — Sur le Jaxarte par Ptolémée. Hist. Vol. XXV, 50.

AOSTE, Augusta Prætoria, principale ville des Salassi. Hist. Vol. XXV, 69.

Fij

APAMÉE. Plusieurs villes de ce nom en Orient. — Apamée de Bithynie; sa position.—Son port est encore le grand passage de Bourse à Constantinople. Hist. Vol. XXV, 105. Sa fondation est de la plus haute antiquité. S'appeloit Meplæa. — La fable Iui donne une Amazone pour fondatrice. — L'histoire la fait co-Ionie de Colophon.—Fut ruinée par Philippe. — Prusias la rebâtit ailleurs, & l'appela Apamée, du nom de sa femme. — Passe aux Romains, avec les États de Nicomède. — Reçoit une colonie Romaine avant Strabon. — Les monumens apprennent que ce sut Auguste qui l'établit. — Se gouvernoit par ses Magistrats, indépendamment du Gouverneur de la province. — Pline examine les revenus de la colonie, sans déroger aux priviléges. — M. l'abbé Belley connoît vingttrois médailles de cette colonie. Ibid. 106. Portent presque toutes colonia Julia concordia Apamea. — Quelques Antiquaires appliquent le mot Julia à Jules César, mais il a été donné à plusieurs colonies fondées par Auguste. — Semiment de M. VAILLANT sur le mot concordia, réfuté par M. l'abbé BELLEY, qui établit qu'il signifie la concorde de l'Empire sous le gouvernement d'Auguste. -Types de ses médailles relatifs à 1a situation, 107, à l'établissement de la colonie & à son culte religieux. — Il s'en trouve un d'une Victoire avec les attributs, que

M. l'abbé Belley rapporte à la victoire de Gallien sur les Hérules.

— Étoit la patrie du grammairien Asclépiade. Voy. ASCLÉPIADE.

— Comprise dans la province de Bithynie. — Dans la seconde Bithynie sous Valens. — Ses Évêques au VII. stècle. — Elle étoit dans le thème Opsicion.

— Subsiste encore sous le nom de Medaniah, 108 & 109. Les Francs l'appellent Montagna, 108.

APAMÉE, métropole de la seconde Syrie. *Mémoires, Vol.* XXVI, 400.

APELLE. Pline le juge le plus grand Peintre de l'antiquité. — Eloge de ses talens & de sa modestie. — Exposoit ses tableaux à la critique du public. Mém. Vol. XXV, 222. Reconnoît la supériorité d'Amphion sur lui pour l'ordonnance. Ibid. 284. Celle d'Asclépiodore pour les proportions. — Jouit de la familiarité d'Alexandre, qui lui cède une de ses favorites, 222. Mettoit un vernis sur ses ouvrages. — Effet de ce vernis, 240. Peint Alexandre la foudre à la main, 247. Pourquoi peint Antigonus de profil, 251. Pline semble préférer sa Diane à celle d'Homère. — Sa Vénus Anadyoméné, 253. Sa manière, une grâce inimitable, 254 & 285. En quel temps vivoit. -Survit à Alexandre. — Natif de Cos. — Service qu'il rend à Protogène, 285. Son tableau d'Alexandre pour la ville d'Ephèle, 286. Ses ouvrages étoient

proprement des cours de Peinture. Mém. Vol. XXIII, 326.

APHLE. Voyez EUPHRATE.

APHRODISIUM, ville de Cypre. Ruines qui portent ce nom. Mém. Vol. XXXII, 541 & 544.

APHRO DISIUM. Promontoire des Sardons sur lequel étoit le temple de Vénus. — Sa position suivant Ptolémée. — Tiroit son nom du temple. — Strabon l'appelle Vénus-Pyrénéenne. — Servoit de borne à l'Espagne & à la Gaule Narbonnoise. — Étoit bâti sur le côté qui regarde les Gaules. — Église de Saint-Pierre-de-Roses bâtie sur les ruines. — Aujourd'hui appelé cap de Creuz. Hist. Vol. XXV, 73.

A P H R O D I T I S, actuellement Sufundj-ul-bahri. Histoire, Volume

XXIX, 259.

APHRODITOPOLIS. Description d'un grand bronze de ce nome.—
Position de cette ville. — Nourrissoit une vache blanche sacrée.—
Temple représenté sur la médaille doit être Vénus-Nephtys.—A été comprise dans la province Arcadienne. Mém. Volume XXVIII, 533. — Ses Évêques. — Prend le nom d'Atsia sous les Arabes-Mahométans. — Porte aujour-d'hui celui d'Atsie. Ibid. 534.

A PION. Son erreur sur l'origine du Sabbat. — Ignoroit l'hébreu. Hist. Vol. XXIX, 207.

A P15. Son culte dû aux services des bœuss. Hist. Vol. XXXI. 17.

APOCRIPHES. Voyez LIVRES.

A POLLODORE. Sa bibliothèque, seul monument des temps hé-

roïques. — Plan de cet ouvrage. — Peut former une Chronologie complette. — Son canon chronologique, dédié au roi de Pergame. — Étendue de ce canon. — Fragment de ce canon. Mém. Vol. XXIX, 81. Est cité sous le nom de Chronographie Athénienne. Ibid. 82. En quel temps place le déluge de Deucalion. Mém. Vol. XXIII, 130. Emprunte de Bérose la circonstance de l'arche, & suppose des montagnes pour servir d'asyle. Ibid. 133.

A POLLODORE, Architecte. Sa réponse à Adrien. — Banni de Rome. — Construit le pont sur le Danube. Hift. Vol. XXIX, 163. Autre réponse à Adrien. —

Sa mort. Ibid. 164.

APOLLODORE d'Athènes ouvre le beau siècle de la Peinture. — Est le premier qui ait peint le caractère des objets. Mém. Vol. XXV, 276. Comment il faut entendre ces expressions. Ibid. 277.

APOLLON combat contre Python. Hift. Vol. XXIII, 23. Sa naifsance & sa fête, en quel temps se célébroient. Mém. Vol. XXVI, . 209 & 210. Le septième jour de tous les mois lui étoit confacré. — Cette fête appelée Carnia à Cyrène. Ibid. 209. Donnoit fon nom au mois Carnius. — Ce mois connu à Agrigente pour celui qui s'intercaloit. - Concourt avec le Métageitnion des Athéniens. — Cette fête précédoit celle d'Olympie. — Duroit neuf jours. - Les troupes ne se mettoient point en campagne, 210.

ΑP

L'objet de la théorie étoit d'affister à la naissance d'Apollon. D'où tiroit son origine. Mém. Volume XXVI, 211. Voyez THÉORIE. Apollon avoit un temple à Cibyre. Mémoires, Vol. XXIV, 139. Des bois sacrés en Cypre. — Ceux qui touchoient à son autel, étoient précipités dans la mer. Mém. Vol. XXXII, 553. Auguste lui élève un temple en actions de grâces de la victoire d'Actium. — Description de ce temple. Mém. Vol. XXVI, 481. Orné d'un char du Soleil en or, d'une statue d'Apollon, ouvrage de Scopas, d'une lampe à plusieurs branches, Ibid. 481 ## 482. Les livres des Sibylles enfermés dans la base de la statue. - Le jeune Marcellus y confacro une collection de pierres gravées. — Auguste en fait la dédicace. - Précédé d'une cour & d'une colonnade de marbre. — Les Danaides dans les entrecolonnes, 481. Au milieu, les statues équestres des filles d'Egyptus. - Statues des filles de Prœtus autour de l'autel. — Deux bibliothèques proche du temple; l'une pour les ouvrages latins, l'autre pour les grecs. — Statue d'Apollon dans la bibliothèque grecque. - Avoit été enlevée par Lucullus à Apollonie de Pont.—Sa hauteur. — Son prix, 482. Voyez AROUERIS,

APOLLON A'zunos, représenté par une pierre carrée. — C'étoit une colonne à Delphes. Mêm. Vol. XXXII, 220. Avoit ses pa-

rasites, & étoit adoré au bourg des Acharniens. Histoire, Vol. XXXI, 53.

APOLLON Amycléen. Son temple à Amyclée, le plus ancien de la Grèce. — Subfistoit encore du temps de Pausanias. — Desservi par des Prêtresses. Mém. Vol. XXIII, 404.

APOLLON Carneus, plus connu fous le nom d'Apollon domessique, adoré dans la maison du devin Crius. Mém. Vol. XXIII, 413.

APOLLONIA fur la côte d'Illyrie, colonie Corinthienne. Mém. Vol. XXIII, 167.

A POLLONIUS fait allusion aux trois règnes des Dieux dans ses Argonautiques. Histoire, Vol. XXIII, 26.

APOLLONIUS de Tyane étoit de la secte des Orphiques. Mém. Vol. XXIII, 263.

APOLOGUE. Son origine plus ancienne qu'Ésope. Mém. Vol. XXXII, 164.

APPEL, apellatio. Ce qu'il signifie. - L'appel du Sénat au Prince, devoit se faire avant le jugement. Mém. Vol. XXVII, 486. Différence de ce droit avec le mot françois appeler. Mémoires, Vol. XXV, 429. Dans l'ancienne République, les appels étoient rares en matières civiles. — Ce point de Jurisprudence fort obscur. — Quelquefois on se pourvoyoit devant le Prêteur, contre la décision de son collègue. --Le recours aux Tribuns ne doit point être confondu avec les appels proprement dits. — Les

appels, en matière criminelle, s'interjetoient à la nation. — L'appelant demandoit au Tribun les Comices. — Là, les Tribuns pouvoient jouer un grand rôle. Mémoires, Volume XXV, 430. Ce que Dion fait dire à Mécène fur les appels. Ibidem, 431. N'est pas vraisemblable, selon M. l'abbé de la Bléterie, qui soutient qu'Auguste n'a jamais exigé qu'on eût recours à lui en tel ou tel cas, 432; & qu'on ne lui porta jamais aucun appel du Sénat, 434. Remarque un seul appel interjeté du Sénat à Tibère, 435. Sous Caïus, ils furent fréquens, 436.

APT, capitale des Vulgientes. — Faisoient partie des Tricoriens. — Colonie de Jules - César. Hist.

Vol. XXIX, 235.

APULUM, Albe-Julie.— Ses veftiges. — Tire son nom de Gynla, chef des Hongrois. Mém. Vol. XXVIII, 451.

AQUÆ OU AD AQUAS. Sa position. Mém. Vol. XXVIII, 441.
AQUEDUCS construits par Claude.
Mém. Vol. XXIV, 178.

AQUEDUCS. Mémoire de M. BONAMY sur les aqueducs de Paris, comparés à ceux de l'ancienne Rome. Mém. Vol. XXX, 729. Ceux du pont du Gard & d'Arcueil, monumens des Romains. Ibid. 729 & 730. Ceux élevés à Paris, éloignés de la magnificence Romaine. — Eau dont on se sert à Paris, 731. L'Université en sut sournie par les Romains, 731 & 754.

L'aqueduc d'Arcueil fait pour le palais des Thermes, 731. Ce palais devoit contenir des bains. Canaux d'Arcueil découverts fous François Ier. - Découverts de nouveau sous Louis XIII, 732. Et depuis, par M. Geoffroy. - Manière de sa construction, 733 & 734. Donne le nom à Arcueil. — Conduite de cette eau, 734 & 735. Restes du palais des Thermes, 735. En quel temps ruiné, 736, 737 & 755. Ce qu'a été Paris autrefois, 736 & 737. Eau venant de Chaillot, 737. Nos Rois amènent au Louvre les eaux du pré S. Gervais & de Belleville, 737 & 755. On ignore précisément le temps. — Conduite de celles du pré S. Gervais, fait la fontaine des Innocens & celle de S. Lazare, 738. Conduite des eaux de Belleville à la fontaine Maubué & à celle de S.<sup>10</sup> Avoie, 739. Son aqueduc, 739 & 740. Ses eaux servent actuellement au grand égoût, 740. Eaux du pré S.' Gervais & de Belleville, seule ressource des habitans de Paris jusqu'à la reconstruction de l'aqueduc d'Arcueil, 741 & 742. Première fontaine dans la Cité, à la place de la pyramide de Jean Chatel, 743 & 755. L'eau de la Samaritaine destinée au Louvre. -Inventée par Lintlaer, quand, 743. Sert aussi à la buvette du Palais. — Recherches des eaux d'Arcueil sous Henri I V, 744. Conduites pour le palais

du Luxembourg. Mém. Volume XXX, 744 & 745. Conftruction de l'aqueduc. — Partage de ses eaux. - La Ville en a douze pouces, dont on fournit onze nouvelles fontaines. Ibidem, 745. Nouvelles fouilles augmentent l'eau. - La Ville construit trois nouvelles fontaines, 746. Agrandissement de Paris sous Louis XIV, 747. Nécessité d'eau fait faire de nouvelles recherches du côté de Belleville. - Cause la construction de la pompe du pont Notre-Dame. — Distribution des eaux de cette pompe, 749. Nouvelles fontaines construites, 748. Quantité d'eau fournie par l'aqueduc d'Arcueil, 733 & 749. Quantité d'eau fournie par l'aqueduc de S. Gervais. — Quantité par la pompe du pont Notre - Dame, 750. Cette abondance est médiocre, comparée à la magnificence des Romains, 750 & 751. Comparaison de nos sontaines avec celles des Romains. - Immensité de leurs bains, 75 1 グ 752. L'usage qu'ils faisoient des eaux fort différent du nôtre, 752 & 753. Le grand égoût construit par M. Turgot, son utilité, 552 & Juiv.

AQUINCUM ou ACINCUM. Sa position la même que Bude. Mém. Vol. XXVIII, 421.

ARABES, divisés en deux branches.

Les uns campent sous des tentes, & sont célèbres par leurs brigandages; les autres, adonnés au commerce & aux Lettres, sont

savans dans l'Astronomie. Mém. Volume XXVI, 557. Mém. Vol. XXXII, 409. Savans dans la Jurisprudence & la Médecine. — Adonnés sur-tout à la Poësse. Mém. Vol. XXVI, 557. Hist. Vol. XXIX, 27. Assemblées où ils jugeoient du mérite des ouvrages, duroient un mois.—Ces ouvrages ont presque tous disparu. Mém. Vol. XXVI, 557. Il n'en reste que des traits épars. Ibid. 558. Une pierre carrée leur sert d'idole & d'autel. Mém. Vol. XXIII, 220. Le centre de leur religion à la Mecque. — Prennent les étoiles pour guides dans leurs déserts. — Supposent de l'intelligence aux astres. — Consacrent des statues sous leurs noms. — Forment des talismans pour fixer leurs influences. Mémoires, Vol. XXXII, 409. Tirent gloire de trois choses, leur langue, leurs sabres & l'hospitalité. Hist. Vol. XXIX, 23. Adoroient l'œil du Taureau, Sirius, &c. Ibid. 26. Leurs monnoies, 28. Comment ils expriment les unités. Mém. Vol. XXXI, 404. Leurs caractères actuels par qui inventés. — Par qui perfectionnés. Mémoires, Vol. XXIV, 65. Ceux d'Edesse reconnoissent les Romains. — Leur histoire connue par la chronique d'Edesse, publiée par Assémanni, & par le traité d'un savant Anglois. Hift. Vol. XXV, 87. Ceux de Mésopotamie reconnoissent aussi les Romains. — Font frapper des monnoies en l'honneur des Empereurs. — Leur roi Mannus y

prend le titre d'ami des Romains.-Hayın lit Axarros au lieu de Marros. Hist. Vol. XXV, 88. Les Arabes maintiennent avec peine leur liberté contre les rois de Perse. - Conduits par Mahomet, ils aspirent à la conquête du monde. - La Perse passe sous leur domination. Mém. Vol. XXXI, 480. Les rois Arabes succèdent aux Sassanides. Ibid. 73. Mém. Vol. XXXII, 366. Introduisent le Mahoméusme en Perse. Mém. Vol. XXXI, 73. Font le commerce de la Chine. — Assiégent Canton, la brûlent & retournent fur leurs vaisseaux. — Le khalif Haroun rétablit le commerce. Mém. Vol. XXXII, 366. Route de la Chine à l'Euphrate. Ibid. 367. Dans les VII. & VIII. fiècles les Arabes avoient à Canton un comptoir considérable, 366. Differtation de M. l'abbé Barthélemy sur les médailles Arabes. Mémoires, Vol. XXVI, 557. Pose pour principe que toutes les médailles Arabes, qui sont venues jusqu'à nous, sont postérieures à Mahomet. Ibid. 558. Sont très-difficiles à Jire. — Leurs légendes instruisent du temps & du lieu de leur fabrication, & des titres des Princes. -Les types sont relatifs à des faits particuliers, 559. Médaille publiée par le P. Frælich, avec une légende arabe & la tête de Séleucus VI. - M. l'abbé BAR-THÉLEMY fait voir qu'elle appartient à Timourtasch, 560. Qu'elle ne porte pas la tête de Tome XXXIII.

Séleucus, mais d'Antiochus VII. 560 6561, lequel vivoit plus de treize cents ans avant le prince Arabe. — Conjecture que les Arabes, ignorant le dessin, copièrent sans choix les médailles grecques & latines qui s'offroient à eux. — Remarque que plusicurs monnoies arabes offrent les mêmes têres. - Médaille de Nojmeddinalbi, fils de Timourtasch, présente d'un côté une légende arabe, & de l'autre deux figures debout, 561 & 562. Le P. Verdireconnoît à ces figures des marques de Christianisme, & établit que ce Prince avoit embrassé la religion Chrétienne. — M. l'abbé BAR-THÉLEMY fait voir que ce type est emprunté de celle de l'empereur Romanus - Diogènes, où ce Prince est couronné par la Vierge, 562. Médaille de Cothbeddin, la légende arabe d'un côté, de l'autre les bustes d'Héraclius & de son fils; le copiste Arabe a seulement pris quelque licence dans la coiffure, 563. Médaille de Salch - Limaël, fils de Noureddin, frappée à Alep; d'un côté la légende arabe, de l'autre la tête de Constantin, 564. Médaille de Azzedin-Massoud, frappée à Moiul; la légende arabe d'un côté, la tête de Gordien-Pie ou d'Alexandre-Sévère de Pautre. — M. Pabbé BARTHÉ-LEMY remarque qu'ils copioient plus volontiers des têtes que des Sujets composés, 564 & 565. Ne leur suppose d'autre motif que la facilité de l'exécution.—Preuve

tirée de la médaille de Cara-arssan, dont le revers contient la légende latine, Victoria Constantini, &c. Mém. Vol. XXVI, 565. Conclut que les Arabes, plongés dans une ignorance profonde, copioient servilement les premières médailles qui tomboient en leurs mains. Ibid. 566 & 567. Autre preuve, tirée d'une médaille du même Prince; d'un côté la légende arabe, de l'autre le buste de Jésus-Christ, tel qu'il se trouve fur les médailles des empereurs de Constantinople. — Cependant Cara-arssan ne fut jamais Chrétien, 566. Médailles qui ont un objet déterminé. — Il y en a qui conservent quelque trace d'imitation, d'autres affocient la tête d'un Prince régnant avec celle d'un Prince qui vivoit plusieurs siècles avant lui, 567 & 573. Les Arabes firent peu d'efforts pour perfectionner ce genre de travail. - Preuve tirée d'une médaille de Housameddin, 567. Prirent des routes peu exactes, 5.68. Médailles de Gaïatheddin avec la figure d'un lion furmonté d'un soleil, 568 & 569. Cette composition pourroit être tirée d'une médaille de Milet. — Son explication, 568. M. l'abbé BAR-THÉLEMY examine li l'usage des types des médailles a passé chez les Princes de la religion de Mahomet, dont la loi défend les innages, 569. Distingue deux classes de Mahométans dont il reste des monumens. — Les successeurs de Mahomet, caliphes

AR

Ommiades, en Syrie, les Fairmites en Egypte, les Abaffides à Bagdat, & les autres sortis des parties plus orientales, 569. Remarque que les médailles des Caliphes, &c. n'ont point de figure. — Les médailles des Seljoucides, &c. en ont, 570 bis, 572 & 576. Médailles des premiers successeurs de Mahomet, comiennent des inscriptions grecques & perfanes. — Sous le caliphe Abdulmelich, les inscriptions sont arabes, 570. Dix - sept de ces médailles découvertes sur les bords de la mer Baltique. — En quel temps elles ont été frappées. — Prouvent le séjour des Tartares - Mogols en Lithuanie. - Toutes ont desinscriptions de chaque côté, 571. Celles de Noureddin & de Saladin n'ont que des inscriptions. ---La médaille que des Antiquaires attribuent à Saladin, avec des figures, est de Housameddin, 572 & 573. M. l'abbé BAR-THÉLEMY foupçonne qu'une de ces figures est Housameddin; l'autre ressemble à Néron. -L'usage des figures, sur les médailles arabes, n'a duré que pendant deux ou trois siècles, 573. On n'en trouve plus sur celles qu'on frappe en Afrique, &c. - Suivant Tavernier, Nourgehan Beguin, princesse des Indes obtient de son mari la permission d'en frapper à son effigie, 574. M. ľabbé BARTHÉLEMY remarque que les roupies d'or & d'argent, avec l'époque de l'hégire & celle du règne de Gehan-ghir,

font voir qu'elles sont frappées en différentes années. — Qu'on n'y trouve point le nom de la Princesse. Mém. Vol. XXVI, 575. Voyez GEHAN-GHIR.

ARABESQUE. Voyez PEINTURE.

ARABIA ou NOME ARABIQUE.

M. VAILLANT pense que les médailles avec le nom Arabia appartiennent à l'Arabie. Mém. Vol. XXVIII, 531 & 532. M. l'abbé BELLEY soutient qu'elles ont été frappées en Égypte. — Fait connoître un nome de ce nom dans la basse Égypte. — Description de ses médailles. — Son ches-lieu étoit Phacusa. Ibidem, 532. Où commençoit le canal navigable qui alloit à la mer Rouge, 533.

ARABIE (l') étoit du département des Empereurs. — Sa métropole Pétra. - Partagée sous Dioclétien. - Pétra n'est plus que métropole de la Palestine troissème, & Bostres de l'Arabie. — Voyez BOSTRES. Crime de scopélisme commun dans cette province. — Ce que c'est que ce crime. Mém. Vol. XXX, 319 & 320. Etat où se trouvoit l'Arabie au temps de Mahomet. — Divisée en trois portions, qui tirent leur nom de La nature de leur sol. Mém. Vol. XXXII, 417. L'Yaman soumis aux Ethiopiens, venoit d'être conquis par les Perses. — Les tribus sorties de l'Yaman fondent le royaume d'Irach.-Ce royaume foumis à la Perse. — L'Arabie Pétrée, royaume de Pétra, soumile aux Romains.—Le Hegiaze feul n'étoit point soumis aux étrangers. — Tayef, Yatreb, la Mecque, ses villes y étoient indépendantes, mais confedérces. — Le Prince de la Mecque étoit chef dans les affaires générales, Ibid. 418. Traitoit avec le roi de Perse. — Les étrangers; en s'y résugiant, y apportent différentes religions, 419. Voyez MA-HOMET.

ARACHTUS. Voy. AMBRACIE.

ARADUS. Isle où étoit un temple orné de colonnes de verre. Hist. Vol. XXIII, 142.

ARÆGENUE, capitale des Viducasses. — Voyez VIDUCASSES. AUGUSTODURO. Étoit de la Lyonnoise. Mém. Vol. XXVIII, 478. Prend le nom de ses peuples. — S'appelle aujourd'hui Vieux. — Ses ruines découvertes par M. FOUCAULT. — Doit avoir subsisté jusqu'à la fin du 1 v.° fiècle. Ibid. 479. Son territoire séparé des Bajocasses, 480 & 484. Terminé par le lieu nommé Fins, Fines, 480. Annexé, pour le gouvernement civil, à Bayeux, 480 & 484. Soumis depuis à l'Evêque de la même ville. — Rapport de Vieux à Arigenus, suivant la voie Romaine qui conduit à Nudionnum & à Subdinnum, 480 & 481. Voy. NUDIONNUM & SUBDINNUM. En quel temps les Viducasses sont unis aux Bajocasses, 484. Le P. Hardouin les supprime dans Pline, 485.

ARAXE, aujourd'hui Bendemir. Hist. Vol. XXIX, 134.

ARBACE. Son caractère & ses Cij

conquêtes. Mém. Volume XXIII, 30 & 31.

A RBELLE. En quel temps se donna la bataille de ce nom. Hist. Vol. XXV, 34.

ARC à la Scythe. Sa forme semblable au figma. Mémoires, Vol.

XXXII, 638.

A R C de Titus. Sa magnificence. — Sa construction appartient au règne de Domitien & de Trajan. Son architecture d'ordre compofite. Mém. Vol. XXXII, 752.

ARCA, ville de Phénicie, depuis Césarée du Liban. — Son temple consacré à Alexandre le grand. — Appelée par les auteurs, Arca Casarea. Mém. Volume XXXII, 686. Voyez CÉSARÉE DU LIBAN. Sa position. Ibid. 692. Fondée, suivant quelques-uns, par Arac, enfant de Chanaan. — Nommée Césarée par les Empereurs. — Cellarius croit en faveur de Sévère-Alexandre. — Démenti par les médailles. — Fut colonie Romaine sous le nom de Casarea Libani, 693.

ARCADIENS. Leurs origines fabuleuses. Hist. Vol. XXIX, 37.
Battent les Eléens. Mém. Volume XXXII, 235. Perdent la ville de Cromne. — Veulent la reprendre. Ibid. 236. Leurs chess prennent l'argent destiné à l'entretien des temples, pour payer les Eparoëtes, 240 & 241. Voyez EPAROÈTES. Les Mantinéens désendent de toucher à ces deniers. — Leur avis prévaut dans l'assemblée. Mécontentement des chess, par la crainte qu'ils avoient

de rendre compte. — Excitent les Thébains. — A rrêtent les principaux des Arcadiens à Tégée, 240 Guivantes. Ils sont relâchés par l'officier Thébain qui commandoit, 243. Excuse de cet Officier. — Les Arcadiens demandent qu'il soit puni. — Réponse d'Épaminondas, 244. Battent les Lacédémoniens. — Font alliance avec les Argiens, les Thébains, &c. 249. Epaminondas commande l'armée. — Leur marche, 250. Assiégent Lacédémone. - Se retirent. - Défient les Lacédémoniens. - Prennent d'assaut Pallène, 251.

ARC-EN-CIEL. Plutarque en a les mêmes idées que nous. Hiff.

Vol. XXVII, 63.

ARC TRIOMPHAL. Voyez CARPENTRAS, CAVAILEON, GLANUM LIVII, ORANGE.

ARCÉSILAS. Son système sur l'incertitude. Mém. Vol. XXXII, 135. Soutenoit le pour & le contre.—Réduit tout à de simples probabilités. Ibid. 100.

ARCÉSILAUS de Paros. Voyez ENCAUSTIQUE.

ARCÉSILAUS, attaché à Lucullus.

—Fait des modèles plus chers que les ouvrages terminés. — Fait la statue de Vénus genitrix. — César ne lui donne pas le temps de l'achever. Mém. Vol. XXV, 3 11 .

Chargé par Lucullus de faire la statue de la Félicité, il meurt sans l'achever. — Modèle d'une coupe qu'il fait payer un talent. Ibid. 3 1 2.

ARCHAD. Voyez ACCHAD.

ARCHELAÜS, maître de Socrate.

— Emploie les qualités mécaniques des élémens. Mém. Vol. XXXII, 122.

ARCHIDAMUS, fils de Zeuxedamus, fait sonner la trompette pour marcher contre les Hilotes, pendant que les Lacédémoniens sauvoient leurs meubles. Mém. Vol. XXIII, 275.

ARCHIDAMUS, Général des Lacédémoniens, prend la ville de Cromne.— La défend contre les Arcadiens. — Y est blessé. Mém. Vol. XXXII, 236.

ARCHIGALLUS, chef des Galli ou Corybantes. Histoire, Vol. XXIII, 41.

ARCHIMEDE. Son opinion sur l'étendue de la mesure de la terre. Mémoires, Vol. XXIV, 509. Étendue du stade dont il se sert. Ibid. 525.

ARCHIPEL. Ses cartes imparfaites.

Mém. Vol. XXVIII, 318 & 343.

ARCHITECTURE. Son origine. Hift. Val. XXIII, 87. Quelle dans le Pérou. Ibid. 88. Etoit connue du temps d'Homère. — Avoit un langage propre pour exprimer ses idées. — Homère y emploie trois sortes de termes; les noms d'instrumens, les métiers & les parties du bâtiment. Hist. Vol. XXVII, 19. Les outils, la règle, la hache, la doloire. — Les matières, le bois ou la pierre. — Les parties des édifices; l'avant-cour, la cour, &c. Ibid. 20. Mémoire de M. DE CAYLUS sur l'ancienne Architecture. — Elle est le chefd'œuvre de l'esprit humain. Mém. Vol. XXIII, 286 & suiv. Mérite des Grecs dans cet art. Ibid. 287 & suiv. Acquiert du sublime entre leurs mains & perd de la solidité des Égyptiens, 308. Les Grecs ne sont point les inventeurs de l'ordre Attique. — Les Égyptiens & les anciens Perses en sont une preuve. — Les Grecs l'ornèrent de pilastres & de cariatides, 309. Comparaison de l'architecture des Grecs & des Romains, 316.

ARCHONTE. En quel temps les Archontes entroient en charge. Mém. Vol. XXVI, 204. Piusieurs auteurs ont essayé en vain de donner la liste des Archontes. - Leur autorité supprimée sous Constantin. — Un Stratège devient le premier Magistrat d'A-.. thènes. Hift. Vol. XXIII, 188. Les îles soumises aux Athéniens donnoient à leur premier Magistrat le nom d'Archoute. Mém. Vol. XXVI, 159. Le second Archonte s'appeloit Roi par excellence, & sa femme Reine; devoit être Athénienne. Mém. Vol. XXIV, 119. Étoit le chef de la religion. Hift. Vel. XXXI, 52. Avoit la juridiction sur tous les sacrifices. Ibid. 115; & Hift. Vol. XXIII, 55 & 59. Consacroit les Ministres. Ibid. 59. Jugeoit les différens des familles facerdotales, 64. Offroit en personne de certains sacrifices, 55. Etoit habillé de blanc pendant toute l'année. — Ne touchoit point au fer. - Comment is Giij

exécutoit les cérémonies funèbres. Mém. Vol. XXIII, 182. Il étoit subordonné à l'Archonte éponyme, pour la même raison que le Rex sacrificulus des Romains le fut au Pontife. Histoire, Vol. XXXI, 52 & 53.

ARCHONTIQUES, hérétiques fous l'empire de Constance, renouvellent les erreurs des Gnoftiques. Mém. Vol. XXXI, 249

& Suiv.

ARDICES de Corinthe, un des premiers Peintres. Mém. Vol. XXV, 191 & 260. En quel temps a vécu. — Est le premier qui ait représenté la figure sur une surface. — Écrivoit au bas le nom des choses représentées. Ibid. 261.

ARELLIUS ternit sa gloire, en peignant des Déesses sous les figures de ses favorites. Mém. Vol. XXV, 224.

AREPENNIS, arpent, mesure Gauloise. Mém. Vol. XXIV, 507.

ARGENCE, argenteus amnis. D'où vient son nom. — Où elle se perd. Hist. Vol. XXVII, 132.

ARGENSON, (René-Louis de Voyer de Paulmy, marquis d') Ministre d'État, Commandeur & Grand - Croix de l'Ordre royal & militaire de S. Louis, élu Académicien - Honoraire en 1733. Hist. Vol. XXIII, 10; & Vol. XXVII, 280. Ses réflexions sur les historiens François & sur les qualités nécessaires pour composer l'histoire. Mémoires, Vol. XXVIII, 627. Son éloge par

M. LE BEAU. — Sa naissance. - Sa famille. Hift. Vol. XXVII. 275. Ses études. — Conseiller au Parlement. Ibid. 276. Maître des Requêtes, Conseiller d'Etat, Intendant de Haynault, Grand-Croix, Chancelier & Garde des sceaux de l'ordre de S.' Louis. -Remet cette charge à M. le comte D'ARGENSON son frère. — S'applique à l'étude des négociations, 277 & 278. Ses ouvrages dans les dépôts de sa famille. -Est nommé Ambassadeur en Portugal, 278. Fait des recherches conformes à cet emploi. — Est fait Chancelier de M. le Duc d'Orléans. — Conseiller au Conseil des finances, 279. Retiré, il s'applique à l'étude, 280. ·Ce qu'il dit lorsqu'on l'exhortoit à pardonner, 281. Sa mort, 281; & Hift. Vol. XXVII, 5. Est remplacé par M. le comte DE SAINT-FLORENTIN. Ibid. 5.

ARGENSON, (Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d') Ministre & Secrétaire d'État, &c. Honoraire de l'Académie royale des Sciences, élu Honoraire en 1749. Hist. Vol. XXIII, 9 & 11. Voyez ACADÉMIE.

ARGENT. Autant d'argent sous Charlemagne qu'il y en a à présent. Mém. Vol. XXXII, 805. Voyez DENIER d'argent.

ARGENTRÉ (Bertrand d') soutient que les François avoient éteint la langue Gauloise. Mêm. Vol. XXIV, 639.

ARGÈS. Voyez CYCLOPES.

ARGOBIUM. Voyez ARGOVE. ARGONAUTES. Combattent les Tyrrhéniens à l'entrée de l'Euxin. Mém. Vol. XXXII, 645. Leur expédition fait connoître cette mer aux Grees. — Est inspirée par l'établissement de Phryxus en Colchide Ibid. 646. Fabriquent leur vaisseau à Pagaze, 647. Sur le modèle de celui que Danaüs avoit amené d'Orient. — Ils le nommèrent Argo. — Origine de ce mot. - Le pilote étoit Béotien. — Leur entreprise conduite plutôt par la force que par l'habileté. — Étoient environ soixante personnes, 647. Le merveilleux de cette expédition, c'est que tout leur étoit inconnu, musité & effrayant. - Sert d'époque dans l'antiquité. — Leur histoire écrite par Orphée, l'un d'eux. — Colonies qui suivirent cette expédition, 648 & 649. Elles étoient venues en grande partie de Milet, 649.

AR

ARGOS. Origine de son nom.

Mém. Vol. XXV, 8.

ARGOVA. Voyez ARGOVE.

ARGOVE, lieu où campèrent les
Normands. — Situation d'un
village de ce nom. Mém. Vol.
XXIV, 723. Personne n'a parlé
de ce camp, que les annales
Védastines, qui le nomment
Argova & Argobium. Ibid. 724.
ARGUIN, île. Voyez HANNON.
ARGYRE, pièce de cent deniers.
Mém. Vol. XXVIII, 652 &
722. Deux & demi valent le

sestercion. Ibid. 653. Eton une

grosse monnoie, 687.

ARIADNÉ, fille de Minos, épouse de Bacchus. — Jupiter lui accorde l'immortalité. — Homère dit le contraire. Mém. Vol. XXIII, 243.

ARIARATHE, nom ordinaire des anciens rois de Cappadoce. Hist.

Vol. XXIII, 190.

ARICIA, aujourd'hui la Riccia. — Sa distance de Rome. Mém. Vol. XXVIII, 362 & 392. Diversité d'opinions sur ce point. Ibidem. 362. M. DE LA NAUZE observe que les milles se comptèrent d'abord des portes de Rome; & depuis Auguste, depuis le milieu de Rome, 363 & 389. Voy. VOIE APPIENNE.

ARIENS. Hérodote connoît deux peuples de ce nom. — C'étoit le nom des Mèdes de l'Iran. — Zoroastre est leur législateur. Mém. Vol. XXXI, 376.

ARIMANE, ARIMANIUS, AHREMAN, chef des Esprits de ténèbres, principe de tout mal, mauvais démon. Mém. Vol. XXIX 64 & 168; Mém. Vol. XXXI, 232 & 451; Mém. Vol. XXXII, 50. Substance spirituelle, douée de force active, propre à produire le désordre. — Quittera la matière à la fin du monde. Mém. Vol. XXXI. 451. M. l'abbé FOUCHER forme là-dessus deux questions: Existe-t-il indépendamment du Dieu suprême, & est-il distingué de la matière! Mém. Vol. XXIX, 174 & fuir. Il fait voir fur la première, que Zoroastre n'a pas dû croire qu'il émanat de Dieu,

ni qu'il en fût créé. - N'avoit été imaginé des Mages, que pour disculper Dieu, de l'odieux du mal. Mém. Vol. XXIX, 175. Passage de Théodore de Moptuelte, qui le faisoit engendrer de Dieu. — M. l'abbé FOUCHER remarque que la théologie des Mages différoit peu de celle des Egyptiens. Ibid. 176. Auteurs Mahométans qui confirment le témoignage de Théodore, 177 # 178. Critique de Bayle, 179. M. l'abbé Foucher fait voir que Zoroastre, pour concilier la doctrine des Hébreux avec celle des Mages, avoit dû tenir le langage de Théodore. — Que ce langage est éloigné de notre précifion, 180. Que le langage philosophique des Anciens étoit peu sévère, 180 & 206. Exemple tiré de Platon. — Pourquoi Arimane existe, 181. Comment s'est-il introduit dans le monde! - Réponse que pouvoit faire Zoroaltre anx anciens Mages, sur ce que Dicu permet le mal, 182. La substance s'en trouve dans une relation des Ghèbres de l'Inde. - Des Mages faisoient Arimane créé, 183. M. l'abbé FOUCHER pense que Zoroastre n'adopta point cette idée, & remarque que dans les autorités citées, il n'est pas question qu'Arimane se soit perverti, ni qu'il ait été tiré du néant, 184. Les Perses le croient émané de Dieu. Mém. Vol. XXXI, 232. Seconde question: Arimane est-il distingué de la matière! Mém. Vol.

A R

XXIX, 185. M. l'abbé Fou-CHER soutient que Zoroastre & les Mages ne le crurent ni la matière ni l'ame de la matière. Ibid-185 & Juiv. Quelques-uns purent le croire matière. — Conséquence qu'ils en tirèrent. - La chair animale prile peur matière d'Arimane. — Manès en conféquence s'abstenoit de l'usage de la viande, de la génération. — Les anciens Perses en usoient autrement. -Distinguoient les animaux en purs & impurs. — Les purs, ouvrage d'Oromaze; les impurs, ouvrage d'Arimane, 186. Sacrifioient les purs. — Ne croyoient point le règne d'Arimane éternel, ni la matière essentiellement mauvaile, 187. Arimane l'animoit feul avant la formation du Monde, 188. D'où quelques Mages croient la matière la partie essentielle du mauvais principe. — Arimane, un feu ténébreux. — Les Mages disoient quelquefois que le Monde a trois principes. — Les Manichéens les admettoient, 188 & 189. Est comparé par les Grecs à Pluton, 117. Ce que signifie le nom Ahreman ou Ahariman. — Les Perses le maudissent. - Plutarque se trompe quand il lui accorde un culte, 118 & 119. Les Perses mettoient dans son département les animaux ténébreux, 119 & 161. La prière d'Artamène, dans Plutarque, ne s'adrelle point à Arimane, 119 6 120. Combat contre Oromaze. — Doit être défait. - Fait sortir de lui des légions

légions de mauvais Génies. Mém. Vol. XXIX, 168.

ARIMANIUS. Voyez ARIMANE.
ARIMASPES, nom que les Grecs
donnoient aux peuples du nord
du Pont-Euxin. Mémoires, Vol.
XXXI, 376. Placés dans la
Scythie Européenne. — Diodore
les met dans l'Asie. Hist. Vol.
XXV, 50. Pourquoi s'appeloient E'usopému. Ibid. 51.

ARIOBARZANE, roi de Cappadoce, élu par la nation. Hist. Volume XXIII, 190 & 198. Chassé de ses États par Mithridate, rétabli par les Romains. — Honoré de la chaise curule. — Prend le titre de Φιλορογιαμος. — Règne long-temps. — Associe son fils au trône. Ibid. 191.

ARIOBARZANE EUSÉBES PHILOROMÆUS est le troifième du nom. — Passage de Strabon, qui confirme ce sentiment. Hist. Vol. XXIII, 193.

ARIOBARZANE PHILOPATOR, fils de Philoromæus, règne avec fon père, & Pompée ajoute la Sophène à ses États. — Cicéron chargé de la tutèle de son fils. Hist. Vol. XXIII, 192. Comment il s'en acquitta. Ibid. 193. Ce Prince fit rebâtir l'Odeum d'Athènes, un des plus magnifiques ornemens de la ville, 196.

ARIOSTE a imité les anciens Romanciers. — Son caractère. Hist. Vol. XXIII, 147.

ARIOVISTE, roi des Germains. Ses incursions dans les Gaules. Mém. Vol. XXIV, 381. Durée de son invasion. — Savoit la Tome XXXIII. langue Gauloise. — Ami & allié du peuple Romain. Ibid. 382.

ARISBA. Voyez SELLEIS.

ARISTAGORAS, tyran de Milet, apporte à Sparte une table d'airain où étoit décrite la Terre. Hist. Vol. XXV, 41. Voyez CARTES.

ARISTÉE suppose un entretien entre Ptolémée & Démétrius de Phalère, au sujet de Moyse. Hist. Vol. XXIX, 206.

ARISTIDE. Son archontat marqué dans la chronique de Paros. — Se trouvoit incontinent après la bataille de Marathon. — Question fi le mot sudus signifie une succession immédiate, ou s'il ne pourroit pas se rejeter à trois ou quatre ans. — Dispute entre Plutarque & Démétrius de Phalère sur le temps de cet archontat. - Plutarque prétend qu'il ne peut être renvoyé à la fin de sa vie. Mém. Vol. XXVI, 191. Démétrius soutient qu'Aristide étoit d'une famille riche. - Plutarque, qu'il étoit d'une famille obscure, & veut qu'il ait été Archonte dans un temps où la médiocrité de sa fortune l'en auroit 📥 . — Démétrius reculoit cet archontat après la bataille de Salamine, où la distinction des classes fut abolie. — M. FRÉRET observe qu'ils étoient d'accord, qu'il ne falloit seulement que convenir qu'il n'étoit pas Archonte-éponyme. Ibid. 192.

ARISTIDE le Thébain. Ses talens.

— Élève d'Euxénidas. — Plus ancien qu'Apelle. — Un de ses



tableaux enlevé par Alexandre. — En vend un, qui représentoit une bataille, au tyran d'Élée, dix mines chaque figure. Mém. Vol. XXV, 283 & 284.

ARISTION. Voyez ATHÉNION.

ARISTIPPE de Cyrène, estimoit la morale seule digne d'un Philosophe. Mém. Vol. XXXI, 217. Développement de sa morale, par M. l'abbé LE BATTEUX. Mém. Vol. XXVI, 1. Son caractère opposé à celui d'Antisthène. -Elève de Socrate. Ibid. 4. Est touché de ses discours sur le bonheur du Sage. - Se fait un système de morale, fondé sur l'amour naturel pour le bien-être, & sur l'ignorance de ce qui est hors de nous. — Compare l'homme à une ville assiégée, qui n'a plus de communication au dehors. — Sa manière de regarder les objets hors de lui, 5 6. Prononce que les sensations sont le seul bonheur du Sage. — Veut se rendre heureux afin d'être sage. -Paroît avoir été plus loin qu'Epicure. — Vouloit une volupté qui fit sentir la joie de l'ame, 6 & 7. Avoit pour maxime que le Sage doit tout faire por même. — Préfère les sermitions à l'argent. — Jette son or dans les chemins pour décharger ses esclaves, 8. Ses principes les mêmes que ceux des Stoïciens, l'application différente, 9.

ARISTOBULE force Hyrcan à lui céder la couronne. — En fut dépouillé par Pompée. — S'évade de Rome, où on l'avoit envoyé. —

S'enferme dans Machéronte. — Y est fait prisonnier & renvoyé à Rome. — César lui donne deux légions pour faire diversion en Judée. — Il est empoisonné. Mém. Vol. XXIV, 53.

ARISTODÈME, père de Nicomachus. Mém. Vol. XXV, 281. En quel temps a vécu. Ibid. 282.

ARISTOLAUS & MÉCHOPANES.
Peintres encaustiques. — En quel temps vivoient. — Celui-là fils, l'autre élève de Pausas. Mém. Vol. XXV, 282.

ARISTON, célèbre graveur en argent. Mém. Vol. XXXII, 774

ARISTON de Chio, estimoit la morale seule digne d'un Philo-sophe. Mémoires, Vol XXXI, 217.

ARISTOPHANE. Mémoire de M. LE BEAU le cadet sur sa comédie intitulée E'xxxx má(vou. -Remarque que les ridicules peuvent celler d'être sentis. - Que ceux du temps de Molière ont déjà perdu de leur sel. Mém. Vol. XXX, 29. Dessein de la pièce. En quel temps elle a été jouée. Ibid. 30. Prouve qu'elle est une critique de la République de Platon, au sujet de la communauté des femmes & des enfans. 31 & 50. Conduite de la pièce, 3 1 & suiv. Système de Platon sur la communauté des biens, &c. mis en parallèle avec la pièce d'Aristophane, 40 & Juiv. Critiqué par Aristote, 44 645. Critique d'Aristophane est la même que celle d'Aristote, 45 & Juivantes.

Phrase perse rapportée par Aristophane, les expressions sont parsi. Mém. Vol. XXXI, 417. Voyez COMÉDIE MOYENNE.

A RISTOPHON. En quel temps vivoit.—Peintre du second rang. Les tableaux d'Alcibiade & de Némée étoient de son père Aglaophon. Mém. Vol. XXV, 280.

ARISTOTE. Rien n'est plus difficile que de démêler ses pensées sur la Physique & la Théologie naturelle. - Ses sentimens ne pouvoient être connus que de ceux à qui il enseignoit de vive voix. Mém. Vol. XXXII, 54. Comment il les cachoit. — Ses définitions produisent des volumes de commentaires. — Sa manière d'écrire. — Difficulté d'entendre ses ouvrages. Ibid. 5.5. Etat de la Philosophie de son temps. — Ses ruses philosophiques, 56. Maltraite les Éléates, Anaxagore, Démocrite, Pythagore, Platon. - Ses principes sur le Principe actif de l'Univers, exposés d'après M." Mosheim & Brucker, 58 & suiv. Conséquence qu'en tire M. l'abbé LE BATTEUX, 59. Il se rapproche, par ses agens différens, des idées de les prédécesseurs, 61. & 97. Premier moteur, Dieu dans la première sphère. — Second moteur pour les sphères inférieures, 61. Troisième moteur dans le monde fublunaire. — Intelligences qui gouvernent les sphères, sont le même de Timée, 62. Enseigne 'que la Providence ne va qu'à l'orbite de la Lune, 62 & 64.

Fait gouverner les choses terrestres par la sympathie qu'elles ont avec les célestes, 62. Cause active qu'il appelle Nature. — Paroît être la même que la Nature altératrice de Timée, 63, ou la Nature plastique des Modernes, 64. Différence des Natures actives du ciel, d'avec la Nature altératrice. Enseigne que le premier moteur agit par impulsion morale sur les êtres. — Substitue à l'ame générale de Timée une explication métaphysique, 65. Son livre de Mundo, n'est que ce qu'il avoit dit dans sa Physique & sa Métaphysique. — Preuves que ce livre est d'Aristote, 66 & suiv. Preuves qu'il n'est pas d'Aristote, 67. Mémoires, Volume XXXI, 268. Daniel Heinsius le prouve dans une Dissertation. — Réponse à ses preuves par M. l'abbé LE BATTEUX. Mém. Vol. XXXII. 67 & suiv. Fabricius le croit vraiment d'Aristote. — Traduction de ce livre par M. l'abbé LE BATTEUX. Ibid. 70 & Suiv. Eloge que Cicéron fait d'Aristote, 71. Définitions qu'il donne du mon 3. Épicure adopte celle où il n'est pas question de divinité. 74. Met la Terre au centre du monde; le Ciel, la demeure des Dieux, 75, 79 & 94. Les astres font corps divins; le monde sphérique se mouvant sans fin, 75. Les pôles, l'éther, 76; les astres fixes, les astres errans, les astres fixes non déterminés, les errans au nombre de sept. — Leur mou vement. — Les Natures muables

& passibles. Mém. Vol. XXXII, 77. Ce qu'il dit du feu. - La substance aërienne. — La Terre n'est qu'une île environnée par la mer Atlantique. — D'autres terres au-delà des mers. Ibid. 78. Nature humide proche de la Terre. La Terre, la partie inférieure de l'Univers. — Ce qu'elle contient. - Ce que contient la partie supérieure. — Ce qu'il dit des élémens. Description de le mer Atlantique & des autres mers, 79 & Suiv. Etendue du continent.—Etendue de l'Europe, de l'Asie, de la Libye, 81. Raisons qu'il donne de la substance du monde, quoique composé de principes contraires, 82. Sa conservation dépend du concert des élémens, & ce concert de l'équilibre des puissances, 83. Dit que Dieu est la cause qui contient & conserve toute chose, 85, 88 & 90. Que la Terre n'est troublée que par sa distance de l'influence de la divinité. — Ses brillantes descriptions de divinité accompagnées de correctif. — M. l'abbé LE BATTEUX pense que le livre de Mundo a été fait par des raisons de parance. -Explication de ces railons, 86 Juiv. & 96. Comparaison de la divinité avec une armée, 92; avec l'ame humaine, 93; avec la clef d'une voûte, 94. Ce qu'est la divinité dans le monde, 96. Son activité distribue l'ordre dans toutes les Natures, 97. Brouille les idées de la Providence dans un amas d'érudition. - Enumération des différens noms donnés

à la divinité, 98 & suiv. Parle comme Platon fur l'ordre, la providence & la justice des Dieux. 99. Est accusé faussement d'avoir nié la Providence. — Ce qui 2 pu tromper ceux qui lui imputent cette erreur. Mém. Vol. XXXI, 268. Admet pour principes la privation & la forme. Mém. Vol. XXVII, 167. Forme les grandes parties de l'Univers par la gravité & la légèreté, les petites par des. principes avengles. Mém. Vol. XXXII, 122. Enseigne l'éternité du monde. — La prouvoit par les qualités essentielles à la matière. Ibid. 128. Son idée sur l'union de la divinité & de la matière. 130. Couvre les anciennes idées avec la métaphysique épineuse, 133. Vouloit régner seul. Mém. Vol. XXV, 64. Parle du délage de Deucalion. — Suppose notre globe sujet à des révolutions. Mém. Volume XXIII, 132. Sa philosophie est commentée par les Arabes. — En quel temps. Mémoires, Volume XXXI, 211. Eclaircissemens d'un passage de sa Poëtique sur le style des Poëtes, par M. RACINE. -Exige pour première qualité la clarie. — M. RACINE recherche ce qu'A ristote entend par >x@rm. -M. DACIER l'entend des mots empruntés d'une langue étrangère. Histoire, Vol. XXV, 54. M. RACINE fait voir, au contraire, qu'il n'entendoit que des mots recherchés. Ibid. 55 & 56. Quintilien en avoit donné la même explication. — Addisson

fe trompe en s'appuyant de l'autorité d'Aristote, pour justifier Milton d'avoir employé des mots de différentes langues. Hist. Vol. XXV, 56. Exige trois sortes de mœurs en poësse & en peinture. Ibid. 274. Ce qu'il pensoit des Hilotes. Mém. Vol. XXIII, 285. Comment se sont conservé les ouvrages d'Aristote. Mém. Vol. XXVII, 402. Voy. PELLICON.

ARLAKÉE, prince Achéménide. Sa hauseur. — Moindre que celle du hollandois Ryckius, & que celle du suédois Rudsbeck. Mém.

Vol. XXIV, 533.

ARLES, colonie militaire formée des Vétérans de la fixième légion. Hift. Vol. XXIX, 228 & 230. Conduite par le père de l'empereur Tibère. Ibidem, 228. En quel temps. — Fondée par Jules-César, 229. Auguste lui donne le nom de Paterna. — Le nom d'Arelate est celtique. — Son étymologie. — Celles tirées du grec à du latin, inutiles, 230.

ARMAIS. Voyez DANAUS.

ARMÉS LÉGÈREMENT. Les plus jeunes & les plus pauvres parmi les Romains n'ont point de place fixe. Mém. Vol. XXIX, 326, 327 & 364. Tenoient le dernier rang. Ibid. 364 & 378. Tirés de la dernière classe de Servius. — Les Roraires & les Accenses étoient de leur nombre, 364. Suidas ne leur donne point d'armes. — Les Hastats, infanterie légère sous Romulus, n'avoient point l'épée, 365. Leur manière de combattre. — Étoient partagés

en dix compagnies. — En quel temps ils cessèrent d'être legèrement armés. — Prennent l'épée & le gros javelot pilum. — Les Roraires & les Accenses prennent leurs armes & leur place, 366. Chaque espèce se divise en dix Vexilles. — Marchoient à la tête des Triaires, pourquoi. — Leur manière de combattre, 367 & 368. Pourquoi appelés Roraires, 368. Leur habillement. — Trois fignifications du mot Accenses 369. Voyez ACCENSES. Les Velites succèdent aux Roraires & aux Accenses, 373. Voyez VE+ LITES, TROUPES LÉGÈRES.

ARMÉNIE, colonie de Phrygiens.

Mém. Vol. XXXI, 359. Tire
fon nom d'Acménus, compagnon de Jason. Ibid. 360. De la
conciliation de ces deux Idées, on
conclut que ce pays a été peuplé
par l'ouest. — Leurs lettres rédigées au v. siècle par Miesrob,
361. Voyez Miesrob. L'année
Arménienne est empruntée de
l'année vague des Perses, 75.
Voy. Année Arménienne.

ARMINIUS s'acquiert un grand nom parmi les Allemands. — Défend sa patrie contre les Romains. — Arminius n'étoit point son nom, mais venoit de Herman, celui de sa dignité. Mém. Vol. XXIV, 572.

ARMITES Voy TRIAIRES.
ARMORIQUES. Peuples dont le territoire s'étendoit sur le rivage de l'Océan. Hist. Vol. XXXI,

ARNAULD, (M. l'abbé) Associé H iii ch 1762. Hifl. Vol. XXXI, 4. Sa dissertation sur les accens de la langue Grecque. Mém. Vol.

XXXII, 432.

ARNAUT de Cervole, dit l'Archiprêtre. Son histoire par M. DE ZUR-LAUBEN. Hift. Vol. XXV, 153. Sa maison distinguée en Périgord. — Son nom défiguré par les historiens. -Blessé & fait prisonnier à la bataille de Poitiers. — Sa rançon payée par le seigneur d'Au-· denhant. Ibid. 154. Se met à la tête d'une troupe de Routiers. — Voyez ROUTIERS. Se joint à Raimond de Baux. -- Forme une armée de deux mille hommes dans le Limosin & autour du Rhône. - Ravage la Provence, 155. Ses intelligences avec le cardinal de Périgord. — Ses gens au nombre de quatre mille, connus sous le nom de Barbuti. -Rançonne le Pape dans Avignon. - Palle en Bourgogne, 156 & 157. Revient en Provence, & assiége Aix. — Charles, Régent du royaume, l'attire à son service. — Met les places en bon état. — Titres qu'il prend. — Lieutenant général en Berri & en Nivernois, 157. A la paix, , se remet à la tête des Routiers, sous le nont de Compagnie blanche, & ravageles environs de Langres, de Lyon, &c. 158. Oblige le cointe de Nevers à un accommodement. — Le roi Jean lui accorde une somme & la rémission de ses crimes. — Commande l'avantgarde de l'armée royale contre les Tard - venus, 158. Voyez TARD-VENUS. Est fait pri-Ionnier. — On ignore comment il sortit des mains des Tard-venus. - Epoule la Dame de Châteauvilain. — Se retrouve à la tête d'aventuriers, appelés Bretons, 159. Voyez BRETONS. Va au secours de Joinville en Lorraine. - Marche du côté de Trèves, à la tête de quarante mille hommes, 160. Repoullé, il ravage. la France. — Marche à la tête de l'armée de Philippe, qui alloit prendre possession de la Bourgogne; bat le comte de Monbelliard. — Ravage les domaines du roi de Navarre en Normandie. — Pourquoi le Captal de Buch refuse de conférer avec lui. — Commande le troissème corps de bataille à Cocherel, 161. Refule de combattre, 162. Retourne en Bourgogne au ser-. vice de Philippe. - Lui prête de l'argent pour renvoyer les Tard-venus. — Le Duc lui cède Vesure. — Le traitoit de sori Conseiller & très-cher compère, 162. Otage qu'il met entre ses mains, pour délivrer Vesure de ion pillage, 163. Est Chambellan de Charles V. — Se met à la tête des troupes qu'on appeloit Anglois, pour marcher contre les Turcs. — Sert le comte de Solm, qui le laisse dans les plaines de Metz, 163 & 164. Passe en Alsace. — Son expédition, 164 & suiv. Se retire sans attendre l'Empereur'; 167. Sa postérité, 168. Sa veuve se remarie à Enguerrand de Eudin, familier & serviteur d'Arnaut. -Meurt en Provence. Hist. Vol. XXV, 167 & 168.

ARNOBE. Son opinion fur la pierre de la mère des Dieux. Mém. Vol. XXIII, 214. Soupconné d'avoir mal rendu ce qui regarde Cybèle. Ibid. 218. Sa description de la pierre de la mère des Dieux, 221.

ARNOUL, roi de Germanie. Mém. Vol. XXIV, 724. Elu Empereur, Ibidem, 715. Appelé en France par les factieux. — Invite Eudes à une assemblée, 717. Le renvoie avec un grand cortège en son royaume, 719. Poursuit les Normands au-delà de l'Escaut. - Les défait à Louvain, 724. Cède ses droits sur le royaume à Charles. — Ordonne à Charles & à Eudes, de le venir trouver, 729. Couronne son fils Zuendebolchus, 730.

ARQUÉRIS naît d'Is & d'Osiris. Mém. Vol. XXVII, 192 & 203. Le second des épagomènes. Ibid. 192. Est appelé Orus par les Egyptiens, Apollon par les Grecs. – Engendré par le Soleil, 192. Bat Typhon, 192 & 206. Ote les marques de la royauté à sa mère. — Sa naissance jugée légitime par les Dieux, 192. Explication de la fable, 203 & 206. Sa figure chez les Copies, arrêtant l'impétuosité de Typhon, 206.

AROURE, Ce que c'étoit. — Son étendue. Mém. Volume XXIV, 451, 473, 506 & 563. Servoit à mesurer les terres du domaine de l'Empereur en Egypte, Ibid. 451. A la répartition des impôts, 563. Un peu plus grande que le demi-arpent de Paris, 506.

AR

ARPENT. Voyez ARAPENNIS. ARPENTAGE. Mesures que l'on employoit à l'arpentage. Mém. Vol. XXIV, 553 & Suiv.

ARRIEN, judicieux historien de l'expédition d'Alexandre. — Maltraité par le P. Hardouin. — Justifié par M. D'ANVILLE. Mém. Vol. XXX, 132 & 133. Peu consulté dans les cartes de l'expédition d'Alexandre, Ibid. 151. Fut gouverneur de Cappadoce sous Hadrien. — Appelé le nouveau Xénophon. — Sa Tactique estimable, représente l'ordonnance des Grecs. — Ne parle point de la légion, mais bien de la cavalerie Romaine. — On trouve dans ses ouvrages un ordre de bataille dressé par Hadrien luimême. Mém. Vol. XXV, 460. Mesure qu'il donne du Pont-Euxin. Mém. Vol. XXIV, 508. S'est servi de stades plus longs qu'Hérodote. Ibidem, 509. Reconnoît la possibilité de faire le tour de l'Afrique. — Que l'Océan étoit la même mer que celle de Cadiz. Mémoires, Vol. XXVIII, 316.

ARSACÈS, nom commun à la plupart des princes Arsacides. Mem. Vol. XXXII, 671 & 678.

ARSACIDES, descendans des Scythes. Histoire, Vol. XXIX, 144. Pourroient avoir fait tailler les bas - reliefs de Naxirustan, & ceux de la vallée de Persépolis, ainsi que les portiques qui se voient près de Shiras. Hist. Vol. XXIX, 144 & 146.

ARSINARIUM. Voy. CAPVERD.
ARSINOE, ville de Cypre.
Ptolémée & Strabon conviennent
de son emplacement. — Convient
avec le lieu nommé Poli - Crifophon. Mém. Vol. XXXII, 537.
M. D'ANVILLE ne croit pas
devoir en hasarder la position.
Ibid. 554. Pourroit être Famagouste, 545. Appelée par Étienne
de Lusignan Afdino, 554.

ARTA. Voyez AMBRACIE. ARTAGERCHASAR. Voyez

ARTEMITA.

ARTAPAN. Ses erreurs au sujet des Juiss. Hist. Vol. XXIX, 200. Est celui qui a le plus approché de la vérité. Ibid. 202. Histoire qu'il fait de Moyse, 203. Pourroit être un auteur supposé, 204.

'ARTAXATA, ancienne capitale d'Arménie. — Ses vestiges sur les bords de l'Araxe. Mémoires, Vol.

XXXII, 561.

ARTAXERXE - LONGUEMAIN.
Son nom en parsi. — Ordonne que ceux qui l'approchoient parlassent parsi. Mém. Vol. XXXI, 428, Temps de sa mort fixé par une éclipse de Soleil. Ibid. 34 & 69. La date de son règne ne fait point époque, mais une date hypothétique, 34.

ARTAXERXÈS-MEMNON, établit un nouveau Neuruz, connu sous le nom de Neuruz de la balance, en mémoire de la victoire remportée fur Cyrus. — Ce Prince peint, dans les romans Persans, sous le nom de Feridoun ou Afridoun, qui désait Dsohac ou Zohac. — Ce Zohac s'appelle aussi Bivrash, qui signifie dix mille chevaux, & pourroit signifier les dix mille Grecs. Mém. Vol. XXXI, 72.

ARTÉMISE, femme & sœur de Mausole, avale les cendres de son mari. — Monument qu'elle lui élève. — Ses larmes. Mém. Vol. XXVI, 322 & suivantes. Meurt avant que le monument soit fini. — Les Artistes le terminent pour leur propre gloire. Ibidem, 324. Voyez MAUSOLE.

ARTEMISIUM. Voyez DENIA.

ARTEMITA, ville célèbre, suivant
Strabon. Sa distance de Séleucie.

— Devoit avoir un nom national.

—Ce nom pouvoit être le Chalasar
d'Isidore. — Le Dartagerchasar
d'Héraclius. Mém. Vol. XXXII,
570.

ARTIFICE, (feu d') connu du poëte Claudien, Mémoires, Vol. XXIII, 339.

ARTIMPASA, nom sous lequel les Scythes adoroient le seu. Mém. Vol. XXX, 782,

A R T s. Les beaux Arts naissent du besoin. Hist. Vol. XXIII, 87. Pourquoi ainsi appelés. — Leur histoire sujette à d'étonnantes révolutions. Ibid. 90. Ce que c'est qu'Art en général. — Composé de deux sortes de règles. — Les unes sont dans l'esprit, les autres hors de l'esprit. Mém. Vol. XXXII, 108. Précis des remarques de M. le comte DE CAYLUS,

CAYLUS, sur les Princes qui ont cultivé les Arts. Hift. Vol. XXIX, 160 & fuiv. Les livres de Moyle font remonter les Arts au-delà de la Grèce. Mém. Vol. XXV, 304. Voy. PEINTURE, PLASTIQUE & SCULPTURE.

ARTUS. Ses histoires composées par les Anglois à l'imitation de Turpin. Histoire, Vol. XXIII, 239. Comparaison de ces deux romans. Ibid. 242.

ARUBII. Voyez ARVII.

ARVII, ou ARUVII & ARUBII, dans la version de Ptolémée par Servet. - M. D'ANVILLE les trouve dans les vestiges d'une ville appelée la Cité, sur les bords de la rivière d'Arve ou Erve. Hift. Vol. XXVII, 111 & 113. Position de cette cité. Ibid. 111. Cavernes habitées par une Fée, à qui les paysans viennent offrir des poules noires, pour en obtenir de l'argent. - Etendue & particularités de cette caverne, 112. Conjectures sur les limites du territoire de cette ville, 113. Cette cité n'est pas comprise dans les Notices des IV. & V. fiècles, 113. Hift. Vol. XXXI, 272. Elle s'appeloit Vagoritum. — On ne reacontre aucune voie qui y conduise. — Les Arvii confondus avec les Curiofolites par Adrien de Valois. Mém. Vol. XXVII, · 114. Le territoire soumis au diocèse du Mans. Hist. Volume XXXI, 271 & 272.

As. Sa valeur. Mémoires, Volume .. XXVIII, 649 bis & 681. Une livre de cuivre, puis deux onces, Tome XXXIII.

ensuite une once, puis une domionce. Ibid. 649 & 650. Réduit au poids d'un silique, 681 & 698. En quel temps, 681. Ce changement fait hausser le prix du cuivre relativement à celui de l'argent, 682. Tout héritage considéré comme as, 697.

AS

ASAPH, habile Musicien de David. Histoire, Vol. XXIII,

101.

ASCALON, inscrivoit dans ses fastes les années des différentes , ères. — Médaillon du cabinet de M. Pellerin où se trouvent les deux ères de cette ville. Mém. Vol. XXVI, 464.

ASCHRICH, reçoit le tribut promis aux Danois par Charles-le-Gros. Mém. Vol. XXIV, 715.

ASCIBURGUM. Mot allemand dont parle Tacite. - Ce qu'il fignifie en allemand. Mém. Vol. XXIV, 574.

Asclépia dé, Grammairien d'Apamée de Bithynie. — Vivoit du temps d'Eumène & d'Attale... Donne des leçons dans Rome. — Corrige les écrits des anciens Philosophes. Histoire, Vol. XXV, 108.

-ASCLÉPIODORE. Quand vivoit. Mém. Vol. XXV, 28 2 & 284. Prix d'un de ses tableaux vendu à Mnason. — Justesse de ses proportions reconnue par Apelle. Ibid. 284.

ASIARQUE: Ses honneurs & ses ... fonctions. Mém. Vol. XXXII,

ASIE. Son étendue. Mémoire, -- Volume XXXII, 87. Tableau des principales monarchies qui y subsistoient du temps de Déjoces.

— Elles étoient au nombre de six, savoir celle de Ninive, &c. Mém. Vol. XXIII, 25 & suiv. Ses villes conservent une ombre de liberté sous le gouvernement Romain. Mém. Volume XXIV, 141. Avoient droit de battre monnoie. Ibid. 142.

ASIE MINEURE. Son étendue. Mém. Vol. XXIV, 438.

ASILE. Droit d'afile, ce que c'étoit. Mém. Vol. XXVIII, 561 & 562. — Étendue de ce droit à Téos. Mém. Vol. XXVI, 423.

Asinius Quadratus écrit la guerre des Parthes. — En quel temps vivoit. Hift. Vol. XXV,

ASIONGABER. Port de l'embarquement des flottes de Salomon.
—Sa position. Mém. Vol. XXX,

ASKEW, (M.) de la Société
Royale de Londres, AssociéLibre en 1749. Histoire, Vol.
XXIII, 9 & 14.

ASMIRÆA, contrée dans Ptolémée, paroît la même que Kami, Hami, le Camul ou Camil de Marc Pol. — Erreur des Géographes qui l'ont élevée jusqu'à cinquante degrés. Mém. Volume XXXII, 596.

ASPAREZE. Nom propre au stade arménien, d'où il est composé. — Pourroit être systemyme du mot l'ambous. Hist. Volume XXXI, 295. Voy. STADE:

ASPASIE. Sa vie par M. DE
BURIGNY. Sa naissance. —

Sa débauche. — Va à Athènes. — Sa maison le rendez-vous de ce qu'il y avoit de plus poli. - Entretien qu'elle eut avec Xénophon & la femme. Hift. Vol. XXXI. 69 & fuiv. Suivoit la méthode de Socrate. — Fit la conquête de Périclès. Ibidem, 70. Suscine La guerre contre Samos. — On lui attribue la guerre du Péloponnèse. — Elle est sauvée par Périclès, 71. Epouse Périclès. — Maltraitée par les Comédiens. 72. Après la mort de Périclès. épouse un marchand de bétail, & en fait un des premiers perfonnages de la ville. - La célébrité de les grâces & de lon asprit, sit donner son nom à Myrto, maîtresse de Cyrus, 73. On la dit auteur de la harangue de Périclès, après la guerre de Samos, 74.

ASPHALTE. Ce que c'est. — D'où il vient. Hist. Vol. XXIII,

131.

A SPITHRA. Nom d'une ville & d'une rivière du Magnus sinus de Ptolémée. — Répond à l'Aspithra d'Alfergani. Mém. Vol. XXXII, 611.

ASPURGIANS. Nation barbare voiline du Bolphore. Mém. Vol.

XXIV, 69.

Aspurgians, étoit appelé Sairomate. — Vivoit sous Tibère. — S'empare du Bosphore après la mort de Polémon. — Sa dynastie y règne, suivant les médailles. — Depuis quel temps; seur ère. Mém. Vol. XXIV, 74.

ASSARION d'argent & de cuivre. Leur valeur étoit la six millième partie du talent. Mémoires, Vol. XXVIII, 698 & 699. Avoit aussi le nom de quadrans. Mém. Vol. XXVIII, 700, 701 & . 709. Celui de lepton. — Deux fortes de lepton. — Un sicle vaut deux leptons. Ibidem, 70 1. Gronovius confond l'affarion avec la drachme. — Poids de l'assarion en cuivre, 702. L'affarion d'argent appelé *petit affarion, 7*03. Connu dans l'histoire Auguste sous le nom de minuti, minutuli, 704. Conservoit le nom des Princes qui en avoient battu les premiers, 704. Ce que c'est que lepton, 745.

ASSEGRETIS. Signification de ce nom. Hist. Vol. XXVII, 188. Voy. LOUIS LE JEUNE.

ASSEMANI. (M.) Sa Differtation fur les Nestoriens de Syrie. Hist. Vol. XXIX, 25.

Assipites. Peuple vers le duché de Sleswich. Mém. Vol. XXXII, 385.

Assises, ou GRANDS PLAIDS.

Ce qu'on y décidoit. — Supérieures aux juridictions ordinaires.

Mém. Vol. XXIV, 738.

Associés, (Académiciens) font au nombre de vingt. Hift. Vol. XXIII, 4.

ASSOCIÉS-ÉTRANGERS, commencent en 1715. Hift. Vol. XXIII, 4.

ASSYRIBNS: Discussion d'un endroit obscur de Pline, qui donne aux Assyriens le premier pasge des Lettres. Mém. Volume

XXVII, 77 & Juin. Et fait quadrer Callisthène & Bérose sur l'antiquité des Assyriens. Ibid. So. M. le président DE BROSSES remarque que les nouveaux Chronologistes abrègent les temps. — Génébrad, auteur de ce système, suivi par Marsham & Ussérius. — Favorisé par Newton, 81. Desvignoles tâche de le renverser, 82 & 83.

ASTABORAS. Fleuve qui se jette dans le Nil. *Mém. Vol.* X X V I, ... 47 & 48. Sa fource dans l'Abillinie. — Connu lous le nom de Tacaré, qui signifie épouvantable. - N'est qu'un terme appellatif, suivant Ludolf. - Reçoit plusieurs rivières. Ibid. 50. Se joint au Nil sous Islac, 51. M. D'ANVILLE le soupçonne plus près de la mer Rouge qu'on ne le place. — Vossius croit que le Nil est caché sous ce nom, 55. Est pris pour un des bras du Nil par Méla & Pline, 57. Le P. Hardouin veut que le Maleg soit l'Astaboras, 60.

ASTAND. Voyer ASTANDES.

ASTANDES. Nom que Plutarque donne à Darius. — Répond à astand, qui lignific présent. Mém. Vol. XXXI, 419.

ASTAPUS. Fleuve qui se jette dans le Nil. Mém. Vol. XXVI, 47 & 48. Confondu avec le Nil. Ibid. 55. Sort, selon Ptolémée, du lac Coloë. — Pris pour le Nil par les missionnaires Portugais, 56. Remplacé mal - àpropos par une rivière appelée Dender, qui n'existe pas, 57: Ge I ij

n'est qu'un canal souvent à sec. Mémoires, Volume XXVI, 58.

Ce fleuve, connu des Anciens, se joint à un autre dans la Nubie.

M. D'ANVILLE l'appelle steuve Abissin. Ibidem, 59. Celui où se jeue le Bar-el-abiad. Voyez BARH-EL-ABIAD.

ASTARTE. Voyez HYSTÉRA. ASTARTHÉ. Voyez ADONIS. ASTÉROPES. Voyez CYCLOPE.

ASTROLOGIE JUDICIAIRE (l') tire son origine de l'animation des astres. — On en donne l'invention aux Chaldéens, qui donnent aux cinq planètes le nom d'interpretes, & pourquoi. — Elles commandent à trente étoiles subalternes, qu'ils appellent Dieux conseillers. — Les Babyloniens méprisoient cette science. Mém. Volume XXXI, 288. Voyez INDIENS.

ASTRONOMIE. Son berceau chez les Arabes. Mém. Vol. XXXII,

ASTRONOMES ANCIENS. Etendue qu'ils donnent à la circonférence de la Terre. — Se seroient trompés de mokié suivant Bernard, des deux tiers sclon Cumberland. Mêmoires, Volume XXIV, 436. Impossibilité de cette erreur. Ibid. 437. Combien ils comptoient de stades au degré, 437 & 439. S'accordent avec .. Hérodote .. & Xénophon, 439. Les astronomes Arabes mesurent la Terre dans les plaines de Singar, 542. Soupçonnent leur melure d'être trop petite. — On est peu instruit du détail de leur opération, 546. Les astronomes Égyptiens joignoient la dernière année incomplète du règne d'un Empereur, avec la première incomplète de son successeur, 100 & suiv.

ATA, terminaison Arménienne, ce qu'elle signifie. Mém. Vol. XXVI, 369. Voyez SAMUS.

ATABYRIS, montagne de l'île de Rhodes. — Il y avoit un temple dédié à Jupiter Atabyrien. Mém. Vol. XXXII, 472.

ATESCH-GAHS. Voyez ATRO-

ATFIA OU ATFIE. Voyez APHRODITOPOLIS.

ATHÉNAIS, femme d'Ariobarzane Ier, roi de Cappadoce, trouble la Cour de son petit-fils.
— Surnommée Philosorge. Hist.
Vol. XXIII, 194 & 199. Son caractère. Ibid. 200.

ATHÉNAÏS, sibylle d'Érythrée. Voyez ÉRYTHRÉE.

ATHÉNÉE. Sa méprile au sujet de Posidonius, qu'il fait ami de Scipion. Hist. Vol. XXIX, 179. Compte soixante-douze espèces de vases. Mém. Volume XXIII, 345.

ATHÈNES. Étendue de son enceinte. Hist. Vol. XXXI, 42.—
Une sois & demie plus grande que Paris, suivant M. FRÉRET. Mém. Vol. XXIV, 531. Son état avant Thésée. Hist. Volume XXIII, 52. Divisée dans ses cultes particuliers.— Réunie dans celui de Minerve. Ibid. 52. Pour en être citoyen, il falloit être inscrit dans le registre de la qurie

& dans le rôle du bourg. — Comment les citoyens étoient distribués. — Contenoit au temps de Thésée, quatre tribus, douze curies, trois cents soixante familles. Hift. Vol. XXIII, 57. Meursius y compte cent quatrevingt-fix bourgades. — Chaque citoyen ajoutoit à son nom, celui de sa bourgade. — Comment fe faisoit l'inscription dans la curie, & à quel âge. Ibidem, 58. A quel âge fur le rôle de la bourgade, 59. Effet de cette dernière inscription, 59. Sa République formée par l'assemblage de petites Républiques, 60. Portrait d'Athènes au temps de Socrate. Mém. Vol. XXXII, 154 & suiv. Elle envoie des députés en Perse. Mém. Vol. XXVII, 144. S'arrêtent à Ephèse, à cause de la mort d'Artaxerce. Ibid. 145, bis. Pourquoi ils ne passent pas outre, 146. Secoue le joug des Romains. Mém. Vol. XXVII, 397. Voyez ATHÉNION. Son langage d'aujourd'hui est si barbare que les autres Grecs ont peine à l'entendre. - D'où provient cette barbarie. Hift. Vol. XXIII,

ATHÉNIENS. Les premiers étoient Pélasges, suivant Hérodote. — Devinrent Hellènes par l'oubli de leur langue. Mémoires, Vol. XXIII, 117. Ion change leur nom en celui d'Ioniens. Il id. 1 19. Leurs colonies dans l'Archipel, &c. — N'ont eu l'empire de la mer qu'après le passage de Xercès.-Caractère des Athéniens. - Peu

portés au commerce, 170. On ne trouve dans leurs classes, ni marchands ni matelots, 172. Donnent du soupçon aux Lacédémoniens, au siège d'Ithone.... Sont renvoyés. — S'en vengent, en recevant les Hilotes à Naupacte, 276. Offrent des figures de membres malades à Bacchus, en reconnoissance de leur guérison. Mém. Vol. XXXI, 141. Prennent par attachement ou par reconnoissance, les noms des empereurs Romains. Histoire, Vol. XXIII, 187. Quoique foumis à l'Empire, conservent leurs anciens usages & leur discipline au 11. siècle. Ibid. 188 & 189. Cessent d'être Souverains, mais excellent dans les arts & les sciences, 196.

ATHÉNION, surnommé Aristion. Sa vie par M. DE BURIGNY. -Stanley & Bruker ont ignoré les. aventures de ce Philosophe. — Elles avoient été écrites par Pofidonius. — Sa naissance d'une esclave Egyptienne. — Prend le nom de son maître Athénion. Mém. Vol. XXVII, 395 & Juiv. En est institué héritier. — Devient citoyen d'Athènes, sous le nom d'Aristion. — Etudie à Athènes, y enseigne, se marie. - Tient école en différentes villes de Grèce. — Enseigne la phi-Iosophie Péripatéticienne. — Revient riche à Athènes, est envoyé .. en ambassade vers Mithridate.. Ibid. 396. Engage les Athéniens . à secouer le joug des Romains. — Magnificence avec laquelle il est

jü L

reçu à Athènes. — Son crédit. Mémoires, Volume XXVII, 397 & 398. Sa harangue aux Athéniens. - Est fait Général des armées.—Enthousiasme des Asiatiques pour Mithridate. Ibid. 399 & 400. Massacre des Romains. - Athénion, tyran d'Athènes, enlève les trésors de Délos, fait défendre aux citoyens de sortir de chez eux après le soleil couché. - Envoie le philosophe Pellicon commander à Délos. — Y est défait par les Romains, 402. Voyez Pellicon. Aristion se defend contre Sylla. — Famine d'Athènes. - Députe à Sylla, des gens qui font l'éloge de leurs ancêtres, 403. La ville prise & pillée, 404. Aristion se retire dans la citadelle, y est pris. — Sa mort racontée différemment, 405.

ATHÉNION, le premier des Peintres versé dans les Sciences. — Exigeoit des Peintres qu'ils suffent l'Arithmétique & la Géométrie. — Pline convient de cette nécessité. — M. DE LA NAUZE en rapporte les raisons. Mémoires, Vol. XXV, 252 & 253.

ATHÉNOPOLIS confondue avec Olbia & Hières. — Olbia est Oubres. — M. MÉNARD place Athénopolis à Napoule. Histoire, Vol. XXVII, 131.

ATHOR. Voyez ATHYR.

ATHRIB. Voyez ATHRIBIS.

ATHRIBIS, ville d'Épypte. Sa position.—Ses différens noms.—
Ses Évêques. — Considérable sous l'empire Romain. Mémoires,

Vol. XXVIII, 529. Subsiste sous le nom d'Athrib. Ibid. 530. Description d'une de ses médailles, 528.

ATHUR. Voyez ATHYR.

ATHYR, ATHUR, ATHOR, avoit quatre fignifications; Nuit, Vénus, Vache & un mois lunaire. - Signifioit proprement la nuit en Copte. Mém. Vol. XXVII, 239 & 240. Vénus, son nom personnisié. Ibid. 240 & 246. Vénus ténébreuse, 240. Athir est le nom de la vache mystique. — Le mois qui portoit ce nom, confacré au triomphe de cette Déesse. - On promenoit un bœuf, symbole du Soleil, couvert de drap noir, symbole de la nuit, 240. De son nom peut venir celui d'Ether, 250. L'Ether a dans les systèmes Grecs, les caractères d'Athyr ou Vénus-Uranie. — Elle étoit chez les Egyptiens la couleur de la voûte du ciel, comme l'Ether chez les Grecs. — Divinité céleste chez les uns & chez les autres. - Nuit universelle d'où étoient sortis les dieux & les hommes. - Ether étoit père tout - puissant. -D'Athyr étoit né l'Amour. -D'Ether est formé le Dieu de la lumière, 251. La Nuit n'a d'autre demeure que l'Ether, 252. Voyez RHÉA.

ATLAS, étendu par des Géographes jusqu'au-delà de Cyrène. Mém. Vol. XXVI, 80. Lui donnent le nom de Guibel, qui n'est qu'une altération de Gebel. — Se réduit aux montagnes qui séparent Fez & Maroc du grand désert. Mémoires, Vol. XXVI, 80. Est traversé par Suetonius Paulinus, qui y prend deux villes, Cillaba & Allala. — Reconnues par M. D'ANVILLE pour Gher-Selbin & Hélel. Ibid. 81. Description de l'Atlas par Hérodote. — Est le Zhara des Arabes. Mém. Vol. XXVIII, 302.

ATOMES. Idée des atomes née des grains de poussière agitée dans un rayon de soleil traversant l'obscurité. Mém. Vol. XXXII, 120. Voyez DÉMOCRITE, LEUCIPPE, PHYSIQUE.

A TOMISTES. Donnoient à la matière plusieurs formes fixes. Mém. Vol. XXXII, 131. Lui accordoient le mouvement socal. 1bid. 132.

ATROPATIA, nom de la Médie septentrionale, aujourd'hui Adarbedjan. — Ce que signifie ce nom en Zend. — Patrie de Zoroastre. — Rempli d'atesch-gabs. — Ce que c'est qu'atesch-gabs. Mém. Vol. XXXI, 365.

ATROPOS règne sur le passé. Mém. Vol. XXXII, 99.

ATTIGNY, Attiniacum, célèbre fous la seconde Race. Hift. Vol. XXXI, 229.

ATTILA, fleuve, l'Etel ou le Valga. Mém. Vol. XXXII, 363. Voyez VOLGA.

ATTILIUS, affranchi, donne un spectacle de gladiateurs à Fidenes.
— Son amphitéaux fond & blesse cinquame mille personnes. Mém.
Vol. XXIII, 3.90.

AVANTIQUES. Doivent être placés à Avançon. — Galba les joint à la Narbonnoise. Hist. Vol. XXIX, 248.

AVAUX, in Avallis, village où les Normands furent battus. — Sa position. Mémoires, Val. XXIV, 703.

AUDE, Alax. Sa source. — Erreur de Strabon. — Appelée Narbo par Polybe. — Traverse de lac Rubrensis, aujourd'hui Sigean. — Canal de cette rivière dans le lac, bâti en pierres de taille. — Les vaisseaux traversoient ce canal, pour arriver au port de Narbonne. Hist. Vol. XXV, 81.

AVESTA. Ce qu'il contient. Mém. Vol. XXXI, 353. Est la langue d'Ormusch. — Employé pour citer le texte Zend. Ibid. 354. Signifie parole, 356 & 397. Est le nom général que l'on donne aux ouvrages de Zoroastre, 356. Respect qu'on porte à l'Avesta, empêche d'en employer les mots dans les entretiens familiers. — Ecrit, suivant les Perses, dans la langue de Dieu, 397. Voyez Parses, Vesta.

AUGUSTIN (S.') Ce qu'il pensoit des témoignages que les Chrétiens tiroient des anciens oracles. Mêm. Vol. XXIII, 211.

AUGURES. Prédiscient chez toutes les nations, ce que les orages annoncoient Histoire, Volume XXIX, 198. Chez les Romains, ne parvenoient à ces dignités qu'après être imbus des maximes du gouvernement. Mém. Vol. XXIV, 402. Leur antorité

très-étendue. — Pouvoient casser les assemblées, forcer les Magistrats d'abdiquer, &c. Hist. Vol. XXXI, 119. Étoient chez les Gaulois la troissème classe des Druides. — Leur nom Gaulois inconnu. Mém. Vol. XXIV, 400.

AUGUSTA, ville de Cilicie. Dissertation de M. l'abbé BELLEY fur son ère. - Plusieurs villes de ce nom en Occident. — Celle de Cilicie différente de Sébaste. — Nom qui a, en grec, la même fignification qu'Augusta en latin. - Pline est le premier qui a parlé d'Augusta. — Chef-lieu du canton de Bryélice. - Sa position. Mim. Vol. XXVI, 406 & 407. Connue par ses médailles dès le règne d'Auguste. — Les plus précieuses sont celles qui ont une ère.-M.VAILLANT la fixe à l'an 77 1 de Rome. Ibid. 407. & 409. Le P. Hardouin à l'an 770. — M. l'abbé Belley fait voir, par cinq médailles de cette ville, que son ère a commencé en automne de l'an 773 de Rome, 409 6 410. Description de ces médailles, 407 & 408. - On ignore à quelle occasion cette ère a été fixée. — M. l'abbé BELLEY fait voir, par une de ces médailles, que Valérien n'étoit point prisonnier au mois d'octobre de l'an 260 de J. C. 411. Pense qu'elle représente l'instant où Valérien paroît à la tête de ses armées, 412. Divinités adorées à Augusta, 4.13. Médailles qui représentent Bacchus avec la tête de Néron. —

Dans la division de la Cilicie, Augusta reste sous la métropole de Tarse. — Ses différentes appellations, 413. Aucun monument de cette ville dans le moyen âge, 414. Ses Évêques, 413 & 414.

AUGUSTA des Tricastins (Saint-Paul-trois-châteaux ). — Sa pofition. — Colonie fondée par Auguste. — Ses anciens murs annoncent une grande ville. -Avoit trois portes; celle de la Colonne, à cause d'un monument d'Auguste; celle des Tours, à cause de trois grandes tours qui donnent le nom au pays; celle de Fanjou ou Fanum Joyis, visà-vis un côteau appelé Puijou, Podium Jovis. Débris d'un amphitéâtre. — Reste d'un cirque. — Antiques qu'on y déterre. — Son ancien nom jusque vers le v.º siècle. — Son nom d'aujourd'hui, en mémoire d'un de ses Evêques. Hist. Vol. XXIX, 236.

AUGUSTE. Sa situation après avoir vaincu les Triumvirs. — Affermit fa domination fous des titres républicains. Mém, Vol. XXIV, 281. Est nommé Prince du Sénat. — M. l'abbé de la Bletterie pense que ce n'est qu'en cente qualité qu'il accepta les pouvoirs qui lui furent confiés. Ibid. 28'2. Fut loué, même après sa mort, d'avoir pris le nom de Prince, 285. Sa conduite dans le consulat, 290 & 293. Se démet de son onzième, & nomme à sa place Sestius, 293. On lui confère la puissance Tribunitienne pour

toute

73

toute sa vie. — Le pouvoir Proconsulaire à perpétuité. — Une autorité supérieure aux Proconsuls, dans les provinces qui ne sont pas de son ressort. — Le droit de proposer une affaire dans chaque féance du Sénat. — Tout cela ne hui rend pas la puissance qu'il avoit en qualité de Consul. - Il n'avoit dans Rome aucune autorité légale, que celle de la puissance du Tribunat. Mémoires, Volume XXIV, 295. Voyez EMPEREUR DANS LE SENAT & TRIBUNAT. La foudre arrache la pique de la main de sa statue. — On en conclut que le ciel est irrité de ce qu'Auguste ne gouverne plus. — Le peuple le fait nommer Dictateur. — II refuse cette magistrature. Ibidem, 296. Il se charge de l'intendance des vivres. - Dion prétend qu'il avoit une puissance supérieure à celle d'un Dictateur. — M. l'abbé DE LA BLÉTERIE prouve qu'il n'avoit pas de droit la puissance d'un Consul, 297. Sa politique. - N'eut point de part à la nomination des Censeurs, comme le prétend Dion, 298. Railons pour lesquelles il ne s'opposa pas à leur élection, 299. Raisons pour lesquelles il suppléa à leurs fonctions. - On lui donne le pouvoir de convoquer le Sénat quand il jugera à propos. Sa conduite dans l'affaire de Lépidus & de Silanus, qui briguoient le Consulat, 300 & Suiv. Son portrait méconnoissable dans Dion, 302. Règle zout en Asie avec une puissance Tome XXXIII.

absolue. — Fait trembler le roi des Parthes à son arrivée en A sie, 305. Recouvre les drapeaux enlevés à Crassus. — On lui décerne l'ovation. - On le fait Grand-voyer. — Il dispose de plusieurs Etats limitrophes. — Sa conduite est le desposissine même des Romains, 306. La liberté qu'il laisse au conful Saturninus, prouve qu'il n'étoit point souverain magistrat, 307. Sa conduite dans l'affaire de Saturninus & d'Egnatius, 309 & Juiv. Sa conduite dans les provinces, 312. Son retour à Rome célébré par des fêtes. — Demande la Préture pour Tibère, & une dispense d'âge pour Drusus, 3 1 3 -Sa conduite pour parvenir à la Censure & au Consulat sans en porter le nom. — Se fait conférer ces emplois par le peuple convoqué, 315. En quel temps commence son autorité complète, 316. Ne prend aucun titre relauf à son pouvoir, 317 & 328. Etendue de sa puissance, 324. Raisons qui déterminent les Romains à lui conférer le pouvoir extraordinaire du Consulat, 3 26. Reçoit encore deux fois le Confulat annuel, après son Consulat perpétuel, 3 29. Diminue le pouvoir du Consulat, en ne l'accordant plus que pour quelques mois, 330. Depuis le Consulat impérial jusqu'à sa mort, il agit avec une autorité supérieure aux autres Magistrats, 340. Il est le premier que les Romains repréientent lur un char tiré par des éléphans, 201. En quel temps A U

lui fut donné le titre de Pater Patria. Histoire, Vol. XXIII, 166. Voyage dans les Gaules. — Dissipe les Sicambres. — Arrête les pillages de Licinius. — Y séjourne deux ans. Mém. Volume XXXII, 656. Son léjour à Narbonne. Hift. Vol. XXXI, 238. — Règle l'administration des Gaules. - Partage la Tranfaipine en quatre gouvernemens, la Narbonnoise, l'Aquitaine, &c. Hift. Vol. XXV, 66. Détache quatorze cités de la Lyonnoise, & les unit à l'Aquitaine. — Diminue l'étendue de quelques terrisoires pour former de nouvelles eites. Hift. Vol. XXXI, 238. Interdit les sacrifices humains aux citoyens Romains dans les Gaules. Mém. Vol. XXIV, 403. Bâtit Nicopolis en mémoire de la victoire d'Actium. - Renouvelle les jeux Actiaques, en l'honneur d'Apollon. Mém. Vok XXVI, 494. S'approprie les terres du domaine des rois d'Egypte, & établit des voies militaires dans ce pays. Mém. Vol. XXIV, 562 & 563. Fait transporter en Italie beaucoup de Matues de la Grèce. - Honore fur-tout Apollon; lui bâtit un temple sur le mont Pa-Luin, & l'orne d'une bibliothèque. Bbid. 231 & 232. Le Sénat lui décerne les honneurs divins, & des Prêtres pour desservir ses. autels après sa mort. Hift. Vok XXXI, 302. Tibère lui inflitue des Prêtres. Ibid. Ør. L'autel de Lyon bâti vingt-quatre ans avant la most, 302. Les Brixantes lui

élèvent un temple, 301. Les-Gaules remplies de temples à sons honneur, 302. Regardé comme incapable d'avoir des enfans des Livie.—Fiance Servilia.—Epoule Clodia.—Epoule Scribonie, mère de Julie, 193 & suiv. Sa groffesse donne lieu à l'églogue de Virgile. - Répudie Scribonie un jour de fête, 194. Comment les Monétaires exprimolent la naissance d'Auguste. Mém. Vol. XXVI, 968. En quel temps il naît. Voy. CALENDRIER, art. FV.

AUGUSTE. Discussion sur la manière dont on pouvoit donner te titre d'Auguste fur les monnoies. -Formalné du Sénat à cet égard. Mém. Vol. XXXII, 267. Ce titre dépendoit uniquement du

Sénat. Ibid 171.

AUGUSTODURO. Ce que fignific ce nom. - Sa position répond à la ville Arægenue. Mém. Volume XXVIII, 477. Perd for nomen prenant celui de Saint - Fromond. Ibid. 478, 483 & 484.

Voyer AREGERUE.

Avidius Cassius, célèbre par ses exploits & fa révolte. — Défait les Parthes près de la ville d'Europus. Hift. Vol. XXV, 86. Jene un pont fur l'Euphrate. - Bat les ennemis à Sum. — Affrége Edesse. Abgare, chef d'Arabes, reconnoît les Romains. Ibid. 87. Chaste les Parthes de la Mésopotamie. - Entre dans Séleucie & la pille. — Prend & pille Ctéfiphon, 88.

AVIGNON, capitale des Cavares & cotonie. Hift. Vol. XXIX, 234. Ses murs commencés par le Pape.

— Une des merveilles de l'Europe.

— Toute la Chrétienté y contribue. — Hift. Vol. XXV, 156.

AVIRS. Voyez AWARES.

Av 1 S. L'Empereur demandoit les avis, s'il proposoit au Sénat. Mém. Volume XXVII, 477. En quel ordre le recueilloient les voix dans l'ancien usage. — Singularité de da règle. — Conjectures de M. d'abbé de la Bléterie à cet égard. Ibid. 478 ₺ 479. Cette discipline altérée sous le gouvernement impérial, 479. Les Magistrats disoient leur avis quand Le Prince faisoit le rapport, 480 482. En tout autre cas ils ne le disoient pas, 480. Pourquoi & comment cette nouveauté fut introduite, 481. Voyez EMPE-REUR DANS LE SÉNAT.

AVISIO, aujourd'hui Æsa. — Sa distance de Nice. Histoire, Vol.

XXVII, 136.

Aurélien. Consulte des semmes Druides. Mém. Vol. XXIV, 406. Est élu Empereur par l'armée. — Fait des préparaits contre Zémobie. Mém. Vol. XXVI, 516. Son intelligence avec Tétricus. Voyez Tétre RICUS. — Punit Firmius, qui s'étoit révolté en Égypte. Ibid. 517. Tué par la persidie d'un de ses affranchis, 520 & 524. Interrègne à samort, par les désérences réciproques de l'armée au Sénat, 521. Se disoit le pédagogue du Sénat, 519.

AUREUS, appelé folidus. Mém. Vol. XXVIII, 683 & 684. La moindre pièce qui se frappoit en or. — Il y avoit des binaires, &c. — Erreur des critiques à ce sujet. Ibid. 685. Alexandre-Sévère en ordonne la resonte, 686. Erreur de Gronovius sur la valeur de l'aureus. — On en frappe quarante à la livre, 690 & 691. On en frappe quarante à la livre, 690 & 691. On en frappe quarante-cinq, 692. Son poids varioit au caprice des Empereurs, 698. Différens poids de l'aureus. Vayez LIVRE ROMAINE.

AUREUS MONS. Cité. Mim. Vol. XXVIII, 430. Sa position à Smendria. — Autresois Spenderobis.—Origine du nom Smendria, en hongrois Sendrew. Ibid. 431. Hostenius y place Singidunum, 432.

AUREUS VITÆ. Voya MON-NOIE.

AURILEGULA. Voy. MONNOIE. AURINIA. Femme Germaine regardée comme divinité au temps de Vespasien. Mémoires, Vol. XXIV, 423.

AUSONNE, & son fils Hespère, exercent la préfecture des Gaules. & non point d'Italie. Mémoires, Vol. XXXII, 758. Découverte d'une de les mailons de campagne dans les environs de Rusch. — A quelle occasion. Hist. Volume XXVII, 152 & Juiv. Le nom de Julius, commun dans la famille. donne le nom à Juillac & à Pujols. — Sa maison Lucaniacum vient de Lucanus, commun dans la mailon de la femme. — S'accorde avec la position de Lugagnac. — Cehri de Doulauson, K ij

avec Tholus Ausonii. Hist. Vol. X X V I I, 153. Ces lieux deviennent cimetières, où setrouvent des sépultures de Chrétiens. — On y trouve un Chevalier enterré avec son oiseau de proie. Ibidem, 154.

AUSPICES. Tagès est l'auteur de leur art. Hist. Vol. XXIX, 198.

Voyez TAGÈS.

AUTEL, ara, est, dans les monumens funéraires, la partie qui contient l'inscription. — N'étoit point un honneur divin rendu au mort, comme l'apensé Nieupoort. Mém. Vol. XXXII, 661. Autel singulier en l'honneur de Jupiter, à Olympie. Hist. Vol. XXIII, 34. Autels doubles & triples. Hist. Vol. XXXI, 102.

AUTOMNE. Saison inconnue aux Germains. — N'a point de nom dans la langue Angloise. Mém.

Vol. XXIV, 418.

AUTONOME. En quoi consistoit ce privilége. Mém. Vol. XXXII, 718.

AUTRICUM. (Chartres) Sa distance du Mans. Hist. Volume

XXXI, 275.

AUTUN. Son Académie célèbre dès le règue de Tibère. — Conservoit sa célébrité sous Constantin. Mém. Volume XXIV, 591. Ce qu'on y enseignoit. — Il y avoit des cartes géographiques placées dans ses portiques. Ibid. 592.

AWARES ou ABARES ou AVIRS.
Plusieurs Écrivains les confondent avec les Huns. Mém. Vol.
XXVIII, 108. Leur origine.
Mém Vol. XXX, 241. Parois-

sent sur les frontières de l'empire Romain, du côté de la mer Caspienne. Mém. Vol. XXVHI, 108 & 109. Demandent par . Ambassadeurs, des terres à Jus-. tinien. — Figure étrange de ces Ambassadeurs. — On leur accorde la seconde Pannonie. -Entrent en Thuringe. — Battent Sigebert, roi d'Austrasie. - Se réunissent aux Lombards. — Se font payer tribut par les Empereurs. Ibid. 109. Charlemagne les détruit, 109 & 116. Leurs richesses. Mém. Volume XXX, 242. Deux peuples d'Abares. — Leur origine, fuivant Simocatta.-Ceux de la Pannonie sont les faux Abares. Mém. Vol. XXVIII. 1 10. S'appeloient Ogor & Ouar-Khonni. Ibid. 110 & 114. Habitoient les environs du Montd'or, appelé Echtag, aujourd'hui Attai, qui défigne les montagnes proche des sources de l'Irisch. — M. DE GUIGNES conclut que les Abares de la Pannonie étoient une nation d'Asie, 111 & 112. Fait voir que le récit de Simocatta convient avec les historiens Chinois, 111. Qu'ils habitoient proche de la rivière Toula, Tyl ou noire, 110 & 111. Que les Ogors s'étendoient jusqu'aux frontières de la Chine. — Que le titre de Kachan que portoit leur Prince, signifie Empereur, 110. Est particulier aux nations du Turkestan. — N'est porté que par les nations qui en tirent leur origine. — Il étoit nouveau du temps des Abares. — Depuis ce

temps, il est ordinaire en Tarrarie.-Les Abares l'apportèrent en Europe. Mémoires, Vol. XXVIII, 112. On trouve aussi celui de Bayan. - M. DE GUIGNES croit que c'est le même que celui de Bey. — Les historiens Chinois montrent que les Turcs ont vaincu une nation puissante qui habitoit près de la rivière de Toula, & que cette nation a passé en Europe. Ibid. 113. Les faux Abares doivent être les Geou-gen, 114 & 117. Voy. GEOU-GEN. M. DE GUIGNES trouve leur nom d'Ogor dans celui de Youkou-lin, 114. Simocatta rapporte que le Khan des Turcs fait mourir trois mille Ogors; les Chinois disent la même chose des Geougen, 114 & 115. Le nom du Chef est le même dans l'historien Grec & dans les Chinois. — Les Geougen sont détruits. — Abandonnent leur pays & se présentent vers le nord de la Géorgie, au temps des Abares, 115,6 116. Les Torniach Les Cotzagiri, les Zebender i prennent aussi le nom d'Abares. — Nos historiens les confondent avec ceux qui suivoient Attila. — Le nom d'Abares, pris par les Ogors, doit\_être celui de quelque puisfante horde de Tartares. - Sehi-, kard les dérive inmilement d'un mot arabe, 116 & 117.11M. DE GUIGNES fait voir que les Taugafi dont parle Simocana, sont les Chlnois; 119 6 fuiv. Soumis aux Goei, 120; lur-tout les Tagoei, qui régnojent dans

les provinces septentrionales de Ia Chine. — Ils venoient des Topa, originaires des environs du fleuve Amour, 119. Des autres nations dont parle Simocatta, les Abdelites sont des Huns, peuples du Maourennahar, 120. Les Mecrites sont les Merkites, peuples des rivières de Selinga, Jenisca, Oby, Irusch. — M. DE GUIGNES fait voir que les vrais Abares font Hoei - hou, appelés encore Kao - tché. -Battus par les Turcs, ils se retirèrent chez les Goei, 120 & 121. Les Ogors voyant qu'on les prenoit pour ces Abares, profitèrent de la circonstance. — Les Ogors qui tournèrent du côté d'occident, ne vinrent pas tous , en Pannonie. — Il s'en trouve dans les montagnes voisines des Circasses. — Leur Prince porte le titre d'Usmei-awar, 121.

AUVERGNE. Remarques sur ses - antiquités. Hist. Vol. XXV, 139. Voyez GERGOVIA. Spumise à Chovis vers l'an 508. — Jointe au royaume de Metz. — Se révolte contre Théodebert, qui exige des ôtages. Mémoires, Vol. XXVI, 603.

A voi R., Altération qu'a souffert ce verbe. Mém. Vol. XXIV, 612. Vient du verbe habere. Ibid. 631. Différence entre notre langue & l'Italienne à ce regard. — Utage qu'on en fait en prétérit désini, n'est point contraire à son origine, 632. Différence entre les Latins & les François sur l'usage de le saire accorder en K iii genre, en nombre, ne vient que de la nouvelle grammaire. — N'est pas tonjours auxiliaire du verbe être, si ce n'est dans la grammaire moderne. — Est auxiliaire à lui-même en Italien & dans nos anciens auteurs. Mim. Vol. XXIV, 633. A été substitué au verbe être, même chez les Latins. Ibid. 634.

AUXACIA est, suivant M. DE GUIGNES, Ai-sou, & Equius de Rubriquis. — Difficulté sur ce sentiment. — Les monts Auxacii se trouvent dans les montagnes de Aara-shar. Mém. Vol.

XXXII, 595.

AIRUME, ville royale. Sa latitude.
— Ses ruines. Mém. Vol. XXVI,

AZAROUAM, père de tout, selon Zoroastre. Mêm. Vol. XXVII, 345 & 346. Ce mot ne vient point de l'hébreu, mais du persan. — Signifie éternel. Ibid. 346. D'où il est l'Etre nécessaire, 347. AZIO. Voyez ACTIUM.

AZURGUSHTASP, nom du Pyrée rétabli par Gusthasp. Mém. Vol. XXVII, 262 & 269. Signifie Fou de Gusthasp. — Fut comme l'église patriarchase des Sectateurs de Zoroastre, jusqu'à ce qu'il su détruit par les Surrasins. Ibidem. 262.

## R

BAB, toile on perche Arabe. Mém. Vol. XXIV, 544.

BABEL. Discorde entre les habitans de Sennaar. Mém. Volume - XXVII, 11 & 13. Se séparent en plusieurs colonies, pour accomplir la volonté de Dieu, qui ordonne de peupler la terre. Ibid. 146 16. Interprètes comparent l'élévation de la tour de Babel à l'entreprise des géans de la Grèce, 14624. D'autres disent que c'ésoit pour s'affranchir d'un fecond déluge, 14. M. DE BROSSES remarque qu'ils auroient plutôt pris pour ce sujet, une montagne que cette plaine; qu'ils ne pensoient qu'à se faire une habitation, comme le disent les auteurs profunes, 156 16. Vue de Nimrod dans ce projet, 16. Voyez NIMROD. La sour de Babel ruinée par une tempête, 23 & Saiv. Ses travailleurs écralés, 23.

BABYLONE. Mémoire de M. D'ANVILLE fur la polition. — Déchue de sa grandeur depuis deux mille ans. — Il en reste quelques vestiges. - N'ont rien de commun avec les ruines de Tel-akkarkuf. Mémoires, Vol. XXVIII, 246 & 247. Rowolf s'y trompe. — Babylone étoit situde sur l'Euphrane. — Ces ruines sont près du Tigre. -M. D'ANVILLE penie que ce sont celles de Sitace. — Voyez SITACE. La position de Séleucie peut fervir à découvrir celle de Babylone. Ibid. 246. La prolpérité de Séleucie fait déforter Babylone , 247. Distance de Séleucie à Babylone, suivant la table Théodolienne, 249. 5uivant Ptolémée. — Convienment

entr'eux. - Pline en convient de même, si on prend ses milles sur le pied de huit stades. Mém. Volume XXVIII, 250 & 252. Incertiunde des Anciens sur l'étendue de Babylone. Ibidem, 253. M. D'ANVILLE la trouve comme cing à deux, comparée à Paris, 254. Contiendroit trente-fix fois Paris, suivant Bernard. Mém. Vol. XXIV, 440. Pourroit la contenir quatre fois & demie, fuivant M. FRÉRET. Ibidem. 441 & 122. Différence entre l'étendue de Diodore & celle d'Hérodote. Mém. Vol. XXVIII, 254 & 255. Paroû n'être que numéraire & non réelle. Ibidem. 256. Ruines du temple de Bélus, 2 5 5. Autres ruifles appelées dans le pays, prison de Nabuchodonosor, 256. Babylone divifée en deux parties par l'Euphrate, 246 & 256. Les ruines d'aujourd'hui peuvern être celles du palais, 256. Les pois Pankes en font un parc pour la chasse. - Porte le nom de Babil. — Sa hauteur, 257 & 258. Elévation de ses murs. Mém. Vol. XXIV, 440 👉 523. — Leur épaisseur. Hist. Vol. XXXI, 78; & Adem. Vol. XXIV, 52 5. Etoient plus hauts spue les tours de Notre-Dame. Ibid. 523. Faisoient l'étonnement de l'antiquité, 522. Son étendue furpalloit toute croyance. — N'étoit pas toute bâtie, fuivant Prideaux, 522 & 523. Ses rues étoient larges. — Ses malfons de trois à quatre étages, mais isolées. - Etendue du temple de Bélus,

924. De l'ancien palais. - Du nouveau palais, 524 & 526. La portion habitée évaluée quatre septièmes de Paris, 523 & 524. Ne seroit qu'un tiers plus grande que Paris, si on en retranchoit les palais & les rues. - C'étoit la seule ville de la Mésopotamie. - Aristote la comparoit au Péloponnèse environné de murs, 524; & Mim. Vol. XXVIII. 369. Nabuchodonosor la remplit des habitans de Jérusalem, de Phénicie & de Syrie, & de œux de Ninive. - Vouloit y rassembler tous les peuples dont il méditoit la conquête. Mém. Vol. XXIV,525.M.DELA NAUZE sourient que l'étendue que sui donne Hérodote, est vraie. Mém. Vol. XXVIII, 368. Qu'elle est égalée par Nanquin. — Qu'il ne falloit pas moins que ce qu'on en dit d'étonnant pour la meure au nombre des sept merveilles. Ibid. 769. Ses murs démoirs pour placer le bûcher d'Ephestion. Hift. Vol. XXXI, 78. Les noms de ses Rois étoient des titres communs à la dignité royale, & empruntés des divinités. — Confusion qu'ils causent. Mem. Vol. XXXI, 44.

BABYLONIENS. Leurs livres ficres. Voyer LIVRES.

BACCHANALES. Grandes on anciennes Bacchanales, comment se célébroient. — En quel temps. Mem. Vol. XXIII, 251; & Hift. Volume XXXI, 102. Quarte se célébroient les peutes Bucchamiles ou celles des champs.—Simplicité

des anciennes cérénionies. Mém. Vol. XXIII, 252. Somptuosité où elles parvinrent. — Désordres de ces sêtes noctumes, réprimés par Diagondas.—Abolies en Italie à cause des débauches. Ibid. 253.

BACCHIQUES. Voy. ORPHIQUES. BACCHUS. Recherches fur son culte parmi les Grecs, par M. FRÉRET. Mém. Vol. XXIII, 242 & suiv. Son culte s'établit dans toute la Grèce & l'Italie, avec des changemens confidérables dans le dogme. Ibid. 242. Eut d'abord peu de célébrité. — Ce qu'en disent Homère & Héfiode. — Hérodote l'expose avec détail, 243. Ne s'établit que long-temps après celui des dieux Egyptiens, 244. On consulte l'oracle de Dodone sur le nouveau culte. — Est approuvé, 246. Fut apporté en Grèce par Cadmus, 247. Hérodote en fait le même qu'Osiris, 247 & 248. Fable sur l'origine de la consécration de Bacchus. — Cérémonies de cette confécration les mêmes que celles des Théraphims, 247. Culte de Bacchus introduit par Mélampus cent cinquante-lept ans avant la prise de Troie, 248. Fut reçu sans opposition dans l'Attique, 249, où on célébroit trois grandes fêtes en son/honneur. — Aristophane lui fait faire, malgré cela, un rôle de gile. — Ce culte essuie des oppositions dans le Péloponnèse. - Il y eut une guerre où périt celui qui vouloit l'introduire. — Il est confondu avec le Dieu par le poëte Décharnus. - Plutarque

dit que l'on montroit les restes de son corps à Thèbes, où il avoit été mourir. — Manière dons ce culte s'établit dans l'Argolide, 250 & suiv. Quand le célébroient les mystères. — Les femmes leules entroient dans son temple. - Ce culte avoit deux parties, la commémoration de la naissance & les processions, 251. Diagondas abolit ces fêtes noctumes. Elles s'introduissrent à Rome. Les femmes seules y surent admises, ensuite les hommes. — Les crimes qui s'y commettoient, les firent abolir, 253. Guerres de Bacchus dans l'Inde, sont des traditions Lybiennes, 255. La vigne & le lierre qu'y trouva l'armée d'Alexandre, firent imaginer que Bacchus étoit né dans l'Inde. — M. FRÉRET pense que cette idée n'est pas plus ancienne que les conquêtes d'Alexandre, 256. Fable de ceux qui font Bacchus fils de Jupiter & de Cérès, 255. Fable de Bacchus étoit d'abord aussi simple que son culte, 256. Mélampus voulant faire recevoir le culte d'Osiris en Grèce, lui donna le nom de Dionysos, qui signifie fils bien-aimé de Jupiter. — Vay. DIONUSOS. Ressemble par-là à celui d'Ostris. 257. Voy. OSIRIS. Les emplois étant partagés entre les Dieux déjà reçus, on donna au nouveau l'intendance des vignes, qu'on commençoit à cultiver, 258. M. FRÉRET soupçonne que la première fable de Bacchus est une allégorie relative à la culture

de la vigne. - Explication de cette allégorie. - Eable qui fait cacher Bacchus dans la mer, peut faire allusion à l'usage des Grecs, . de mêler de l'eau de mer au vin. Mém. Volume XXIII, 258. Ce culte embelli par les traditions Phrygiennes, &c. Ibidem, 259. Les plus grands changemens faits par les Orphiques ou Bacchiques, 260. Voyez ADONIS, ORPHIQUES, PADAM. Les Satyres & les Sylènes à la tête de la pompe avec des lampes. Hift. Vol. XXXI, 102. Bacchus couvert de peaux de panthères. Ibid. 105. Ce que c'étoit que le van mystérieux, 104. Sa statue, accompagnée de ses attributs, dans une fête de Ptolémée, 103. Sa statue placée à l'entrée de rodeum, & pourquoi. Histoire, Vol. XXIII, 195. Som théâtre -différent de l'Odeum. Ibid. 197. Naissance de Bacchus, suivant Hérodote. Hist. Vol. XXIII, 22. Connu en Egypte sous le nom d'Osiris. Voyez Osiris. L'un des Dieux de la troisième . classe....Allégories de ses combats contre Lycurgue & Persée. Ibid. 22 & 23. Occupoit le sixième règne des Dieux, selon les Orphiques, 26. Nourri à Nysa, ville d'Arabie. Mém. Vol. XXX, 314. Voy. NYSA. - Etymologie de son nom Dionysos. Mém. Vol. XXVI, 420. Soythopolis lui étoit confacrée. — A doré à Nicée en Bythinie, comme fondateur. . — Son culte passa de Nysa en Arabie. — Médaille de la ville Tome X XXIII.

- d'Adraa qui représente son culte. Ibid. 424. Son culte à Bostres. Mém. Vol. XXX, 314. Jeux de ethéâtre lui sont consacrés. Hift. Vol. XXXI, 103. Apprend aux Arabes à faire le vin. — Appelé Urotal & Dusares. Mém. Volume XXVI, 424. Mém. Vol. XXX. 314. Jeux Dusariens en son chonneur. Ibidem, 315. Jeux Actiaques-Dusariens. Mém. Vol. XXVI, 424. Son fimulacre à Pétra étoit une pierre noire d'un travail groffier. Mém. Vol. XXX, 3 14. Rapport de son culte avec celui qui le faisoit dans une île de l'embouchure de la Loise. Mém. Vol. XXIV, 378.

.B .A

BACCHUS CABIRE. Mem. Vol. XXIII, 255.

BACCHUS FLORIDE, révéré à Phlya. Hift. Vol. XXIII, 62.

BACCHUS SÉBASIUS. Voyez SÉBASIUS.

BACGHYLIDE, émule de Pindase.

—En faveur à la cour d'Hiéron.—
Peint, par Pindare, sous les traits
de calomniateur. Mémoires, Vol.
XXXII, 487.

BACIS. Observations sur les oracles qui portoient le nom de Bacis, par M. FRÉRET. Mémoires, Vol. XXIII, 187. On le prétendoit inspiré par les Nymphes. — Son siècle inconnu. — Son recueil célèbre au temps d'Hérodote. — Ne peut pas être beaucoup plus ancien. Ibidem, 192. Voyez ORACLES.

BACTRIANE. Recherches de M.
DE GUIGNES sur quelques évènemens qui concernent l'histoire
L

des rois Grecs de la Bactriane. — Ce royaume formé des débris de l'empire d'Alexandre. — M. VAILLANT en avoit donné quelques connoissances. — M. Bayer a rassemblé, sur ce sujet, ce que les Grecs & les Latins en ont dit. — M. DE GUIGNES recherche les causes & le temps précis de la destruction. Mém. Vol. XXV, 17. It les tire d'un général Chinois, qui a combattu contre les Parthes, & de l'histoire des Han, composée par Pan-kou. - Idée de ce royaume. Ibid. 18 & suiv. Est lié par le commerçe avec l'Inde & le Khorasan. -Très-florissant sous l'empire des . Grecs, 1 9. Détruit par des nations orientales chassées des frontières de la Chine, 20. Origine de ces nations. — Celles-ci, challées par les Huns, se partagent en deux bandes; les uns vont au Thibet, & s'appellent petits Yue-chi; les grands Yue-chi traverient la rivière d'Ili, & chaffent la nation Su. — Les Su viennent dans les plaines du Jaxarte, & sont obligés, ainsi que les Yue - chi, d'abandonner ces plaines, 21 & 22. Ceux-ci s'emparent du pays Ta-hia, 22. Situation de Ta-hia, 23. Cette expédition concourt avec la guerre des Parthes contre les Scythes, 24. M. DE GUIGNES soutient que les Yue-chi sont les Scythes qui défirent les Parthes, 24 & 33. Cet évènement placé en l'an 126 par M. VAILLANT. - M. DE GUIGNES adopte ce senti-· ment. — Les Su s'emparent du

 $\mathbf{B} \mathbf{A}$ 

Ki-pin dans le même temps, 25. Ce Ki - pin regardé comme la Sogdiane, 25 & 33. Monnoies qui confirment que ce pays étoit celui habité par les Grecs, 33. Les peuples cités par Strabon & Justin, qui marchèrent contre les Grecs, sont, suivant M. DE GUIGNES, des hordes des Su. Ceux appelés Asiani, seroient les Ou-sium. — Les Tachares seroient les premiers Scythes.—Etablissent dans le Ki-pin un royaume confidérable, 26. Un de leurs Rois détruit tous les Chinois qui étoient dans ses Etats. — Les Yue-chi soumettent tout le Ta-hia, les Pata. les Ki-pins. — Ce que c'est que ces Pata. — Ils foumettent les Gan-sie. — Mœurs de ces peuples, 27 & 28. Font voir que c'étoit les Perses, parce qu'ils habitent les mêmes lieux que les Gan-sie, & qu'ils ont les mêmes usages. — Egalement indiqués par la guerre entre les Yue-chi & les Gun-sie, 28. Les Yue - chi étendent leur empire sur la partie de l'Inde arrosée par l'Indus. — M. DE GUIGNES croit que ces Yue-chi font les Indo-scythes des Anciens. -Minnagar leur principale ville, suivant Arrien. — Placée près de la mer par M. D'ANVILLE, 29. Les historiens Chinois étendent leur domination dans l'Inde plus que nous ne pensons. — Payent tribut aux Chinois. — Entreprise des Chinois contre le Ta-tsin ou empire Romain. - Viennent fur la mer Caspienne, 30. M. DE GUIGNES pense qu'à l'occasion

de cette expédition, le roi des Parthes envoie à celui de la Chine des animaux rares. — Les Yue-chi chassés par les Geou-gen. — Le fils du Roi se maintient à Foleou-cha, & y établit le royaume des petits Yue-chi. — Temple de Fo à l'orient de cette ville. — Date de sa fondation. — M. DE GUIGNES soupçonne que ce pourroit être le temple de Bérasite ou Barace, appelé par les Arabes Sanem soumenat. Mémoires, Vol. XXV, 31. Ce Prince repasse dans l'Inde septentrionale. — M. DE GUIGNES croit, en général, que les rois voisins de l'Indus tiroient leur origine des Yue-chi. Ils ont été connus sous le nom de Geta. — Leurs mœurs dégénérées.—Leurs femmes portoient sur leur bonnet la marque du nombre de leurs maris. — Soumis au Turc au v1. fiècle. - Il y en a encore dans l'Inde. — M. D'ANVILLE les place à l'orient de l'Indus. Ibid. 3 2.

BADI, espèce de langage muet dont se servent les Parses. Mém. Vol. XXXI, 385. Usité par les Arméniennes, par respect pour seurs belles-mères. Ibidem, 386.

BADIUS comparé à Budée par Érasme. Hist. Vol. XXVII, 200. Son mérite. Ibid. 201.

BÆSIPPO. Sa position. — Erreur des Savans qui en font un port sur l'Océan. — Erreur de Conduitt, qui s'attache trop à des ruines. — Prend celles du temple de Junon pour celles de Bæsippo. — M.

DE LA NAUZE le place à l'endroit appelé la Barca. Mém. Vol. XXX, 110.

BÆTIS, aujourd'hui Guadalquivir. Mém. Vol. XXX, 113. Avoit autrefois deux embouchures. Ibid. 114 6 117. Appelé autresois Tartesse. - Voyez TART ESSUS. Ses deux branches sortoient d'un lac qui a porté le nom d'Averne, 115 & 116. Il n'y a plus de lac ni de double embouchure. — Sepulveda prétend que les embouchures sont les branches qui forment l'île Majeure, 117 & 1 18. D'autres, que l'une des embouchures est desséchée, 118. M. D'ANVILLE soutient que la branche orientale passoit à Xérez, 118; que le lac a été connu des Arabes, & répondoit à ce qu'on nomme aujourd'hui *le* Marisma, 119. Traces du cours qu'avoit cette branche, 120 & 121.

BAGDAT. Sa hauteur. Hift. Vol. XXVII, 107; & Mém. Vol. XXVIII, 248. Premier emplacement de cette ville pris par le Khalife Al-mansor. — En quel temps. Ibid. 249. Distance de Bagdat à Helleh, 257.

BAGHESTAN. Voyez BAGISTAN.
BAGISTAME. Voyez BAGISTAN.
BAGISTAN, montagne de Médie.
Sadescription par Diodore. Mém.
Volume XXXI, 418. — La
même que Bi-sutoun. Histoire,
Volume XXVII, 164 & 165.
Voyez BI-SUTOUN. Ge que
signifie son nom. Ibid. 165; &
Mém. Vol. XXXI, 418. Sa ville
L ij

appelée Bagistana. — On doit ainsi corriger dans Diodore. — Hauteur de cette montagne. Hist. Vol. XXVII, 165 & 166.

BAGISTANA. Voyez BAGISTAN.
BAGRADAS, rivière dont parle
Prolémée. — M. D'ANVILLE
oroit que c'est l'Agradat de
Strabon. Mém. Vol. XXX, 159.
La difficulté est qu'elle passe près
de Pasargades. Ibid. 160.

BAGRADAS, rivière d'Afrique, placée par Btoléniée vers les Garamantes. Mém. Vol. XXVI, 75. Autre, dont l'embouchure étoit voisme de Carthage & d'Utique. — Son nom actuel, Méjerda. — Le nom du pays, Erikia. — Nom Romain qui défignoit l'Afrique. — Le Méjerda ne remonte que jusqu'à Tebeste. — M. D'AN VIL LE apprend d'un Envoyé de Tripoli, que le Bagradus de Ptolémée est à sec aujourd'hui. Ibid. 75 & 76. Son nom actuel Mezjerad, 76.

BAGUE. Ancienneté des Bagues. Hift. Vol. XXVII, 50 Bague de la Vierge. Ibid. 168.

BAHR-BATEN, BAHR-JOUSEF. Voyez MERIS.

BRILLIAGES royaux (Dissertation de M. BERTIN sur les ) — Appelésanciennement Baillies.— Leur origine sous la troisième Race. — Vient de Bajulus. — Ce que signisse Bailliage. — Pourquoi les Comtes donnèrent ce nom à ceux qu'ils chargèrent de rendre la justice. Mém. Vol. XXIV, 737. Ne signisse point une justice sumple. — Ne peu-

vent être possédés par des Hartsjusticiers. — Furent établis pour tenir les affises après les inféodations. — Cette institution imitée par les Rois dans leur Domaine. Ibid. 738. M. BERTIN démontre que les bailliages royaux ione postérieurs à Philippe Auguste, 739 & Suiv. Que c'est à son règne qu'on doit fixer leur institution. — Bailliage de Montargis, 744. Ceux établis par les Comtes, deviennent royaux, à melure que les provinces le réunillent au Domaine, 745. Étoient anciennement composés d'un certain nombre de prevôtés. — Ne tont plus qu'une simple juridiction subalterne, 747 & 751. Ce que l'on comprenoit anciennement sous ce nom. — Deux sortes de baillinges au temps de S. Louis, 747. Les grands, 748. Balliviæ inferiores, 747. Ceux - ci appartenoient à des Comtes. — On en appeloit aux grands. - N'étoient point sédentaires. — Sans jours fixes 748. Aunonçoient à la dernière assisse, où & quand se tiendroit la suivante. — Rendus sédentaires vers le temps de Louis XI, 749. Rensermoient la justice d'une province, & ses finances, 748 6 749; l'administration des armes, 750. Trois différens siéges aujourd'hui dans les bailliages, 752. Causes dont ils connoissent, 753, Voy. BAILLI.

BAHLI, fignifie gardien. — Pourquoi ce nom. Mêm. Vol. XXIV, 737. Les Baillis succèdent aux

Comtes dans la tenue des assises. Mémoires, Vol. XXIV, 738. Premiers Baillis royaux, Commillaires envoyés dans les provinces des grands Seigneurs, pour connoître des cas royaux. - Réduits à quatre. Ibid. 738. Le nombre s'en accroît avec Pautorité royale. — Philippe-Auguste en établit dans toutes les villes de son Domaine. — M. BERTIN prétend qu'il n'y en a point ou avant ce Prince: -Ses preuves, 739 & Juiv. Il n'y en avoit point à Bourges sous Louis-le-Jeune, ni à Sens, 740 # 741. Premier Bailli de Vermandois en 1227, page 742. Point à Saint-Pierre-le-Moutier avant le XIV. fiècle. — Point à Mâcon avant le XIII. fiècle: — Pas même en Bourgogne. — Fausseié du bailliage de Saint-Gengoux, 743, li y en a qui font remonter leur institution au temps d'Hugues-Capet. — Il y en avoit dans les terres des grands Vassaux , avant ceux des domaines du Roi, 746. Chargés des recettes des finances. — En quoi consistoient ces recettes, 749 & Suiv. Avoient la prérogative de convoquer la Noblesse. de commander le ban-& arrière« ban. — Quelques-uns prennent encore le titre de Gouverneur. -Jugeoient en dernier ressort. — Sont dépouillés de cette prérogative, le Parlement étant rendu Tédentaire, 751. Abus qui en suivirent, 752. Voyez COUR SOUVERAINE...

BAJULUS. Voyez BAILLIAGE.
BAIZIEU, forêt où Carloman fut
tué. — Sa fituation. Mém. Vol.
XXIV, 706 & 707. Discussion
du sentiment de ceux qui disent
qu'il fut tué dans la forêt d'Iveline.
Ibid. 706.

BALANÉE, ville de Syrie. Dissertation de M. l'abbé BELLEY sur son ère. — On n'a point publié de médailles de cette villes - M. Pellerin en a plusieurs. -Description de ces médailles. Mém. Vol. XXX, 287 & 288. Position de Balanée: — Abondance de son territoire. - Etoit de la province de Syrie proprement dite. Ibid. 288. M. l'abbé. B B.L L E Y. pense qu'elle : renfermoit un temple de Jupiter-Nicéphore, 289. Ses habitans font graver sur leurs médailles,. Antoine avec un quadrige sous la forme de Bacchus. — Confornité de ce type avec ce que Patercule dit d'Antoine, 289 & 290. M. l'abbé Belley fait voir que la date de cette médaille fixe son ère au temps où elle embrassa le parti d'Antiochus Epiphane. — Cene ville dépendoit de-l'île d'Aradus, 202. Etoit décorée d'un siège épiscopal. — De la seconde Syrie fous Théodose. — Ensuite de Ma province Théodoriade. — Dépendoit d'Apamée au XII. siècle. - Soumise au Khalife d'Egypte. - Son château de Merkab. -Est détruite maintenant. - Appelée Belinas par les Arabes,, 293.

BÂLE. Ses murs renversés par un tremblement de terre. — Implore le secours de Zurich, Berne, &c. contre les Bretons. — L'obtient, quoiqu'il n'y eût encore point de confédération. Hist. Vol. XXV, 165 & 166.

BALKIS est, suivant les Arabes, la reine de Saba qui visita Salomon. Hist. Vol. XXIX, 5.

BALTHASAR fort de prison, tue Évilmerodach, & remonte sur le trône de Babylone. Mém. Vol. XXXI, 45. Appelé Nabonide par Josèphe, Labynit II ou III par Hérodote, & Merodach par Jérémie. — Tué par Cyrus dans le siége de Babylone; pendant les Saccées. Ibidem, 45. Voyez SACCÉES. A sa mort, sinit la domination des Chaldéens, 47. Suivant la prédiction de Jérémie, cette domination avoit duré soixante-dix ans. — En quel temps elle commence & finit, 48.

BAMBOCHE, sobriquet de Van-Laër, peintre Hollandois. — Donne le nom aux bambochades. Mém. Vol. XXV, 180.

BAN & ARRIÈRE-BAN faisoient les forces de l'État. Mém. Vol. XXIV, 751. Convoqués par les Baillis. Ibidem, 751. Voyez BAILLI.

BARBARES. Recherches de M.
DE GUIGNES sur les barbares
qui ont envahi l'empire Romain.
— Les historiens Romains ne
sont pas instruits de l'origine de
ces peuples. Mémoires, Volume
XXVIII, 85. M. DE GUIGNES
y supplée par les historiens

Chinois. — Fait voir qu'ils ont connu ceux qui habitoient près du Volga. Ibidem, 86 & 87. Il s'attache aux Huns, 87. Voyez ALAINS, HUNS, IGOURS. Remarque que ces barbares aimoient mieux chercher de nouvelles demeures que d'être foumis dans leurs anciennes, 98. Que ces migrations étoient occafronnées par les mouvemens des Tartares & des Chinois, 105. L'étendue de leurs habitations tenoit aux frontières du Nord & de l'Europe, 101 & 108. Qu'ils avoient des relations depuis les Palus - Méotides jusqu'à la Chine. — Que ceux du nord de la Géorgie & les voisins des Romains envoyoient des Amballadeurs & des présens à la Chine. — Les Geou-gen arrêtent les ambassadeurs Chinois qui alloient dans ces pays-là. — Que ces Amballadeurs étoient vraisemblablement adressés à Attila, 106 6 107.

BARBARUS, (Hermolaiis) savant du premier ordre.—Ses ouvrages. — Sa patrie. — Sa mort. — Patriarche d'Aquilée. — Accusé à tort d'avoir interpolé Pline. Hist. Vol. XXXI, 262 & 263.

BARBE, figne de deuil. Mém. Vol. XXIV, 226.

BARBUTES. Voyez ARNAUT DE CERVOLE.

BARDES. Seconde classe des Druides. Mém. Volume XXIV, 399. Ce qu'ils enseignoient, & leur fonction. Ibid. 400. Rapport entre les Bardes Gaulois & le Barditum des Germains. Mém. Volume XXIV, 386. Voyez DRUIDES.

BARDESANES, Syrien, écrit sur les Gymnosophistes des Indes. Mém. Vol. XXXI, 96. Étoit d'Édesse.—Prosesse ouvertement le Gnosticisme. — L'avoit puisé dans Valentin, & dans ses voyages en Perse & aux Indes. — Le répand dans les pseaumes qu'il compose, à l'imitation de David. — Son livre du Destin recommandable. — Les Philosophes payens l'admiroient. Ibid. 449.

BARDITUM. Ce que c'est. Mémoires, Volume XXIV, 386.

Voyez BARRITUS.

BARDITUS. Voy. BARRITUS.
BARH-EL-ABIAD, fleuve
d'Abyssinie, peut être le Nil.
Mém. Volume XXVI, 59. Est
parallèle au fleuve d'Abyssinie.—
Il indique seulement la trace que
Ptolémée donne au Nil. Ibidem,
60.

BARLOUS, village, le même que Barleus. Sa fituation. Mém. Vol. XXIV, 702.

BARNES. Corrections dans sa version de l'Iphigénie d'Euripide. Mém. Vol. XXXI, 174, 177, 179, 180, 182 & 183.

BARRE. (le P.) Son erreur au sujet du dissérent d'Othon avec ses frères. Histoire, Vol. XXV,

173.

BARRITUS ON BARDITUS.
Remarque fur ce mot. Histoire,
Volume XXIII, 164. Ce qu'il
fignifioit. — Sentiment de Cluvier, &c. Ibid. 164 & 165.

BARTHÉLEMY, (Jean-Jacques) Prieur de Courçay, Associé en 1747. Hift. Vol. XXIII, 13. Ses Remarques fur une inscription grecque trouvée par M. l'abbé FOURMONT, dans le temple d'Apollon Amycléen. Mém. Vol. XXIII, 394. Son Essai de Paléographie-numifmatique. *Mém*. Vol. XXIV, 30. Sa Differtation sur deux médailles Samaritaines d'Antigonus, roi de Judée. Ibid. 49. Ses Remarques sur quelques médailles publiées par différens auteurs. Mém. Vol. XXVI, 5 ? 2. Sa Dissertation sur les médailles Arabes. Ibid. 557. Ses Réflexions fur l'alphabet & fur la langue dont on se servoit autresois à Palmyre, 577. Mémoire sur les anciens monumens de Rome. Mém. Vol. XXVIII, 379. Réflexions sur quelques monumens Phéniciens, & sur les alphabets qui en résultent. Mém. Vol. XXX, 405. Explication de la mosaïque de Pales. trine. Ibidem, 503. Réflexions générales sur les rapports des langues égyptienne, phénicienne & grecque. Mém. Vol. XXXII, 242. Remarques sur quelques médailles publiées par différens auteurs. Ibid. 671. Explication d'un bas - relief égyptien, & de l'inscription phénicienne qui l'accompagne, 725.

BARTHES, docteur de Mont-

pellier. Voyez PRIX.

BARUSSÆ & SINDÆ, îles de Ptolémée, doivent être celles de Nicobar. — Connues des Orienmux sous d'autres noms. — Ees -Sanfons en font les Moluques. Mém. Vol. XXXII, 624.

 $\mathbf{B} \mathbf{A}$ 

BARZOUR-NAMAH, poëme Persan, rempli de fictions outrées. La copie de M. ANQUETIL elt incomplète. Mémoires; Volume XXXI, 380.

BASILICA. Sa signification.

Voyez Morts.

BASILIDES étoit d'Alexandrie. — Voyage en Perse. — Y. puise les sentimens des Gnostiques. Mém.

Vol. XXXI, 448.

BASRA. Sa distance de la mer. Mém. Vol. XXX, 171. Ce , que signifie son nom. Ibid. 175. Sa fondation, 175, 176 & 188. Erreur de l'Oriens Chris-, tianus, qui place Bafra dans le Khozistan & au confluent du Tigre, & de l'Euphrate, 175. Erreur populaire, qui donne deux emplacemens à Basra, 188 & 189. Voyez GOLFE PER-SIQUE.

BAS-RELIEFS à Rome. Mém. Vol. XXVIII, 595. Ceux tirés des temps héroïques, destinés à tracer des idées de la Mythologie. - Bas-reliefs urés du x.º livre de l'Odyssée. Ibid. 596. Corrections fur les inscriptions des bas-reliefs de la table Issague, 600 & 601 Remarques sur le bas - relief du palais Farnèse, 601 & suiv.

BAS-RELIEFS des ruines de Persépolis représentent des processions. — La disposition des figures est semblable à celle des monumens Egyptiens. — Elle en diffère, parce que celles-ci sont en creux & celles de Persépolis en relief. - Leur hauteur. Hift. Volume XXIX, 124. Voyez GRAVURE, PERSÉPOLIS. Bas-reliefs de Naxi-Rullan & de la vallée de Persépolis, peuvent , être des Arsacides. Ibid. 144. Ne sentent plus le goût Egyptien. — Sentent le goût Romain, 145.

BASSIEN, fils aîné de Septime-Sévère, nommé *Céfar, Marc-*Aurèle, Antonin. — Connu sous celui de Caracalla. Mém. Vol. XXXII, 754.

BASTA. Voyez BUBASTE. BATHAIB. Voy. ANTHABET.

BATHYCLÈS, auteur du trône d'Amyclée. — Devoit être un des plus grands Sculpteurs. Mém. Vol. XXXII, 783.

BATHYLE, excellent pantomine.

.Hift. Vol. XXIII, 155.

BATTEUX (M. l'abbé LE) Professeur royal, Académicien en 1754. Hift. Vol. XXV, 8. Ses conjectures sur le système des homéoméries ou parties fimilaires d'Anaxagore. Mém. Vol. XXV, 48 & fuiv. Développement du principe fondamental de la physique des Anciens, d'où naissent les réponses aux objections d'Aristote, de Lucrèce, de Bayle contre le système d'Ana--xagore. Ibidem, 68. Développement de la morale d'Aristippe, pour servir d'explication à un passage d'Horace. Mém. Volume XXVI, 1 & Suiv. Réflexions générales sur la Philosophie ancienne. Mémoires, Vol. XXVII, 153. Mémoires historiques sur le Principe

Principe actif de l'Univers. Mém. Vol. XXVII, 164. Premier Mémoire. Première époque. Ibidem, 169. Article premier. Doctrine des Chaldéens, 171. Article second. Pensées des Perses sur le Principe actif, 174. Second Mémoire, sur le Principe actif de l'Univers. Doctrine des Egyptiens, 187. Troisième Mémoire. Doctrine des Grecs dans les temps fabuleux, 212. Quatrième Mémoire. La Nuit & l'Amour considérés comme Principes, 233. · Cinquième - Mémoire. Seconde époque, depuis Thalès jusqu'à Socrate. Mém. Vol. XXIX, 229. Article premier. Pensées de l'école de Thalès & de celle de Pythagore. Ibid. 231. Article second. Traduction d'Ocellus Lucanus, 240 & suiv. Sixième Mémoire. Idées des philosophes Grecs qui ont paru admettre l'unité rigoureuse du Principe universel, 295. Article premier. Manière de misonner dans l'école d'Elée, 297. Article second. Unité de Xénophane, 302. Article troisième. Unité de Parménide & de Mélissus, 306. Article quatrième. De l'infinité mobile, 317. Septième Mémoire. Troissème époque, jusqu'à Epicure. Mémoires, Volume XXXII, 1 & suivantes. Première partie. Sentiment de Socrate. Ibid. 2 & suiv. Seconde partie. Livre de Timée de Locres, 10 & suiv. Troisième partie. Sentiment de Platon dans son Timée, 38. Article premier. Division générale des Etres, 39. Article second. Tome XXXIII.

Nature des deux premiers Etres, 40. Article troisseme. Composition générale du Monde, 45. Article quatrième. Composition des parties du Monde, 48. Huitième Mémoire. Première partie. Doctrine d'Aristote, 54 & suiv. Seconde partie. Traduction du livre de Mundo, 66 & suiv. Neuvième Mémoire. Idées des Stoïciens sur la nature de Dieu & du Destin, 100. Dixième Mémoire. Idées de Straton & d'Épicure, 120 & suivantes.

BAUDOUIN, comte de Flandre, fe joint aux mécontens contre Eude. — Le vient trouver. Mém. Vol. XXIV, 717. Est appelé par les habitans de Saint - Vaast. --Envoie des Ambassadeurs au Roi. - Réponse qu'il reçoit. Ibidem, 725. Entre dans le parti opposé.-Répare le château. — Est excommunié. — Quitte le parti de Charles, & se donne à Zuendeboschus, 726 & 730. Perd le château de Saint-Vaast, qui lui est rendu. — Regardé comme ennemi par Charles, 731. S'empare de Péronne. — Restitue le château de Saint-Vaast. - Fait sa paix, 73 5. Se rend à une assemblée sur l'Oise, pour se concilier l'amitié de Charles, 736.

BAUTES ou BAUTISIUS, rivière de Ptolémée, paroît être l'Etziné. Mém. Vol. XXXII, 579.

BAYAN. Voyez AWARES.

BAYEUX. Observations de M. l'abbé BELLEY sur les anciens peuples de la cité de Bayeux. — Gésar ne les désigne point. — Ng M

peuvent être les Curiofolites. -M. D'ANVILLE croit que ce Sont les Bodiocasses. Hist. Volume XXXI, 227 & 230. Différens fentimens, & lieux où l'on a placé les Vadicasses. Ibid. 228, 229 & 269. Variation de M. D'AN-VILLE sur la position de ces peuples, 230. M. l'abbé BELLEY prouve, contre lui, que les Vadicasses n'étoient point dans le Valois, 231 & Suiv. 269. Que leur cité, Vadiovasses, étoit la même que Badiocasses, 233 & fhiv. 269 & 273. Que la ville d'Arigenus des Viducasses, est Vieux, près de Caen, 235 & fuiv. 251. Que Bayeux est l'ancienne Naomagus des Vadicasses ou Bodiocasses, 231, 238 & suiv. 251 & 259. Comment s'est fait le nom Baïecasses. — Comment Bayeux. — Comment s'est distinguée des autres Næomagus, 241. Ce nom purement Cekique. — Forme de cette ville. — A voit une famille de Druides au I v. fiècle, 242. Son importance, 243. Les Saxons s'y établiffent. — Passent. sous la domination des François. -Y avoient un canton particulier appelé Otlingua Saxonia, 244. Diocèle de Bayeux ruiné par les Normands. — La ville brûlée par Rollon, 245. Habitée par les Danois; on y parloit Danois. - Reçoit de grands biens de Guillaume le Conquérant. -Brûlée par le roi Henri d'Angleterre. — Sa cathédrale rebâtie par Philippe d'Harcourt. — On y frappe de la monnoie sous la

première & la seconde race, 246. Étendue de sa cité, de son diocèse. — La première cité de la seconde Lionnoise. — Ses Évêques prétendent le pas sur les autres. — Le premier, S.' Exupère, appelé S.' Spire, 247. Changemens occasionsés dans les limites du diocèse, 248 & 249.

BAYLB, ne cherchoit qu'à montrer des difficultés. Mémoires, Volume

XXV, 64.

BAYONNE, anciennement Lapurdum. — Sa dénomination reste au pays de Labour. Hist. Volume XXVII, 111.

BAZACATA. Isle de Ptolémée, doit être Chédubé. — Conformité des anciens habitans avec ceux d'à présent. Mémoires, Volume XXXII, 623.

BAZAR DGIR, lieu de commerce, en général un marché. Hist. Vol.

XXXI, 290.

BEAU, (Charles LE) Professeur d'éloquence en l'Université de Paris & au Collége royal, Affocié en 1748. Hift. Vol. XXIII, 13. Succède à M. DE BOUGAIN-VILLE dans le Secrétariat. *Hift.* Vol. XXVII, 2. Fait les éloges des Académiciens morts depuis 17/55. Hid 213. Eloge de M. le cardinal QUIRINI, 21:55 de M. le marquis MAFFÉL, 228; de M. BOYER, ancien évêque de Mirepoix, 242; de M. BLANCHARD, 251; de M. l'abbé de Pomponne, 254; de M. DE FONTE-NELLE, 262; de M. le marquis D'ARGBNSON, 275; de

M. PEYSSONEL. Hift. Volume XXIX, 3 2 5. De M. le président DE LAMOIGNON. Ibid. 345. De M. l'abbé de Fontenu, 349; de M. MÉLOT, 360; de M. l'abbé LEBEUF, 372; de M. l'abbé SALLIER. Hift. Vol. XXXI, 307. De M. Bon. Ibidem, 315. De M. l'abbé DU RESNEL, 325; de M. le cardinal Passionėi, 331; de M. Léves que de la RAVALIÈRE, 341; de M. FALCONET, 345. Son quatrième Mémoire sur les médailles de restitution. Mém. Vol. XXIV, 151. Son cinquième Mémoire fur les mêmes. Ibid. 180. Son sixième Mémoire sur idem, 203. Résumé de tout l'ouvrage, 232. Son projet sur les légions Romaines, 233 & suivantes. Son avant-propos sur la Légion. Mém. Vol. XXV, 457. Premier Mémoire. De la nature, du nom & de l'origine de la Légion, & jusqu'en quel temps cette milice a subsisté. Ibidem, 462 & fuiv. Second Mémoire sur la légion Romaine. Du mombre des gens de pied dont elle étoit composée, 480. Troisième Mémoire. De l'origine de la cavalerie légionaire, & de l'état dans lequel elle fubfista jusqu'au temps des Gracques. Mém. Vol. XXVIII, 1 & fuiv. Quatrième Mémoire. De l'état de la cavalerie Jégionaire après les Gracques, & du nombre de cavaliers que renferma la légion dans les temps différens. Ibidem, 35. Cinquième Mémoire. Des diverses espèces

de soldats, & premièrement des soldats pelamment armés. Mém. Volume XXIX, 325. Sixième Mémoire. Des troupes légères. Ibid. 3 64. Septième Mémoire. De la cohorte, 392. Huitième Mémoire. Du manipule & de ses parties. Mém Vol. XXXII, 279. Neuvième Mémoire. Des diverses parties de la cavalerie légionaire. Ibidem, 309. Dixième Mémoire. De la manière dont on levoit les soldats pour composer la légion, 318.

 $\mathbf{B}$   $\mathbf{E}$ 

BEAU (M. LE) le cadet, Professeur d'éloquence au collège des Grassins, remporte le Prix de 1759. Hift. Vol. XXIX, 30. Elu à la place de M. BERTIN. Ibidem, 32. Précis de son Mémoire sur le Margités d'Homère, modèle de la comédie. 49. Mémoire sur le vrai dessein d'Aristophane, dans la comédie intitulée L'annaction, Concionatrices. Mém. Vol. XXX, 29. Mémoire sur le Plutus d'Aristophane, & sur les caractères affignés par les Grecs à la comédie moyenne. Ibid. 51. Précis de ses remarques sur la description que fait Athénée d'une fête d'Alexandrie, donnée par Ptolémée-Philadelphe. Hift. Vol. XXXI,

BEAUSOBRE, (M. de) compare les élus Manichéens au clergé Romain, & l'ordre des Auditeurs aux la l'ques. - Traite de calomnies les infamies des affemblées des Manichéens. Mém. Vol. XXXI. 459. De paraboles & d'allégories M ij

les explications de détail. — Invective les Pères, pour n'avoir pas faisi un système plein d'allégories forcées. — Ses interprétations remplies de sagacité & de connoissances philosophiques. — Son histoire, l'apologie de Manès. Mém. Vol. XXXI, 463. Cherche les semences du Manichéisme dans les auteurs Ecclesiastiques. — Ne taxe d'erreur les dogmes de Manès que par complaitance. Ibid. 464. Voyez MANÈS.

BEAUVAIS réduit en cendres. — Les uitres de l'abbaye de Saint-Vaast y périssent. Mém. Volume

XXIV, 711.

BÉCHADA, Chevalier, seigneur du château des Tours. — Son poëme en langage Limosin. — En quel temps paroît. Hist. Vol. XXIII, 248.

BÉDA. Son caractère. — Accuse François I. d'hérésie. — Chasse de Paris. — Fait condamner Érasme par la Sorbonne. Histoire, Volume XXVII, 202.

BEDIRUM, lieu cité par Ptolémée, est appelé, par Édriss, Méderam. Mém. Vol. XXVI, 77. Situé sur le Cinyphus. Ibid. 78.

BÉGER. Son erreur sur une médaille de Syracuse. Mém. Volume XXIV, 43. Sur une médaille de Dyrrachium. Ibid. 44.

BEHRAMGOUR. En quel temps vivoit. — Monte sur le trône de Perse. — Parloit quatre langues. Mém. Vol. XXXI, 428.

BEJOT, (M.) Garde de la Bibliothèque du Roi, succède à M.GIBERT en qualité d'Affocié, Histoire, Vol. XXXI, 4. Son Mémoire sur les É paroëtes. Mem. Vol. XXXII, 234.

BEL ou BAAL. Bélus mis au nombre des Dieux sous ce nom. Mém. Vol. XXVII, 66 & 70. Est la plus fameuse divinité de l'Orient. — Signification de ce nom chez les Phéniciens & chez les Chaldeens. — Lioit confacré à la divinité avant Nimrod. Ibid. 66 & 67. Signifie en général Dieu, &c. — Fut ajouté aux noms des aftres. — Donné aux Rois par flatterie. — Se joignoit à d'autres noms, comme Bel-berith, Dieu de l'alliance, &c. 67. Les Grecs rendent ce nom par celui de Zeus. - Les Grecs confondent les idées orientales avec les leurs. — Bal, comme Dieu de Cham, trèsdifférent de Jaoh, Dieu de Sein. Du Zeus des Grecs, qui donnent ce nom à toutes les grandes Divinités orientales, & en changent - l'histoire. — Incerirude s'ils ne nuilent pas plus qu'ils ne servent, dans ce qu'ils rapportent des histoires orientales, 68. Baal se trouve assez communément en Europe. — Exemples. — Ce qu'il fignifie. - Montagnes qui en portent le nom. — A-Pollon est le Belen des Gaulois, 69. L'Apollon des Grecs, armé de Hèches, fait allusion aux rayons du Soleil, 70. Voyez BÉLUS, NIMROD.

BELENUS. Divinité qui a le don de guérir. Mém. Val XXIV, 348. Pris par les Romains pour Apollon. Mém. Volume XXIV, 349. N'étoit point le Soleil chez les Gaulois. Ibid. 350.

BELGES, regardés du temps de Céfar comme barbares. - Gardent leur caractère féroce & la candeur de leurs mœurs en ne fréquentant point les Romains. Mem. Vol. XXIV, 590.

BELLÉROPHON. Son Pégale étoit un vailleau. Mém. Volume

XXIII, 151.

BELLEY (Augustin ) Prêtre, Licencié de la Faculté de Théologie de Paris, Secrétaire de M. le Duc d'Orléans, Associé en 1744. Hift. Vol. XXIII, 3. Succède à la pension en 1761. Hist. Vol. XXXI, 3. Observations fur l'inscription, Romæ felici, qui le lit au revers de quelques médailles où le titre de nobilissimus Cæsar commence à paroître fur les monumens. Ibid. 168. Remarques fur une infcription d'Athènes, contenant quelques particularités relatives au Gymnase public de ceste ville, 180. Explication d'une inteription antique sur le rétablissement de l'Odeum d'Athènes par un roi de Cappadoce, 190. Observations fur les méduilles de Pythodoris, reine de Pont. Mém. Wol. XXIV, 67. Differention fur l'adoption de Hadrien par l'empereur Trajan, 89. Differtation sur l'ère de Cibyre, ville de Phrygie, 121. Obtervations fur deux médailles singulières de Marc-Aurèle & de Lucius-Verus. Haf. Vol. XXV, 82 Explication

des lettres initiales C. G. I. H. P. qui se trouvent sur plusieurs médailles. Ibid. 94. Observations sur une médaille du roi Samus, Prince julqu'à prélent inconnu. Mém. Vol. XXVI, 355. Nouvelles observations sur la médaille du roi Samus. Ibid. 381. Dissertation sur les ères des villes d'Epiphanée de Syrie & de Cilicie, premier supplément aux dissertations du cardinal Noris, 391. Differtation sur l'ère de la ville d'Augusta en Cilicie, Jecond Supplement, 406. Dissertation sur l'ère de Scythopolis, ville de Palestine, troisième supplément, 415. Observations sur les médailles des villes de Diospolis & d'Eleuthéropolis en Palestine, quatrième supplément, 429. Observations sur quelques médailles singulières de la ville de Césarée en Palestine, cinquième supplément, 440. Differnation fur les èses de la ville & de la colonie de Sinope, 456. Observations sur une camée antique du cabinet. de M. le Duc d'Orléans, 475. Observations fur une agate antique du même cabinet, 486. Mémoire sur une voie Romaine : | qui passoit de Valognes à Vieux près de Caen, & enfuite à la ville du Mans. Mémoires, Vol. XXVIII, 475. Observations sur les médailles du Tétrarque Zénodore. Ibid. 345. Dillertation fur l'ère de la ville d'Abila en Gelefyrie, six iemo supplement, \$57. Oblervations fur l'ere de Pelle, de Diunt & de Canatha, M iij

villes de Célésyrie, & sur la prétendue ère de Ramatha, ville de Palestine, septieme supplément. Mem. Volume XXVIII, 568. Observations géographiques & historiques sur les médailles Imperiales de plusieurs villes ou nomes d'Egypte, dont M. VAILLANT n'a publié aucune médaille. Ibid. 526. Observations sur les médailles des rois de Syrie qui ont porté le titre de Nicéphore. Hift. Vol. XXIX, 209. Differration sur les ères de la ville de Rhosos ou Rhosus en Syrie, huitième supplément. Mém. Vol. XXX, 262. Observations sur une médaille frappée par les habitans d'Antioche, sous le gouvernement de Trajan, père de l'empereur Trajan, neuvième supplément. Ibid. 271. Dissertation fur l'èse de Balance en Syrie, dixième supplément, 287. Disfertation sur l'ère de Nicopolis en Palestine, onvieme supplément, 294. Observations sur l'ère & sur les médailles de la ville de Bostris en Arabie, dougième supplément, 307. Dissertation sur l'ère des villes de Germanicopolis & de Néoclaudiopolis en Paphlagonie, 324. Observations sur les plus anciennes peuplades de la Grèce. Hist. Vol. XXXI, 199. Observations sur les anciens peuples de la cité de Bayeux. Ibid. 227. Nouvelles observations für les mêmes peuples, 250. Observations for les lettres I. M. K. qu'on voit sur un grand nombre de médailles des villes de Tarfe &

d'Anazarbe en Cilicie, 278. Differtation sur l'ère de Césarée du Liban, & sur les honneurs divins rendus à Alexandre le Grand, treizième supplément. Mém. Vol. XXXII, 685. Dissertation sur les ères de la ville de Leucas en Célésyrie, quatorzième supplément. Ibid. 695. Dissertation sur l'ère d'Anazarbe, quinzième supplément, 707.

BELLONE avoit des temples à Comanes. Mém. Vol. XXIV, 72. Voyez COMANES.

BELLOVESE. Voyez SIGOVÈSE.
BELON ou BÆLON, Sa position,
Mim. Vel. XXX, 10. Actuellement Balonia. Ibid. 110 &
130. Traversée de Belon à
Tingis, 129 & 130.

BELOS, Voyez Cronos.

BELUS. Son temple fameux dans l'antiquité. - Son étendue. Mém. Vol. XXIV, 526; & Mém, Vol. XXVIII, 255. La tour qui portoit ce temple. - Sa hauseur au - desfus de celles de Notre-Dame. - Inférieure à celle de Strafbourg, en la mesurant avec le stade itinéraire. Mém. Vol. XXIV, 526 & 527. 5i on melure avec la coudée qui sent aux murailles, elle la surpasse de beaucoup.—Ruines de cene tour, vues par Pietro della Valle. Ibid, 427; & Mém. Vol. XXVIII, 255. Par le Juif Benjamin. -Leurs melures peu exactes. Mém, Vol. XXIV, 527. Aucun escalier pour y monter. — Conjecture qu'on y montoit par une rampe, Ibid. 528. Description de sette M. DE CAYLUS. Hift. Vol. XXXI, 42 & 43.

Bendemir. *Voye*z Araxe. Bender. *Voye*z Golfe Per-

BENOÎT. (Saint) Temps de sa maissance. — Sert au siège de Pavie, dans l'armée de Charlemagne. — S'appeloit Witiza. — Pourquoi il prit celui de Benoît. His. Vol. XXIX, 299. Doit être regardé dans la Septimanie, comme le restaurateur de l'ordre Cénobitique. Ibid. 300. Bâtit

BÉOTIE. Sa position. Mém. Vol. XXIII, 141. Habitée dans les premiers temps par les sauvages Hyacites, Aoniens & Lelèges.

le monastère d'Aniane, 298.

Ibid. 144.

BERABON. Voyez BERABONNA. BERABONNA de Ptolémée, existe sur la côte du Gange dans Berabon. Mém. Vol. XXXII, 606.

BÉRÉNICE. Sa position. Hist. Vol. XXIX, 260. Route qui conduit de Bérénice à Coptos. — Ouverte par Ptolémée-Philadelphe. — Son étendue. Ibid. 261.

BERKELIUS (Abraham) 5a version laine & son commentaire sur Étienne de Byzance, estimés. Mém. Vol. XXXII,

245.

BERNARD (Édouard) Critique de son livre, de ponderibus & mensuris. Mém. Vol. XXIV, 4:34. Erreur de son calcul sur la circonférence du globe. Ibid. 4:36. Étendue extraordinaire qu'il donne à l'Asse mineure, 4:38;

à Babylone, 439. Absurdités de ses évaluations sont douter de leur justesse, 441.

BÉROBE de Ptolémée. Par la situation peut être Merghi. Além.

Vol. XXXII, 607.

BERTIN (Annates de S.º) an des plus précieux monumens de nouve histoire. — Les annales Védálunes peuvent lui servir de continuation. Mém. Vol. XXIV.

687.

BERTIN DE BLAGNY (Auguster-Louis) Trésorier général des Parties casuelles, Associé en 1749. Hist. Vol. XXIII, 9 6 13. Obtient la vétérance en 1759. Hist. Vol. XXIX, 31. Réslexions sur la vénalité des charges en France. Hist. Vol. XXIII, 278. Dissertation sur les Bailliages royaux. Hist. Vol. XXIV, 737.

BERYTE reçoit une colonie Romaine. Hift. Vol. XXIII, 169. BESEGHERT OU BASKIRK, pays. Sa fituation. Hift. Vol. XXXI,

213

BESINGA ou BEGYNGA de Ptolémée, est la rivière du Pégu. Mén. Vol. XXXII, 606.

BESSAPARA, lieu de passage de la voie Romaine, qui conduisoit des bords du Danube à Andri. . nople. — Aujourd'hui Tsapar. Hish Vol. XXXI, 290.

BÉTIQUE, célèbre contrée d'Espagne.—Tire son nom du fleuve Bœtis.— Appelée depuis Wadial-Kibir par les Arabes, & la contrée Vandalitia, par les Visigoths. Mém. Vol. XXX, 113. D'où s'est formé le nom d'Andalousie, qui représente l'ancienne Bétique. Ibid. 111.

BEUIL. (l'Amiral de) Son père tué à Azincourt. — Se trouve, à dix-huit ans, à la bataille de Verneuil. — S'attache à la Hire. — Surnommé fléau des Anglois. — Accompagne le Dauphin contre les Suisses. — Gagne la bataille de Bâle. Mém. Vol. XXVI, 725. Comme Amiral, il défend la Guyenne. — Un des principaux chess qui désirent les Anglois à Castillon. — Sa mort. — Son mécontentement à la Cour. Ibid. 726. Voyez Jouvencel.

BEY. Voyez AWARES.

BÉZIERS. Colonie formée de la septième légion, par César. — Renouvelée sous Tibère. — Ville importante des Volces - Tecto-sages. — Étymologie de son nom. Hist. Vol. XXIX, 230 & 231.

BIBLE, traduite en Arménien dès le v. fiècle. Hift, Vol. XXIII,

30.

BIBLIOTHÈQUE du Roi, surpasse toutes celles du monde, Hist. Vol. XXIX, 367.

BIBLOS. Koyez PAPYRUS.

BIGNON, (Armand-Jérôme)
Conseiller du Roi, Maître des
Requêtes ordinaire de son hôtel,
Bibliothécaire du Roi, l'un des
Quarante de l'Académie Fran-

çoise, élu Honoraire en 1751. Hist. Vol. XXIII, 9 & 11.

BI-SUTOUN. Montagne de Médie. — Pourquoi ainsi appelée. - Sa position. Histoire, Vol. XXVII, 159. Sa description. — Voûte pratiquée dans le rocher. — Description de ses bas-reliefs. Ibid. 160 & Juiv. Les gens du pays veulent qu'elle représente le roi Kosrew & Shérin La bien-aimée, 161. Auribuent l'ouvrage à Ferhad, ami de Shirin. - Veulent que Shirin ait habité . cette contrée. — M. D'ANVILLE fait voir que le monument est antérieur aux Chosroës, 162 & Juiv. 166. Qu'il en est parlé dans Isidore de Charax, qui l'attribue . à Sémiramis, 163, 164 & 166. Qu'il convient à une description de Diodore de Sicile, qu'il place dans le Bagistan, 164. Voyez BAGISTAN. M. D'ANVILLE . remarque que la figure principale convient plutôt à quelques héros qu'à Sémiramis. — Que ce monu-- ment est plus ancien que Cyrus. — Que la tête du bain pourroit convenir à la vie volupteuse de Sémiramis, 166. L'inscription est d'un caractère qui tient un peu du grec, 161; du syrien, suivant Diodore, 165. Pourroit avoir quelque rapport avec l'alphabet de Palmyre, 167.

BIVRASB. Voyez ARTAXERXÈS-MNEMON.

BLANCHARD (Élie). Son éloge par M. LE BEAU. — Sa naiffance. - Fait connoissance avec M. Quillot. Hist. Vol. XXVII, 251. Élève Elève le fils de M. Niert, les marquis de Villeroi & d'Alincourt.

— Entre à l'Académie en qualité d'élève de M. DACIER. — Succède à la pension dans la place de M. BOIVIN. — Associé à une charge de Payeur des rentes. — Son amour pour la retraite & pour les pauvres. Hist. Vol. XXVII, 252. Son testament obvie aux procès. — Est privé de la vue. — Sa mort. Ibid. 253. Remplacé à la pension par M. l'abbé DU RESNEL, 4.

BLANCHE, mère de S. Louis, meurt à l'hôtel Soissons. — En quel temps. Histoire, Vol. XXIII,

264.

BLASCOU, aujourd'hui île de Brescou. Histoire, Volume XXV, 67.

BLÉTERIE, (Jean-Philippe-René · DE LA) Professeur d'éloquence - au Collége royal, Associé en - 1742. Hift. Vol. XXIII, 12. Pensionnaire en 1760. Hist. Vol. - XXIX, 32. Suite du traité de la · nature du gouvernement Romain sous les Empereurs, depuis Auguste jusqu'à Dioclétien. Second Mémoire, sur les prérogatives de la dignité de Prince du Sénat, dont les Empereurs étoient revêtus. Mém. Vol. XXIV, 261 & suiv. Troissème Mémoire, sur la puissance consulaire des Empereurs. Ibid. 289 & suiv. De la puillance Tribunitienne des Empereurs. Mem. Vol. XXV, 392. Differ-- tation für l'empereur Romain dans le Sénat. Mêm. Vol. XXVII, . 438. Suite de cette Differtation, Tome XXXIII.

& réponse à quelques objections. Ibid. 483.

BOCCHUS érige, dans le Capitole, des trophées à Sylla. Mém. Vol. XXIV, 190.

BOCHART. Sa méprile sur les noms des Divinités Grecques. Mém. Vol. XXIII, 246. Ses étymologies arbitraires employées pour preuves. Hift. Vol. XXXI, 207.

BODIOCASSES. Voy. BAYEUX.
BODIONTIQUES. Peuple dont
Digne est la capitale. — Galba
les joint à la Narbonnoise. —
Faisoient partie des Liguriens.
Hist. Vol. XXIX, 248.

BOÉTHUS, célèbre Graveur. Mém. Vol. XXXII, 773.

BETIS, aujourd'hui Gualdaquivir.
Mémoires, Volume XXIV, 592.
Voyez BÉTIQUE.

BOG. Voyez BOGDAN.

BOGDAN, nom des Princes de la nation Valaques. — Ce qu'il signifie. — Vient de Bog, qui signifie Dieu en langue sclavonne. Mém. Vol. XXV, 42. M. D'ANVILLE croit ces Princes successeurs du Pontife des Gètes. Ibid. 43. Lieu appelé Bogdana pourroit être la résidence de ce Pontife. — La province de Moldavie appelée Bogdanie par les Turcs, 42.

BOHORDICUM. Voyez BOUR-DEAUX.

BOIEMI. Nom allemand rapporté par Tacite. — Ce qu'il fignifie. Mém. Vol. XXIV, 374.

BOINDIN, (Nicolas) Procureur du Roi au Bureau des Finances de la généralité de Paris, Associé-Vétéran en 1706. Hist. Vol. XXIII, 13.

BOISSEAU. Ce qu'il fignifie sut les médailles. Mém. Vol. XXIV, 173. Boisseau de Paris. Voyez DENIER D'ARGENT.

Bombis & Mortiers. Recherches de M. TERCIER sur leur ancienneté. - Strada en place l'invention en 1588. — M. DE FONCEMAGNE, d'après le . Vergier d'honneur, en 1495.-On en fait ufage en Chine sous le nom de pao à feu. Hift. Vol. XXVII, 206 & 207. Les mortiers en usage dès le milieu du x v. fiècle. — Servoient à reter des pierres & du feu. - Sous Charles VII, il est question de fusées, de lances & d'engins vokms. - Ces engins étoient instrumens de jet. Ibid. 207. Mortiers au siège de Padoue, en 1509.-Appelés patteraux, du latin petrarium. - Mortier à bombe dessiné par Léonard de Vinci, 208. Bombes & moniers attribués à Malatesta, par Valturius, dont l'ouvrage précède l'an 1467.— Employés par les Turcs au fiége de Rhodes, 209 & 210. Description qu'en donne Ramadan, 209, confirmée par Muniter.-Bombes faites de fer aigre. — Le Commandeur de l'ontaines les fait de cuivre par erreur. - Bombes & mortiers en ulage en Pologne quapante ans avant l'époque de Strada, 210. N'ontété en ulage en France qu'en 1634.-Matthus, Ingénieur Anglois, les y fait connoure. — N'ont été imaginées en Europe

que vers la fin du x y. Hècle, 21 1. BON, (M.) Premier Président à Montpellier, Associé-Correspondant - Honoraire en 1716. Hift. Vol. XXIII, 14. Allocié-Libre, mort en 1761. Hift. Vol. XXXI, 36 224. Son éloge, par M. LE BEAU. Ibid. 215 & fuiv. Sa naillance. - Sa famille, 215 & 324. Ses études. - Son mariage. - Ses maîtres de sciences, 7 . A dunis aux conférences de M. le duc d'Orléans. - Ses voyages, 317. Conseiller à la Chambre des Comptes & Cout des Aides de Montpellier.-Forme un observatoire. - Etablit l'Académie de Monspellier, 3 1 8. S'applique aux médailles & en forme un cabinet. - Est fait Premier Préfident.—Complimente le Roi à son avenement, 319. Don Carlos loge chez lui. — Il lui préfente un miroir cylindrique. Complimente Don Philippe. — Prélente au Roi un médaillon d'or d'Arcadius 🤋 & le lui explique. 🕳 Le Roi sui fait remettre cent cinquante volumes de l'Imprimerie royale, & hi accorde une pension de deux mille livres, 320. L'explication d'un médaillon moderne hai acire une querelle avec un favant de Malte. — Tire de la soie des araignées & des gouttes médicinales. — Son écrit sur les araignées traduit en toutes les langues, est la par l'empereur de la Chine. - Fait faire des gants de soie d'araignées pour l'Impératrice. — Craiqué par M. de Resumer. 321 & sair. Fait voir que le larix

incombustible n'a jamais existé. — Extrait du papillon – géant, un alkali volatil; des marrons d'inde un remède contre les fièvres. — Remet sa charge à son fils aîné. Hist. Vol. XXXI, 323.

BONAMY, (M.) Historiographe de la ville de Paris, Pensionnaire en 1749. Hift. Vol. XXIII, 9 & 12. Observations sur la conformité du grec vulgaire avec notre langue. Ibid. 250. Description historique & topographique de l'hôtel de Soissons, 262. Mémoire sur l'introduction de la langue latine dans les Gaules. Mém. Vol. X X I V, 582. Réflexions fur la langue latine vulgaire. Ibid. 603. Differtation fur les causes de la cessation de la langue Tudesque en France, & sur le système du gouvernement pendant le règne de Charlemagne & de ses successeurs, 657. Précis de son Mémoire sur les cartes géographiques des Anciens, & les erreurs que les historiens d'Alexandre ont occasionnées dans la Géographie. Hift. Vol. XXV, 40. Explication des sermens en langue Romance, que Louis de Germanie & les seigneurs François, fujets de Charles le Chapve, firent à Strasbourg, en \$42. Mim. Vol. XXVI, 638. Mémoire sur l'origine & la signification de la formule par la grâce de Dieu, que les Souverains mettent à la vive de leurs leures. Ibidem, 660. Conjectures for la posicion de deux anciennes villes des Gaules, nommées Bratufpantium

& Mediolanum. Mémoires, Vol. XXVIII, 463. Réflexions sur une loi de l'empereur Valentinien Ier, par laquelle il permet à tous les habitans de l'empire Romain d'avoir deux femmes légitimes en même temps. Mém. Vol. XXX, 394. Mémoire hiltorique sur le Trésor des chartes. & son état actual. Ibidem, 697. Mémoire sur les aqueducs de Paris, comparés à ceux de l'ancienne Rome, 729. Recherches sur l'ancien usage de porter du feu devant les Empereurs. Hift. Vol. XXXI, 153. Observations sur les peuples Meldi des Gaules. dont César parle dans ses Gommentaires. Ibid. 220. Réflexions fur l'évaluation de nos monnoies & de nos melures. Mém. Volume XXXII, 787.

B

BONIOUR, (le P.) Augustin de Toulouse, s'applique à la langue cophie. En compose une grammaire approuvée par M. l'abbé RENAUDOT. Mémoires, Vol. XXXII, 214 & 215.

BONNET, signe de la liberté. Mém. Vol. XXIV, 174 & 181. A la mort de Néron le peuple de Rome & des provinces prend le bonnet. Ibid. 181.

Bonogi Lum, palais des rois de France. Hift. Vol. XXV, 126. Il s'y tint une affemblée d'Évêques en 856, p. 127. Ne peut être qu'un lieu appelé Bonneuil, 126. Erreur du P. Sirmond.— M. DE VALOIS lé place à Bonneuil-fur-Marne. — Dom Germain à Bonneuil - fur - Crould, 127.

M. l'abbé LEBEUF soutient le sentiment de M. DE VALOIS. Histoire, Volume XXV, 128. Confirmé par Dom Martenne. Ibid. 129.

BONONIA. Sa position en Dace au lieu de Bidin ou Vidin. Mém.

Vol. XXVIII, 442.

BONZES DE FO. Voyez CHRÉ-TIENS À LA CHINE, SAMA-NÉENS.

BOOSURA & TRETA, noms inconnus dans l'antiquité, suivant Cellarius. — Se retrouvent dans ceux de Pisur & de Tera. Mém. Vol. XXXII, 553.

BORDE. Voyez BOURDEAUX.

BORMANNI, peuple de la Narbonnoise. — On en ignore la
position. Histoire, Vol. XXIX,
238.

BORRON, (Robert de) auteur du Sangraal. Hist. Vol. XXIII,

Bosio, neveu du Commandeur de ce nom. — Historien des . Chevaliers de Malte. — A vécu avec plusieurs Chevaliers. Mém. Vol. XXVI, 728.

BOSON, chef des Normands. —
Affiégé dans Vienne. — Excommunié par les Évêques. Mém.
Vol. XXIV, 696.

Boson, seigneur Anstrasien. — Fait tuor Théodebert. — Se réfugie au tombeau de S. Martin. — Soutenu par Frédegonde. — Fait périr Mérouée. Mém. Vol. XXX, 639.

BOSPHORE. Son étendue, sa forme. — Sépare l'Asse de l'Europe. — On peut s'entendre parler d'un rivage à l'autre. — Datius y fait jeter un pont. Mém. Vol. XXII, 635. Cours de son eau. Ibid. 636. La seule issue de l'Euxin, 640. Straton pensoit que les eaux s'étoient ouvert ce passage, 641.

BOSTRES, ville d'Arabie. Observations de M. l'abbé Belley sur son ère & ses médailles. Mém. Vol. XXX, 307. Capitale de l'Auranite. Ibidem, 323. Quatre villes de ce nom, 308. Etymologie de Bostres, 308 & 318. Son antiquité. — Passe sous la domination Romaine, du temps de Trajan, qui en fit une nouvelle ville, 309. Ajoute à son nom, celui de Trajan. — Question agitée au sujet de l'N de l'inscription de les médailles, terminée par les médailles de M. Pellerin, qui portent na - Obtient le droit de métropole, 310 6 311. Différence entre ce droit à le ... sens que les Grecs donnoient au nom de métropole. - En quoi consistoit ce droit, 310. Position de Bostres. - On y établit une colonie Romaine. — Médaille intérellante de Septime-Sévère, avec la date, 317 & 312. La seule où l'on lise une date, 312. M. l'abbé Belley en fixe l'ère à la conquête des Romains, 3126313. Exemples d'ères priles sur l'époque de pays réduits en provinces Romaines. - Quand commençoit l'année i à Bostres, 313. Comment elle 🥶 étoit composée. — Culte reli-: gieux de ceue ville - Principales

BOUCHARDON, (Edme) de l'Académie royale de Peinture & Sculpture, Sculpteur ordinaire du Roi, Dessinateur de l'Académie en 1736. Hist. Vol. XXIII, 12.

BOUCLIERS d'Achille, d'Hercule

- Malheureuse expédition de

Baudouin III contre cette ville, 321. & 322. Soumile à la do-

mination des Turcs, puis aux

Soudans d'Egypte. — Dépend

-actuellement du gouvernement de

Damas. — Son gouvernement

BQUCLIERS d'Achille, d'Hercule

. & d'Énée. — Celui d'Achille a

produit celui d'Enée, & peutêtre celui d'Hercule. Hist. Vol. XXVII, 21. M. DE CAYLUS fait la comparaison de ces trois boucliers. - Examine si celui d'Hercule est l'original, si Héfiode est plus ancien qu'Homère, Ibid. 22 & suiv. Si le bouclier d'Hercule est d'Hésiode, 22 & 24. Conjecture qu'il en est, & qu'il est une imitation de celui d'Achille, 25. Explication du bouclier d'A chille d'après le dessin de M. Boivin, 26 & suiv. Forme de ce bouclier. — Forme de ceux d'Hercule & d'Enée. - Description de celui d'Hercule, 27 & suivantes. Description de celui d'Enée, 30 & suiv. Virgile s'y est plus occupé de ce qui flattoit les Romains que de l'ouvrage de Vulcain, 30. Allusion qu'il fait à la bataille d'Actium, 32. M. DE CAYLUS aecorde la supériorité à Homère. — Ses planches dessinées sur les textes, par le Lorrain, - Gravées d'après l'explication de M. DE CAYLUS,

BOUGAINVILLE (Jean - Pierre DE) de l'Académie de Cortone. Hist. Vol. XXIII, 12. Seorétaire perpétuel & Trésorier de l'Acadêmie Ibid. 2; & Hist. Vol. XXVII, 1. Doit être aidé par M. DE FONCEMAGNE. Hist. Vol. XXIII, 2. Commence son travail à l'année 1746. Ibid. 2 & 4. Retire de la succession de M. FRÉRET, les titres, registres, &c. 3: Publie les Volumes XVIII, &c. 4; & Hist. Kol. XXVII, 2.

N iij

Pensionnaire en 1762. Histoire, Volume XXXI, 4. Obtient sa démission du secrétariat & de la tréforerie. — Conferve son rang. - Est fait Garde des Antiques. Ibid. 2. Est chargé de l'Histoire métallique du Roi, 3. Son éloge par M. LE BEAU, 368. Sa comparaison d'Alexandre & de Thamas-Kouli-Kan, un jeu d'elprit où il ne se rencontre aucun concours de voyelles, 373. Efquisse d'une tragédie qu'il a composée, dont le sujet est la mort de Philippe, 377 & Suiv. Premier Mémoire, dans lequel on essaie de concilier Hérodote avec Ctésias, au sujet de la monarchie des Mèdes, Mém. Vol. XXIII, 1. Article premier. Exposition abrégée des técits d'Hérodote & de Ctéssas. Ibid. 4. Article second. Enumération des auteurs qui n'admettent qu'Hérodote, 11, Article troisème. Enumération des · écrivains qui font un mélange des écrits d'Hérodote & de Ctésias, 16. Article quatrième. Nouvella hypothèse, dans laquelle les deux explications se concilient sans se confondre, 21. Mémoire sur les découvertes & les établissemens faits le long des côtes d'Afrique, par Hannon, amiral de Carthage. Mém. Vol. XXVI, 10. Suite du même Mémoire. Mém. Vol. XXVIII, 260. Troifieme fection, où i'on examine dans quel temps il faut placer le voyage de Hannon, Ibid. 261, Quatrième section. Réflexions fur le commerce de Carthage en particulier,

& sur celui des Anciens en général, 290. Vues générales sur les antiquités Grecques du premier âge, & sur les premiers historiens de la nation Grecque, confidérés par rapport à la Chronologie. Mém. Vol. XXIX, 27 & Suiv. Eloge de M. OTTER. Hist. Vol. XXIII, 297. De M. D'EGLY. Ibid. 309. De M. FRÉRET, 314. De M. Turgot. Hift. Vol. XXV, 213. De M. l'abbé Geinoz. Ibid. 239. De M. DE BOZE. 259. De M. l'abbé FENEL', 279. De M. SECOUSSE, **289.** 

BOULON (le) est le ad Stabrelum de l'itinéraire d'Antonin. Hift.

Vol. XXV, 78.

BOUQUET ( Dom ) Son opinion sur la doctrine de l'ame suivant les Gaulois. Mém. Vol. XXIV,

365.

BOURBON (le Commandeur de ) écrit l'histoire du siège de Rhodes. - Fils naturel de Louis de Bourbon, évêque de Liège. Mém. Vol. XXVI, 728,

BOURCH. Voyez BOURDEAUX. BOURDEAUX. Son ancienne situation, & origine de son nom. ---M. DE VALOIS la place sur la rive droite du fleuve. Hift. Vol. XXVII, 145 & 146. Est suivi par Sainte-Marthe. - M. l'abbé LEBEUF va à Bourdeaux en examiner la position, il remarque que les murs anciens ressemblent à ceux du palais des Thermes à Paris. Ibidem, 146. Qu'ils sont bâtis des débris des monumens

du Paganisme, vers l'an 300.-Et en conséquence, juge que le ville a toujours été sur le rive ganche. - M. DE VALOIS se fonde sur deux passages de Grégoire de Tours & de Frédegaire. — Discussion de ces passages. Mém. Vol. XXVII, 147 & suivantes. M. l'abbé LEBEUF fait voir que l'origine du nom de Bourdeaux vient de celui de borde ou burch. - Ce que Egnificat ces mots. Ibid. 150 & 1 1 1. Plusieurs lieux les portent. - D'eux viennent bourdelage, bourdon, bohordicum, bourdes, contes; burdegala, le même que jonchère, &c. d'où encore bourdique & boutique, 151. On doit écrire Bourdeaux, 152. Les Orientaux & les Syrtens y venoient commercer, 173.

Bourdelage, Bourdes, Bourdique, Bourdon.

Voyez BOURDEAUX.

BOURGUET, Professeur à Neufchâtel. Mémoires, Vol. XXIII, 199.

BOURSA, autrefois Pruse. Mem.

Vol. XXIV, 770.

BOUSTROPHÉDON. Ce que fignifie ce mot. Mémoires, Vol.

XXIII, 395.

BOUTIQUE. Voy. BOURDEAUX.
BOUTTA ou BUDDA, auteur
de la philosophie Indienne. —
Sa mémoire en grande vénération. Mém. Vol. XXXI, 86.
Wischenow apparoît sous sa forme.
— Voyez WISCHENOW. Le
quatrième jour de la semaine
porte son nom & sui est consideré.

Ibid. 87 & 151. Sa maissance fixée mille ans avant J. C. 87 & 187. Appelé Fo ou Foto par les Chinois. — Appelé d'abord Drama - rajo, puis Bondha, qui signifie Sage. — Les Siamois le regardent comme leur Prophète & leur Législateur, 87. Ne le font pas si ancien que les Chinois. - Pourroient le confondre avec un de les disciples. — Appellent leur Législateur Sommona-condom. - Condom signifie sectoreur de Boutta. - Koempfer en fait un prêtre Egyptien réfugié dans l'Inde, sous Cambyse. - M. l'abbé MIGNOT fait voir le contraire, 88. Le P. Catrou confond Boutta avec Pythagore, 89. Impossibilité de cela - Les Philosophes sont plus anciena dans l'Inde que Pythagore, qui a voyagé dans l'Inde & a séé difciple des Indiens, 89 & fuiv. Boute distingué de Zoronstre, 91 & 92. A pu être confondu avec lui par la conformité du nom de Mages donné à leurs disciples, 92. Ses préceptes fuivis encore dans l'Inde, 106. Voyez Brachmanes, Budda & BUTTA

BOYER (Jean-François) anciers évêque de Mirepoix, précepteur de M. le Dauphin, l'un des Quarante de l'Académie Françoise, Honoraire de celle des Sciences, étu Honoraire en 1741, Hiff. Vol. XXIII, 10. Sa mont. — Remplacé par M. le président HÉNAULT. Hist. Val. XXVII, 4. Son éloge par

M. LE BEAU. — Sa naisfance. — · 6a famille. Hift. Vol. XXVII. 242. Prend l'habit de Théatin. Ibidem, 243. Son talent pour la chaire. — Nommé à l'évêché de Mirepoix, 244 & Juiv. Précepteur de M. le Dauphin. - Reçu à : l'Académie Françoise, à celle des Sciences, 246. Chargé des affaires qui concernent la nomination aux Bénéfices. — Comment il s'en acquitte, 247. Son désintéresfement. — Fait bâtir le portail des Théatins, 249 & fuiv.

BOZE ( Claude GROS DE ) Garde des médailles du cabinet du Roi. Intendant des devises des édifices - royaux, ancien Secrétaire perpétuel de l'Académie, l'un des Quarante de l'Académie Françoise, Pensionnaire en 1705. Hift. Vol. XXIII, 11. Auteur · de tout ce qui porte le nom . d'Histoire dans les quinze volumes qui précèdent le vingt-troissème, Ibid. 2; & Hift. Vol. XXV, 265. Réflexions sur les médailles de Pescennius-Niger, & sur quelques singularités de l'histoire de · sa vie. Mém. Vol. XXIV, 105. · Histoire de l'empereur Tetricus, éclaircie & illustrée par les médailles. *Mém. Vol.* XXVI, 504. Nouvelles conjectures sur la médaille Grecque d'un roi nommé Samus. Ibid. 365. Description historique d'un médaillon d'or de Justinien, 523. Recueille six cents médailles des rois Grecs. Mém. Vol. XXIV, 32. Quinze cents médailles des villes autopomes. - Les fait paller au 6a-

binet du Roi, 33. Samort. Hift. Vol. XXV, 8 & 277. Son eloge par M. DE BOUGAIN-VILLE. — Sa famille. Ibid. 259 & suiv. Prononce à Lyon, la harangue à l'hôtel-de-ville, 260. Son traité sur le jubilé des Juiss. - Son goût pour les médailles, 261 & Suiv. Ses liaisons avec M. FOUCAULT lui donnent de la confidération, & lui acquirent la protection de S. A. R. Madaine. - Ses liaifons avec le P. Hardouin, 262. Forme un cabinet de médailles. — S'attache à celles des rois Grecs & des villes, & aux inscriptions, 263. Sa disfertation sur une médaille de Gallien, sur la déesse Salus, sur le Janus des Anciens, sur les tauroboles. — Entre à l'Académie sous le titre d'Ésève. — Secrétaire perpétuel l'année suivante, 264 & 272. Son zèle pour l'A cadémie. — Recueille les Mémoires, 265. Sa Dissertation sur le dieu Terme. — Ses réflexions fur un tombeau d'Athènes, -Ses recherches sur les rois du Bosphore Cimmérien, 266. Refuse la place de Sous-précepteur du Roi. — Est fait Garde des médailles. — Vent ses médailles au maréchal d'Estrées. Les fait entrer au cabinet du Roi. - M. Méad lui fait présent de médailles rares, 267. Voyez ALLECTUS, CARAUSIUS, HÉLÈNE. Fait acheter au Roi les monumens de M. Mahudel, 268. Ses talens pour la compo-· lition des médailles, 268 & 269. Compole

Compose celles publiées depuis le renouvellement du siècle. Hift. Vol. XXV, 269 & 270. Travaille quelquefois avec le Roi pour les publier. — Les présente au Roi, à sa majorité. — Ses talens pour les devises. — Compose celles des tableaux du Sacre du Roi. — Les fait imprimer. — Ses talens pour le style lapidaire. Ibidem, 270 & 271. Compole l'inscription de la statue équestre de Lyon, & celle de la itatue de Dijon. - Chargé du dépôt des présens que fait le Roi, 271. Comment il s'en acquitte. — Nommé Commissaire pour l'inventaire de la bibliothèque du Roi, 272. Avoit commencé la vie d'Adrien. - Laisse le plan de l'histoire des rois de Cappadoce, un du traité des monnoies frappées au coin des Prélats & Barons du royaume, 273. Ses distinctions littéraires. — Son commerce linéraire, 274 & Suiv. Sa bibliothèque. — Voyez POSTEL & SERVET. Son caractère principal, la justesse, 275. Sa libéralité.—Ses amis, 276. Sa générofité envers M. FOUCAULT. - Celle de M. FOUCAULT à son égard. - Lègue au Roi la déesse Isis & un nain d'Auguste, 277. A voit épousé Mademoiselle de Cangé, 278.

BRACCHIO DI MURO. Mesure du Milanès. Mém. Vol. XXVIII,

356.

BRACHMAN, ancien roi des Indes, donne fon nom aux Brachmanes. Mém. Vol. XXXI, 96. Tome XXXIII.

Donne des loix aux habitans de l'Inde. — Divinisé sous le nom de Brahma. — Les Bramines d'aujourd'hui prétendent avoir été produits de sa tête. - Fait fleurir les sciences & bâtit des temples. — Suivant la chronologie de Mafoudi, il pourroit avoir été contemporain de Boutta. Ibid. 96 & 97. Ce que signifie le mot de Brahma en langue Indienne. - M. de la Croze le fait venir de l'égyptien. - Comment on le prononce en Malabar, 97. Est plutôt un légillateur qu'une divinité. Méma Vol. XXV, 46.

BRACHMANES, BRAHMÈNES. Brahmes, Brahmines, BRAMINES, philosophes Indiens. —Subsifient encore dans l'Inde. Mém. Vol. XXVI, 770. N'étoient originairement qu'une même famille. Ibidem, 771. Transmettent leur philosophie comme un héritage. — Ptolémée en fait un péuple, & leur donne une ville appelée Brachmé. - Leur manière de vivre avec leurs femmes. Mém. Vol. XXXI, 97 6 98. Ne leur communiquoient point lear doctrine. - Il y en avoit cependant qui cultivoient la philosophie. — Une de leurs maximes étoit de ne dépendre de personne. — Education de leurs enfans. Ibid. 98 & 99. Vivolent séparés les uns des autres dans des cabanes. — Leur vie, leur jeune, 99. Ne mangeoient rien qui ait eu vie. - Leur célibat & leur abstinence n'étoient point perpétuels. — Difficulté de concilier BR

Strabon avec Suidas, fur leur manière de vivre avec leurs femmes. - Il y en avoit qui se relâchoient & uloient de la chair des animaux. Mém. Vol. XXXI, 100. Voyez SPHINÈS. Les Brachmanes formoient la première des sept classes des Indiens. — Leurs priviléges & leurs prérogatives. Hift. Vol. XXXI, 112 & 113. Ceux d'aujourd'hui sont sectateurs de Boutta, & retiennent sa doctrine extérieure. — Admettent la métempsycose & le culte des idoles, Mémoires, Volume XXXI, 331. Regardent les Samanéens comme leurs maîtres dans les sciences & les arts. Ibidem., 105. M. D'ANVILLE en trouve d'établis hors de l'Inde. Mém. Vol. XXV, 46. Soupçonne que ce sont ceux du Lama de Thibet, & qu'il n'y a point de différence entre Brahmènes & Lamas. Ibid. 46 & 47. Voy. Philosophes DE L'INDE, SAMANÉENS.

BRACTÉATES. (Monnoies) Recherches fur ces monnoies par M. SCHEPFLIN. Hiftoire, Vol. XXIII, 212, Ce qu'on désigne fous ce nom. — Leur origine. *Ibid.* 212 & 215. Communes en Suède, en Danemarck & en Allemagne. — Désignent l'art naissant ou dégénéré. — Dépôt de ces monnoies trouvé en 1736, à Guengenbach, 212 & 213. Description des vases qui les contenoient. — Ces monnoies inconnues aux Saliens, Ripuaires, &c. 213. Le sentiment commun les donne à l'Allemagne, sous

les Othons. — M. SCHEPFLIN les croit originaires de Danemarck & de Suède, 214. Il s'en trouve avec la légende du roi de Suède contemporain de Char-Jemagne. — Elles ont quelque ressemblance avec les deniers de Charlemagne, qui pourroient avoir servi de modèles. — Se répandent de Suède & de Danemarck.—Sperlingius les fait venir d'Angleterre, 215. Pourquoi elles sont communes en Allemagne. — Sont de différens titres, quoique de même âge, 216.Les Antiquaires croient en trouver de bronze. — M. SCHEPFLIN en a vu d'or, mais peu anciennes. Il y en a de bilatérales. — Définition des bractéates. — Leur forme. — Tous les souverains. d'Allemagne en frappent à l'envi. - Les types en sont infiniment variés. - Celles des Ecclésiastiques font les plus communes, 217. Parmi celles de M. Schæpflin il s'en trouve une de Verner, 218.

BRAHMA. Durée de sa vie. Mém. Volume XXXI, 253. Voyez BRACHMAN.

BRAHMA-PUTREN. Nom de rivière. — Ce qu'il signifie. Mém. Vol. XXV, 46. Sort du pays où demeure le grand Lama. Ibid. 47. Voyez SAMANÉEN.

BRAHMES. | Voyez
BRAHMINES. | BRACHMANES.
BRATUSPANTIUM. If n'en est fait mention que dans les Commentaires de César. Mémoires.

Vol. XXVIII, 463. Différentes opinions sur sa position. Ibidem, 464. M. BONAMY discute celles qui le place à Beauvais & à Breteuil, 465. Résute Mérula, qui le place dans le Brabant, 465 & 466. Rapporte les traditions des gens du pays, qui le placent à Breteuil, 466 & suiv.

BRÉQUIGNY, (M. DE) Associé, remplace M. l'abbé LEBEUF, devenu Pensionnaire. Hist. Vol. XXIX, 32. Son explication du récit d'Hérodote, sur l'opposition du lever & du coucher du Soleil. Ibid. 76. Histoire de Postume, Empereur dans les Gaules, éclaircie par les médailles. Mém. Vol. XXX, 338. Recherches fur la famille de Gallien. Mém. Volume XXXII, 262. Mémoire sur l'établissement de la religion & de l'empire de Mahomet. Ibidem, 404. Première partie. Recherches sur les antiquités historiques & religieuses des Arabes, 405. Seconde partie. Idée de la vie de Mahomet, relativement à l'établissement de sa secte & de son empire, 416.

BRETONS. Troupe d'aventuriers, commandés par Arnaut de Cervolle, courent la Lorraine, le pays de Vauge, la Bourgogne. Hift. Vol. XXV, 159 & 160.

Voyez ARNAUT.

BRIARÉE, juge entre Neptune & le Soleil. Hifl. Vol. XXIX, 37.

Brillon, Avocat au Parlement, trompé par le livre de Spifame, intitulé Dica archia. Hift. Volume XXIII, 271.

BR 10VERA. Le même que Saint-Lo. Mém. Vol. XXVIII, 483.— Dépendoit de la cité de Bayeux.— Détaché du diocèle, & annexé à celui de Coûtances. Hift. Vol. XXXI, 248.

BRIQUES de terre cuite, enduites de bitume, employées aux murs de Babylone. Mém. Vol. XXIV,

Briso, Gaulois, donne son nom au mont Brison. Histoire, Volume XXIV, 149.

BRIXENTES. Peuples des Alpes dont Brixen üre son nom. — Élèvent un temple à Auguste, dont la clef est trouvée dans le Nivernois. Hist. Volume XXXI, 302 & 303.

BRONTÉS. Voyez CYCLOPES.

BRONZE. Réflexions de M. le comte DE CAYLUS sur les chapitres du XXXIV. livre de Pline, dans lesquels il est fait mention des ouvrages de bronze. Première partie. Mémoires, Vol. XXV, 335. La quantité de ces ouvrages paroît inconcevable,-M. le comte DE CAYLUS fait voir qu'elle n'a rien de surprenant. Ibidem, 336 & 337. Statues colossales infinies. — Celle d'Apollon apportée d'Apollonie par Lucullus. — Sa hauteur & fon prix.—Celle de Jupiter confacrée par Claude au champ de Mars.— Celle de Jupiter de Tarante, singulière pour son équilibre: sa grandeur. - On pouvoit la remuer d'une main. — Colonne qui lui rompoit le vent, 339. M. le comte DE CAYLUS critique O ij

Pline au sujet de cette colonne.— Statue de Minerve, de Démétrius surnommée Musque. - Pourquoi! - Critique de M. le comte DE CAYLUS. - Colosse de Rhodes. au nombre des merveilles du monde, accompagné de cent autres plus petits. - Cette abondance devoit être à charge. Mém. Vol. XXV, 340. M. le comte DE CAYLUS soupçonne qu'il y en avoit de répétés. — Blame Pline de n'avoir pas éclairci ce fait. — Deux têtes confacrées par Lentulus au Capitole. — L'une · de Charès, admirée; l'autre de : Décius, ouvrage d'écolier. — . Pline fait mention de beaucoup de petits bronzes. — M. le comte DE CAYLUS remarque que les Anciens en étoient curieux. Ibid. 341. Ceux de la manière grecque font rares. - L'histoire semble dire que Mummius en apporta jusqu'à trois cents ensemble. -Si la chose est possible: 342. Interruption de l'art pendant un affez long temps—Ces alterations sondées sur des causes. — Pline n'en dit rien, 343. Concours pour connoître la plus belle statue du temple de Delphe. — Statue de Phidias, surnommée la belle Minerve. - Polyclète est le premier qui ait fait porter ses figures sur une jambe; ce qui ne peut êire exécuté qu'en bronze, 344 & 345, car l'Atalante faite pour cette polition est appuyée contre un tronc. — La vache de Myron. - Variété que Myron donne à Jes compositions. — Petits ouvrages qu'il fait. - Un tombeau pour une cigale. — M. le comie · DE CAYLUS remarque que ces ouvrages iont rares en sculpture & en fonte, parce que la fantaille en est passée avant l'exécution. -Le tombeau de la chatte de M. me de Les diguières fait plus de bruit qu'il ne mérite, 345. Hyperbole de Pline au sujet de Léonius & Ctésilas. — M. le comte DE CAYLUS remarque que souvent les expressions vives sont celles des arustes. — Blame Pline de les avoir écrites. — Les Grecs ne parlent point de Théléphanes, parce qu'il travailloit pour Xerxès & Darius, 346. Perillus méprifé. pour avoir fait le taureau de Phalaris. - Statue du fleuve Eurotas. tiont le travail étoit plus coulant que les eaux, 347. Le labyrinthe de Samos exécuté par Théodorus, qui se peint lui-même tenant dans la main un char à quatre chevaux. - Ouvrage délicat de Conachus. - Paroît à M. le comte DE CAYLUS une opération de mécanique. - Composition charmante de l'aigle de Léocharès enlevant Ganimède, 348 & 349. Pline, comme à l'Eurotas, y loue les délicatesses de l'art & de l'esprit. - Alexandre Paris d'Euphranor exprime l'amant d'Hélène, &c. — Les Grecs couvroient leurs bronzes avec de la poix, du bitume. — Les Romains les doroient. — Inconvénient de la dorure. - Seconde partie. Les Romains étoient trop groffiers, dans les premiers temps, pour

Fondre des statues. Mem. Volume XXV, 349. M. le comte DE CAYLUS soupçonne les premières d'êrre Etrusques .- Statue de Cérès confacrée par Sp. Callius, la première qui fut fondue à Rome, suivant Pline; d'où M. le comte DE CAYLUS conclut que celles des Tarquins & de Brutus avoient été fondues ailleurs. - Les anciennes stames, placées fur des cippes ou fur des arcs, ne pouvoient avoir plus de trois pieds de haut. Ibid. 350. Statues de Pythagore & d'Alcibiade, élevées dans la place des Comices, pendant la guerre des Samnites, comme au plus brave & au plus fage des Grecs. - Pline & M. le comie DE CAYLUS étonnés de ce choix. - L'usage des stames passe des Dieux aux hommes. ---- Les marchés de toutes les villes en étoient garnis, les vestibules remplis. — Les anciennes étoient . drapées. — Les nues, apprayées sur une haste, appelées Achil-' léannes. - On ignore qui a donné ce nom, 351. Les Grecs ne cachoient rien. — Les Romains Le failoient représenter en habil-· Jemens de guerre. — Quantisé de statues de femme au temps de Caton le Censeur. Trois statues . d'Annibal à Rome. -- Chars de triomphe venus de la Grèce. — - Attelage de fix animaux sous Auguste. - Statue d'Hercule, confacrée par Evandre, appelée sriemphale. — On lui mettoit un habit de cérémonie les jours de · Séces, — La france de Janus con-

sacrée par Numa. — Ses doigts arrangés pour exprimer le temps. - Explication du P. Hardouin. : — Explication de Macrobe & de Suidas, 252 & 353. Mais ceuxci en parloient depuis la réformation du calendrier par César. Statues Etrusques répandues dans tout le monde. - M. le comte DE CAYLUS pense que le mot signa désigne les petites statues de bronze d'environ un pied. — Reprothes de Métrodore aux Romains, d'avoir affiégé les Volfiniens pour deux mille statues. — Usage de la fonte très-ancien. Malgré cela les Dieux étoient de bois ou de terre, 353 & 354. L'art de faire des modèles tire son origine de celui que les Grecs appellent plastique. - M. le comte DE CAYLUS traduit le mot similitudo par celui de modèle, 354. & 356. La sculpture considérée à Rome pour elle-même....Chien de bronze au Capitole, dont les gardiens étoient chargés sur leur tête, par arrêt du peuple. — Apollon Toscan, de la bibliothèque d'Auguste, 354. L'éloge qu'en fait Pline passe les souhaits de M. le comte DE CAYLUS.— : Aucun Romain n'a fait d'ouvrage qui mérite d'être cité. -Le rapport du nom, & le jugement de l'ouvrage, font croire à M. le comte DE CAYLUS que la tête consacrée par Lentulus, de la main de Décius, est l'ouvrage d'un Romain. - Mercure de Zénodore, pour la ville des · Arvernes. - Statue coloffale de O iij

Néron. — On y met depuis la tête du Soleil, & depuis encore celle de Commode. Mém. Vol. XXV, 355 & 367. La manière dont cet ouvrage fut fait, occasionne à Pline de dire que l'art de.fondre étoit perdu. Ibid. 356. M. le comte DE CAYLUS fait voir que ce colosse, fait d'après des modèles, devoit être de plusieurs pièces; & que ce que dit Pline s'entend de la perte de l'art de fondre en grand. — Ce qui prouve que tous les autres colosses étoient fondus en grand. — Zénodore copie deux vafes de Calamis, 3 57. Son talent plus prouvé par les deux modèles que par cette copie. — Hercule Tunicatus. — Turnèbe & Favorin prétendent que c'est l'Hercule revêtu de la robe de Déjanire. — Son piédeltal portoit trois inscriptions. — Me le comte DE CAYLUS remarque, à cette occasion, combien ce peuple étoit jaloux de la perpétuité de la gloire, 358. Caton n'avoit pas le goût des arts. — Fait vendre à l'encan toutes les flatues de Cypre. — Ne réserve que celle de Zénon. — Il y avoit des artistes à Rome qui n'exécutoient que des têtes de Philosophes. - On les plaçoit dans les bibliothèques. - M. le comte DE CAYLUS présume qu'elles étoient moulées, 359. Ce que Pline dit des ouvriers en argent, paroît se rapporter au goût & au ton de nos orfèvres, 360.

BROSSES (M. le Président DE) Allocié - Correspondant - Honoraire. Hift. Vol. XXIII, 144 Vie de Scaurus, pour fervir de supplément aux Mémoires écrits par lui-même. Mém. Vol. XXIV, 235. Eclaircissement sur un ouvrage de Salluste, avec un essai d'explication, suivi des fragmens qui nous en restent. Mém. Vol. XXV, 368. Second Mémoire sur la monarchie de Ninive, contenant l'histoire de Bel-Nimrod, son fondateur. Mémoires, Vol. XXVII, r. Vie du consul Philippe. Ibid. 406. Description d'un vale & de quatre manuscrits nouvellement trouvés en Sibérie. Mémoires, Vol. XXX, 777. Le Périple de l'Euxin, tel qu'on peut présumer que Salluste l'avoit décrit. &c. Mém. Vol. XXXII, 627.

BRUKER. Son sentiment sur le Zendavesta. Voyez ZENDA-VESTA. Sur Platon. Voyez PLATON.

Brûler. Son étymologie. Mém. Vol. XXIV, 640.

BRUMA. Voyez BRACHMAN & · Brahma.

BRUMOY (le P.) Corrections de différentes fautes qu'il a commises dans la traduction du Philoclète de Sophocle. Hift. Vol. XXXI, 151 & suiv. Et dans celle de l'Iphigénie en Tauride d'Euripide. Ibid. 174, 177, 179 & Suiv.

BRUN (Corneille LE) bon Dessinateur. — Ses relations exactes. Hist. Vol. XXIX, 118 & 123. Détache une petite figure saillante des ruines de Persépolis. Ibidem, 121. Appelle mal-à-propos ees ruines, le palais de Darius. Hist. Volume XXIX, 125. S'accorde avec Diodore dans la description des tombeaux de Persépolis, Ibid. 133. Prend un Scarabée

pour un vase, 134.

BRUNEHAUT. Mémoire de M. GAILLARD sur Brunehaut. — Parallèle de Frédegonde & de Brunehaut. Mém. Vol. XXX, 633. La pitié de son supplice lui donne des apologistes. Ibid. 633 • 634. Fait mourir Gogon, maire du palais d'Austrasie, 634 & 682. Epouse Sigebert. -Etoit fille d'Athanagilde, roi des Visigoths, 634. Veuve de Sigebert & régente de Childebert. - Son mariage avec fon neveu Mérouée. Mém. Vol. XXVI. 608; & Mém. Vol. XXX, 638 & 672. Nullités de ce mariage. - Fait périr S.' Louvent. Ibid. 642 & 683. On lui impute la mort de Chilpéric, 643. Sa conduite équivoque avec Gontran, 643, 683 & 684. Demande qu'il lui livre Frédegonde, 643. Refus de Gontran, 644. Menace qu'elle lui fait, 644 & 684. Fait des avances à l'aventurier Gondebaud; 645 & 684; pour se soutenir contre son fils. — Orages qui s'élèvent pendant Ton administration, 646. Son courage. — Fait assalliner Magnoalde, Rauchin & autres, 647 & 648. Son gouvernement détefté. — Soupçonnée d'avoir empoilonné son fils, 648 685. Ses passions & sa licence sans bornes après la mort de

Frédegonde & de son fils. -Gouverne sous le nom de ses petits - fils, 648. Est chassée d'Austrasie. — Se réfugie en Bourgogne, auprès de Théodoric fon autre fils. — Ses prostitutions. - Fait déposer S.' Didier, évêque de Vienne. — Le fait lapider, 649 & 688. Chasse S.' Colomban de ses Etats, 649, 685 & Suiv. Fait mer Egila, pour s'enrichir de sa dépouille, 650 & 688. Elève Protade aux honneurs, 650 & 689. Veut le faire Maire du palais, 650. Fait périr Bertoald, 650, 651, 688 & 689. Excite les deux frères. ses petits-fils, à s'entre-détruire, 651. On se défait de Protade; vengeance qu'en tire Brunehaut. 651 & 689. Théodebert tué à Cologne. — Ses enfans égorgés de la main de Brunehaut. — Soupçonnée d'avoir empoisonné Théodoric. — Espère de régner en Austrasie, sous le nom des enfans de Théodoric, 652. Les Seigneurs & l'armée d'Austrasse se rendent à Clotaire. — Ce que deviennent les Princes. -Brunehaut conduite à Clotaire. Accusée de la mort de dix Rois. – Son supplice, 653. Le zèle de ses apologistes les a trompés. — M. GAILLARD remarque, 1.º que Clotaire & la nation n'ent pur se tromper sur les crimes de Brunehaut. - 2.º Que les historiens font tous d'accord sur ses attentats. 654. 3.º Que ces historiens n'ont pu être gagnés par les libéralités de Clotaire, 655 & 656. Que

leurs défauts servent à garanur leur fincérité. — Cordemoi les accuse de partialité sans raison. — Méthode de ces historiens. Mém. Volume XXX, 657 & 658. Règles à observer pour juger de leur mérite & des faits qu'ils rapportent. Ibidem, 658 & 659. Auteurs anciens qui ont parié de Brunehaut, 659 & Suiv. Gregoire de Tours l'a beaucoup connue. - Pourroit n'être cru • qu'avec -précaution. - Ne l'a pas vue du temps de ses grands crimes. - En quel temps elle est morie, 660. Frédegaire seul la fait connoître. - Autres auteurs qui en parlent, ont copié Frédegaire, 661 & suiv. Auteurs modernes partagés, 663 & fuiv. Ce qu'en dit Bocace, 663 & 664. N'est qu'une fiction, 665. Paul-Emile le soutient. - Historient modernes qui lui sont contraires. — Historiens qui lui font favorables, 666 & fair. Mariana contredit par Baronius & Velois, 667 & 668. Cordemoi à la tête des apologistes. — Hadrien de Valois à la tête des détracteurs. --- Jugement sur l'ouvrage de celui-ci, 669. M. GAILLARD mfige en deux classes les crimes de Brunehaut, 670. Ceux reprochés par Clothire II, 670 & 671. Geux reprochés par la foule des historiens, 670, 682 & Suivantes. Discussion de l'accusation d'avoir procuré la mort à Sigebert, 670 & 671. Sur fon maringe avec Mérouée. - Si elle lui a procuré

ia mort. - Si elle causa celle de Chilpéric, 672 & suiv. de Théodebert, 678 & 679; de Mérouée, fils de Clotaire, 679; de Théodoric, 680; des enfans de Théodoric, 680 & 681. Si Gregoire de Tours & le pape S. Gregoire som favorables à Brunehaut, 600 & suiv. M. GAILLARD fait voir que le silence de Gregoire de Tours ne prouve rien, 691 & 692. Que les lettres de S. Gregoire ne prouvent pas plus, 692 & suiv. Non plus que les vers de S. Fortunat en la faveur, & ceux de Ronsard contre elle, 694. Conclut contre les apologistes, que son supplice fut affreux, mais juste, 695. Voyez FRÉDE-CONDE.

BRUSSEL. Son sentiment sur l'ancienneté des Baillis. Mém. Vol. XXIV, 746. Réfuté par M. BERTIN. Ibid. 747.

BRUTUS (L. Junius) On Iui élève une statue dans le Capitole, après l'expulsion des Tarquins. Mém. Vol. XXIII, 314. -Est remplacée par celle de Jule-Célar. — Motif qui détermine Brutus à anenter à la vie de Césat. Mem. Volume XXIV, 217.

BRYAXIS décore le sombeau de Mausole du côté du nord. Mém. Vol. XXVI, 324.

BUBAST E. Description d'une deses médailles en l'honneur d'Adrien. — The son nom de Bubastis, nom de Diane, qui y étoit adorée. — Sa finación, — Ses Evéques—

Son

Son évéché réuni à celui de . Khandek. — Subliste sous le nom de Basta. Mém. Vol. XXVIII, \$34 & 535.

BUDALIA, patrie de Décius. Mém. Vol. XXVIII, 425.

BUDDA, auteur de la philosophie Indienne. Définition qu'il donne de Dieu. — Ses successeurs fidè-Iement attachés à ses principes. — Prière qu'on trouve dans leur Panjangam. Mém. Vol. XXXI, . 225. Est nommé Fo à la Chine. Ibid. 3 22. Ses sectateurs Chinois sur l'union de l'ame à Dieu. — Sa posture quand il se sivroit à la contemplation. — Celle du Sommona-condom, des Siamois est 12 même, 323. Etat qu'elle procure. — Il enseigne la métemplycole, cinq cents ans avant! Pythagore, 328. Ses disciples la portent à la Chine, au Thibet dans la Tartarie. — Lui-même reparoît plusieurs fois. — Invente un nouveau dogme sur la transmigration des ames. — Enleigne que le premier Principe & la , dernière fin de tout étoient le Néant & le Vide. — Cette doctrine donne naissance à la secte des Bramines & des Samanéens. 330 & 331. Florissoit mille ans avant l'ère vulgaire. - Unanimement regardé en Orient comme père de la Philosophie, 335. Voyez BOUTTA & BUTTA.

BUDE. Voyez AQUINCUM & MÉTEMPSYCOSE.

RULARCHUS introduit plusieurs

Tome XXXIII.

couleurs dans la peinture. — Candaule lui achète un tableau au poids de l'or. — En quel temps il vivoit. Mém. Volume XXV, 268.

Bulgarie. — Leur origine. — Leurs incursions. — Donnent leur nom à la Bulgarie. — Étendue de leurs conquêtes. — Réprinés par l'empereur Basile. — Ceux du mont Hæmus secouent le joug. — Secourus par les Tartares Comani. Mém. Vol. XXX, 243. Le nom de Cumanie connu en Hongrie. — Conquis par les Turcs, en quel temps. Ibidem, 244.

Bullison. (Antoine) Sa dissertation sur le marbre de Pouzzoles. Mém. Vol. XXIV, 152.

BULLANT (Jean) fameux Architecte, conduit la construction de l'hôtel de la Reine, aujourd'hui de Soissons, Hist. Vol. XXIII, 269. Élève dans l'angle d'une cour, la colonne. Ibid. 270.

BUMADUS ou BUMELLUS, rivière que traversa Alexandre, pour combattre à Gaugamela. — Se jette dans le grand Zab. — Se nommme actuellement Hariyfon. Mém. Vol. XXXII, 566.
Tavernier l'appelle Bohrus. Ibid. 567.

BURDENIS, Burgenis dans Ja Notice de l'Empire. Mém. Vel. XXVIII, 417.

BURIGNY (M. DE) Associé en 1756. Hist. Vol. XXVIII, 4. Vie du philosophe Athénion, surnommé Aristion. Mém. Vol. XXVII, 395. Précis de les

réflexions sur la tragédie d'Eschyle, intitulée les Perses. Hist. Vol. XXIX, 58. De sa dissertation sur les origines fabuleuses des nations. Ibid. 35 & Juiv. De son Mémoire sur la différence des traditions fur Hélène & sur la guerre de Troie, 45 & suivantes. De ce qui regarde le philosophe Posidonius, 177 & suiv. De son Mémoire sur les erreurs historiques des auteurs profanes, au sujet des Juis, 199 & suiv. De ses remarques sur la vie & les ouvrages de Publius Nigidius Figulus, 190 & Suiv. Mémoire sur la vie d'Hérode Atticus. Mém. Vol. XXX, 1 & suiv. Précis de · la vie d'Aspasse. Hist. Volume XXXI, 69. De les Mémoires fur les honneurs & les prérogatives accordés aux Prêtres dans les religions profines, 108. De fon Mémoire sur Calvus, poëte & orateur, 122. Sur le philosophe Sextins, 127 & sur. Sur le philosophe Musonius, 131 & fuiv. Sur la vie de Proclus, & la notice d'un manuscrit contenant quelques-uns de ses ouvrages qui n'ont point été imprimés, 139 · & fuivantes.

Busiris, deux Princes de ce nom en Égypte. — N'ont pu être contemporains d'Ofiris. Mên. Vol. XXXI, 1166. Fables débitées sur leur compte, viennent des mauvais traitemens saits aux étrangers. Ibid. 181. Leur inhuitanité, 187. Strabon croit qu'il n'y a jamais eu de Busiris en Égypte. — Ce sentiment com-

battu par les vestiges, par le nome Busiritique, par le bras du Nil qui porte ce nom, par la capitale du nome, appelée de même. — L'étymologie qui tire ce nom de Bûs, vient de l'imagination de quelque Grec. Mémoires, Volume XXXI, 188. Son origine est égyptienne. — Les Arabes l'appellent Beizar ou Baizar. Ibidem, 189.

BUTOS. Sa position. Hist. Volume XXXI, 36. Son temple de Latone d'une seule pierre. Ibid. 35. Son bloc, examiné par M. le comte DE CAYLUS, dut être taillé dans les carrières d'Éléphantine.—Il étoit de deux morceaux, 36. Dissérence de cette chapelle décrite par Hérodote, & celle décrite par Grangier, 37.

BUTTA, placé par les Indiens au rang des Dieux. - Né d'une vierge par le côté. Mémoires, Vol. -XXVI, 771. Appelé aussi *Puti*. - Sommona-condom chez les Siamois, que M. DE GUIGNES interprète le Semanéen - condom. Ibid. 774. Les Arabes l'appellent Boudasp ou Boudasf. — Les Perlans, Schekmouniberkari. - Les-Chinois, Tche - kia ou Chekiameouni; Foteou ou Foto; mais son nom le mieux cennu est Fo ou Foto. — Les Siamois le nomment Prah - poadi - tchaou , Sammana-· khutama & Phutta. — Hyde le dérive du persan Butt. Leibnitz veut que ce soit le Wodin du nord. - Chez les Indiens Butta fignifie. Mercure, 776. Les fables des Indiens, & le peu de détail des-

historiens, empêchent de fixer le temps de sa naissance. — Masoudi le place sous des règnes inconnus. - Les Arabes le font naître dans le Kaschmir, d'où il passe dans les Indes & fonde le Sabéisme. — Les Chinois font naître Fo aussi dans le Kaschmir. Mém. Volume XXVI, 777 & 778. L'accord des Chinois & des Arabes semble exclure le sentiment de ceux qui le font naître à Siam ou à Céilan. — Deux époques de sa naissance chez les Chinois, dont la différence est de trois cents quarantequatre ans. Ibidem, 778 & 779. M. DE GUIGNES, pour les accorder, établit que le système de cette religion étant fondé sur la métempsycose, ils auront adopté les fondateurs des autres religions, comme de nouvelles apparitions de leur Dieu. — Les Bonzes trouvent, en conséquence, fept Fo, 779. Soutiennent que Vischnou a reparu ious le nom de Krischtenou, & y joignent toutes les circonstances qui indiquent J. C. 780. M. DE GUIGNES pense qu'ils ont adopté de même Zoroastre, & fait voir que l'époque de Fo, la moins ancienne, quadre avec le temps où a paru Zoroastre, 780, 781 6785. Que les Indiens ont connu Zoroastre, 783. Que Darius, roi de Perse, transporte un pyrée dans le Kaschmir, & oblige les Rois qui lui étoient foumis à y veniradorer un cyprès, 784. D'où ceux qui venoient au pyrée auront pu croire que Zo-

roastre étoit une nouvelle apparition de Butta. — Ils conservent des traces du magisme, dans le respect qu'ils portent au seu & à 🕏 l'arbre casta. — M. DEGUIGNES conclut que la vraie époque de Fo fera la plus ancienne des deux, & soutient que ce qu'on trouve de Christianisme dans la religion des Indes, provient du commerce des Occidentaux; car on y trouve des mots Romains consacrés à la religion. — Naissance de Fo. — Conformité de ce qu'en disent les historiens Chinois & S. Jérôme, 785. Fables que débitent les Chinois à ce sujet. — Ses différentes renaissances. — Est le même que Vischnou, dont la dixième apparition est sous la figure de Boudha. - Son mariage. - A un fils. - Se retire dans les déserts avec cinq Philosophes. - Sa mort. - Devient Dieu, 786. Enseigne à sa mort que tout ce qu'il avoit dit étoit figuré. — Que son véritable sentiment étoit que tout sortoit du néant & y retournoit. — Son principe favori, suivant les Missionnaires, est l'athéisme. — Ses dernières paroles produisent deux sectes, l'une suit la doctrine extérieure, l'autre la doctrine intérieure. — Les sectateurs de la doctrine extérieure connus sous les noms de Brahmes, Bonzes, Lamas, Talapoins. - Leurs principes. - Nombre de leurs divinités.-Leur vénération pour l'eau du Gange. - Leur ame se perfectionne à force de transinigrations, jusqu'à ce qu'elle occupe le P ij

. B. U

corps d'un Samanéen. Mémoires, Vol. XXVI, 787 & 788.

CA

AABA ou maison quarrée, bâtie par Ismaël, en l'honneur du Dieu d'Abraham. Mém. Vol. XXXII, 407. Les descendans d'Ismaël en furent les premiers Prêtres. Ibid. 408.

CABALLE, ancienne secte des Juiss. — Tient que la création est impossible. Mém. Vol. XXVII, 367. Leur système sur le Principe actif de l'Univers. - Leur langage obscur & mystérieux. Ibid. 371. Comparaison de leur système avec celui des Spinosistes, 372 & 376. Bruker croit que ce fut le système de Zoroastre. M. l'abbé FOUCHER fait voir le contraire. — Ce qu'ils pensoient sur la matière, 373. Leur système dut son étendue à l'école d'Alexandrie, 375. Différence entre les Cabalistes & les anciens Philosophes, 373 6 375.

CABALISTES, prétendent avoir conservé la doctrine secrète de Moyse. — Enseignent le système des émanations. — Donnent à leur premier Etrelenom d'Ensoph. Mémoires, Volume XXXI, 237. Voy. ENSOPH. Croient les ames humaines émanées de Dieu. Distinguent Dieu en Verbe interne & externe. — Le premier est l'essence divine, le second en sort par émanation. Ibid. 303.

CABARNI. Voyez CABIRES. CABINET de Sainte-Geneviève, On y voit le cadavre d'un voyageur desséché dans les sables. Histoire, Vol. XXIII, 119. La munie du petit prince de Memphis. Ibid. 129. Description de cette mussie, 137-

CABIRES. Précis du Mémoire de M. FRÉRET sur les Cabires.— Mythologie grecque très-compliquée à leur égard. Hift. Vol. XXIII, 48. Sentimens de Surabon peu suffisans pour concilier les contradictions. — Les Cabires doivent être envisagés sous trois points de vue, 1.º comme Dieux de Samothrace, où ils étoient qualifiés de grands Dieux ; 2.º commo dieux Egyptiens, fils de Vulcain: 3.° comme fils de Vulcain en Grèce, & honorés à Lemnos. — Cinqueceptions du nom de Cabires chez les Anciens. Ibid. 49. Recherches fur les Cabires, par M. FRÉRET. — Différentes significations de Cabires, réduites à trois principales. — 1.º Considérés comme ministres de certaines divinités. — 2.º Comme Dieux Subalternes. — 3.° Comme grands Dieux dans l'île de Samothrace. Hift. Vol. XXVII, 9. Comme ministres, venoient du canton de Cabire, en Phrygie. - Phérécydes les appelle Corybantes. Ibid. 10 & 11. Etoient fils d'Apollon & de la nymphe Rhytia. — Dans l'île de Paros, Cérès étoit appelée Kaleieg. — Ses Prêtres, Cabarni. - Les mêmes étoient nommés Cabires en Samothrace.—En Macédoine, Aranmaine, parce que leurs dieux Cabires s'appeloient

A'rdans. Hift. Vol. XXVII, 11. Les Cabires étoient honorés en Egypte comme fils de Vulcain. Ibid. 9 & 10. L'entrée de leur temple réservée aux seuls Prêtres. - Y étoient représentés sous la forme de Pygmées. — Hérodote les compare aux Patæques des Phéniciens. - Leur culte vient d'Egypte à Lemnos, 10. Etoient au nombre de trois. — Y étoient adorés avec trois sœurs Cabirides, ainsi que dans les îles voisines, la Troade, la Macédoine. — Leurs noms ne se révéloient qu'aux initiés. — Acusilas les fait fils de Casmilos, & les suppose pères des trois Cabirides. — Leur fable & leurs cérémonies ignorées. — Cabires représentés fur des médailles de Thessalonique. — Leurs attributs font voir qu'ils travailloient les métaux. — Ceux appelés Corybantes étoient aussi au nombre de trois, qui massacrent leur jeune frère, & l'enterrent au pied du mont Olympe. — Les mystères représentoient cet évènement. — M. FRÉRET présume que ces mystères ont rapport à l'histoire d'Iacchus, & étoient une copie de la fable d'Orus, tué par Typhon. - Que si les attributs ne s'accordent pas avec la fable, c'est que les Grecs ont confondu les fils de Vulcain avec les fils de Cérès, 11. Les A'raxions Airay montrent que les Cabires de Macédoine s'appeloient Avaxis, titre affecté aux Dioscures. — Les Dioscures étoient trois. — Le dernier, appelé Dionysius, mis en pièces par ses proches. — Ce nom affecté particulièrement aux Cabires de Samothrace, qui n'avoient rien de commun avec ceux de Lemnos, 12. La religion de Samothrace a trois époques, 1.º les grands Dieux, 2.° les Dioscures, 3.° Castor & Pollux. — Le nom des grands Dieux étoit un mystère connu des seuls initiés. — Varron dit que ces Dieux étoient le Ciel & la Terre, & les nomme Oin Swami, Divi potes. — Le culte du Ciel & de la Terre aboli par celui de Saturne.—Inscriptions Romaines qui désignent les noms de ces premières divinités, 12 & 13. Mercure Casmillus. — Hécate avoit un antre sacré, des mystères & des orgyes en Samothraçe. — L'antre s'appeloit Zerinthium. — Bochart en cherche l'étymologie dans la langue syrienne. — M. FRÉRET la trouve dans Coperson. -Les habitans de Samothrace autochtones, avoient une langue particulière. - Ce que Diodore dit de leurs traditions n'est que fiction. Seconde époque. Les Pelafges chassés de l'Attique, passent à Lemnos, à Imbros & en Samothrace. Y portent les mystères des Cabires & des Dioscures: -En quel temps, 13. Et les y mêlent au culte du Ciel & de la Terre. — Ces Cabires étoient Cérès, nommée A'Eneos; Proserpine, Axiokersa; Hadès ou Pluton Axiokersos; Casnietos, Mercure. — Celui-ci exécutoit les ordres des autres. — Ils avoient pris ces mystères dans l'Attique Pij,

& la Béotie. — Ils y joignent les trois anciens Dioscures, fils de Jupiter & de Proserpine. — Ce culte différent de celui des Cabires, est confondu, ainsi que les Divinités. — Inscription qui prouve cette confusion. — Ces Dioscures étoient Tritopatræus, Eubuleus, Dionysius. — Différens noms qu'on leur donne, & différentes fonctions. — A'range ऋग्रेकेट , les mêmes que les Cabires de Samothrace. Histoire, Volume XXVII, 14. Troistème époque. Confusion des anciens Dioscures avec Castor & Pollux. - Causée par le nom Araxus qu'on donnoit à ceux-ci. — Ce nom commun aux Dieux & aux Héros. — Homère ne met point Castor & Pollux au nombre des Dieux. — Du temps de Pindare, ils avoient des sêtes, & présidoient aux jeux. — N'étoient point divinifés. — Au fiècle de Théocrite, on ne les distingue plus des anciens Dioscures. — Le nom de Dioscure n'est ni dans Homère ni dans Hésiode. — Alors Hécate & Neptune présidoient à la navigation & aux jeux. — Cérémonies de Samothrace inconnues, ainsi que le dogme. — Le nom de Divinité ineffable. — Les initiés se confessoient, portoient une écharpe. Ibid. 15. L'étymologie du nom des Dieux vient de l'ancien grec. — M. FRÉRET rejette les racines orientales de Kalegos. – Rapporte ce nom à la ville de Cabire en Béotie, où Cérès fut accueillie pendant ses voyages, 16.

Ceux de Lemnos tirent leur nom de Cabire leur mère, 17. Étymologie d'A'Enege, d'A'Enegen, d'A'Enegen, de Kagulog. — Les Latins appeloient Camilli, ceux que les Tyrrhènes appeloient Kadulog, 17. 5 18. Le Prêtre qui confessoi, 17. 5 18. Le Prêtre qui fignifie auditeur. — M. FRÉRET remarque que la dissérence dans les mystères venoit de ce que les Prêtres attribuoient à leurs Dieux les fonctions & les aventures des autres Dieux, 18.

CABIRES. Ce nom donné aux Perses. — Honorés dans Lemnos comme Divinités. Mém. Volume XXXI, 484. On honoroit sous ce nom les inventeurs des arts. — Ce mot dérivé de l'hébreu gabar. — Vulcain un des principaux Cabires. — Médaille de M. Seguin, portant un Cabire. Ibid.

485.

CABIRE, ville de Béotie. —
Reçoit Cérès dans ses voyages.
— Donne son nom aux Cabires,
suivant M. FRÉRET. Hist. Vol.
XXVII, 16.

CABIRE, ville. Pompée la nomme Diospolis. — Pythodoris lui donne celui de Sebaste. Mém. Vol. XXIV, 72. On y voyoit le palais de Mithridate. — Sa position. Ibid. 71.

CABRA, port de Tombut. Voyez

NIGER.

CADIS ou GADIR. Sa fondation.

Mém. Vol. XXX, 114. Voyez
FRETUM GADITANUM.

CADMUS chasse les Hyantes, s'unit avec les Aones, se marie avec une fille de Mars & de Vénus, sème les dents d'un dragon. Hift. Vol. XXIX, 37. Voy. ANTIQUITÉS GRECQUES.

CADMUS de Milet, contemporain de Phérécyde. — Écrit l'Histoire en prose. — Phérécyde, la Philosophie. Mém. Vol. XXIV, 63. Tous deux Grecs Asiatiques. — On conservoit le goût des Lettres dans ces pays, tandis que les Doriens l'éteignoient dans la Grèce Européenne Ibid. 64. Les Grecs orientaux rapportent les arts chez les occidentaux. — En quel temps vivoit Cadmus. — Il écrit l'histoire d'Ionie. — Celle qui paroissoit sous son nom, crue supposée, 65. Voyez GRECS.

CADUCÉE, fymbole de la paix. — Ornement fort en usage à Rome. Mém. Vol. XXIV, 158.

CECILIA. Médaille de cette famille, restituée par Trajan. — Symbole de la piété héréditaire dans cette samille. — L. Cæcilius Metellus perd la vue pour sauver ce qu'il y avoit de plus sacré dans le temple de Vesta. Mém. Vol. XXIV, 210. Absout les Vestales. — Mérite une statue au Capitole. — L'éléphant, symbole favori des Metellus. — Pourquoi! — M. LE BEAU croit que la restitution de Trajan regarde quelque statue d'éléphant, Ibid. 211.

CAEN n'existoit pas sous l'empire Romain. Mém. Vol. XXVIII, 481. S'accroît sous les premiers ducs de Normandie. Ibid. 480. — D'où vient son nom. Hist.

Vol. XXXI, 245.

CENE, ville fur le bord du Tigre, actuellement Senn. — Xénophon en fait enention. Mém. Volume XXXII, 567.

CERE. Voyer AGY LA.

CAFÉ. Époque & circonstances de sa découverte, suivant les Orientaux. Hist. Vol. XXIII, 284 & suiv.

CAHOS. Ce qu'il signifie. Mém. Vol. XXVII, 235, bis.

CATA-CÆCILIA, nom qu'on donnoit à la mariée dans la cérémonie des nôces. — C'étoit celui qu'avoit pris Tanaquil, femme de l'ancien Tarquin. Mém. Vol. XXXII, 336.

CAÏCANDRAS. Voyez GOLFE Persique.

CAïus. Sa sœur Drusilleau nombre de ses concubines. — La met au rang des Déesses après sa mort. Mém. Vol. XXIV, 201. L'horreur de sa mémoire empêche ses successeurs de rappeler son nom. Ibid. 151.

CALADES peint de peuts sujets, des tableaux badins. — Pourroit être celui qui peignit Timothée endormi, & la Fortune par-dessus sa tête, emportant des villes. Mém. Vol. XXV, 282.

CALAMIS, célèbre Graveur. Mém. Vol. XXXII, 773.

CALAMUS, canne ou roseau qui servoit à écriré sur le papier ou le parchemin. — Sont communs dans tous les étangs. — L'usage qu'en a fait M. DE CAYLUS, l'a persuadé que les manuscrits qu'il a vus sur toile & sur le papirus, n'ont pas été écrits avec des

roseaux. Mém. Vol. XXVI, 284 Ø 285.

CALANES. Voy. PHILOSOPHES DE L'INDE.

CALCOSSENDI, écrivain Arabe. Mém. Vol. XXIV, 539.

CALENDRIER Romain, depuis , les Décemvirs jusqu'à la correction de Jules-Célar, par M. DE LA NAUZE. — Ce calendrier n'a point encore été exécuté, de manière que l'on trouve le rapport des années Romaines aux années Juliennes proleptiques. — Usserius l'a fait pour quelques évènemens & s'y est mépris. — Dodwel s'est plus étendu dans sa dissertation sur les cycles Romains. — Son système singulier. Mém. Vol. XXVI, 219 & Suiv. Voyez DODWEL. L'exécution de ce calendrier très-difficile avant le décemvirat. — Moins difficile depuis l'extinction du . Décemvirat. - Les difficultés qui ont paru, viennent du préjugé que les années civiles du calendrier, commençant en janvier, répondent aux années solaires ou Juliennes. Ibid. 221 & 222. Au contraire, ces années sont les années consulaires, qui commencent souvent en d'autres mois. - La preuve de cette méthode font les clous Capitolins que les Magistrats annuels alloient attacher. — Et après l'usage de l'écriture, les écrivains comptent les années suivant les magistratures; d'où il suit que les ides de mai, époque des Décemvirs, tombent dans le courant de l'an

303, & qu'elles ouvrent cette année. — Que les seconds Décemvirs ayant refusé de sortir de charge, leur tyrannie de quelques mois ne forme pas une année différente de l'an 304, p. 222 & 223. L'an 305 commença avec le Consulat, aux ides de décembre, 223 & 228. M. DE LA NAUZE se propose de faire voir que les ides de décembre répondent au sept décembre Julien de l'an 450 avant J. C. — Il divise son Mémoire en sept articles. — Le premier, de la forme de l'année Romaine. 228. Voy. Année Romaine. Le second, sur la régularité du calendrier Romain, depuis l'an -3.05 julqu'à l'an 565, p., 223. . & 226. M. DE LA NAUZE ayant prouvé la régularité du calendrier & des intercalations. 226 & suiv. fait voir que le temps qui s'est écoulé depuis les ides de décembre de l'an 305 jusqu'à l'éclipse arrivée sous le consulat de Lucius-Scipion, en 564, est le même que celui qui s'est écoulé depuis le 14 mars Julien de l'an · 190 avant J. C. jusqu'au 7 décembre 450, p. 230 & 236; d'où il suit que le 1. i janvier Romain 305, répondoit au 24 décembre Julien. — Que le 1.º janvier Romain 564, répondoit au 29 août Julien, p. 231 &. 235. Erreur de Solin, qui im-, putoit ce dérangement aux intercalations, 224 & 231. M. DE LA NAUZE fait voir, au contraire. que c'étoit l'effet de la régularité

du calendrier. Mém. Vol. XXVI, 224, 231 & 235. M. DE LA NAUZE remarque que dans cet espace il y eut trois intercalations. - La première en 494, sous le consulat de Duilius. — Ces intercalations tomboient dans les années en nombre pair. Ibidem, 231. Dodwel le reconnoît. — Remède qu'il apporte pour appuyer son système. — La seconde en février 518, nombre pair, sous le consulat de P. C. Lentulus Caudinus.—La troisième en 563, proposée par Manius Acilius Glabrio, 232. M. DE LA NAUZE fait voir qu'elle est de la fin de son consulat, & pour l'année 5 64. - Dodwel veut qu'elle soit dans le consulat même. — M. DE LA NAUZE fait voir que ce que Pline dit de l'institution des Jeux floraux, est réglé par le calendrier Julien, 233 & 234, & qu'il n'a prétendu dire autre chose, sinon que les Romains établirent les Jeux floraux au jour du coucher du grand chien, 234. Voy. JEUX FLORAUX. Ce que Tite-Live dit du Ver sacrum, fait encore voir la régularité du calendrier, 235. Voyez VER SACRUM. Le troifième article, sur trois intercalations extraordinaires, 223 & 236. M. DE LA NAUZE remarque, sur la première, une éclipse de Lune, placée par tous les Savans pendant la nuit du 21 au 22 juin 168 avant J. C. — Il fait voir que dans l'espace de 168 à 190 Julien, il fe trouve vingt-un ans Romains & vingt-fix jours. — Que vingt-Tome XXXIII.

trois de ces jours furent intercalés, en 565, par un merkedonius, quoique cette année fut nombre impair. — Que cette intercalation fut extraordinaire, 236 & 237. Dodwel prétend qu'elle fut ordinaire. — Répond aux autres difficultés qui le présentent, que les écrivains que suit Tite-Live ont intervertil'ordre des intercalations. - Les trois autres jours ajoutés extraordinairement à l'année 584 nombre pair. — La manière dont s'explique Tite-Live là-dellus, justifiée par M. DE LA NAUZE, 237 & 238. Remarque que la seconde intercalation tombe à l'année 587 nombre impair. — Suppose le merkedonius de vingttrois jours. - La troisième intercalation lui paroît appartenir à l'an 587, de même que la seconde. — M. DE LA NAUZE fait voir qu'elle fut prolongée de deux mois, 238 & 239, & qu'il faut en admettre un troisième, pour faire quadrer les années Romaines de Caton avec les Juliennes, comme il paroît qu'elles quadrent, 239,240 6 241. Remarque que janvier ayant parcouru toutes les saisons, étoit, dans la vieillesse de Caton, revenu au terme de l'année solaire. — Que l'an 600 de Rome est le dernier où les Magistrats soient entrés en charge aux ides de mars. — Que cette installation fut depuis attachée au 1." janvier, 241. Que l'année 600, nombre pair, n'eut point d'intercalation, à cause de son raccourcissement.— Que les intercalations régulières passèrent dès-lors des années en nombre pair aux années en nombre impair. — Cicéron en donne des exemples. — M. de Pontedra les établis cependant en nombre impair. - Dodwel fait de même. Mémoires, Vol. XXVI, 242. Quatrième article, sur la régularité du calendrier depuis 601 julqu'à l'an 692. Ibidem, 223 & 242. M. DE LA NAUZE établit cette régularité, sur le rapport des évènemens du consulat de Cicéron, 242 & 243. Fait voir l'année 601 intercalaire de vingt - deux jours. — Que le consulat de Cicéron commence le 1." janvier Romain 691, 14 mars Julien 63, & finit le 29 décembre Romain, p. 242. Qu'Auguste naquit sous le confulat de Cicéron, cinq ou fix jours avant qu'il fût expiré. -Que la fuite de Catilina, que Cicéron met au temps des frimats, dans l'hiver, se trouve le 5 février Julien, 9 novembre Romain, p. 243. La guerre contre Catilina, en hiver, se trouve finie le 27 mars Julien. — Cicéron parle d'une éclipse, que Calvissus & Usférius placent au 7 novembre 64 Julien. — M. DE LA NAUZE fait voir qu'il s'agit d'une autre, du 6 mai 63 Julien, & la place le 2 du mois intercalaire. — Cicéron parle des feux que la planète de Jupiter répandoit au commencement de son consulat, 244. M. DE LA NAUZE fait voir que cela dut arriver le 17 avril Julien, 6 février Romain 691, & achève de prouver la régularité du calendrier, par la discussion d'autres dates, 245 & 246. Le cinquième article, fur lept intercalations supprimées, 223 & 247, depuis 692 à 708. — Macrobe attribue l'abolition de l'intercalation à la superstition, 247. M. DE LA NAUZE fait voir qu'elle étoit très-raisonnable, pour rapprocher le 1." janvier du solstice d'hiver, & que, fuivant fon calcul, il n'y a point d'année intercalaire que celle de l'année 702, p. 248, 252 ع ع ج ج . Ussérius, au contraire, en admet la pluralité. — Discussion des faits qui prouvent le système de M. DE LA NAUZE contre Ussérius, 248 & suiv. Remarque, fur l'année 704, que les intercalations étoient devenues affaires de cabale. — Que César change l'année Romaine, & établit les années Juliennes, 256. Le sixième article, sur la véritable durée de l'année 708, p. 223 & 256. Cette année, appelée année de confusion, contient quatre cents vingt-deux jours. — César intercala, pour cette année, soixantesept jours.—Suétone & Censorin veulent qu'il intercala en outre un merkedonius, 256 & 257. M. DE LA NAUZE estime qu'il faut s'en rapporter à Dion, qui avoit examiné le fait. — Cicéron exclut l'intercalation en février. — Les modernes prétendent qu'il n'en parle pas parce qu'elle étoit d'usage. — M. DE LA NAUZE, au contraire, soutient que la règle n'avoit plus lieu. — Le P. Pétau croit décider la question, par la

circonstance du coucher héliaque des Pléiades. Mém. Vol. XXVI, 257. M. DELA NAUZE fait voir qu'il n'est question-là que d'une tempête ou changement de faison.—Inscription latine portant la mort d'une fille à l'âge de cinq ans dix mois & cinquante-un jours, devroit être rapportée à l'année de confusion. — M. DE LA NAUZE fait voir que les périodes des marchés conviennent à son système. Ibid. 258 & suiv. Voyez MARCHÉ. L'article septième contient une table générale du rapport de chaque premier jour des années de Rome vavec le jour correspondant de l'année Julienne, 223, 260 & Suiv.

CALLIADES, Graveur en argent. Mém. Vol. XXXII, 775.

CALLICLÈS peignoit en petit. —
Ses ableaux n'avoient que quatre
pouces. — M. DE LA NAUZE
fait voir, contre le fentiment du
P. Hardouin, qu'il est différent
du Sculpteur. — Celui-ci fit la
statue de Diagoras. — En quel
temps il vivoit. Mém. Vol. XXV,
283 & Guiv.

CALLICRATE, célèbre Architecte, qui bâtit les fortifications du Pyrée & la ville de Rhodes. Mém. Vol. XXIII, 157.

CALLIMAQUE, auteur de la lampe qui brûle devant Minerve. — Avoit le talent de tout faire d'après nature. — Décoration de cette lampe, gravée, ciselée & otnée de reliefs. Mém. Vol. XXXII, 781.

CALLIMORPHE, Médecin d'une

légion, écrit la guerre des Parthes. Hist. Vol. XXV, 89.

CALLINUSA, promontoire de Cypre, Eleni dans une carte, capo di Alessandreta dans une autre.
— Point local de Ptolémée entre Solæ & Arsinoë. Mémoires, Vol. XXXII, 537 & 538. Voyez ALEXANDRIE DE CYPRE.

CALLISTHÈNE. Son caractère. —
Écrit l'histoire d'Alexandre. —
Critiqué par Polybe. — Ses traits satyriques le font comprendre dans la conspiration contre Alexandre. — Sa mort. Hist. Volume XXV, 46.

CALLITHOÉ, première prêtresses.

d'Argos. Voy. Prêtresses.

CALLIXÈNE, courtisane de Thessale, Son aventure avec Alexandre. Hist. Vol. XXIX, 56.

CALMOURS. Voy. KALMOURS.

CALPURNIUS, habile dans l'art militaire. — Son avarice. Mém. Volume XXIV, 244. Marche contre Jugurtha. Ibidem, 245. Accusé par la loi de Manilius. — Envoyé en exil, 249.

CALVISIUS-TAURUS, philofophe Platonicien, enseigne à Athènes. — Étoit lié avec Aulu-Gelle. — Sa réputation. — Sa manière de disputer. —Sa manière de vivre. Mém. Vol. XXX, 10.

CALVUS, (Caïus - Licinius)
Orateur & Poëte de la famille
Licinia. Hist. Vol. XXXI, 122
& 123. Pourquoi ainsi appelé.
Ibid. 122. Son père Caïus-Licinius Macer. Voyez MACER
Ses épigrammes contre César.—
César lui offre son amitié.— Fatt

des vers pour Quintilia. — Ses liaisons avec Catule. Histoire, Vol. XXXI, 123. Comparés enfemble. — Comparé à Anacréon. - Cicéron en fait un orateur foible. Ibid. 124. On admire ses accusations contre Vatinius. — Petit détail, 125. Admiré de Pline le jeune & de Quintilien, 126. Vouloit le disputer à Cicéron. — Des Sayans en ont fait deux Calvus, l'un poëte, l'autre orateur, 126 & 127.

CALYDNÆ, petites îles près de Ténédos. *Mém. Vol.* XXVIII,

326 bis.

CAL-YU-GAM. Quatrième âge chez les Indiens. — Ce que signifie ce mot. Mémoires, Volume XXXI, 254 & 257. Les Indiens commencent leur ère à cet âge. Ibid. 257. L'appellent aussi de ce nom. — Durée qu'ils lui donnent, 259.

CAMARIS, anciennement Parium. Autrefois colonie Romaine. — Appelée Adrastée par Homère. Mém. Vol. XXVIII, 336.

CAMATULLIQUES, peuples du territoire de Toulon. Hist. Vol. XXVII, 130. Vestiges de leur nom dans Ramatuelle. Ibid. 131.

CAMBALU. Ce qu'il signifie & d'où dérivé. — Le P. Hardouin veut y rapporter le nom de rivière Cambari, de Pline. Mém. Volume XXXII, 598.

CAMBOLECTRI Agestnates. Pline les joint aux Pictones. — Conviennent à l'Agénois. Hift. Vol.

XXIX, 240.

CAMBOLECTRI Atlantiques.

M. MÉNARD conjecture qu'on pourroit les placer vers l'Agénois. Hift. Vol. XXIX, 240.

C A M B Y S E. Mauvais traitemens qu'il fait aux prêtres de Memphis. Mém. Vol. XXXI, 183 & 184. Blesse le dieu Apis. — Détruit le temple de Vulcain. — Brûle celui d'Héliopolis. — Enlève les richesses de ceux de Thèbes. Ibid. 184.

CAMÉE. Observations de M. l'abbé BELLEY sur un camée du Cabinet de M. le Duc d'Orléans. — Observe qu'il a été gravé à l'occasion d'une fête schnnelle de Rome. — Description de cette pierre. Mémoires, Volume XXVI, 475. On a cru que l'édifice qui y est représenté étoit le Panthéon, & que le type le rapportoit à l'établillement des Puellæ Faustinianæ. — M. l'abbé Belley fait voir la différence du Panthéon avec cet édifice. — Que les médailles frappées en mémoire de l'établissement des Puella, &c. n'ont aucune ressemblance avec la gravûre de la pierre. — Qu'elle a du rapport à une médaille de Domitien, frappée à l'occasion des Jeux séculaires. Ibid. 476. Voyez Jeux sécu-LAIRES. Et qu'elle représente Domitien distribuant des parfums devant le temple d'Apollon-Palatin, 477 & 482. Un Prêtre ou un Magistrat lui présente une couronne, 480. Les douze signes du Zodiaque, gravés autour, ont un rapport sensible avec le sujet des jeux. - La vierge y est

représentée avec une licorne. Mémoires, Vol. XXVI, 483. Voyez LICORNE & VIERGE. Description de deux camées, dont l'un représente les têtes de Germanicus & d'Agrippine, & l'autre celle de Caïus. — Le premier, une agate onyx, gravée en relief. Mémoires, Vol. XXVII, 167. Regardée comme la bague de mariage de S. Joseph & de la S. ' Vierge, & honorée comme telle pendant plus de six cents ans. — Va de pair avec ce qu'il y a de mieux gravé. - Dom Montfaucon y reconnoît Germanicus & Agrippine. — Confond l'infcription, qui n'est que le nom des graveurs. Ibid. 168. En fait un présent de la ville d'Athènes à Germanicus.—M. Mariette soupconne que l'inscription n'étoit que le nom des graveurs, 169. Ce soupçon vérifié par l'autre camée, où est la même inscription. — Difficulté sur l'emploi de deux graveurs pour un camée, se lève par la facilité avec laquelle les artistes Grecs se réunissoient. - M. lecomte DE CAYLUS foupconno que l'un aura modelé en cire, & l'autre exécuté, 170 & 171.

CAMERA Compotorum, Chambre des Comptes. Mém. Vol. XXIV, 620.

CAMPIDOCTORES. \ Voyez ANTE-CAMPIDUCTORES. \ SIGNANI.

CAMUS, ouvrage Arabe. - Traduit par Giggeius. — L'auteur est Firnzabad. Mém. Vol. XXIV, 764.

CANATHA. Observations de M. l'abbé Belley surson ère. Mém.

Volume X X V I I I, 568. En quel temps elle commence, suivant le P. Hardonin. *Ibid.* 569. Suivant M. l'abbé B E L L E Y, 574. Position de cette ville. — Etoit de la tribu de Manassès, 577. Appelée Canassados dans les notices. — Inconnue à présent, 578.

CANAYE (Étienne DE ) Associé-Vétéran. Hist. Vol. XXIII, 13.

CANCELLARII. Voy. TRÉSOR DES CHARTES.

CANÈRE. Ce qu'il signifie. Hist. Vol. XXIII, 153.

CANNE, mesure en usage à Rome. Mém. Vol. XXIV, 486.

CANON astronomique de Théon d'Alexandrie. Remarques de M. FRÉRET sur ce canon. — Porte le nom de Tabulæ manuales. — Etoit composé de plusieurs parties. — La durce de chaque règne y étoit exprimée léparément en années entières. Mémoires, Vol. XXVII, 121, 132 & 150. Les règnes de moins d'une année n'y sont pas exprimés. — Ce canon finit dans le Syncelle, au règne d'Alexandre. — Celui publié par Pétau, au règne d'Antonin. - Bainbridge en publie un qui descend à Théodose. — Dodwel en donne un qui descend jusqu'à Basile le Macédonien & Léon le philosophe. — Quelques canons sont des fastes consulaires, appliqués aux années de Nabonassar. Ibid. 122. Avoient été dressés pour trouver l'ère astronomique des magistratures & des règnes. — Première époque Qij

astronomique, celle de Nabonassar. Mémoires, Volume XXVII, 123. Voyez NABONASSAR. Seconde époque astronomique, la mort d'Alexandre, 124. Voyez ALEXANDRE. Troisième époque astronomique, ère des Augustes. Ibid. 124 & 134. Celle-ci n'eut lieu dans l'usage civil, que lorsque l'année Julienne fut établie en Egypte. - Voyez ANNÉE EGYPTIENNE. Quatrième époque, ère de Dioclétien, en quel temps, 124, 125 & 138. Subsiste en Egypte parmi les Coptes, sous le nom d'ère des martyrs , 125 & 138. Voyez DIOCLÉTIEN. Après les litles de règne, venoient des préceptes pour convertir les années civiles en astronomiques & pour calculer les périodes. — La troissème partie contenoit les tables des mouvemens célestes. — L'époque radicale étoit l'ère de Nabonassar. — Il y en avoit dont l'époque radicale étoit les années de Philippe. 125. Ce canon étoit l'ouvrage des astronomes Grecs d'Alexandrie, qui avoient converti les • années lunaires de Babylone en années vagues des Egyptiens, & recueilli les observations de Chaldée, d'Egypte & de Grèce, 128. S'étoient servis des mêmes moyens que les Modernes, pour s'assurer des observations. - La méthode de Riccioli peut faire fentir celle des Anciens. - Raisons qu'emploient ceux qui veulent le débarrasser de ce canon, 129 6 130. Supposent que

cette ère étoit ancienne & suivie, quoiqu'on n'en trouve aucune trace dans l'histoire. — Supposent que les obtervations sont datées par l'année de Nabonassar, sans faire mention des règnes. — Peu contiennent celle de Nabonassar, 130 & suiv. Elle n'y est ajoutée que pour déterminer le mois, &c. La distance de ces observations, 131 bis, & 132. Quel parti prend le canon sur les fractions de l'année pour le commencement & la fin des règnes. — M. FRÉRET remarque qu'il ne suit pas une méthode uniforme, 1326 133. Que sa troisseme partie est dans le cas des médailles Romaines frappées en Orient. — Que l'ère astronomique d'Egypte est précédée d'un mois par la prise d'Alexandrie. — Inscription qui apprend cette circonstance, 134. Le reste de l'année attribué à Cléopatre. — Le règne d'Auguste commence avec l'année Egyptienne. — Le commencement de celui de Tibère concourt par hasard avec l'année Egyptienne. — Donne occasion d'attribuer aux Empereurs l'année entière où avoit commencé leur règne. — Exemple de Caligula, de Claude, de Néron, 135. Abandonne cette méthode au règne de Néron. — Fait succéder Vespasien à Néron. — Reprend sa méthode aux règnes de Tite, de Domitien, de Nerva & de Trajan. - Scaliger & Pétau embarrassés dans la chronologie Romaine, faute de connoître cette méthode. Mémoires, Volume XXVII, 136 & 137. Accusent d'erreur les Astronomes. — M. FRÉRET remarque que ceux-ci ne pouvoient suivre d'autre usage que celui d'Egypte, s'ils vouloient être entendus. — Le canon marque le règne d'Hadrien, un an & dix-lept jours avant son commencement à Rome. — Le fait commencer au vingt-cinq juillet. — Reprend sa méthode pour le règne d'Antonin. — M. FRÉRET remarque que le règne d'Hadrien forme une difficulté réelle, qui ne vient point d'une méprise, mais seulement de l'usage. Ibid. 137 & 138. Demande fi cette méthode doit avoir lieu pour les deux autres parties du canon.— Dodwel & Desvignoles l'affirment. — M. FRÉRET fait voir le contraire, 138 & suiv. Examine en quel temps est arrivée la mort d'Alexandre, 139 & suiv. Fait voir que le canon compte dans le règne de ce Prince, l'année dans laquelle il est mort, 142. Qu'il compte dans le règne d'Artaxerce I', toute l'année dans Laquelle il est mort, 144 & 145. Que la treizième année de Darius II avoit commencé avant le mois de septembre, p. 144, 1460 147. Ce qui détruit l'induction que Des vignoles tire de Diodore fur la mort de Darius, 147 & 148. Mais M. FRÉRET fait

voir que Diodore s'est trompé en cette occasion, & l'accuse

d'avoir peu d'exactitude pour la

Chronologie, 148 & 149;

d'avoir défiguré les originaux dont il a fait des extraits. — Desvignoles se méprend sur l'objet des rédacteurs du canon, qui datent de la conquête de l'Egypte & de la fondation d'Alexandrie. — Cette fondation a trois dates qui peuvent être vraies. - Quelles elles sont, 149 & 150. M. Desvignoles suppose que le canon retranche du règne d'un Prince, l'année entière dans laquelle sa mort est arrivée. — M. FRÉRET fait voir que cette supposition ne peut être admise, 151. Que la méthode du canon est semblable à celle des chronologistes Chinois, qui inscrivent du nom de l'Empereur, l'année sous laquelle elle a commencé. -On ignore comment on se conduisoit pour les observations faites sous les Princes dont le nom n'est pas dans le canon, 152. M. GIBERT remarque que ce canon est célèbre par ses observations altronomiques. — Manière dont il le fait rapporter à la chronologie des rois de Juda. Mém. Volume XXXI, 15 & Juiv. Son opposition avec les historiens sur les dates. Ibid. 34. Son autorité n'est point irréfragable. — Difficulté que l'on trouve à défendre ce canon, 35 & suiv. La durée des règnes varie dans les différentes éditions, 38 & 41. N'est qu'une méthode d'années égales, auxquelles les Astronomes ont rappo té leurs observations. — Ses in senteurs étoient Egyptiens, 39. M. GIBERT soutient que les années des Rois n'y sont qu'hypothétiques, & que les oblervations ne déterminent avec certitude, que l'année de l'ère de Nabonassar. - Que l'usage de cette ère étoit reçu chez les Chaldéens, contre l'opinion de M. FRÉRET. Mém. Vol. XXXI, 40. Soupçonne que le règne de Nabonide n'etoit pas or ginairement dans ce canon. Ibid. 41. Voy. NABONIDE, M. GIBERT supprime ce Nabonide & rejette son règne sur les règnes indiqués. - Entuite il développe l'arrangement des derniers rois de Babylone, 42. Voyez NABO-POLASSAR. Suppose que les successeurs de Nabuchodonosor, nommés par Berose, sont ceux qui occuperent le trône pendant la maladie de ce Roi, & que ceux nommés dans le canon, succédèrent après sa mort. — Ses raisons, 43 & suiv.

CANON chronologique des rois de Juda & d'Ifraël, par M. GIBERT. Mém. Vol. XXXI, 20 & suiv.

CANTHARUS de Sicyone, Graveur en argent. Mém. Volume XXXII, 775.

CANTIQUES des Germains étoient les annales de leurs nations. — Ne furent point les ouvrages des Druides fugitifs. Mém. Volume XXIV, 426. Différence entre les nations qui transmettent les évènemens par des cantiques, & celles qui ne le font pas. — Cantiques des Péruviens servent à Garcilasso de mémoires pour composer son histoire. Ibid. 427.

Ceux des Gaulois mis en oubli.

— Cantiques dés Germains qui fe chantoient avant le combat. — Contenoient l'eloge de leurs guerriers, 428.

CAP. Diaz est le premier qui le double. — L'appelle Cap des tourmentes. — Et depuis est appelé Cap de Bonne - espérance. Mém. Vol. XXVIII, 317.

CAP DE CREUZ. Voyez APHRO-DISIUM.

CAPDE GUARDAFUI. Voyez RAPTA.

CAP MOÇANDON. Voyez EUPHRATE.

CAPÈNE. Position de la porte Capène à Rome, & distance de cette porte au milliaire doré. — Les Savans la font répondre à celle de S. Sébastien. — Différence dans cette correspondance. Mém. Volume XXVIII, 380. Corrigent Pline, suivant leur hypothèle. - M. DE LA NAUZE fait voir qu'elle correspond à l'arcade de l'aqueduc d'auprès de la porte S.' Sébastien. — Fondé sur un monument de la basse antiquité. Ibidem, 381 & 382. Où les portes d'alors répondent à la position de celles d'aujourd'hui. - Fondé fur un passage de Frontin, qui place un rameau de l'eau Marcia à la porte Capène, 382 & 383. Conduite de l'eau Marcia. — Mal expliquée par Fabretti, 383 & 384; qui corrige à sa fantaisse le texte de Frontin. — Distance en palmes de la porte Capène au milliaire doré, 385. Détour qu'il falloit prendre prendre à cause du Septizonium. Mémoires, Volume XXVIII, 386 & 387. D'où la distance itinéraire étoit plus longue que la droite. — Place du milliaire doré. — Autres détours font estimer juste le calcul de Pline. Ibid. 387 & 388.

CAPITOLE, brûlé sous le règne de Tite. Mém. Vol. XXVI, 494.
Rebâti par Domitien. — On frappe des médailles à ce sujet. — Médaillon du cabinet de M. Pellerin qui en présente la façade.

Ibid. 494.

CAPITOLIN, écrit la vie de Macrin avec l'aigreur d'une haine récente. — L'accuse de despotisme. — De tous les vices sans exception. Mém. Vol. XXVII, 529. Copie les libelles diffamatoires du temps de Macrin. Ibid.

530.

CAPPADOCE. Son étendue ancienne. — Étoit divisée en deux fatrapies sous les Perses. — L'une prit dans la suite le nom de Pont, l'autre conserva le nom propre. — Ses peuples avoient une même langue, les mêmes mœurs & le même culte. Mém. Vol. XXIV, 77. Son année. Voyez ANNÉE. Ses Rois issus de Cyrus. — Peu connus jusqu'au temps d'Alexandre. — Leur alliance avec les Romains. Hist. Vol. XXIII, 190. Minerve, type commun de ces Rois. Ibid. 192.

CAPPADOCIENS (les) empruntent leur année vague des Perses. Mém. Vol. XXXI, 75. Voyez ANNÉE.

Tome XXXIII.

CAPPEL, (Jacques) dans son livre sur les mesures, suppose que les pieds de mesure ayant été établis sur la mesure actuelle du pied humain, les Anciens sont les plus longs. — Croit que la mesure du pied des premiers hommes est devenue la coudée de leurs descendans. Mém. Volume XXIV, 534.

CAPPERONNIER, (Jean) Professeur en langue grecque au Collége royal, Affocié en 1749. Hist. Vol. XXIII, 9 & 13. Ses Recherches fur l'histoire & l'esclavage des Hilotes. Mém. Volume XXIII, 271 & Suiv. Ses Observations sur l'ouvrage de Denys d'Halicarnasse, intitulé de l'excellence de l'élocution de Démosthène. Mém. Vol. XXIV, 2. Extraits de l'ouvrage. Ibid. 3. Corrections du texte, tirées d'un manuscrit de la Bibliothèque du Roi, 17 & fuiv. Mémoire sur Pérégrin le cynique. Mém. Vol. XXVIII, 69 & Sujv.

CAPRICORNE, représenté sur les médailles d'Auguste, pourquoit

Mém. Vol. XXIV, 79.

CAPTIVITÉ des Juifs, de soixantedix ans, prédite par Jérémie. — Dans quel temps elle a commencé, dans quel temps elle a fini. Mém. Vol. XXXI, 48.

CAP-VERD, (le) fépare le pays des Blancs & des Noirs. Mém. Volume X X V I, 18. Connu de Ptolémée. Ibidem, 73 & 74. Composé de deux pointes, l'une qu'il appelle Arsnarium, & les Portugais Almadies; l'autre Ryssadium,

& les Portugais: Manvel. Mém.

Vol. XXVI, 74.

CARACALLA. Son caractère. Mém. Vol. XXVII, 514. Prend en naissant le nom de Bassien son aïcul. — Sévère lui donne celui de M. Aurelius-Antoninus. — Celui de Caraçalla lui venoit d'un habillement Gaulois qu'il aimoit. — On l'appelle par injure, après sa mort, Bassien, Caracalla, Tarantas. Ibidem, 516. Se piquoit d'imiter Alexandre, & en prenoit le nom. — Donne le droit de bourgeoisse Romaine à tous les sujets de l'empire. — Forme une phalange de seize mille hommes, armés à la Macédonienne. Mém. Vol. XXV, 472.

CARACOTINUM, port de mer où se terminoit une voie Romaine à l'embouchure de la Seine. — Etoit la forteresse des Romains. — Le port étoit dans le vallon où est aujourd'hui Harfleur. - Le vieux château, nommé Cretin, paroît être Caracotinum. Histoire, Vol.

XXXI, 224.

CARAMBIS, promontoire de l'Euxin, sa position. Mém. Vol.

XXXII, 637.

CARAVANNES. Temps qu'elles mettent à faire le chemin d'un degré. Hift. Vol. XXVII, 104.

CARAUSIUS. Médaille d'argent, le représentant, donnée par M. Méad à M. DE BOZE. Histoire,

Vol. XXV, 267.

CARCASSONNE, ville des Volces-Tectolages. — Son ancienneté. — Fournit des troupes à César. — Simple château, dans l'Itinéraire de Bourdeaux à Jérusalem. Hist. Vol. XXIX, 238.

CARDA. Action de force chez les Perfes, aujourd'hui Kardan. -Cardarigan, nom de dignité au v 11. siècle, dérive du même mot. Hift. Vol. XXXI, 318.

CARDARIGAN. Voy. CARDA. CARDIA, détruite par Lysimaque. Mém. Vol. XXVIII, 342.

CARLEMS, (les) babitoient des îles du temps de Minos. — S'établissent sur la côte, d'où ils chassèrent les Lélèges & les Pélasges. Hift. Vol. XXXI, 208. Otent l'empire de la mer aux Milésiens. Mém. Vol. XXIII, 160.

CARIN. Corruption de ses mœurs. -Perd l'empire & la vie dans la guerre contre Dioclétien. — Étoit tils de Magnia-Urbica. Hift. Vol. XXVII, 157 & 158.

CARLIER, (M. l'abbé) Bachelier de Théologie, remporte les Prix de 1750 & 1751. Hift. Volume XXIII, 8. Celui de 1758. Hift.

Vol. XXIX, 30.

CARLOMAN, fils de Louis-le-Begue, soutenu par l'abbé Hugues. Mém. Volume XXIV, 691. Bat les Normands à Avaux. Ibid. 702. Est repoussé, 704. Traite avec eux, 705. Fut tué à la chasse par un sanglier, 706. Voyez BAIZIEU.

CARMANIDES, élève d'Euphranor. Mém. Vol. XXV, 282. Peintre du troissème rang. Ibid. 283.

CARMÉLI. (le P.) Corrections dans sa traduction de l'Iphigénie GARMEN. Ce qu'il signifie. Hist. Vol. XXIII, 149.

CARNÉADE soutient le pour & le contre. — Réduit tout à de simples probabilités. Mém. Vol. XXXII, 100.

CARNÉES, fête de Sparte, se célébroit sous des tentes. Hist.

Vol. XXXI, 100.

CARNES. Peuples vaincus par Scaurus. — Leur nom vient de Karn. — Ce qu'il fignifie en langue Germanique. Mém. Vol. XXIV, 241.

CARNIA, fêtes en l'honneur d'Apollon. Voyez APOLLON.

CARNIOLE. Description d'un de fes lacs qui se met à sec, & où le poisson vient avec l'eau. Hist. Vol. XXV, 73.

CARNIQUES. Gaulois qui habitoient le pays qu'on appelle aujourd'hui Frioul & Istrie. Mém.

Vol. XXIV, 241.

CARPASIA. Voy. CARPASIUM.
CARPASIUM ou CARPASIA.
Sa position, suivant Ptolémée & Strabon. Mém. Volume XXXII,
541. Il y en avoit deux. —
Difficulté d'arranger cette position avec celles des îles Carpasies.
1bid. 542.

CARPENTORACTE. Veyez

CARPENTRAS.

CARPENTRAS, capitale des Méminiens. Mém. Vol. XXXII, 739. — Étendue de les peuples. — Etymologie du nom Carpentoralle. — Située près de la rivière

d'Auzon, Ausonius. - Cette rivière mal connue des modernes, Hift. Vol. XXIX, 239. Colonie Romaine fondée par Jules-Céfar. -Conduite par le père de Tibère. - Ptolémée l'appette forum Neronis. — Son arc triomphal. Ibid. 240.—Se trouve dans les cuilines du palais épifcopal. — Sa description. Mém. Vol. XXXII, 741. Sa construction fixée à Domitius-Ænobardus. Ibidem, 742. M. MÉNARD fait voir que le monument de Domitius ne peut être celui de Carpentras, 743; mais bien des ruines qui se trouvent au port de la Traille. — Contre le sentiment de M. D'ANVILLE. qui le place à Védène, Vindalium, 744 & 745. Voyer VINDA-LIUM. Dessins du monument de Carpentras, par M. de la Monce, familis, 749. Sa conftruction, d'ordre composite, détermine M. MÉNARD à l'auribuer à Septime-Sévère, 753. Il y trouve des indices de sa victoire contre Albinus, 755.

CARTARI. (Vincent) Son erreur au sujet de la pierre de la mère des Dieux. Mém. Vol. XXIII, 217.

CARTEIA. Sa position deserminée exactement par M. Conduitt.

Adém. Vol. XXX, 96, 97 & 101. M. DE VALOIS prouves on identité avec Calpe. — Newton & Bochart son antiquité & son origine. Ibidem, 97. M. DE LA NAUZE prouve qu'elle est la même que Tartesse, 98; par l'unanimité des auteurs Grecs, 98 & 99. Que la Tartesse des

Rij

Latins est Gades. Mém. Volume X X X, 99 & 100. Qu'elle substitoit encore du temps de l'invasion des Arabes. — Une tour voisine substite long-temps après la ville, sous le nom de Torré-Cartagena. — Son nom changé aujourd'hui en celui de Castillon. Ibid. 100 & 101.

CARTES géographiques des Anciens. Histoire, Vol. XXV, 40. Anaximandre dresse des cartes, & même des globes. Ibid. 41. Les Egyptiens en avoient dès le temps de Moyse. — Aristagoras vient à Sparte avec une table d'airain, où étoit tracé le circuit de la Terre. — Les Romains en avoient de tous les pays. — Ptolémée donne des règles pour composer des cartes & des globes. — On les exposoit dans les Ecoles. — Euménius parle de celles de l'Académie d'Autun. — Les cartes anciennes font perdues. — Celle de Peutinger n'en donne aucune idée. -Elle ne contient que des routes. - Charlemagne possédoit trois feuilles d'argent, sur l'une étoit Constantinople, sur l'autre Rome, fur la troisième les trois parties du monde. — M. BONAMY ne trouve, depuis Eginard, aucun auteur qui fasse mention de cartes. Celles des Anciens se rapportoient à leurs systèmes, & point entre elles, 41 6 42.

CARTHAGE. Sa situation, entrepôt du commerce d'Orient & d'Occident. - La Tharsis de la Genèse. -Tire ses richesses d'Espagne. -Son commerce ayec Tyr. Hist. Vol. XXXI, 203. Son alliance avec cette ville. — Ses entreprises imitées par ceux de Marseille. — Sa supériorité sur Marseille. — Fraye des routes à Marseille. Mém. Vol. XXVI, 10 6 11. Génie de ses habitans pour le commerce. — Sa situation favorable. — Devient en peu de temps capitale d'un grand Etat. Ibid. 12. Fonde des colonies jusqu'au détroit. — Devient en quelque sorte souveraine de la mer. — Ses voyages connus dans la mer Adantique. — Projette de s'approprier le rivage occidental de l'Afrique, 13. En ordonne l'exécution. — Choisit Hannon pour ches de l'entreprise, 14 & 39. Voyez HANNON. M. DE BOUGAINVILLE présume que les commerçans Carthaginois ne passèrent jamais le Sénégal. — Que peu à peu l'île de Carné fut le terme de leur navigation, 24; mais qu'elle fut toujours l'entrepôt de leur commerce au sud de l'Afrique. — Alloient le long des côtes avec des vaisseaux légers, - Portoient aux Ethiopiens des vases de terre, &c. — En rapportoient des peaux, 23.; de la poudre d'or, dont ils tenoient le secret, 24 & 38. Hérodote l'a transmis, 24. Manière dont se failoit ce commerce. — Mise au rang des fables. — Usitée cependant encore dans le royaume de Melli. — Monumens de l'île d'Arguin, deux cîternes creufées dans le roc, doivent être l'ouvrage des Carthaginois, - La

langue & les caractères Puniques perdus, par l'indifférence des Grecs & la haine des Romains. Mém. Vol. XXVI, 25 & 26. Dodwel veut qu'ils n'aient-jamais eu d'archives, ni d'histoires. Ibid. 28 & 30. M. DE BOUGAIN-VII.LE fait voir que la ville de Tyr avoit encore les anciens regiltres du temps de Josèphe. -Que celle de Carthage avoit certainement conservé cet usage. - Que les arts y avoient été florissans, ainsi que l'agriculture. - Différence entre la manière de cultiver des Carthaginois & des Romains, 28 & 29. Magon avoit composé un traité complet fur l'agriculture. - Les Romains se le réservèrent, dans la distribution de la bibliothèque de Carthage.—En ordonnent la version, par un fénatus-consulte. — Celle de Décius-Silanus jugée la meilleure. — Les Carthaginois commercent en Egypte & en Perse, tandis que les Grecs ne connoissoient rien au - delà des colonnes d'Hercule, 30. M. DE BOUGAINVILLE fait voir, par la comparaison de la Mingrelie. avec l'ancienne Colchide, & par celle de la Hollande avec l'ancien pays, qu'on ne peut pas nier les voyages d'Hannon, par le peu de rapport qu'ont actuellement les établissemens, 31, 32 & 33. Fait voir que la haine de Numance contre les Romains, étoit fondée fur ce qu'elle étoit remplie de Carthaginois échappés à la ruine de leur patrie, 34. Remarque

que les Pirates qui infestèrent la Méditerranée, étoient encore la plus grande partie des Carthaginois, 35, 36 & 37. Carthage subssite pendant sept cents trente-lept ans. — Son ère finit cent quarante-fix ans avant J. C. - L'époque de sa fondation en 883. - M. DE BOUGAIN-VILLE partage cette durée en trois parties. — La première, depuis l'origine jufqu'à l'invafion de la Sicile. — La seconde, jusqu'à la rivalité déclarée entre Rome & Carthage. — La troisième, julqu'à la destruction de Carthage. Mém. Vol. XXVIII, 267. Tous les Savans placent le voyage d'Hannon dans la seconde. — M. DE BOUGAINVILLE le place dans la première. Ibidem, 268, 272 & 273. Remarque que pour juger de l'état d'un peuple, il faut examiner les fondemens de sa puissance, & non l'emploi de ses forces. — Que les principes constitutifs de Carthage & de Rome n'ont pas plus de rapport que le génie & l'intérêt de leurs peuples, 268. Tableau de la naissance & de l'agrandissement de Rome, 269. Tableau de la république Carthaginoise, 270 & 271. Dispute aux Grecs 1 la gloire des armes. — Son effor plus brillant que sage, 272. M. DE BOUGAINVILLE soutient que Carthage, fondée sur quatre -fiècles de succès, étoit plus grande au moment qu'elle a abusé de son pouvoir, qu'elle ne l'a été depuis. — Abrégé de son histoire Rij

pendant la seconde période. Mémoires, Vol. XXVIII, 273. Leur première invalion contre les Grecs, de concert avec Xercès, 274. Les Perses battus à Salamines & Platée. — Les Carthaginois perdent trois cents mille hommes en Sicile. — Ne se mêlent de long-temps des affaires de Sicile. Ibid. 274. Leur neutralité, preuve de leur foiblesse. - Rentrent en Sicile soixante-dix ans après. — Sont obligés de traiter avec Denys, 275. Massacre des Carthaginois en Sicile, 276. Imilcar obligé d'implorer la clémence de Denys. - Révolte des Afriquains. — Leur discorde & la famine en délivrent Carthage. - Efforts immenses & ruineux qu'ils font pour la Sicile, 277. Finissent par un accommodement avec Denys. - Pendant la paix, la peste réduit Carthage aux abois. - Les contrées qui lui sont soumises, se révoltent. - Denys se fût tiré de leur joug s'il eût vécu. - Leur foiblesse les empêche de profiter des féditions de la Sicile. - Ce n'est qu'après vingt-trois ans qu'ils reparoissent. - Armée d'Hannon. — Caractère de Timoléon, 278 & 279. Les Carthaginois retournent honteulement à Carthage. — Timoléonravage leurs terres, 280. Nouvelle armée Carthaginoile mile en déroute par Timoléon. — Deuil que porte Carthage, de la défaite de la cohorte sacrée. - Traité déshonorant qu'elle fait avec Timoléon, — Son impuissance à

secourir Tyr contre Alexandre, 281. Pourquoi! - Le règne d'Agatocle très - propre à faire voir la foiblesse des Carthaginois. - M. DE BOUGAIN VÍLLE conclut de ces faits, qu'il n'y a point de vide où puisse se placer le voyage d'Hannon, 282. Que l'expression de Pline est susceptible de cette interprétation, & qu'elle convient mieux aux temps qui précèdent l'invasion de la Sicile, qu'à ceux qui l'ont suivie. - Idée de la grandeur de Carthage, au temps de Xercès, 283. Les témoignages de l'antiquité, donnent une haute idée du rang qu'elle tenoit du temps de Cyrus. - Etoit ma<del>îtr</del>esse de l'Afrique, de la Sardaigne, de la Sicile, au temps de l'expulsion des rois de Rome, 284 & 285. Cyrus prend ombrage de la puillance. — Refuse de se joindre à Darius Ier. Comment il faut entendre la défense que fait le roi de Perse aux Carthaginois, d'immoler des victimes humaines. — Ces sacrifices pratiqués sans interruption à Carthage, 285. Si les écrivains Grecs & Latins, parlent peu des Carthaginois, c'est qu'ils étoient plus connus dans l'Orient pendant cette première période, 286. Ils étoient bons cultivateurs & habiles négocians. — Fécondité de leurs terres. — Tableau de l'opulence de Carthage, 290 & 291. Ses troupes mèrcenaires. - Preuve qu'elle commerça long - temps avant que d'être guerrière. -Ce que son commerce avoit de

commun avec les Tyriens. Mémoires, Volume XXVIII, 291 & 292. Voyez PHÉNICIENS. Ce qu'elle tiroit de Tyr, 293. Renommée pour les boileries. Son commerce dans les Gaules, les îles Britanniques, dans la mer Baltique. — Avoit en propre le commerce d'Espagne & d'une partie de l'Afrique. — L'intérieur de la Lybie jusqu'à la Cyrénaïque. — Charax étoit entrepôt d'un trafic clandestin. — Connoissoit l'Afrique intérieure jusqu'au Sénégal. Ibid. 293. Tiroit, de l'ignorance des habitans, le parti que les Européens tirent des Amériquains. — Tiroit des rubis des montagnes des Nazamones.-On les appeloit rubis de Carthage. - Ses principales richelles venoient d'Espagne, 294 & 297; dont elle exploitoit les mines d'or & d'argent. — Ce qu'en tirèrent depuis les Romains, 296 & 297. Maîtresse de l'Espagne avant son alliance avec Xercès. — Elle avoit des Espagnols dans ses armées. — On lui attribue encore la découverte de l'Atlantide de Platon ou l'Amérique. — M. DE Bou-GAINVILLE est porté, à croire que ce seroit plutôt Madagascar, 297 & 298. Les Carthaginois font échouer leurs bâumens, pour cacher leur route. — Jettent dans la mer tous les navigateurs étrangers qu'ils rencontrent dans les parages de Sardaigne & de Gibraltar. - Les bornes de leur commerce moins resservées dans l'origine que dans la suite, 298

CARTHAGINOIS envoient tous les ans, les prémices de leurs fruits en offrande à Tyr, comme métropole. — Démétrius - Soter se sauve de Rome sur un vaisseau qui les portois. Mém. Vol. XXVI, 132. Alexandre y trouve les Ambassadeurs qui étoient venus saire cette offrande. Ibid. 133. Voyez CARTHAGE.

CARURES, village. Sa position. — Célèbre par le temple du mois Cares. Mém. Vol. XXIV, 84.

CASIA, contrée de la Sérique de Ptolémée, est la même que Kashgar. — Ce nom s'écrit Hastear. Mém. Vol. XXXII, 576. Les Orientaux ont reconnu la ville de Kashgar dans la contrée Casia. Ibid. 577.

CASIE. Ce que c'est, suivant Hérodote. — On croit que c'est la canelle. Hist. Val. XXIII, 123.

CASII MONTES, différent de Casia regio. — Contrée particulière, sous le nom de Cas, où se trouve un lac appelé Cas-nor. Mém. Vol. XXXII, 597.

CASIUS (le mont) Sa latitude. — Célèbre dans l'antiquité par la bauteur. — Est séparé du mont Piérius par l'Oronte. Hist. Vol. XXVII, 102.

CASPIENNE (la mer) Son nom en langue pehtvi. — Sa profondeur. Mém. Vol. XXXI, 371 & 372. Ses côtes occupées par les mauvais Génies. Ibidem, 373. Les Anciens la confondent avec le Pont - Euxin. — Hérodote la

:136

CA

décrit bien. — Strabon en fait un golfe de l'Océan. Hist. Volume XXV, 43. Arrien la fait communiquer avec le golfe Indien. Hill & de l'Isse pensent qu'on aura pris les débordemens du Volga pour le bras de communication. — Etendue qu'Hérodote donne à cette mer. - Erreur de Ptolémée à ce sujet. — Dispute à ce fujet, entre Scaliger, Oléarius - - & Vossius. Ibid. 44. Erreur de Cellarius. — Le Czar Pierre en donne la véritable figure. — L'erreur des Anciens sur l'étendue de cette mer, les oblige à reculer de fix cents lieues, la Chine à l'orient, pour placer les peuples. — En prenant le Jaxarte pour le Tanaïs, ils mettent en Asie les peuples d'Europe, 45, 48 & Juivantes. Strabon accuse les historiens d'Alexandre, d'avoir confondu la mer Caspienne avec le Pont-

Euxin, 43, 45, 46, 48. CASMILLUS. Voyez CABIRES. CASSIA. Médaille de cette famille, restituée par Trajan. - Frappée la première fois par Q. Callius Longinus, Triumvir monétaire. Mém. Vol. XXIV, 211.

CASSINI (M. DE) induit en erreur dans la recherche du sade d'Hérodote, par la mesure de la grande pyramide par M. de Chazelles. Mém. Vol. XXIV, 460 U suiv. Sa mesure d'un degré de ... la Terre, - Croit que la Terre - n'est pas sphérique, Ibid. 511. : S'accorde avec Eratolthène, ç 1 2. Sa mesure plus étendue que celle des altronomes Arabes, 546.

Cassius, Préteur, homme inflexible, part pour l'Afrique. — Engage Jugurtha à passer à Rome. Mém. Vol. XXIV, 247.

CASSIUS (L.) Juge rigide. -Son tribunal, l'écueil des accusés. - Casse la sentence qui absout les Vestales, & les fait mourir suivant les loix. — Sa loi portée pendant son tribunat, touchant les jugemens exercés par le peuple. Mém. Vol. XXIV, 211.

Cassius puni de mort, on fait du prix de les biens une statue à Cérès. — Inscription de cette statue. Mém. Vol. XXIV, 172.

CASSIUS (Spurius) tué par son père, pour avoir aspiré à la royauté. Mémoires, Vol. XXV, 350.

CASTOR, un des dieux véritablement hommes. Hift. Volume XXIII, 18. Castor & Pollux comment représentés à Sparte. - Leur reprélentation, appelée Dórgara, a pallé dans nos almanachs pour désigner les Gemeaux. Ibidem, 220. Voyez CABIRES, Dioscures.

CASTOR. Sa chronique. — Vivoit fous Auguste. Mém. Vol. XXIII, 132, 138 6 168.

CASTRA TRAGANA, if faut lire Trajana. — Sa position aux environs de Ribnik. Mémoires, Vol. XXVIII, 456.

CATELI, peuples dont la capitale elt Juliobona, Lillebonne. — Soumis au diocèse de Rouen. Hist. Vol. XXXI, 271. Voy. JULIO-BONA.

CATERVA, nom qu'on donnoit à ung

à une troupe de six mille Gaulois ou Celtibères. Mém. Vol. XXV, 480.

CATHERINE d'Autriche, fille de Léopold, duc d'Autriche. Hist. Volume XXV, 169. Mariée à Enguerrand VI, sire de Coucy. — Mère d'Enguerrand VII, Ibid. 170. Se remarie. — Meurt de la peste, 171.

CATON, neweu de Scipion, condamné à l'amende, accusé par la loi de Manilius. — S'exile à Terragone. Mém. Vol. XXIV, 249.

CATÓN. Manière dont il s'acquitte des fêtes données par Favonius. Mém. Vol. XXIII, 392.

CATULUS, (Lutatius) comme Prince du Sénat avoit une confidération à peu près égale à celle de Pompée. Mém. Vol. XXIV, 267. Ses vertus & fes talens. Ibid. 268. Dédia le temple du Capitole rebâti par Sylla. — Son nom gravé au frontispice, subsista jusqu'à Vitellius, 269.

CAVADES ou COBAD, roi de Perse, embrasse le Mazdekisme. Mém. Vol. XXXI, 478. Voyez MAZDEK.

CAVAILLON, ville des Cavares.

— Médailles de Lépidus, frappées dans cette ville. — Devient colonie Romaine. Hiftoire, Volume XXIX, 238; & Mémoires, Vol. XXXII, 739 & 756. Remplie de monumens mal expliqués.—Soumife anciennement aux Marfeillois. Ibidem, 740. Description des restes de son arc Tome XXXIII.

de triomphe. — M. MÉNARD en fixe la construction au temps de Constantin, 757 & sui-vantes.

 $\mathbf{C} \mathbf{A}$ 

CAVALERIE légionaire. Son origine, & l'état dans lequel elle subsista jusqu'aux temps des Gracques. Mémoires, Volume XXVIII, 1. Instituée par Romulus. Ibidem, 2. Lui donne entrée dans la légion. — Jusqu'aux temps des Gracques il n'y eut point de Chevaliers que les Equites, 3. Romulus choisit dans chaque tribu cent hommes, pour en faire des cavaliers. — Donne à chaque centurie le nom de la tribu, 4. Tullus-Hostilius incorpore trois cents Albains dans la cavalerie. - Tarquin l'Ancien double le nombre de chaque centurie. Divise la centurie en deux. - La première partie, instituée par Romulus, s'appelle Priores. - La seconde, ajoutée par Tarquin, s'appelle Posteriores. — La cavalerie se trouva alors de dix - huit cents hommes. — M. LE BEAU remarque que les Albains ne formèrent point de nouvelles centuries. — Que les trois centuries de Romulus étoient alors chacune de trois cents hommes. -Que Romulus les avoit augmentées de trois cents Celeres, 5 6. Voyez CELERES. Gardent le nom primordial de Centurie. — Changement que fit Servius, 6 & 7. Compose douze nouvelles centuries. — En forme six des trois de Romulus, avec la distinction de Primi & de Secundi. - Leur assigne dix mille as pour leurs chevaux, deux mille par an pour la nourriture. — Ces centuries faisoient la tête de la première classe. — Etoient les premières appelées aux suffrages. - Chaque centurie de Servius contient trois cents hommes. - Ses dix - huit centuries, cinq mille quatre cents cavaliers. — Elles sont la pépinière de la cavalerie légionaire & de l'ordre équestre. Mém. Volume XXVIII, 7. Voyez CHEVA-LIERS. Cavaliers appelés Celeres, Flexumines, Trossuli. Ibid. 12. Voyez CELERES, FLEXU-MINES, TROSSULI. Servius choisit les cavaliers des familles les plus nobles & les plus riches, 17. La richesse soutenue honorablement y donne entrée aux Plébeïens, qui par la suite en firent la plus grande partie. -Cavaliers contidérés comme les premiers de la jeunesse Romaine, 17 & 18; & Mem. Vol. XXV, 480. Tarquin leur assigne des places au grand cirque. Mėm. Vol. XXVIII, 18. Brutus en place dans le Sénat. Ibidem, 18 & 20. Le consul Sulpicius les choisit, comme les plus fidèles, pour garder Rome. - Deux Cavaliers & un Sénateur sont envoyés pour acheter du blé, en temps de disette. - Portent l'esprit de noblesse dans les combats, 18. Leur dignité au-dessus du Conturion. — Ont le triple des Fantaffins dans les distributions. - Le Centurion le double seulement --Mieux partagés dans l'établille-

ment des colonies. — Exempts de travailler aux retranchemens. même de garder leurs chevaux.-Les statues équestres aussi plus honorées. — Ces distinctions font croire l'ordre équestre antérieur à son établissement. — Tite - Live en parle sur ce pied, Valère-Maxime de même; mais Scipion l'Afriquain, séparant les Ordres pour les spectacles, ne distingue pas les Equites du peuple, 19. Rescius Othon est le premier qui leur fait accorder des siéges aux spectacles, 20 & 28. Ce que c'étoit que le cheval public, 21, 50 & 51. Le nom d'Equites en vient. — La République donnoit l'argent pour l'acheter, 21 & 51. L'Etat fournissoit la nourriture des chevaux, 22. En 350, on fixa la paye des Cavaliers. — Qualité de biens appelés census equestris, 21, 22 & 28; fixée par Servius, 22. Voyez CENSUS. Outre cela il falloit être choist par le Prince, & depuis par les Sénateurs; & encore depuis par les Censeurs, qui étoient créés inspecteurs de la Cavalerie. — Il falloit avoir reçu le cheval public de leur main, pour être Eques.— Au siège de Véies, ceux qui n'avoient pas reçu le cheval, offrent de servir avec les leurs propres, 22. Avant Polybe, on choisissoit les cavaliers après la levée des fantassins; depuis ils le furent avant. - La famille & le bien ne suffisoient pas, il falloit encore les mœurs. — Revue annuelle des Cenieurs, equitum

probatio; marche des cavaliers, equitum transvectio, deux fois par an. — Origine de cette marche. Mémoires, Vol. XXVIII, 23. Description de cette marche. — Comment se faisoit la revue. — On y accusoit les Cavaliers. — S'ils étoient convaincus, on les dégradoit. — Plaisanterie d'un Cavalier mal reçue. — Cette revue continue lorsque les Equites furent devenus plus confidérables. Ibidem, 24. Auguste en adoucit la rigueur, mais on pouvoit toujours ôter le cheval. -Sévérité & modération de Caïus. - Du temps d'Hadrien, les Cavaliers devoient encore être irréprochables. - Servir fur fon propre cheval étoit une ignominie. — Les cavaliers qui avoient survécu à Cannes, obligés de fervir dix ans fur leurs propres chevaux, 25. Ceux qui avoient le cens équestre devoient se préfenter aux Censeurs. — Ceux qui ne s'étoient pas présentés, réduits au rang des Ærarii. — Etre privé du cheval, étoit une punition; le recevoir, ou en être dispensé, étoit un honneur & une récompense.—Le temps du service étoit de dix ans.—Le Cavalier remettoit alors son cheval au Censeur à la revue. — Cet usage observé par les Grecs, 26. Le Cavalier entrant dans l'ordre des Sénateurs, sortoit du rang de Cavalier; mais il gardoit le cheval public, même après avoir géré des magistratures, jusqu'à ce qu'il sût inscrit, par les Censeurs, au nombre des

Sénateurs. — Pompée l'avoit encore pendant son premier consulat. — Ceux qui composolent l'ordre des Chevaliers, dans les derniers temps, devoient le garder toute leur vie, 27 & 28. Marques d'honneur des Cavaliers. — L'augusticlave n'étoit qu'une marque des Chevaliers, depuis la distinction de l'ordre. — La phalère, les anneaux d'or, la robe trabea, 20. Voyez ANNEAUX, AUGUSTI-CLAVE & PHALÈRE. La cavalerie des alliés cesse d'être diftinguée de la Romaine.—César n'avoit plus, dans les Gaules, de cavalerie légionaire, 45 & 59 bis. Tant que les equites Romani furent cavalerie légionaire, ils étoient dix compagnies, appelées Turmæ, 53 & 59; & Mém. Vol. XXXII. 312 & 313. Quel fut l'état de la cavalerie de la légion, après la séparation de l'ordre équestre. Mém. Vol. XXVIII, 58. Marius mit sans doute, dans la cavalerie légionaire, des gens qui n'étoient pas de condition équestre. — Il y avoit autant de turmes que de cohortes. — Les turmes n'étoient cependant point attachés aux cohortes. — Etoient cavalerie de la légion en général. Ibid. 50: & Mémoires, Volume XXXII. 314. Celle des alliés se nommoit Ala, pourquoi! — La cavalerie des alliés, confondue avec la légionaire, se nomme Ala. Mémoires, Vol. XXVIII, 59. Les cavaliers, Alarii equites. -Avoient à leur tête un commandant Romain. Ibid. 60. On ne les

trouve plus joints aux légions dans les auteurs, ni dans la notice de l'Empire. — Cependant Végèce, &c. l'y joignent. — M. LE BEAU remarque que Végèce confond la milice de tous les temps. Mém. Vol. XXVIII, 61. Que la légion de Valentinien II n'en avoit que le nom. — Que les cohortes étrangères étoient mêlées de cavalerie, & formoient ce qu'on appeloit légion. — Que l'union n'étoit que dans le nom. - Que Végèce se réfute par lui-même. Ibidem, 62 & 63. Que Zosime se sert du mot Τάγμα, qui n'est que générique. - Que l'itinéraire d'Antonin ne porte que sur une fausse suppofition. - Que les inscriptions qui parlent de cavaliers légionaires, ne parlent que des Romains qui servoient dans les cohortes agrégées à une légion, 64. Du nombre des cavaliers dans chaque légion, 64; & Mém. Vol. XXXII, 309 & 313. Proportion de la cavalerie à l'infanterie, d'abord d'un à dix. Mém. Vol. XXVIII, 64. M. LE BEAU soupçonne que le peu de fourrage qui se trouvoit aux environs de Rome, fut la cause que la légion avoit peu de cavaliers. Mém. Vol. XXV, 480. Et observe qu'on augmenta l'infanterie plutôt que la cavalerie. Mémoires, Volume XXVIII, 64. 1.º Parce que la force des armées consiste dans l'infanterie. - Que la cavalerie fit perdre, dans le déclin de l'Empire, les conquêtes de l'infanterie. — 2.° Que la cavalerie devoit être fournie par les

centuries originaires de Rome. -Que le droit de cité multiplia l'infanterie. — La proportion d'un à dix se retrouve sorsque Scipion palla en Afrique; dans l'armée de Constantin contre Maxence, &c. - Tite - Live & Denys d'Halicarnalle s'accordent à trois cents cavaliers par légion, 65; & Mém. Volume XXXII, 309 & 313. Difficulté de Polybe. Mém. Vol. XXVIII, 65, 66 & 67. M. LE BEAU se déclare pour Tite-Live, & foutient que depuis Romulus jusqu'à César, la cavalerie de la légion étoit de trois cents hommes. — Qu'on l'augmemoit par extraordinaire. Ibid. 67 & 68. Elle combattoit quelquefois à pied. Mém. Vol. XXV, 481. La cavalerie cesse de faire partie de la légion vers le temps de la conquête des Gaules. Mém. Vol. XXXII, 309. Ne porta jamais le nom d'Ala. Ibid. 309 & 312. Voyez ALA. Cavalerie Prétorienne appelée Singulaire. La cavalerie légionaire porta le nom d'Equitatus legionis. - M. LE BEAU croit que les commandans n'étoient point compris dans lo nombre, 312. Raisons qui le déterminent, 315. Lorsqu'elle eut cessé de faire partie de la légion, les divisions n'y subsistèrent plus. — Variété au temps d'Hygin & d'Ammien-Marcellin. - Encore plus grande du temps de Léon, 316 & 317.

CAVARES, peuples. Leur position. Hist. Vol. XXVII, 128; & Hist. Vol. XXIX, 231. Avignon leur capitale. — Strabon leur donne encore une autre ville. — M. DE VALOIS croit que c'est Cularo. — M. le baron DE LA BASTIE, Orange; M. MÉNARD est de cette opinion. Hist. Vol. XXVII, 128.

CAUCASE. Dérivation de son nom, par Bochart, est fausse. --M. D'ANVILLE en tire la dérivation du mot Groucasus de Pline. - Ses gorges défendues par des forteresses. Hist. Vol. XXXI, 212. L'itinéraire de M. D'ANVILLE lui fournit une autre dérivation de Hounoura-Kert. Ibidem. Voyez KERT. Sa partie, appelée Kau dans Strabon, est la même que Kal des Persans. Mém. Volume XXV, 41. Sa dénomination Caucase est appellative. Ibid. 42. Le Caucase confondu avec une montagne voisine des Indes, 48.

CAUCHIES. Voyez STRATA.

CAUCOLIBERUM, Collioure,
confondu avec Illiberis. — N'est
connu que depuis le VII. fiècle.—
Bâu sur le gosse de Lyon. Hist.

Vol. XXV, 76.

CAUSES premières, sont l'objet des efforts des plus grands génies. — Tout parle de deux Cautes, dont l'une agit, & l'autre périt. — Avantage des Chrétiens sur les payens à cet égard. Mém. Vol. XXV, 48; & Mémoires, Volume XXVII, 164. La philosophie arrive jusqu'à elles. — C'est à rechercher en quoi elles consistent, que s'occupent les Philosophes en traitant des Principes. — Les premiers hommes ne s'en

occupent point par respect. -Leurs successeurs hasardent leurs conjectures. — Ce que Platon appelle Gigantomachie, avoit trois objets à reconnoître; la substance des Etres, To or; la cause du mouvement; les causes finales. Ibid. 165. Voy. PRINCIPE ACTIF. La seule vraie cause, l'action de Dieu. — Causes instrumentales; ce que c'est. Mém. Vol. XXXII, 6. Caufes occasionnelles; ce que c'est. - Caufes conditionnelles; ce que c'est. - Ces différentes causes ne signifient qu'une même chose sous des faces différentes. Ibid. 7. Expressions figurées qui désignent les causes premières. Mém. Vol. XXIX, 229. Duplicité de cause, admise chez les Perses, dans Oromafe & Arimane. *Mém*. Vol. XXVII, 200. Chez les Chaldéens, dans les astres bons & mauvais. - Chez les Grecs, dans Jupiter & Pluton, Mars & Vénus, d'où naît l'harmonie. -Dans Héraclide, par la Discorde, mère & maîtresse. - Dans Empédocle, par l'Amour & le combat. - Chez les Pythagoriciens, dans la Monade & la Dyade. — Dans Anaxagore, par l'Intelligence & l'infini. - Dans Aristote, par la forme & la matière.-Dans Platon, par le même & le différent. Ibid. 229.

CAY LUS, (Anne-Claude-Philippe de Thubières de Grimoard de Pestel de Lévy, comte DE) Conseiller-né d'honneur au Parlement de Toulouse, Honoraire de l'Académie Royale de Peinture

& de Sculpture; élu Honoraire en 1741. Hift. Vol. XXIII, 10. Précis de son Mémoire sur les embaumemens des Egyptiens. Ibid. 119 & suivantes. Première partie, sur les munies en ellesmêmes, 120. Seconde partie, sur les caisses des munies, & sur les lieux où elles étoient conservées, 134 & suivantes. Précis de son Mémoire sur la féerie des Anciens, 144. Précis de son Mémoire sur l'origine de l'ancienne Chevalerie, & des anciens romans, 236. Précis de ses conjectures sur ce qu'on appeloit galère *fubtile*, du temps de Charles IX, 290. Son Mémoire sur l'architecture ancienne. Mémoires, Vol. XXIII, 286. Son Mémoire sur la perspective des Anciens. Ibid. 3 20. Son Mémoire sur les vases dont les Anciens faisoient usage dans les festins, 342. Son Mémoire sur le théâtre de Curion, 369 & suivantes. Fonde un Prix à l'Académie. Hist. Vol. XXV, 2. Découvre la manière de peindre à l'encaustique, dont parle Pline. Ibid. 5. Réflexions sur quelques chapitres du XXXV. livre de Pline. Première partie. Mém. Vol. XXV, 149. Seconde partie. Du genre & de l'espèce des peintures anciennes. Ibid. 173 & Juiv. Troisième partie. Du caractère & de la manière des peintres Grecs, 190 & suivantes. De la Sculpture & des Sculpteurs anciens, selon Pline, 302. Réflexions sur les chapitres du XXXIV.º livre de Pline, dans lesquels il est sait

mention des ouvrages de bronze. Première partie, 335. Seconde partie, 349. Dissertation sur le Papyrus. Mém. Volume XXVI, 267. Dissertation sur le tombeau de Mausole. Ibid. 3 2 1. Mémoire sur la peinture à l'encaustique. Mémoires, Vol. XXVIII, 179. Précis de ses remarques sur les ruines de Persépolis. Hist. Volume XXIX, 118. Précis de ses remarques sur le tableau de Cébès, l'antre de Coryce, & les tableaux de Philostrate. Ibid. 149. Précis de ses remarques sur les Princes qui ont cultivé les Arts, 160. Précis de ses observations sur un moyen d'incorporer la couleur dans le marbre, & d'en fixer le trait, 166. Son Mémoire sur la Diane d'Éphèse, & sur son temple. Mém. Vol. XXX, 428. Précis de son Mémoire sur deux édifices d'une seule pierre, transportés sur le Nil des carrières de l'Egypte, l'un à Saïs, l'autre à Butos. Hist. Vol. XXXI, 23. Comparation de quelques anciens monumens des diverses parties de l'Asie. Ibidem, 41. Précis de son Mémoire sur la porcelaine de l'ancienne Egypte, 48. Description du bûcher d'Ephestion, d'aptès Diodore de Sicile & les médailles, 76. Exposition critique du char qui porta le corps d'Alexandre. d'après la description de Diodore, 86. De la gravûre des Anciens. Mém. Vol. XXXII, 764.

CÉBEN. Il faut lire Cébenie au licu de Cédonie. — Nom commun à la ville & à une rivière. —

Aujourd'hui Herman-stat. Mém. Vol. XXVIII, 455.

CÉBÉS. Précis des remarques de M. DE CAYLUS fur le tableau de Cébès. Hist. Vol. XXIX, 149. Il y a eu deux Philosophes de ce nom, l'un Pythagoricien & disciple de Socrate. Ibid. 151; l'autre, auteur du tableau. — Précis de ce tableau. — Impossibilité de l'exécution, 152. L'auteur ignoroit les parties de la peinture. — Ce tableau est une sistion pour insinuer de la morale, 153.

CÉCROPS quitte Saïs pour passer dans l'Attique, & se rend maître du pays. — Renserme les habitans dans des villes. Mém. Vol. XXIII, 297. Premier roi de Laconie. — Représenté moitié homme & moitié serpent. Histoire, Vol. XXIX, 37. Voy. GRECS.

CÉILAN. Voyez SÉRIQUE & TAPROBANE.

CELERES, trois cents Cavaliers tirés des meilleures familles de Rome. Mém. Vol. XXVIII, 6 & 17. Choisis par les suffrages des Curies. Ibid. 6. Nommés ainsi de leurs Chefs ou de leur agilisé — Leur nom se communique à toute la cavalerie, 6, 12 '& 13. Tiré de mans, cheval, 12. Cessent d'être gardes du Roi après Romulus. - Leur Chef étoit confidéré. — Leur manière de combattre. - Brutus leur chef quand il chassa les Tarquins. -Cene charge revit fous le titre de Magister equitum. - Brutus s'en démet, & le nom en cst aboli, 13 & 14. M. LE BEAU préfume qu'ils pouvoient être Patriciens, mais non Sénateurs, 17.

CEDRIA, liqueur du cèdre. Ce que c'est proprement, son usage suivant Pline. Hist. Vol. XXIII, 125-

CÉLÉSYRIE. Sa position & son étendue. Mém. Vol. XXVIII, 570; & Mém. Vol. XXXII, 696. La partie voissine de l'Arabie occupée par des Princes indépendans. Ibid. 701.

CELLARIUS, peu habile à dresser des cartes géographiques. Mém.

Vol. XXXII, 614.

CELLINI. (Benevenute) Son traité dell'orificeria. Mém. Vol. XXIV, 37.

CELSE. Son traité de la Médecine.

— Avoit écrit sur le militaire.

Mém. Vol. XXV, 460.

CELSE supposoit aux Chrétiens, une suite de Sibylisses. Mém. Vol. XXIII, 208.

CELTES. Les Grecs n'en parloient jamais sans se récrier sur la grandeur de leur taille. Mém. Vol. XXIV, 498. Avoient un gouvernement réglé, des cérémonies de religion, dès la fondation de Marseille. Ibid. 415. N'eurent qu'une langue pour tous les rites de leur vie. — Regardoient leur écriture comme inutile, dans les sciences leur mémoire-leur suffisoit. — Les honneurs & les emplois les engagent a apprendre le latin, sans interrompre l'utage de leur langue ordinaire Hist. Vol. XXIII, 249. Celles inconnus en Orient, du temps de Moyle. Hift. Vol. XXXI, 206.

CEMA ou ACEMA, montagne où le Var prend sa source. — Se nomme aussi Cemélion. — Ruines d'une ville de ce nom, au-dessus. Hist. Vol. XXV, 68.

CEMENELIUM, ville de la Narbonoite. — Pline la met en Italie. — Ses différens noms. — Sa position, ses ruines. — Détruite par les Sarrasins. — On l'appelle aujourd'hui Cimiez. Hist. Vol. XXVII, 133.

C'en - Dessus - Dessous, &c. D'où est formée cette prononciation. Mém. Vol. XXIV, 645.

CENINENSES, M. MÉNARD conjecture qu'ils habitoient les bords de la rivière Cænus, d'Arq. Hist. Vol. XXIX, 240.

CENS, imposition établie dans les Gaules, du temps des Romains. — Avant le baptême de Clovis, aucun bien d'Eglise n'en étoit exempt. — Comme Chrétien, il en exempta quelques - unes. -Dans le royaume des quatre fils de Clovis, il n'y avoit d'exemptes que l'église d'Auvergne & celle de Tours. - Clotaire fait comprendre dans fon nouveau cenfier. toutes les terres sans exception. Mém. Vol. XXVI, 629. Il n'y eut point d'opposition dans le Poitou. — Dans la Touraine, l'Evêque fit des représentations. Childebert, par vénération pour S. Martin, exempta l'église de Tours, ainsi que l'église d'Auvergne. — Ce ne fut que sous les règnes suivans, que d'autres égliles en furent exemptées. Ibid. 630.

CENSEURS. Leurs fonctions importantes. — L'élection de l'un devenoit caduque, s'ils n'étoient tous les deux élus dans la même séance. Mém. Vol. XXIV, 250. Avoient droit de faire la liste des Sénateurs, & d'élire le Prince du Sénat. Ibid. 262. Etoient l'élite des citoyens, 278. Appius-Claudius & Lucius-Pison derniers Censeurs du temps de la République, 279. Personne ne voulut de cette charge après la loi de Claudius, 270. Aftermoient les revenus publics. — Donnoient les fournitures & ouvrages publics au rabais. — Donnoient le cheval public. Mém. Volume XXVIII, 40. Voyez CAVALERIE.

CENSORIN, défiguré dans le passage qui regarde le déluge d'Ogygès. Mém. Vol. XXIII, 140. S'est trompé dans ce qu'il dit des mesures. Mém. Volume XXIV, 493. Discussion de ce qu'il dit du stade. Ibidem, 564. & suiv. Ne peut servir à rion établir, 568. Voyez STADE.

CENSUS EQUESTRIS, qualité de biens. Mém. Vol. XXVIII, 21, 22 & 28. N'étoit pas le revenu annuel, mais le bien-fonds.—Sous les premiers Rois, il n'étoit pas déterminé, & ils en étoient les arbitres. — Servius le fixa à cent mille as. — En 686, il fut fixé à quatre cents mille sesterces. Ibid. 28. Auguste permit aux Chevaliers qui avoient perdu une partie de leur patrimoine, de prendre leur place au théâtre, si leur père avoit

avoit possédé le cens. — Tibère rétablit l'ancien usage. — Donna à Massurius-Sabinus, la dignité équestre, quoique pauvre, mais le cens resta fixé à quatre cents mille sesterces. Mémoires, Vol. XXVIII, 29 bis.

CENTAURE. Ce qu'il signifie. Mém. Vol. XXIII, 148.

CENTURIE, établie par Romulus. Mém. Volume XXV, 465. Se divise en chambrées de dix hommes. Mém. Vol. XXXII, 279. Six centuries par cohorte. Soixante par légion. — Végèce n'en met que cinquante-cinq. -Hygin en met soixante - quatre Sous Hadrien. Ibid. 287. Doit contenir cent hommes, suivant l'origine du nom. - M. LE BEAU croit qu'elle étoit la même chose que le manipule sous Romulus. — Contenoit soixante hommes sous Servius, 288 & 289. Quatrevingts & quatre - vingt - quatre hommes depuis la bataille de Cannes jusqu'à Marius. — Depuis Marius, elle fut de quatre-vingtdeux & de cent hommes. — Les Anciens ne disent rien de précis fur cette variation. — Réfutation de ceux qui la font de soixante sous Tibère. - Hygin la fait, fous Hadrien, de quatre-vingts hommes. - Végèce, de cent hommes, non compris les dixainiers. — Ce nombre paroît avoir fublisté jusqu'à l'extinction de la Jégion.—Elle est de cent hommes dans l'empereur Léon. - Les centuries des gardes de nuit n'ont rien de commun avec celles des Tome XXXIII.

légions. — Chaque centurie avoit un Dieu, 290 & suiv.

CENTURION, le même que Ordinum ductor. — Appelé par les Grecs Tažiapzos. — Signifient tous les deux chefs de chambrée. Mém. Vol. XXXII, 295.

CEPHISIA, petite ville d'Attique, réduite à la maison de campagne d'Hérode - Atticus, est aujour-d'hui un hameau. Histoire, Vol. XXIII, 186.

CÉPHISSODORE, fils de Praxitèle, hérite de son talent.—Son groupe de lutteurs à Pergame. Mem. Vol. XXV, 320.

CEPHISSUS, groffe rivière qui descend du mont Parnasse. — Forme le lac Copaïs, dont les eaux s'écoulent par des conduits souterrains. — Un homme de Chalcis entreprend de nettoyer ces canaux. Mém. Vol. XXIII, 142. On y découvre des villes détruites par les inondations. Ibid. 143. Ses fréquens débordemens donnent l'idée d'un déluge. — Cadmus en sait nettoyer les canaux pour la première sois, 145.

CERCUEIL de la grande pyramide, mesuré par M. Gréaves. Mém.

Vol. XXIV, 534.

CÉRÉMONIES funebres. Description de celles qui se firent à l'anniversaire de ceux qui moururent à Platée. Mém. Vol. XXIII, 181.

CÉRÈS, la même qu'Iss. — Arrive à Athènes sous le règne d'É-rectèe. Mémoires, Vol. XXXI, 172. Accompagnée d'un jeune enfant nommé lacchus. Mém.

Volume XXIII, 256. Voyez IACCHUS. Son nom grec And ou Δαω; ce qu'il signifie. Ibidem, 257. Son culte apporté d'Egypte avec l'orge & le blé. — On lui donne l'intendance du labourage & des moissons, 258; & Hist. Vol. XXIII, 43. Son culte établi dans une île de l'Océan près de la Grande-Bretagne. Mém. Vol. XXIV, 373. Première divinité qui ait eu à Rome une statue d'airain: — Elle venoit de la vente. des biens de Cassius. - Elle avoit beaucoup de monumens à Rome. Ibid. 172. Voyez CABIRES & Isis.

CÉRÈS Éleusine ou Thesmophore, divinité révérée par le corps entier des Athéniens. Hist. Vol. XXIII, 60.

GERET, CERETUM ou CERI-SIDIUM, est le lieu ad Centuriones de l'itinéraire d'Antonin.— Conjectures de M. Astruc & de-M. de Marca.—Les Commissaires de France & d'Espagne s'y assemblent, pour régler les limites du royaume. Hist. Vol. XXV, 78.

CERINA ou ČERINES, château, fuivant Étienne de Lusignan. Mémoires, Vol. XXXII, 540. Difficulté d'en assigner la position. Ibid 541.

CERNÉ, île. Voyez HANNON.

CERVARIA, promontoire des Sardons. Sa position.—Extrémité de la Gaule Narbonnoise, aujourd'hui cap Cervera. Hist. Vol. XXV, 73.

CÉSAR (Jules) ne montoit point en voiture sans réciter quelques paroles. Mém. Vol. XXIII, 188. Rectifie le calendrier en qualité de Souverain Pontife. Hift. Vol. XXXI, 117. Voyez CALEN-DRIER. En quel année remporte la victoire sur Pharnace.—Donne la liberté aux peuples. Mémoires, Vol. XXIV, 80. Et donne lieu à l'ère du Pont. Ibidem, 81. Sa modération dans les trophées, 190. La position de son autel, sur les Pyrénées, est ignorée. Hist. Volume X X V, 74. Le premier Romain mis au rang des Dieux, après Romulus. Histoire, Vol. XXXI, 190. Son opinion fur la doctrine des Gaulois touchant les ames. Mém. Vol. XXIV, 363. Ce qu'on sait de leurs divinités vient de lui.—S'est trompé, avec tous les écrivains, en identifiant les divinités Romaines avec celles des barbares. Ibid. 348. Caute de cette méprise. - Son opinion, sur la religion des Germains, très-bien fondee.—Soutenue par M. l'abbé FÉNEL, 381. M. FRÉRET soutient qu'on doit peu de créance à César, sur ce qu'il dit de la religion des Germains, 390 6 431. Que son opinion sur le dogme Pythagoricien, qu'il attribue aux Gaulois, doit être expliquée par les auteurs qui ont connu les Gaulois, 3 9 6. Que son expression ne porte aucun sens précis, 398. Ne peut servir à rien établir sur l'opinion des Gaulois, 399. Son erreur sur la manière de compter les jours par les Gaulois, 413. Différence entre le sentiment de Célar & celui de Tacite, au sujet

de la religion des Germains, 419. Se réduit uniquement aux Dieux qu'ils adoroient. Mémoires, Vol. XXIV, 420. Cette différence fondée sur ce que les Germains n'étoient pas bien connus au temps de César. Ibid. 421. On suppose que les anciens Germains ont changé leur ancienne religion pour celle des Gaulois. — Que les Druides persécutés la leur ont annoncée, 421 & 431. Difficultés contre ce sentiment, 422 & suiv.

CÉSAR, surnom de la famille Julia, devient célèbre par les succès de Jules-César. — Auguste en hérita & le transmit à ses successeurs. — Les autres le prirent à cause de la majesté du nom. — Vitellius le resusa. — Ses successeurs s'en parèrent, & on y ajouta l'épithète nobilissimus. — Médailles où se trouvent cette vinscription. Hist. Vol. XXIII, 176 & suiv. Cette épithète signifie non la naissance illustre, mais l'éclat & l'excellence de la dignité de César. Ibid. 179.

CESARÉE. Différentes villes qui ont porté le nom de Césarée. Mémoires, Vol. XXVI, 448 & suiv. & Mém. Vol. XXXII, 685.

CÉSARÉE. Voy. ANAZARBE.

CÉSARÉE de Cappadoce, prenoit pour symbole le mont Argée, & quelquesois le nom de Césarée près le mont Argée. Mém. Vol. XXVI, 449.

CÉSARÉE du Liban. Dissertation sur son ère, par M. l'abbé BELLEY.— Ceue ville découverte par ses médailles. Mém. Vol. XXXII, 685. Etoit auparavant Arca en Phénicie. - Voy. ARCA. Médailles de cette ville. *Ibidem*, 686. Représentent une figure militaire, que M. l'abbé BELLEY croit être celle d'Alexandre le Grand. — Ses médailles, inconnues au cardinal Noris & à M. VAILLANT, 687; sont frappées sous le règne d'Antonin - Pie, 692. Est colonie Romaine, sous le nom de Casarea Libani. -Siége épilcopal dépendant de Tyr. — Dépendoit du calife d'Egypte au temps de la première Croisade. — Assiégée par les Croisés, 693. Prise par les Francs, & reprise par les Infidèles. —

Tremblement de terre qu'elle éprouve. — Reprend son ancien nom. — Ses ruines, 694.

CÉSARÉE en Palestine. Observations de M. l'abbé Belley fur quelques médailles fingulières de cette ville. — Celles dont s'est servi le cardinal Noris, excitent une querelle entre les Antiquaires. Mém. Vol. XXVI, 440. Précis de cette querelle. Ibidem, 441, 442 of suivantes. Cinq médailles de cette ville dans le cabinet de M. Pellerin, font voir que la dispute des Antiquaires avoit pour objet une chose faulle, 446 & 449. Césarée bâtie par Hérode en l'honneur d'Auguste, 446; & Mém. Vol. XXXII, 685. Sa fituation. — Son port capable de recevoir une flotte. - Un mole pour arrêter les flots. — Temple dédié à Auguste à l'emrée du

port. Mémoires, Vol. XXVI, 446, 447 & 448. Sa statue colossale sur le modèle de Jupiter-Olympien. — Dédicace de la ville. — Le port appelé Sébaste. — Hérode la soumet à la province de Syrie. — Y établit des jeux & distribue des prix. — La ville prend le nom de Césarée sur le port de Sébaste. Ibidem, 448, 449 & 453. Médaille du roi Agrippa mal fûe par M. VAILLANT, expliquée de même par le P. Hardouin.-M. l'abbé BELLEY fait voir que ce Roi, comblé des bienfaits de Claude, & maître de Célarée, prend le titre de grand Roi, d'ami de César, 450 6451. Type de cette niédaille, la Fortune & ses attributs. - Inscription d'Athènes qui donne à Agrippa le titre de grand Roi, 451. Les médailles de Césarée frappées l'an 14 de Néron, par les Syriens & les Grecs de Césarée, pour marquer leur attachement au gouvernement Romain. — Y font graver la tête de Néron. - Sur quelques-unes un astre devant la tête, pour flatter sa vanité, 452. Au revers la déesse Astarté.-Type ordinaire des médailles des villes de Palestine. — Le P. Hardouin prétend que ces villes n'ont point gravé de signes de superstition avant la ruine de Jérusalem. -Césarée devient capitale de la Palestine, & le siège des gouverneurs Romains. — Vespasien y émblit une colonie. — Soumise aux Arabes. — Son port comblé au temps des Croisades, 453.

•Assiégée par Baudouin I<sup>ev</sup>. — Carnage des habitans. - La grande mosquée bâtie dans l'emplacement du temple d'Auguste. - Vase de couleur verte, acheté du pillage par les Génois, se montre à Gènes avec beaucoup de cérémonies. — Ruines de cette ville, 454 & 455.

CÉSARÉE Sébaste, sous le Panium, bâtie par Philippe, fils d'Hérode, en l'honneur d'Auguste. Mém. Vol. XXVI, 448 & 449; & Mém. Vol. XXXII, 685.

CESSERO, ville des Tectosages. —
Le P. Ménétrier en fait une colonie Grecque. Hift. Vol. XXIX,
238. M. MÉNARD fait voir que
fon nom étoit purement Celuque.
— Porta le nom d'Araura, de
celui d'Arauris, nom de la rivière
d'Éraut. — Prend le nom de SaintTibère, martyr sous Dioclétien. —
Monastère qu'on y sonde. Ibid.
239.

CESTRUM. Voyer ENCAUS-

CÉTÉE, commandant des Indiens au service d'Antigone, tué. — Dispute de ses semmes à qui se brûlera sur son bûcher. Mém. Vol. XXXI, 201.

CETTIM. Sa position obscure peut être la Macédoine. Hist. Vol. XXXI, 204 & 208. Ce nom pris souvent pour les pays occidentaux. Ibidem, 205. Signifie, dans Isaïe, les îles d'Italie où les Tyriens avoient des colonies. — Plutôt un peuple qu'un homme, 206.

CHABANON, (M. DE) remplace

M. MÉLOT. Hift. Vol. XXIX, 39. Sa Dissertation sur Homère, considéré comme poëte tragique. Mém. Volume XXX, 539. Son discours sur Pindare & sur la poësie lyrique. Mémoires, Volume XXXII, 451. Traduction de la septième Olympique de Pindare. Ibid. 464. Traduction de la première Pythique de Pindare, 474. Traduction de la seconde Pythique de Pindare, 485. Traductions de la troisième Pythique, 497.

CHAISE curule, placée sur le théâtre, passe de César aux autres Empereurs. Mém. Vol. XXIV,

193.

CHALACH, bâtie en Assyrie par Nimrod. Mém. Vol. XXVII, 55. Signifie vieille ville.—Sa pofition vers les fources du Lycus.— Capitale de la Chalacène. Ibid.

CHALASAR. Voy. ARTEMITA. CHALCIS sur le Liban. Sa position. —Comment se forme sa dynastie. – Suite de ses Princes. *Mém*. Volume XXVIII, 552 & 553. Ptolémée-Mennæus l'un d'eux. - Ptolémée, son fils, rançonné par Pompée. - Ennemi du gouvernement Romain, favorite la révolte de Cacilius - Bassus. -Lylanias, fils de Ptolémée, dépouillé par Antoine. Ibid. 553. Sa dépouille donnée à Cléopatre. - Auguste la donne à Zénodore, 554.

CHALCOSTHÈNE fait des ouvrages de terre non cuite. - Son attelier donne le nom au Céramique d'Athènes. Mémoires, Vol. XXV, 310. Son invention ne

réussit pas. Ibid. 311.

CHALDÉENS. Leur origine fabuleuse. Hist. Vol. XXIX, 36. Amiquité de leurs connoissances astronomiques. Mémoires, Vol. XXVII, 48, 49 & 79. Antiquité de leur nation, fondée sur un nombre de générations. Ibid. 50. Recueillies par les auteurs Orientaux, forment les temps fabuleux de l'Orient. — Temps incertains des Chaldéens. — Admettent deux dynasties avant Nimrod, 51. Scaliger les adopte, 52. Voyez NIMROD. Anciens Chaldéens étoient des Arabes de l'Irach. Mém. Volume XXXII. 409. Prêtres d'Assyrie institués par Bélus. — Menoient le même genre de vie que ceux d'Égypte. Histoire, Volume XXXI, 110. Etoient les plus anciens Philosophes. — Etoient de familles favantes & sacerdotales. - Leur établissement vers la mer Perfique. - La Philosophie étoit leur occupation. — Reconnoissent un être suprême. Mémoires, Vol. XXVII, 171 & suiv. Vont de pair avec les Hébreux pour la fainteté du culte. — Représentent Dien sous l'image du feu. - Lui donnent le nom d'Or ou d'Our. Ibid. 172 & 244. Y joignent un autre principe, qu'ils désignent par le nom de Ténèbres, auquel les Grecs ont donné le nom de Matière, 172. La Lumière & les Ténèbres, Dieu & la Matière, principes éternels Tij

de l'Univers. Mémoires, Volume XXVII, 167. L'ordre & l'arrangement de l'Univers, ouvrage de la Sagesse divine. -Admettent des Dieux d'un second ordre. — Croient l'influence des astres sur les choses terrestres. -M. l'abbé LE BATTEUX conclut que le principe du mouvement chez les Chaldéens étoit la Divinité; que la Divinité avoit la furintendance générale, & se déchargeoit sur les causes secondaires de la manutention, &c. des mondes; que parmi les Dieux il y en avoit de malfaisans. — Ce précis est le fondement de la doctrine des anciens Chaldéens. Ibidem, 172 & 173. D'où ils croyoient Dieu éternel, la matière incrée, des Dieux ministres qu'il falloit intéresser ou appaiser, 174. D'où procédont leur idée des deux Principes, la lumière & les ténèbres. Mém. Vol. XXXII,

CHALDÉENS, sujets du royaume de Pont. Mém. Vol. XXIV,

72.

CHALEMBROM. Sa situation. — Son temple en pyramide, dessiné par M. du Rocher. — Sa description par M. DE CAYLUS. Hist. Vol. XXXI, 45 & suiv.

CHALNÉ, ville bâtie par Nimrod en Babylonie. Mémoires, Vol. XXVII, 29 & 31. La même que Ctésiphon. — Rétablie par Vardanes, embellie par Pacorus. — Fertilité de son territoire. — Abulfarage croit que c'est Madayen. Ibid. 31 & 32. CHÂLONS fur Saône. On y battoit monnoie, du temps de Charlesle-Chauve. Mém. Vol. XXXII, 788.

CHAMBRÉE, composée de dix hommes. Mém. Vol. XXXII, 279, 284, 285 & 296. Synonime de manipulus. Ibid. 287 👉 296. Dernière division de la légion, appelée encore décurie. — Son Chef appelé Decanus, Decurio. — Le terrein n'étoit mesuré que pour huit hommes. — Pourquoi! — Chambrées des auxiliaires plus nombreuses, 296. M. DE VALOIS veut que schola le prenne pour contubernium. -M. LE BEAU prétend qu'il signifie les diverses divisions qui formoient un corps & un conseil. - La division en chambrée subfista après la destruction de la légion. — Elle fut connue sous le nom de Δεκα δαοχίαι. — Variation ious l'empereur Léon, 297.

CHAMPS ÉLYSIENS. Voyez

TARTESSUS.

CHANT de Castor, espèce de chant inventé par Castor, sur lequel les Lacédémoniens régloient leur marche aux combats. Mém. Vol. XXXII, 491.

CHAOS ne signifie que de l'eau. Mém. Vol. XXXI, 242. Voyez

HÉSIODE.

CHAPELLE d'une seule pietre, transportée à Saïs. Hist. Volume XXXI, 23. M. DE CAYLUS trouve qu'elle contient deux mille huit cents cinquante – un pieds huit pouces de solide. Ibid. 26. Ce qu'elle pouvoit peser, 27.

N'a pu être transportée sur un radeau. Histoire, Vol. XXXI, 27 & suivantes. A pu l'être sur un bateau pendant une crûe du Nil. Ibidem, 29. Manière dont M. le come DE CAYLUS croit qu'elle a été taillée dans la carrière, 32 & suivantes.

CHARADRA Voy. AMBRACIE.
CHARAX. Sa position. — D'où vient son nom. — Alexandre y transporte des habitans. — Porte le nom d'Alexandre, puis celui d'un Antiochus. — Celui de Pasines ou Spasines, roi des Characéniens. Mém. Vol. XXX, 179 & 180. Difficulté sur l'éloignement où Pline place cette ville. Ibid. 183.

CHARDIN. Ses desseins des tontbeaux de Persépolis semblables à ceux de le Brun.—N'avoitaucune idée du rapport qu'ils pouvoient avoir avec les antiquités Egyptiennes. Hist. Vol. XXIX, 134. Son opinion sur les tombeaux de Naxirustan. Ibid. 135. Fait remonter l'antiquité de Persépolis à quatre mille ans.— Croit qu'il a fallu plus de deux siècles pour achèver de si grands ouvrages,

CHARGES. Réflexions sur la vénalité des charges en France, par M. BERTIN. — Louis XI avoit rendu les offices perpétuels. — Louis XII les rendit vénals. — François 1. remet aux particuliers de les vendre entreux, en lui payant le quart denier. Hist. Vol. XXIII, 278 & 279. Inconvéniens attachés à la non-

vénalité. Ibid. 272 & suivantes. Furent cause de la puissance excessive des Maires du Palais, 281. Bénéfice de la vénalité, 279 & 281.

CHARLEMAGNE. Mesure de sa taille sur une verge de ser, du cabinet Palatin. — Erreur à ce sujet. Mém. Vol. XXIV, 491 & suiv. Etablit des écoles publiques où on enseignoit le fatin & le grec. Ibidem, 620. Son règne est la source de tous les romans de Chevalerie & de la Chevalerie elle-même. Hift. Vol. XXIII, 226. Differtation de M. BONAMY sur le système de son gouvernement & de ses fuccesseurs. Mém. Vol. XXIV, 657 & Juiv. Sa langue naturelle étoit la tudesque. — Son nom étoit tudesque. — Il avoit composé une grammaire en cette langue. Ibid. 658. Etat de sa monarchie, 663. Parloit latin aussi bien que sa langue naturelle, 664. Mélange des seigneurs Allemands dans les Gaules, & des Gaulois dans l'Allemagne, 683. Subfiste après le démembrement de ses Etats, 665.

CHARLES, fils de Louis, présenté au roi Eudes par le comte de Poitou. Mém Volume XXIV, 720. Est amené à Reins par les mécontens, & y est couronné le jour de la Purification. Ibid. 727. Marche, après Pâques, contre Eudes. — Les armées se séparent sans rien faire. — Charles revient en France. — Forcé tout-à-coup d'en sortir; y rentre. — On

convient d'une trève. Mém. Vol. XXIV, 728. Revient à Reims & le fortifie. — Se retire auprès d'Arnoul, qui lui abandonne ses droits fur le royaume.-Ses troupes d'intelligence avec Eudes.— Il se réfugie chez le duc de Bourgogne. — Dégât qu'il commet dans cette province. Ibid. 729. Mandé par Arnoul. — Ses partisans offrent une partie du royaume à Zuendebolchus.— Assiégent de concert la ville de Laon. — Abandonné de Baudouin. — Demande à Eudes une partie du royaume, 730. Il ne lui reste qu'un trèspetit nombre de partifans. - Se retire chez Zuendebolch, 732. Est parrain d'Hunédée, chef des Normands. — Ses partifans font souvenir Eudes de ses promesses. - Vient trouver Eudes, qui lui assigne des terres, 733, & le défigne son successeur.—Est rétabli fur le trône de son père.-Baudouin lui promet fidélité. — Robert, frère de Eudes, lui prête serment, ainsi que Richard, comte de Bourgogne, 734. Est battu par les Normands.-Regnier lui prête serment de fidélité. — Différent avec Zuendebolch. - Alliége Saint - Voalt. - Plaid affigné à Cambresis. — Paix entre Charles & Zuendebolch, 735. Nouvelle assemblée contre les ennemis du royaume. — Foulques, archevêque de Reims, y est assassiné. - Différens sentimens sur cette offemblée & cet affaffinat, 736.

CHARLES le Chauve. Voyez Louis de Germanie. CHARLES le Gros, appelé pour succéder à Carloman. — Envoie deux armées contre les Normands. Mém. Vol. XXIV, 708. Envoie le. duc d'Austrasse au segours de Paris. — Vient luimeme. — Discussion sur son voyage de Quierzy. Ibid. 710 & 711. Paix honteuse qu'il fait avec les Normands, 712. Dépouillé de l'empire, & étranglé par les siens, 715.

CHARLES VII. Évaluation des Tailles sous son règne. Mém.

Volume XXXII, 797.

CHARTES. État du Trésor des Chartes. Voyez TRÉSOR.

CHARTRES. Voy. AUTRICUM.
CHAZELLES (M. DE) Sa mesure
de la grande pyramide d'Égypte.
— Adoptée par M. Cassini. —
Priseavec peu d'exactitude. Mém.
Vol. XXIV, 460 & suiv.

CHEDUBÉ. Voy. BAZACATA.

CHELMINAR, nom qu'on donne aujourd'hui aux ruines de Perfépolis. Ce qu'il signifie. Hist. Vol. XXIX, 119. Sa situation. — Appelée Estakar par les Géo-

graphes. Ibid. 120.

CHEMIN Romain (description d'un) dans un marais près de Bodemont en Artois, par M. le comte DE CAYLUS. Hist. Vol. XXVII, 136 & suiv. N'est point fondé sur pilotis, mais avec de la craie & du crayon. Ibid. 140. M. le comte DE CAYLUS remarque que ce chemin ne s'est point affaissé, qu'il est couvert par la descente des terres des hauteurs, 141 & 142. Arbres & autres

autresmatériaux qu'on trouve dans les tourbières qui l'environnent. Mémoires, Volume XXVII, 141. M. le conte DE CAYLUS soutient que cette chaussée est de construction Romaine. Ibidem, 143 & 144. Qu'elle servoit pour le chemin de Sauchi - Canchie à Étrée, 144; qu'elle peut avoir quinze cents ans d'antiquité. — Médailles trouvées dans le marais, 145.

CHEMMIS. Voy. PANOPOLIS.

Chéops défend aux Égyptiens J'usage des sacrifices; son sière Chéphrès, ferme les temples. Mémoires, Volume XXXI, 182. Leur mémoire détestée par les Prêtres. — Ils sont appcler leurs pyramides du nom d'un berger. Ibid. 183.

CHÉPHRÈS. Voyez CHÉOPS.

CHERÉMON, prêtre d'Égypte, qui accompagne Ælius - Gallus.
— Son ignorance. Mém. Vol. XXXI, 178. Ses erreurs au sujet des Juiss. Hist. Vol. XXIX, 202.

CHERSONÈSE, promontoire de la Thrace, aujourd'hui Capo Graco. — Anciennement Mastussa. Mémoires, Vol. XXVIII, 337.

CHERSONESUS aurea de Ptolémée, la terre la plus reculée vers le sud. — Est la presqu'île de Malaye. — Un de ses promontoires, appelé Maleu - Colon, en désigne le nom. Mémoires, Vol. XXXII, 607 & suiv.

CHEVAL. Animal étranger en Grèce. — Y avoit été transporté Tome XXXIII.

d'Afrique. Mém. Vol. XXIII, 245. Ce que c'étoit que le cheval public. Mém. Vol. XXVIII, 21, 50 & 51. Voyez CAVALERIE & CHEVALIERS.

CHEVALERIE. (Mémoire de M. le comte DE CAYLUS sur la) Hist. Volume XXIII, 236. Avant Charlemagne on ne voit point de Chevaliers. — Dans les temps qui suivirent, l'éducation étoit bornée à l'Ancien & Nouveau Testament. — Toutes les chroniques se sentent de l'abus des légendes. - La Chevalerie en tire son origine. Ibidem, 237 & 238. Le roman de Turpin fut le premier modèle des chroniqueurs. — Les Anglois nous envièrent cet ornement, & composèrent les histoires du roi Artus, 238 6 239.

CHEVALIERS, Equites, mot inventé pour désigner le cavalier. Mémoires, Volume XXVIII, 8. Voyez CAVALERIE. Signifie, depuis les Gracques, l'ordre équestre. Ibid. 3 & 8. Sigonius, Juste-Lipse, &c. confondent les anciens cavaliers avec les Chevaliers, 8 & 50. Pline étoit de cet ordre, & doit être cru sur ce qu'il en dit, ainsi qu'Ovide, 8. M. LE BEAU établit que depuis · les commencemens de Rome jusqu'aux Gracques, les Equites ne furent que Cavaliers légionaires, 9, 26 & 51. Que l'ordre équestre ne prit sa naissance qu'au temps des Gracques, 9 & 14. Textes de Pline, 9, 10 & 11. Les Chevaliers ne formèrent jamais un ordre séparé du Sénat & du peuple, que depuis les Gracques. Mém. Vol. XXVIII, 14 & 36. Naissance & formation de l'ordre équestre. Ibid. 35 & suiv. Les Gracques ôtent aux Sénateurs les jugemens, & les donnent aux Cavaliers. — Confidération que s'attirent les Chevaliers, 37. On faisoit les informations devant eux. Mém. Vol. XXIV, 254. Scaurus tente de leur ôter le droit de juger. 1bid. 255. Cicéron conduit cet ordre à sa perfection. Mém. Vol. XXVIII, 36 & 38. Caepion essaye de joindre le Sénat avec les Chevaliers dans les jugemens. —Incertitude si sa loi fut reçue. — Les Sénateurs n'avoient point de part aux jugemens, lorique Livius Drusus proposa sa loi pour les partager. — Sa loi cassée par le consul Philippe. Ibid. 38 & 39. Les Chevaliers restent en possesfion des tribunaux. — Le tribun Silvanus y porte atteinte. — Sylla les en prive. — La loi de Cotta remplit les tribunaux de Sénateurs, de Chevaliers & de Tribuni Ærarii. - Les Chevaliers fermiers publics, 36 & Suivantes. Voyez REVENUS. Ils l'étoient déjà avant les Gracques, comme les plus opulens d'entre le peuple. - A ccusés d'autoriser, par leurs jugemens, les vexations de leurs commis. - Rutilius condamné devant eux, pour avoir réprimé leur avidité en Asie, 40 & 41. Depuis Sylla, toutes les fermes furent remplies de Chevaliers. — Après la loi de Cotta, ils pouvoient être fermiers & juges. — Eloge qu'en fait Cicéron. — Murmure contre les financiers, 41. Leur intrépidité. — Paul - Emile abandonne les terres de Macédoine, plutôt que de les donner aux fermiers, 41 & 42. M. LE BEAU remarque que l'ordre équestre n'eut ni magistrat, ni assemblée.— Distingués du peuple par le rang & par le nom, ils suivirent sa discipline du peuple. — Comment l'ordre équestre se sépara de la Cavalerie, 43. Font seuls la fonction de Juges pendant trente ans, 44. Ils la partagent avec les autres ordres jusqu'au second consulat de Sylla. — Sont éclipsés fous Sylla. — Rentrent dans les tribunaux par la loi de Cotta. — Leur considération les met audessus du service légionaire. — M. LE BEA.U pense que ce changement le fit insensiblement, & qu'il ne fut consommé que vers le temps de la conquête des Gaules, 44 & 45. Peu de Chevaliers dans l'armée de César, 45 59. On les trouve joints aux Evocati, &c. 45. Schélius prétend qu'il n'y avoit plus de cavaliers légionaires, 45, 60 & 61. Ce n'étoit plus la coutume que les Chevaliers servissent dans les légions. — On naissoit Chevalier, 45. Monument où l'on trouve ce titre. — Deux fortes de Chevaliers, ceux qui l'étoient par naifsance; ceux qui l'étoient par fortune ou services, 46 6 47. Distinction entre Equites militares & Romani, 47 & 48. lt s'en trouve de diverses conditions sous les Empereurs, les uns connus fous le nom d'Evocati, les autres sous celui de procuratores Casarum. — Un de ceux-ci gouvernoit l'Egypte. — Le plus haut en dignité de cet ordre se trouve Préset du Prétoire. — On en trouve cependant quelques-uns dans les légions. Mém. Vol. XXVIII, 49. M. LE BEAU oblerve que quand le mot eques n'est pas accompagné de Romanus, ou equo publico, il ne s'agit que d'un fimple cavalier. Ibid. 50. Soupconne cette distinction inventée vers le temps de Cicéron, pour marquer des Chevaliers honorés de cette distinction par les Cenfeurs ou par les Empereurs, 51 & 57. L'épithète publicus le donnoit au cheval & au Chevalier. — Ne défignoit point une espèce de Chevalier. — M. LE BEAU observe, d'après Pline, que les Chevaliers qui entroient dans la judicature, quittoient le nom Equites, & prenoient celui de Judices, 52. Que cene distinction ne subsistoit plus de son temps. - Leurs décuries de Juges au nombre de cinq. - Leur distinction par turme se conserve.—Le corps entier divisé en six turmes, 53. Leur commandant, Sevir equitum Romanorum, étoit inférieur au Prince de la jeunesse.-Manière dont ils passoient en revue. - Le Prince de la jeunesse commandoit alors aux Sevirs. — Les Chevaliers donnent ce titre à Caïus-Lucius, pour plaire à Auguste. - Erreur

de Spanheim sur les Sevirs, 54. Seviri seniorum, Seviri juniorum, n'étoit qu'une distinction pour les jeux, &c.—Turnèbe confond ces turmes avec les turmes anciennes. — M. LE BEAU pense au contraire. — Il doute si les six turmes de Chevaliers avoient lieu autre part qu'aux revues, 55. Saumaise croit qu'Equus publicus fignifie le Chevalier même. — Trompé par le style lapidaire, 56 & 57. M. LE BEAU Soupconne que les Chevaliers prenoient le nom de l'Empereur qui leur donnoit le cheval, 57. Depuis Caracalla, equus publicus signifie les relais.-M. LE BEAU ignore si · les Empereurs cessèrent de donner le cheval public, 58. Chevalier enterré avec son oiseau de proie. Mém. Vol. XXXII, 154.

CHI, nom chinois qui rend le mot indien qui signifie le premier Etre. Mém. Vol. XXXI, 277.

CHIEN aboyant une statue des Tuileries. *Mém. Volume* XXIII, 301.

C H I E N foura, placé au ciel des étoiles par la cosmogonie pehlvie.

— Préside à la population. Mém.

Vol. XXXI, 424.

CHIFFRES pehlvis, hébreux, syriens, arabes, éthiopiens.—De l'Inde, du Canara; ceux des Persans & des Arabes, qui ne sont pas de l'alphabet, procèdent comme les nôtres.— Manière de ceux de Malabare, Coromandel & Samskretains.—Chiffres arméniens. Mém. Vol. XXXI, 402 & suiv.

CHILDEBERT. Conjuration de Rauching contre lui. Mém. Vol. X X VI, 622. Le fait tuer à la porte de son appartement. — Nomme l'évêque de Tours pour Ambassadeur auprès de Gontran. — Son entrevue avec Gontran, à Andelot en Bassigny. — Signent le premier traité qui porte le nom du lieu où il fut signé. Ibid. 623.

CHILPÉRIC s'empare de Tours. — Redemande à son Evêque le duc Gontran. — Fait piller les biens de l'Eglise. Mém. Vol. XXVI, 607. Exile Brunehaut à Rouen. —Veut rompre le mariage de son fils Mérouée avec Brunehaut. -Fait arrêter les Envoyés de l'évêque de Tours, qui lui apprennent que Mérouée s'est retiré dans l'asile de Saint - Martin -Menace l'Évêque de mettre tout à feu & à sang s'il ne lui remet Mérouée. — Réponse de l'Evêque. — Assiége Tours. Ibid. 608. La restitue à Childebert II, 619. Mérouée se sauve - Chilpéric donne ordre qu'on le tue. –Défère l'évêque de Rouen, Prétextat, à l'assemblée du Clergé. -Propose ses chests d'accusation. - Les François vouloient lapider l'Evêque, mais le Roi le laisse au jugement des Evêques, 609. Les Évêques éludent l'accusation, 610. Chilpéric tire de Prétextat l'aveu des attentats qu'il lui impute.—Le fait condamner suivant les canons. — Prétextat conduit dans l'île de Gerley. — Assassiné à l'autel par ordre de Frédégonde, 611 & 612. M. l'abbé Fleury

le justifie. — Le P. Daniel le condamne, 612. Chilpéric n'étoit pas sans étude. — Écrit un livre, & avance que le mot de personne ne s'accorde pas avec celui de divinité. — Abandonne son ouvrage, que les Évêques désapprouvoient, 618.

CHINE, colonie de l'ancienne Egypte. Hift. Vol. XXXI, 41. Disposition de ses villes semblable à l'enceinte d'Echatane. Ibid. 42. Rapport de ses bâtimens avec la tour de Bélus, 44. La tour de Nanking, la plus célèbre, appelée communément la grande tour ou tour de porcelaine. — Conformité de l'objet de ces deux tours, preuve d'une origine commune. - Conformité de l'Égypte avec la Chine dans la fête des lampes & celle des lanternes, 44; & Histoire, Volume XXIX, 147. Dans la muraille de Sésostris & celle des Chinois. — Dans l'obligation aux enfans de suivre la profession des pères. Hift. Vol. XXXI, 44. Dans l'usage d'accorder à chaque maladie son Médecin particulier. Hist. Vol. XXIX, 147. Voy. EGYPTIENS. Ptolémée n'a point connu ce que nous appelons Chine. — Ce qu'il entend par Sinæ. Mém. Volume XXXII, 6.13. Voyez CHINOIS O SINÆ.

CHINOIS. Fables sur leur origine. Histoire, Volume X X I X, 41. M. D'ANVILLE soutient qu'ils ne surent point connus de Ptolémée. — Que le nom de Sinæ, qu'il emploie, ne les désigne

pas. — Qu'ils ne se connoissent pas eux-mêmes sous ce nom. -Qu'ils désignent leur nation par le nom de quelques dynasties. Mém. Vol. XXXII, 614. Que la province de Sheñsi peut avoir communiqué son nom dans les pays occidentaux. — Que la Sera metropolis de Ptolémée est Kaytcheou, ville de cette province. Que si leur nom vient du royaume de Thin, il n'a pas toujours signifié la nation entière. — Que le nom de Ta - tsin, qu'ils donnent aux contrées occidentales, n'est que relatif à une contrée de leur pays. Ibid. 615. M. DE GUIGNES soutient que les Chinois étoient très-connus des Parthes.-Qu'une colonie Chinoise, en Arménie, est supposée par Moyse de Khorène.—Qu'ils étoient très-instruits des pays occupés par les Parthes & par les Perses. — Qu'ils appellent ces pays Gansie. — Description qu'en fait Sématsien. — Remarque leurs chariots, leurs vaisseaux, leur écriture, en lignes horizontales, 357; leurs monnoies. — Commerce des Chinois avec l'Inde, établiaprès une incurfion dans le Khorafan, 3 5 8. Trois chemins indiqués pour ce commerce par le général Chinois. — Celui de la province de Sé-tchuen préféré.-Les Chinois découvrent les pays situés à l'ouest de la mer Caspienne, & lesappellent Ta-tsiñ. -L'empire Romain comprisdans ces pays, 359. — Lui donnent encore le nom de Hai-si-koue. — Descriptions qu'ils font des habits

de ces peuples, de leurs chars couverts, de leurs armées. — Appellent An-toun Marc-Aurèle-Antonin. Mém. Vol. XXV, 31. Leur commerce avec les Arabes. Mém. Vol. XXXII, 366 6367. Avoient des garnisons à Kaschgar. - Leurs liaitons avec les Sallanides. — Pénètrent à l'occident du Gange. Voy. COMMERCE. Les empereurs de Constantinople leur envoient des ambassades. Ces liaisons durent jusqu'à Gengiskan. — Les Européens en faisoient le commerce par terre du temps des Croisades; les Génois le faisoient par Caffa, les François par Alexandrie. — Les peuples dont on tiroit la soie étoient vraiment les Chinois. Ibid. 368, Leur. nom Tsin ou Tchin étoit celui de la dynastie Tsin. — Les Chinois. sont dans l'usage de donner à leur. pays le nom de la famille régnante. 3.69. Ne connoillent point le son du b ni de l'r. Mém. Volume XXV, 31. Rendent l'r par L Mémoires, Vol. XXXI, 401. Recherches de M. DE Gui-GNES fur leur navigation du côté de l'Amérique. Mém. Vol.. XXVIII, 503 & Suivantes. Ils abordent à Venchin, Ta-han, Fou-sang. Ibidem, 504. M. DE GUIGNES fait voir que le Venchin est Jeso, 504 & suiv. Conformité de ce qu'en disent les Chinois avec les Modernes qui ont vu ces pays, 506. Que le Ta-han est le Kamchatka, 504. 507 & 511. Route des Chinois pour ces pays, 507 & Suivantes. **V**. iij

Reconnoissent les Ko-li-han & les Tou-po, où le soleil ne reste fur l'horizon, que le temps de faire cuire une poitrine de mouton. - Pratiques des Tou-gouses semblables à celles des Tou-po. Mém. Vol. XXVIII, 508 & 521. Les Ko-li-han sont les mêmes que les Kerkis ou Kergis. Ibidem, 509 bis. Leur lac, 508. Est le Pai-kal. — Ces Kerkis ancêtres des Circassiens du nord de la Géorgie. — Leur ancien pays entre l'Oby & le Selinga. — Viennent chez les Che-goei, sur les rives de l'Amur, qui s'étendent au nord de la Sibérie. — Divisés en cinq hordes principales, 509. Mœurs des Méridionaux, 510. Le Kamchatka est la partie la plus orientale de la Sibérie. — Reconnue par les Russes, 511. Mœurs des habitans, 511 & 512. De-là vont au Fou-sang. - Mœurs des habitans, 512 & 513. Ne peut être que les côtes occidentales de l'Amérique, 514 & suivantes. La Californie, 520. Au - delà, ils découvrent le royaume des Femmes. — Fables qu'ils en content.— Isle inconnue, où les hommes ont la figure & la voix de chiens. — Pénètrent jusqu'à la Californie, 516 & 517. Indices que donnent les voyageurs, confirment ce fait, 5 17. Mœurs policées des peuples de la côte qui regarde la Chine, sont une nouvelle preuve, 518 523. Ne sont point des restes des Mexicains chassés par Fermand Cortez; au contraire, les Mexicains venoient originairement de ces côtes, 518. M. DE GUIGNES remarque, à l'égard des chevaux qui étoient dans le Fou - sang, suivant les Chinois, qu'ils peuvent s'être trompés en donnant ce nom à des animanx dont on faisoit le même usage, 519. Que les bœufs qu'ils ont vus, conduisent à conclure qu'ils ont abordé par le nord de la Californie, 520. Que la description de l'arbre Fou - sang convient à un arbre d'Amérique. — Celle de leurs mœurs à celles des peuples policés. - L'extérieur des Chinois, des Tartares & des Américains, différent de celui des peuples d'Europe, 520 & 521. Opinion des Chinois sur la Divinité qu'ils appellent Chang-ti. — Admettent cinq autres Divinités, qui préfident aux cing failons, aux cing élémens. — Leur offrent des sacrifices. Mém. Volume XXXI. 271 & 272. Divisent l'ame de l'homme en deux parties, l'une mobile, l'autre fixe. — Appellent la mobile hang - hom, l'autre pe. Ibidem, 313. La première retourne au ciel, l'autre en terre. Elles viennent se réunir pendant ·les sacrifices faits aux morts, 314.

CHIOMARA, femme Galate. Ce qu'elle dit à son mari. *Mém. Vol.* XXIV, 375.

CHOASPES. S EUPHRATE.
CHŒURS de l'ancienne comédie,
composés de six parties. Mém.

Volume XXX, 58. Ce que c'étoit que le comation, la strophe, l'antistrophe, la parabase, l'épirrhème, l'antipirrhème.-Action des chœurs. — Variété des chœurs comiques. Mém. Volume XXX, 59 60. Fondée sur ce que les anciennes pièces n'étoient point partagées en actes. — Ce partage n'est connu que des Grammairiens. — Pourquoi les chœurs étoient irréguliers dans le comique, & réguliers dans le tragique. — Application de ces observations aux chœurs du Plutus. Ibidem, 61. Les chœurs donnoient souvent le nom à la pièce, 70.

XOIX. Description d'une médaille de ce nome. — Situation de cette ville. — Son culte en l'honneur d'Hercule. — Fut de l'Égypte seconde. — Ses Évêques. — Prend le nom de Saca. Mém. Vol. XXVIII, 542. Subsiste sous ce nom. Ibid. 543.

CHOISI sur la rivière d'Aine. Mém. Vol. XXIV, 732.

CHONE, ville dans le voifinage de Sybaris, fondée par les Rhodiens. *Mémoires, Vol.* XXIII, 155.

CHORKAM, nom que les Indiens donnent au Paradis terrestre. Mém. Vol. XXXI, 207.

CHOSROÉS, fils de Cabadès, le plus renommé dans les histoires de Perse. — Surnommé le Juste. Hist. Vol. XXVII, 162. Durée incertaine de son règne. Mém. Vol. XXXII, 679.

CHOSROES, lecond fils d'Hor-

misdas, aimé de Shirin. — Qui étoit Shirin! — Chosroës prend les armes contre Phocas. — Étoit appelé Khosrew parviz. — Est différent de Perozès. Hist. Vol. X X V II, 162. Périt par les mains de Siroës son fils. Ibidem, 163.

CHOUBDA, ville dont on attribue la fondation à Alexandre. Mém. Vol. XXVIII, 118. Appelée par les Arabes, Combdan. — Est la même que Si-gan-fou. Ibidem, 120.

CHRESMOLOGUES, nom de ceux qui interprètent les oracles.

— Il y en avoit en titre, du temps de Solon & de Pisistrate. Mém.

Vol. XXIII, 191. CHRÉTIENS. Leur zèle, ce qu'ils font pour Pérégrin. Voyez PÉRÉGRIN. Citent les oracles des Sibylles. Mém. Vol. XXIII, 209. Voyez SIBYLLES. Emploient dans leurs controverses, les ouvrages supposés des nouveaux Platoniciens. — Tâchent par-là d'obtenir la tolérance & d'effacer le reproche de nouveauté. Lbid. 210. Ces preuves. cessent lorsque le Christianisme devient dominant, 211. Refus des Chrétiens de s'enrôler. Voyez ENRÔLEMENT. Chrétiens établis à la Chine dans le VII.º fiècle. Recherches de M. DE GUIGNES sur ce sujet. — Les-Indiens regardent l'avènement de Jésus-Christ comme une nouvel!e manisestation de Wischnou. - Les Manichéens puisent dans l'Indianiline plusieurs crreurs, & laissent

aux Indes plusieurs traces du Christianisme. — Ressemblance des contemplatifs Indiens avec le Christianisme. — Ressemblance des cérémonies des Lamas ou Bonzes avec le Christianisme. — M. DE GUIGNES soutient que sous le nom de Bonzes de Fo, les Chinois ont désigné les Nestoriens & autres Chrétiens. Mém. Vol. XXX, 802 & Juiv. Fait voir qu'il y a eu d'anciennes missions avant celles qui subsistent. — Témoignage de Marc Paolo, &c. Ibid. 803. Témoignage de Masoudy. — Monument de Si-gan-fou, 804. Ce que contenoit l'inscription, 805. Remarque que ceux qui signent ce monument, prennent le nom de Sem, qui désigne les bonzes de Fo. — Que les églises y sont nommées Su, qui désigne les pagodes de Fo. — Ce qui a fait confondre les Chrétiens avec les Bonzes. — Les Chrétiens y prennent le nom de Bonzes venus du  $Ta - t \int i \tilde{n}$ , ce qui s'accorde avec Ies Chrétiens Nestoriens, 805 & 806. Le monument fait mention d'Olo-pouen, qui obtient un édit favorable au Christianisme. — Fait tiré des annales Chinoises, qui y a rapport, 806 & 807. Le monument fait mention de mauvais discours contre les Chrétiens. — Les annales Chinoises attestent que cela étoit, & pourquoi. — Explication de ce que c'est que les Bonzes de Che, 207 & 808. Le monument fait mention de présens de l'Empereur, pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. — Les annales confirment ce fait. — Les Chinois reprochent à Mangou - kam & à Cublai - kam, d'être attachés aux Bonzes de Fo, 808. Hai - sue, l'un de leurs Bonzes, étoit du royaume de Fou-lin, 809. Ce mot est une altération de celui de. Franc, & défigne l'Asie possédée par les Francs, pendant les Croisades. — Ce que les Chinois dilent des temples de Fo en Perse. doit s'appliquer à Jésus-Christ. — Ce qu'ils disent du temple de Mani chez les Igours, ne peut s'entendre que des Manichéens. — Mani étoit le nom de Manès. — Ce qu'ils disent des monnoies de Michel Ducas, est conforme avec celles qui sont connues, 809 & 810. Ordonnance de l'empereur Vou-tong contre les Bonzes de Fo, 810 & suivantes. Déligne parfaitement les Chrétiens. - Effet de cette ordonnance. — M. DE GUIGNÉS fait voir contre la Croze, que les caractères de l'inscription sont les plus anciens en Syrie, 813 814. Objection de M. de la Croze au sujet des Rois Mages.— Réponse de M. DE GUIGNES. - Objection au sujet du Purgatoire, & réponse, & 14 & 815. Objection de M. de Beausobre sur le nombre de livres attribués à Jésus-Christ. — Réponse de M. DEGUIGNES.— L'époque du monument exempte de soupçon. — Facilité d'arriver à la Chine, 8 1 6. Le Mahométiline y était étoit établi auparavant. — Preuves de l'établissement des Chrétiens à la Chine, tirées de la bibliothèque Orientale d'Assemani. Mém. Vol. XXX, 817 & 818. En quel temps s'est fait cet établissement. — Bonze de Fo veut se faire déclarer Empereur. — Facilité qu'ont eu les premiers Chrétiens de pénétrer à la Chine. Ibid. 818 & 819.

CHRISTNA OU CHRISCHNEN, huitième manisestation de Wischnou. Mém. Vol. XXX, 802. Est l'histoire de Moyse & de Jésus-Christ confondues. Mém. Vol. XXXI, 256.

CHRONIQUE ancienne de l'église d'Uzès, contient des faits qu'on ne trouve pas ailleurs. — Par qui compilée! — Publiée par Caleneuve. - Temps qu'elle comprend. — Ses dates faulles. Hift. Vol. XXIX, 287. A quoi ce défaut peut être attribué! — En quel temps vivoit le compilateur? Ibidem, 288 & 306. Rebutée par les éditeurs des historiens de France. — Suivie par le P. le Cointe. — Les écrivains de l'hiftoire de Languedoc, s'en servent sans en discuser les faits, 288 & 289. Soumission des villes de Nîmes, &c. à Pepin, placée en l'an 743, doit l'être en 752, p. 289 & 300. Elles sont livrées par Ansemond, & non pas par Misemond, 290, bis. Ansemond tué au siège de Narbonne, 291 & 293. Elle copie les annales d'Aniane. - En falsifie les dates. - Siége de Narbonne & sa Tome XXXIII.

reddition, en quel temps! — Conditions que demandèrent les Visigots, 292 & 293. D'où vient l'origine du Droit écrit en Languedoc. — Caune, femme d'Ansemond', tuée à Nîmes. — En quel temps? 293 6 294. Discussion de ce qui regarde le comte Guillaume, 294. Voyez GUILLAUME AU COURT-NEZ. Discussion de la conftruction du monastère d'Aniane, 298. Voy. ANIANE. Discussion de ce qui regarde la comtesse Radulfe, 300. Voy. RADULFE. Fondation du monastère Psalmodi, 302. Voyez PSALMODI. Episcopat de Nimbrissus, 304. Voyez NIMBRISIUS. Gouvernement des villes de Nîmes & d'Uzès par deux Juges, 307 & fuiv. Voyez Nimes & Uzès. La défiance qu'on a de cette chronique, ne doit porter que fur la chronologie & non fur les faits, 310. Tableau chronologique des faits discutés, 311.

CHRONIQUE d'Albéric est du XIII. siècle. Mém. Vol. XXIV,

707

CHRON-IQUE de Centule ou de Saint - Riquier, de peu d'autorité. Mémoires, Vol. XXIV, 707.

CHRONIQUE de Fontenelle ne peut servir pour établir la mort de Carloman. Mém. Vol. XXIV, 707.

CHRONIQUE Saxonne est une copie des annales de Metz. Mém. Vol. XXIV, 694.

CHRONOLOGIE. Essai sur la

Chronologie générale de l'Écriture. Précis du Mémoire de M. FRÉRET. — Les critiques ne s'accordent pas sur les évènemens les plus considérables. — M. FRÉRET propose deux moyens; le premier, de raffembler un certain nombre de pallages où la durée des principaux intervalles se trouve marquée; le fecond, de ranger le détail des faits dans un ordre chronologique d'où puille réfulter une durée générale. — Discussion des temps Écoulés depuis la naissance d'Abraham jusqu'à la ruine du temple. Histoire, Volume XXIII, 65 & 66. Comparation des dynasties de Juda & d'Israël. Ibid. 73. Mémoire de M. GIBERT fur la chronologie des rois de Juda & d'Ifraël. Mémoires, Vol. XXXI, 1. L'Ecriture trèsdétaillée sur ces Rois. — Mauvais usage que les chronologistes ont fait de ces détails. - Rejettent leur mécompte sur les erreurs des copistes. Ibid. 2. La première véritable folution des difficultés donnée par Desvignoles. - Règle des Juifs pour la chronologie de leurs Rois, très - utile, 3. Connue & négligée par le P. Pétau. - Connue de Desvignoles, & malgré cela, dans la jupposition des sautes, il traite le texte facré avec moins de ménagement qu'un texte profane. — Seconde règle qui fait commencer les années des rois de Juda au mois de Tifri, & celles des rois d'Ifraël au mois de Nifan. — Justification

de cette règle, 4 & 5. Elle ne peut donner de solution que pour les difficultés d'un an ou d'un an & demi, 6. Les doubles dates d'un même règne viennent ordinairement d'une affociation. — M. GIBERT trouve fix affociations qui lèvent plusieurs difficultés. - Association de Josaphat avec Asa son père, de quatre à cinq ans. — Celle de Joram avec Josaphat, de cinq à six ans. -Celle d'Azarias avec Amasias, de douze ans. — Celle d'Ochofias avec Joram, d'un an. — Celle d'Achaz avec Joatham, d'environ deux ans. — Celle d'A chab avec Amri son père, de deux ans, 6 & suiv. Difficulté sur la durée des règnes respectifs d'Azarias & de Jéroboam, regardée par les chronologistes comme insoluble, 10 & 11. M. GIBERT suppose que les anciens écrivains d'où font extraits les livres des Rois, avoient distribué leurs récits par semestres, & qu'on ne les a pas rejoints pour former des années, & lève la difficulté, en supposant que les années des longs règnes qu'on leur attribue, ont été confondues avec les semestres, 10 & suiv. Difficulté du règne d'Achaz, regardée de même comme infoluble, 10. Levée de même par M. GIBERT, 13. Justesse du résultat de cette supposition. — Elle peut encore servir jusqu'à la prise de Samarie, 14. Au défaut de comparaison, on peut se servir des règnes des Rois de Babylone, 15. Son réfuluse

appliqué au canon des rois de Babylone, & à l'espace de temps qui s'est écoulé depuis la scizième année d'Ezéchias. — Supposition des chronologistes pour résoudre cette difficulté. Mém. Volume XXXI, 15 & 16. N'empêche pas que les détails ne puissent avoir été réduits. — Exemple de réduction faite dans la date de l'invasson de Sennacherib. Ibid. 17. De réduction non faite dans la date de la guérison d'Ezéchias, 18 & 19. Canon chronologique des rois de Juda & d'Israël, pour servir à ce Mémoire, 20 & Suiv.

CHRONOLOGIE des Égyptiens est fausse. Hist. Vol. XXIX, 64. Péche dans le technique. Ibidem, 65. Voyez HÉRODOTE.

CHRONOLOGIE des Grecs. Voyez Antiquités Grecques & Hérodote.

CHRONOLOGIE de l'histoire des Machabées. Voy. MACHABÉES. CHRONOLOGIE des Mèdes. Voy. HÉRODOTE.

CHRONOLOGIE des prêtresses de Junon. Voyez SICYONE.

CHRONOLOGIE des règnes de Louis-le-Gros & de Louis-le-Jeune. Hist. Vol. XXVII, 184. Voyez LOUIS-LE-GROS.

CHRONO LOGISTES nouveaux abrègent les temps. Mém. Vol. XXVII, 81. Desvignoles tâche de renverser leur système. Ibid. 82 & 83.

CHRONUS & CRONUS. Signification de ce mot. Mém. Volume XXXII. 38. CHRYSORRHOAS, fleuve de la Célésyrie, qui passe à Damas. — Appelé aujourd'hui Berda ou Barradi. — Sa source. Mém. Vol. XXXII, 697. Passe à Abila. Ibid. 698. Voyez ABILA.

CHYPRE, île célèbre par ses mines. — Ses habitans furent les premiers qui mirent le cuivre en œuvre. Hist. Vol. XXIII, 38.

CHYTRUS,, connu sous le nom de Citria, ou Citrea. ou Paleo-Chitro. — Étoit un des royaumes de l'île de Chypre. — Erreur de Lusignan & de l'Oriens Christianus sur le nom de cette ville. Mém. Vol. XXXII, 53 1 & 555.

CIANTAR (le comte DE) Honoraire-Étranger. Histoire, Vol. XXIII, 14.

CIBALE. Voyez CIBALIS.
CIBALIS ou CIBALE, cité.
Mém. Volume XXVIII, 423.
Lieu de la naissance de Valentinien. — Licinius s'y défend contre Constantin. — Sa position.
Ibid. 424. Le marais de Ulca dans sa proximité. — Cibalis confondue par Godesroi & Cellarius avec ad Labores, 423 & 424.

CIBYRE, ville de Phrygie. Differtation de M. l'abbé Belley fur son ère. Mém. Vol. XXIV, 121. Deux villes de ce nom; une en Pamphilie, sa position; l'autre appelée Cibyre la grande, sa position en Phrygie. Ibidem, 123, 137 & 138. Étoit ancienne colonie des Lydiens, 123. Ses habitans parloient quatre langues. — Plusieurs de ses Psiaces

X ij

portent le nom de Moagètes. Mémoires, Volume XXIV, 124 & 140. Pouvoit armer trente mille hommes. — Etendue de sa domination. — Alliée avec trois villes de Caballie. — Leur gouvernement appelé Τεσεάπλις. Ibid. 124. On ignore si elle a obéi aux rois de Perse. — Son tyran maltraité par le consul Manlius. — La dynastie de ses Princes subsistoit plus d'un siècle après, 125. Muréna la conquit & en fit une province Romaine, 126. Conserve sa dignité sous les Romains. - Devient le chef - lieu d'un grand département. — Fait partie du gouvernement de Cilicie, 126 & 142. Fut annexée à la province d'Asie, du temps de César & de Pompée, 127 & 142. Ruinée par un tremblement de terre sous Tibère, 128. Sénatus-confulte qui l'exempte de tribut pendant trois ans, 128 6 133. Ses habitans ordonnent en reconnoissance, qu'on dateroit les années de ce jour. — Sa statue placée au pied du colosse de Tibère, 131 & suiv. Description de cette statue sur le monument de Pouzoles, 133. Fait frapper un médaillon en l'honneur de Bassien, 136. Principale divinité de Cibyre ignoree, 139. Son gouvernement lous les Romains, 140. A voit le droit de battre monnoie. — A voit le titre de Césarée. - Obtient celui du Néocorat, 143, 146 & 147. Devient le fiége d'un évêque de la Carie. — Soumise au Turc, 148.

CICÉRON. Sa maison de Tusculum avoit appartenu à Sylla. Mém. Vol. XXV, 292. Est chargé par le Sénat de la tutelle du roi de Cappadoce. — A ffermit l'autorité royale. Hift. Vol. XXIII, 193. Propose le décret pour élever une statue à Sulpitius. — Ce décret contient bien des conformités avec le langage des infcriptions. Mém. Vol. XXIV, 227. N'est pas d'accord avec Plutarque sur ce qui se passa dans l'entrevue de Pompée & de Posidonius. Hift. Vol. XXIX, 178. Adresse à celui-ci l'histoire de son consulat. Ibidem, 179. N'estimoit pas la continuation que Posidonius avoit saite du traité des Devoirs par Panétius, 183. Pait ordonner des supplications, à la mort de Mithridate. Mém. Vol. XXVII, 97 & 98. En quel temps commence fon consulat! Voy. CALENDRIER. Eclipse de lune arrivée sous son consulat, 98. Etoit partisan de la nouvelle Académie. Hist. Vol. XXIX, 191. Reconcilie la phi-Iofophie avec la langue latine, & soutient que sa langue est plus riche que la grecque. Hist. Vol. XXXI, 128. Son opinion fur les livres Sibyllins. Mém. Volume XXIII, 201 & Suiv. Priviléges qu'il accorde à ceux qui composent des dialogues. — Demande que l'on se conforme seulement au caractère des interlocuteurs. Mém. Vol. XXXII, 144. Remarques qu'il fait sur les différentes sectes de Philosophes. Ibid. 101.

Maltraité par Juste - Lipse. — Aisé à justifier. Mémoires, Volume XXXII, 102. Précis de la querelle qui s'éleva au XVI. siècle, au sujet de l'estime qui lui étoit dûe. Hist. Vol. XXVII, 195. Voyez ÉRASME.

CICOGNES. Réveries des Thessaliens, parce qu'elles détruisent les serpens. Mém. Volume XXXI,

147.

CIEL, région la plus élevée du Monde. — Son mouvement éternel. *Mém. Vol.* XXXII, 75.

CILICIARQUE, Pontife qui présidoit aux jeux communs de la province de Cilicie. — Ses prérogatives & ses fonctions. Mém. Vol. XXXII, 719.

CILICIE dépendoit des Séleucides. - La partie appelée Campestris, foumise au roi d'Arménie, & aux Romains après la défaite de Tigrane. Mém. Vol. XXXII, 716. Les jeux communs à toute la province, célébrés successivement dans les grandes villes. — Le Ciliciarque y présidoit. Ibid. 719. Voyez CILICIARQUE. Est partagés en deux provinces, 718. Voyez TARSE & ANAZARBE. Elles étoient du département du comte d'Orient, sous les empereurs Grecs. — Comprise dans le thème de Séleucie, après Héraclius. — Passent sous la domination Arabe, 720; enfin sous les Ottomans, 722.

CILLABA. Voyez ATLAS.

CIMON préfére l'utilité de Lacédémone à l'intérêt de sa patrie. Mém. Vol. XXIII, 276. CINTRA (Dom Pedro DE) découvre le premier les montagnes de Serra - Lione. Mém. Vol. XXVI, 18.

CINYPHUS, rivière d'Afrique, of fort de la montagne Girgiris. —
Cette montagne fournit des calcédoines. — Est un torrent appelé aujourd'hui Wadi - quaham. —
Hérodote met sa source à deux cents stades de la mer. Mém. Vol. XXVI, 78.

CIRE. Vases de terre cuite peints avec de la cire de toutes sortes de couleurs. Hist. Volume XXXI, 106.

CIRTA. Voyez CONSTANTINE..
CITÉ désigne le territoire d'un peuple. Hist. Volume XXVII, 109. Les cités quittent leur nompropre, pour prendre celui de leur peuple. Ibid. 113. Voyez, CIVITAS.

CITHAREDES, Poëtes qui chantoient en s'accompagnant de la cithare. Mém. Volume XXXII,

CITHARISTES, joueurs de cithare fans chanter. — Augmentent confidérablement le nombre des cordés. — Les Amphictyons leur permettent le combat à Delphes, après la guerre de Crissée. Mêm. Vol. XXXII, 444.

CITIUM, ville de Cypre, aujourd'hui Chiti. Mémoires, Vol. XXXII, 548. Méprife de Pococke sur la position de ce lieu. Ibid. 549.

CITOYEN Rômain, titre accordé difficilement. — Donné ensuite à des cités entières. — Remplissent X iii

les places du Sénat. Mém. Vol.

XXIV, 403 & 404.

CIVAUX. Reflexions sur les tombeaux de Civaux. — Description de ces tombeaux par M. l'abbé LEBEUF. — Croit que ce lieu étoit l'attelier d'un tailleur de pierre, dont le travail étoit de faire des cercueils de pierre. Hist. Vol. XXV, 129. On y trouve l'enseigne de l'ouvrier. — Il y en a autour de l'église qui ont servi à inhumer des Chrétiens. — L'église du lieu paroît du XI. siècle. Ibid.

CIVITAS, dans César, signifie presque toujours un peuple, un canton. — Signifioit quesquesois la même chose que urbs. — A signifié, même en Gaule, une ville. Histoire, Volume XXXI, 255.

Voyez CITÉ.

CLADOVA. Ses vestiges. Mém.

Vol. XXVIII, 438.

CLAUDE. M. LE BEAU pense qu'il a élevé une statue à Cérès. — Fait faire un port à l'embouchure du Tibre. Mémoires, Vol. XXIV, 173. Elève une statue à l'Espérance. Ibidem, 177. Ses ouvrages, 178. Deux arcs de triomphe en son honneur. -Avoit un temple sur le mont Célius, 179. Renouvelle la loi de Tibère contre les superstitions Gauloises. — Condamne à mort un chevalier Romain, pour avoir porté sur lui l'œuf de serpent, 408. Son discours en faveur des Gaulois, gravé sur des tables d'airain à Lyon. Histoire, Volume XXIX, 232.

CLAUDE le Gothique, succède à Gallien.-Victorieux d'Auréole.—
Défait les Goths. Mém. Volume
XXVI, 514 & 516. Son intelligence avec Tétricus. Ibid. 515.
Meurt à Sirmich en Pannonie.
— Quintilius son frère, proclamé
Empereur, se fait mourir, 516.

CLAUDIA. Médaille de cette famille, restituée par Trajan. —
Portoit la tête de M. ClaudiusMarcellus, chargée des dépouilles de Viridomare. — À quelle occasion frappée! Mém. Vol. XXIV,

213.

CLAUDIA, vestale, dégage de la vase du Tibre le vaisseau qui portoit la mere des Dieux. Mém. Vol. XXIII, 215.

CLÉANTHE de Corinthe, invento le trait. Mém. Vol. XXV, 191.

CLÉANTHE, disciple de Zénon.

— Son caractère. Mém. Volume
XXXII, 101.

CLEF d'un temple, qui paroît consacré à Auguste, dans les environs de Brixen. Hist. Volume XXXI, 302. Trouvée dans le Nivernois. Ibid. 303. Description de cette cles. — Inscription qu'elle porte, 301.

C L É M E N T, (Saint) disciple des Apôtres, accusé d'avoir cru plusieurs mondes. — Pouvoit entendre les parties inconnues de ce monde. *Mém. Vol.* X X X I,

240.

CLÉMENT VII. On frappoit de fon temps, en Italie, des médailles au marteau & au balancier. Mém, Vol. XXIV, 39.

CLÉOBÉE transporte de l'île de

Paros dans celle de Thase, les céremonies de Cérès. Hist. Vol.

XXVII, 46.

GLÉOMÈDE. Mesure de la Terre qu'il rapporte. Mém. Vol. XXIV, 509. Plus croyable sur la mesure d'Eratosthène que les autres. Ibid.

CLÉOPHANTE de Corinthe passe en Italie avec Démarate. Mém. Vol. XXV, 153, 192 & 267. Fait les peintures d'Ardée & de Lanuvium. Ibid. 153 & 192. Ces peintures inspirent des sentimens à Caligula, 153. Pline lui attribue l'invention des couleurs.-Impossibilité de concilier cette invention avec l'idée que Pline donne de ces peintures, 192.

CLERC (M. le) pense que la poësie des Hébreux étoit rimée.

Hift. Vol. XXIII, 99.

CLESIDES. Son tableau insolent d'une reine d'Egypte. Mém. Vol.

XXV, 225.

- CLIDES, aujourd'hui Clidi, nom d'un promontoire de Cypre. — Appartient aussi à deux îles devant ce promontoire. Mémoires, Volume X X X I I, 543. Fausse position dans Ptolémée. Ibidem,
- CLIMAT. Son étendue. Mém. Vol. XXIV, 506.
- CLISTHÈNE augmente les Athéniens de dix tribus. Hift. Vol. XXIII, 58.

CLOTHO règne sur le présent. Mém. Vol. XXXII, 99.

CLOVIS, vainqueur d'Alaric, près de Vivonne. Mém. Vol. XXVI, 602. S'empare de l'Auvergne,

& la donne à son fils Thierry. 1bid. 603.

CLUNI commence fous Charlesle-Simple. Mém. Vol. XXIV.

CLUNIA. Fausse médaille, au revers de laquelle est le nom de cette ville. - Position de cette ville. — Etoit du département. de Galba. - Plusieurs médailles portent au revers le nom de Clunia. — Elle est chère à Galba, & pourquoi? — Il lui donne le nom de Sulpicia. Mémoires, Vol. XXIV, 187.

CLUNINIUM n'est point Cluni... - Paroît être Clinge ou Clinche. Mém. Vol. XXIV, 733.

CNEPH. Voyez KNEPH.

CNERNÈS. Sa position. — Étoit de la Dace. - Appelée Inducia, qu'il faut corriger par in Dacia. Mém. Vol. XXVIII, 441.

COBADES. Voyez PADAM.

COCYTE jette ses eaux dans le marais Acherusia. Mém. Volume XXIII, 176. Voy. ACHERON.

CŒLA, port de mer de la Chersonnèse de Thrace. Hist. Vol. XXV, 102. Sa position. — Appelée par Méla & Pline, Appir Koilos, & portus Calos; Kuma par Ptolémée, Kula par la chronique d'Alexandrie. — Cette variation de nom suivie dans l'inscription des médailles. — Son port célèbre par la défaite des Lacédémoniens. - Obtient le privilége de municipe fous Hadrien. - Prend par reconnoissance le surnom d'Ælium, celui d'Antoninianum en l'honneur de Caracalla. — Uni

des types de ses médailles est une demi - galère. Hift. Vol. XXV, 102 6 103. Quatre représentent un silène, pour désigner les vignobles; deux, la louve & les jumeaux, monumens de colonie Romaine; deux, le génie de la ville, au revers de Volusien. — Comprise dans la Thrace sous le haut Empire. - Depuis, soumise à la métropole d'Héraclée. — Ses Evêques gouvernent Madytos. - Comprise dans le thème de Thrace, après Héraclius. — Il n'en est plus sait mention depuis le XII. siècle. Ibid. 104.

CELATURA. Voyez GRAVURE. COHORS. Voyez COHORTE.

COHORTE. Dix cohortes dans la légion. — Chaque cohorte contient trois manipules. Mém. Vol. XXIX, 325 & 392; & Mém. Vol. XXXII, 279. Le manipule deux centuries. — La centurie dix décuries ou chambrées. Mém. Vol. XXIX, 392. Fut de trois cents hommes depuis Roniulus jusqu'à Servius. Mémoires, Vol. XXXII, 280. De trois cents vingt ou trois cents quarante hommes, depuis la bataille de Cannes jusqu'à Marius. Ibidem, 281. La cohorte répond à nos bataillons. — Les nations les plus habiles ont formé des corps femblables. — Celle avant Marius la mieux entendue. Mémoires, Vol. XXIX, 393. Son avantage, — Toujours dix cohortes par légion. - Autorité de Servius & d'Isidore sujette à correction, ainsi qu'une inscription de Terragone. - Même

nombre de cohories, la légion étant même incomplette. Ibidem, 394. Cohorte de Siccius. — Autres cohortes extraordinaires, 395. Le nom de cohors propre à l'infanterie, opposé à equitatus. — Etymologie de ce mot, 396. La cohorte subsiste aussi longtemps que la légion.—Sert encore à défigner un corps d'Infanterie, loríqu'il n'y eut plus de légion. — Des Savans prétendent que la cohorte ne commença que du temps de Marius, fondés sur le silence de Polybe, 397. M. LE BEAU fait voir que le silence de Polybe n'est pas concluant, 397 & 398; que Polybe n'a pu parler que de manipules. -Erreur de Saumaise sur la formation de la cohorte. — Comment étoit formée la cohorte. -Saumaise soutient que Tite-Live n'entendoit rien à la milice Romaine. M. LE BEAU fait voir qu'il distingue très-bien les cohortes des manipules, 399 & 404; que Polybe distingue également bien la cohorte. — D'autres soutiennent que la cohorie n'est point une partie de la légion, & que le Général la formoit lorsqu'il dressoit l'ordre de bataille. — M. LE BEAU fait voir que Polybe entend par le mot pages, un manipule, 400 & 401; que les mots arried, rayua & ormana, fignifioient la même chose, 401. Remarque que ces mots n'ont pas toujours eu une signification fixe; que celui de aruez désigne presque toujours la cohorte; que

les Grecs ont jeté beaucoup d'embarras dans la milice Romaine, en appliquant aux divisions Romaines les noms de leur tactique. Mem. Vol. XXIX, 402. Fait voir qu'au temps de Polybe amiege fignifioit manipule, & qu'au temps de Marius il devoit signifier cohorte. Ibidem, 403. Passage de Polybe qui appuie cette opinion, où Tite-Live traduit mal le mot aueg par cohortes. — Sous les Empereurs, le mot numeri signifie les cohortes, 404; parce qu'on inscrivoit le soldat dans la coborte ou la centurie. — Ce mot signifioit primitivement le rôle, & est employé fréquemment pour centurie & pour cohorte. — Dans le bas empire, le mot de cohors cède à celui de numeri, 405. Les Grecs l'adoptent, & la Notice porte les deux noms & celui de præfectura. - Le drungus en prend la place, mais il ne désigne que les troupes barbares. — Les cohortes égales jusqu'à Marius, 406. Cohorte de Marius se partage en centuries. Mém. Vol. XXXII, 283. La distinction de la première étoit la garde de l'aigle. - Depuis Marius, cette cohorte paroît être plus considérable, que les autres; mais ce fait n'est certain que sous Hadrien, où les premières cohortes sont doubles, & appelées cohortes milliaires. Ibid. 290; & Mém. Vol. XXIX, 406 & 407. Saumaise prétend que depuis la cohorte milliaire, les autres ne contiennent que cinq centuries. — M. LE BEAU fait voir qu'elles en con-Tome XXXIII,

tiennent six, & justifie Végèce contre Schélius. — Manière dont Végèce forme ses cohortes de l'ancienne ordonnance. — M. LE BEAU remarque qu'il ne fixe aucune due, qu'il y a quelque confusion dans les noms, & qu'il peut y avoir eu quelque changement entre Hygin & Végèce. - Disficulté qui naît du nombre des Officiers que Végèce emploie. Ibid. 408 & fuiv. M. LE BEAU essaie de sauver le calcul de Végèce, 412. Différence entre les cohortes en général & les cohortes légionaires de citoyens. - On recevoit indifféremment le citoyen dans les cohortes auxiliaires, & le simple sujet dans les légionaires. — Cet abus règne dès le temps d'Adrien. — Pourquoi les Romains servent dans les auxiliaires. Mem. Vol. XXV, 471. Cohortes instituées par Auguste pour la sûreté de la ville. — Trois autres espèces de cohortes dans les armées; 1.° celle des alliés: quand ils eurent obtenu le droit de cité, ils entrèrent dans les légions; alors il n'y eut plus que les cohortes étrangères. Mém. Vol. XXIX, 412. Hygin entend par le mot cohorte seul, les troupes légionaires. — Quand il parle des auxiliaires, il ajoute l'épithète equitatæ ou peditatæ. — Nombre que contenoient ces cohortes. -Etoient ou toutes entières d'infanterie, ou mêlée de cavalerie. Ce mélange dès le temps des premiers Empereurs. Ibid. 413, Ces cohortes étrangères quelquefois 170

attachées à une légion en qualité d'auxiliaires. — Diftinguées par le nom de l'ordre de leur création & des peuples. — Etrangers admis dans les cohortes des volontaires citoyens Romains.—Portent aussi le nom des Empereurs. — La Notice les nomme cohortes, memeri, · auxilia. Mém. Vol. XXIX, 414. & 415. 2.º Les cohortes de citoyens Romains, séparées des légions, étoient des troupes nouvellement levées pour former ou recruter une légion, ou des cohortes qui demeuroient toujours Téparées. — Leur commandant porte le nom de Préset. Ibidem, 415, 416 & 417. 3.° Cohors prætoria. — Son origine attribuée à Scipion. - Ces cohortes se multiplièrent.—Octavie en forma pour Antoine. - Auguste en fit sa garde. — Distinction de la divifion de la cohorte, dans la Notice, en pedatura superior & pedatura inferior, 418 & 419. Absurdité de Pancirole, qui en fait une palistade. — M. LE BEAU l'explique de la castramétation, 420.

COIN ou ORDRE ROSTRAL, (Mémoire de M. DE SIGRAIS fur le ) pour fervir d'explication à ce qu'en a écrit M. le chevalier Folard. Mém. Vol. XXV, 440 & Suiv. Ce que M. DE SIGRAIS entend par ordre roftral, fe nommoit coin, tête-de-porc, triangle, Cr. Ibidem, 442. Le coin étoit différent de la tour. — Tite-Live le confond avec les manipules, & le distingue ailleurs, 445 & 446. Célar en fait une évolution.

Pline donne ce nom à la phalange Macédonienne. — M. DE SIGRAIS fait voir que Pline n'entend parlor que de la densité; qu'il faut expliquer les historiens par les autours dogmatiques; que l'empereur Léon désigne par ce mot l'ordre rostral. - Végèce en donne l'évolution & la forme. - M. le chevalier Folard lui refuse toute créance. - M. DE SIGRAIS le justifie sur les expressions dont il s'est servi, 447 & 448. Ammien-Marcellin décrit lauêrede-porc comme Végèce le coin. -M. le chevalier Folard vous que ce soit la colonne. — Agathias décrit la tête-de-porc dans l'armée des Francs. — M. le chevalier Folard le traite de sumple historien, 449. Le P. Daniel fait graver un plan de cette bataille, & fait la tête - de - porc pleine, contre la description d'Agathias. - Elien voulant porter für les évolutions militaires la lumière des mathématiques, forme des coins combinés de différentes manières, en abule, & remarque qu'Epaminondas combattit à Leuctres avec un coin formé de deux phalanges, 450. M. DE SIGRAIS fair voir que si Elien en dit trop, il parle toujours d'un ordre réel, dont il fait remonter l'origine à Philippe & à Jason; & qu'Elien se trompe en parlant de Leuctres, que c'est plutôt à Mantinée. — Que Xénophon y rapporte, de même qu'Elien, la forme du coin, qu'il compare à l'éperon d'une galère, 451; d'où M. DE SIGRAIS

conclut que le coin est le même ordre défigné par income & cuneus. - Polybe le décrit dans une bataille navale des Romains contre les Carthaginois. Mémoires, Vol. XXV, 492. M. DE SIGRAIS remarque que les Confuls ne l'employèrent que comme tactique de terre qui réultifloit. Ibid. 4,93. Propriétés du coin. — Sa forme, 454. De différente grandeur. Comment se composoit.—Coins équeltres, 450 & 455. Oppolés à uotre méthode. - Manière de former le coin d'infanterie. -Les Grecs feuls ont parfaitement comme la tactique, 456.

COLASON, Colassius amnis. Avienus l'appelle Classius, rivière proche de Montpellier. Hist. Vol.

XXVII, 118.

COLBERT. Pourquoi le peuple ne lui rendit pas justice. Hist. Vol.

XXV, 232.

Colisés. Sa description. — Les crampons qui lient les pierres sont de fer. — Considéré par les barbares comme une carrière d'où l'on pourroit lever des matériaux. — Ses arcades ne sont point uniformes. — Idée de l'évaluation de ce qu'il a dû coûter à construire. Mém. Vol. XXVIII, 594, 585 & 586.

COLLÉGE des trente. Manière d'y étudier. Hiff. Vol. XXIX, 362.

COLOGNE, autrefois ville des Ubiens. — Colonie Romaine fondée par Agrippine, femme de Claude. Hift. Vol. XXXI., 276.

COLONIES qui portent le nom de

Julia, attribuées à César par M. MÉNARD. — Ce principe lui est contesté. — Pour distinguer les colonies de César de celles d'Auguste, il les partage en trois classes; 1.° celles qui portent le nom de Julia; 2.° celles qui portent le nom de Julia; 2.° celles qui portent le nom d'Augusta. — Il attribue les premières à César; les secondes à César, mais renouvelées par Auguste; les troissèmes à Auguste. Hist. Vol. XXIX, 229

COLONIES Romaines (les) affectoient les usages de Rome. Mém. Vol. XXIV, 131. Étoient un établissement politique des Romains. — Étoient comme autant de garnisons qui retenoient leurs nouveaux sujets, & la récompense des soldats à qui ils donnoient des terres. Mém. Vol. XXVI, 350. Différence entre les colonies & les villes latines. Histoire, Volume XXIX, 228 & 234.

COLONIES transplantées en Grèce, de qui composées. Histoire, Vol. XXIII, 24. Quatre espèces de colonies. — Celles des temps reculés n'avoient point le commerce pour objet. Mém. Volume XXIII, 151. On en trouve des eiviles à des militaires. Hist. Vol.

XXV, 80.

COLONNE de Tétricus. M.
MOREAU DE MAUTOUR prétend qu'elle a été portée en Italie
& rapportée en France. Hift. Vol.
XXIII, 206. M." FRÉRET &
LEBEUF souiennent qu'ellensen

Υij

est jamais sortie. — M. LEBEUF désigne le lieu où elle a été dressée. Hissoire, Vol. XXIII, 207.

COLONNE milliaire de Périgueux, porte l'unique inscription que l'on connoisse de l'empereur Florien. Hist. Vol. XXIII, 204 & 205.

COLONNE. Ordonnance militaire.

Voyez FOLARD.

COLONNE Trajane, recommandable pour quelques usages.

Mém. Volume XXIII, 333. Est sans ordonnance. — Son exécution opposée à la nature. Ibid.

334. Est composée de vingt-trois blocs de marbre. — Sert de modèle à celles de ses successeurs. — Contient, dans ses bas - reliefs, des histoires de guerre. Mém. Vol. XXVIII, 587.

COLORIS. Ce que c'est. Mém.

Vol. XXV, 239.

COLOSSE de Rhodes. Description qu'en donne Pline. Mém. Vol. XXV, 360. Ouvrage de Charès de Linde. Prix qu'il avoit coûté. Ibidem, 360 & 362. Dédié au Soleil adoré à Rhodes, 360. Charès n'ayant demandé que la moitié de l'argent nécessaire, se tue quand il l'eut dépensé. -Mei rsius préiend que Lachès l'acheva.—Sa hameur, 360 6361. Sa mesure établie par M. le comte DE CAYLUS, sur l'étendue du pouce dont Pline a donné la dimension, 361. Cene melure, comparée à l'Apollon du Vatican, donne cent cinq pieds, 362. En quel temps il fut renversé, 360 & 362. M. le comte DE

CAYLUS fait voir qu'il n'étoit point place à l'entrée du port, 362 & suiv. Il étoit creux & rempli de pierres, 360 & 362. Temps qu'on employa à le faire. En quel temps il fut commencé, 362. Auteur manuscrit de Duchoul, qui parle de ce colosse, ne mérite aucune créance. — Doit être de la fin du v 11.º siècle. -Colomiés le confond avec Philon, 363. Voyez PHILON. Aucun monument ancien ne parle du colosse comme placé à l'entrée du port. — Vigénère paroît être le premier qui s'en soit avisé. — Manière dont M. le comte DE CAYLUS prétend qu'il a été fondu, 364. Ses débris enlevés par les Arabes. — En quel temps. — Leur poids, 365 & 366. Erreur de Cassiodore, qui sait élever ce colosse sous Vespassen, copiée par Brodeau.—C'est qu'ils le confondent avec le colosse de Néron, 367. Anciens auteurs qui donnent le nom de Colossiens aux Rhodiens, réfutés par Eraime. - Erreur de Festus, qui appelle Charès Caletus, 366.

COLOSSE élevé en Auvergne du temps de Néron. Mem. Volume

XXIV, 361.

COMACINA, ville latine de la Narbonnoife. — On ignore sa position. Hist. Vol. XXIX, 238.

COMANE. Deux villes de ce nom, l'une dans le Pont, Mém. Vol. XXIV, 72; l'autre dans la

Cappadoce. Hift. Vol. XXXI, 112. A voient chacune un temple dédié à Bellone, — Priviléges de leurs Grands-Prêtres.—Situation de celle de Pont. — Ses terres facrées. Mém. Vol. XXIV, 72. Pompée donne la grande-prêtrise de Pont au fils d'Archélaüs. — César donne celle de Cappadoce à Lycomède.—Auguste la donna à un brigand. Hist. Vol. XXXI, 112.

COMARIA promontorium, est le cap Comorin. Mémoires, Vol. XXXII, 608.

COMAS Indopleusles, vivoit au VI. fiècle. - Voyage dans l'Inde. - Appelle la Chine Tziñ. - Enseigne la route pour aller de Syrie en Chine. Mémoires, Vol. XXXII, 360.

COMATION. Voyez CHEUR.

COMBREMER, baronie ancienne de l'église de Bayeux.— Les abbayes de Valricher & de Mondée fondées dans cette baronie. Hist. Vol. XXXI, 249.

COMÉDIE moyenne. Caractères assignés par les Grecs à cette comédie. — Les modernes négligent de la faire connoître. Mem. Vol. XXX, 51. M. LE BEAU le cadet fait voir que le Plutus d'Aristophane pourroit en Etre une nuance. Ibid. 52 & 67. Changemens affignés à la comédie moyenne, 53. Pendant combien de temps elle fut en vogue, 51 & 53. Aristophane donne deux *Plutus*; le premier avant la reforme du théâire, le second sous Je nom de son fils, 54. Les changemens de la comédie moyenne le réduisent à quatre; 1.º Le changement des personnalités.

M. LE BEAU remarque que les masques rellembloient parfaitement à ceux à qui le poëte en vouloit. — Que la crainte de choquer fit inventer les masques bizarres qu'on trouve dans les dessins, 55. La réforme des personnalités faite par Antimachus, — Il avoit été maltraité par Aristophane, qui prenoit les personnages parmi les citoyens connus. - Tous ceux du Plutus sont feints, 56. 2.° Le changement des chœurs. — On en retrancha la mulique, & on n'y chanta plus de morceaux satyriques, 57, 62 63. Le chœur devient trèsdifférent de celui de l'ancienne comédie, lequel étoit remarquable par fix parties, 58. Voy. CHEURS. 3. Le changement dans le choix du sujet. — Sujets de l'ancienne comédie; sujets de la nouvelle comédie, 63. Licence d'Aristophane, 64. Si le Plutus peut convenir à cette réforme.-4." Le changement des masques.—Comment se fit ce changement, 65 & 66. Comparaison des Grenouilles avec le Plutus, 67 & suiv. La marche du Plutus plus réglée, 67 & 77. Quand Iapièce Jes *Grenouilles* fut jouée, 67. Aristophane remporte le prix sur les concurrens par cette pièce. — Exposition de cette pièce, 68 & Juiv. Exposition du Plutus, 73 & suiv. M. LE BEAU en conclut que le Plutus est comme le modèle de la comédie moyenne. — Rapport du Timon de Lucien au Plutus, 77 . O fuly.

COMES DISPOSITIONUM.
Voyez CONSEIL.

Comètes. Si les comètes ont leurs révolutions fixes. Histoire, Volume XXVII, 59. Epigène & Apollonius les mettent au nombre des étoiles errantes, & ils avoient étudié · chez les Chaldéens. — Sénèque leur donne un cours réglé, & prédit que leur fystème tera fa- milier. — Le problème résolu par celle qui parut en 1759. Ibid. p. 60. Les Pythagoriciens leur i donnent un cours réglé. - Les Chaldéens sont les seuls qui en - avoient calculé les révolutions, 6 1. COMITATENSES. Voyez CONSTANTIN.

COMMERCE. Nous n'avons que des essais sur le commerce des Anciens. Mém. Vol. XXVI, 10; & Mém. Vol. XXVIII, 298. Celui des Chinois s'étendoit aux ports du golfe Persique. - Point de grandeur dans les empires kins le commerce. Ibidem, 299. Le commerce des Grecs peu étendu. - Voyez GRECS. Etendue de celui des Phéniciens, 300. Voyez PHÉNICIENS. Alexandre r'ouvre les barrières du monde. -Les Ptolémées rendent le commerce florissant. — Commerce par terre & la navigation le long des côtes dans les parties de l'ancien monde. — Routes pour les caravanes dans l'Afie, 301. L'intérieur de l'Afrique aussi - bien connu qu'il l'est à présent.-Route de Thèbes à Saloé. — Description de l'Atlas, selon Hérodote. — C'est le Zhara des Arabes. —

Description de l'intérieur de l'Afrique, d'après les modernes, 302 & Suiv. M. DE BOUGAIN-VILLE fuit voir que la route que trace Hérodote est la même que celte décrite par le géographe Arabe.—Ses Garamantes le Gerid des modernes, 302 & 304. Indique un fleuve opposé au Sénégat, & le prend pour uné branche du Nil. — Ce fleuve est le Niger oriental, où voyagent les Nazamones. — Ses prygmées Ethiopiens reconnus dans les Mafimbas, 305 & Suiv. Voyages-de long cours des Anciens, 307. . Ne perdoient point de vue les côtes. — Emplopoient des années où nous employons des mois.-· Les plus anciennes navigations - font celles de Salomon. - M. D'ANVILLE place l'Ophir dans l'Afrique méridionale. - Navigations de Sélostris - Répugnance des Egyptiens pour les commerce par eau. - Regardent l'eau de la mer & le sel comme impurs, 208. Les Proférées firent le commerce par les Grecs d'Alexandrie, 209. Voyez CAR-THACE.

COMMERCE de l'Égypte avec l'Inde. Voy. EGYPTE & INDE. Avecles Miléners. Voy. MILET.

COMMERCE des Romains avice les Tamares & les Chinois. — Nous n'avons pas les comnoiffances nécessaires pour développer les siations des Romains avec les peuples Orientaire. Adém. Vol. XXXII, 355. A peine Compçounons - nous qu'ils aient

contraithé des alliences avec ces peuples. La puissance Romaine étoit cependant répandre au delà des pays où les Empereurs ont fait la guerre. - Les Empereurs envoient des Amballadours dans le Turquestan, pour comrebalancer la puissance des Perses. — Le Grand-Khan de Tortarie allié des Romains. - Dans la suite, ennemi des Empereurs de Constannincople. Mém. Vol. XXXII, 356. Les Romains font d'inutiles efforts pour trafiquer dans la haute. A sie & dans la Chine. — Sont forcés de recevoir des Purthes, les marchandiles de l'Orient. Ibid. 357 2,58. Marc-Aurèle en voie des Aemballadeurs à Ouon-ti, 258 & 360. Prélens qu'ils offrirent, peu ellimés. — La Chine leur rétoit connue pau auparavant. -Pline parle de la loie qu'on siroit par le nord., 3.5.8. Autre amballade des Romains à la Chine. - Le commerce consinue à se Laire par la Perse jusqu'au VI. fiècle. — Comas Indonleuite indique le chemin pour tirer les foies de la Chine jusqu'en Syric. - Dank Moines offrent à Justimien, ide nonveaux movens, 360. Il les envoie à Sevinda (Serendib) chercher des œufs de vers à foie. 2.61. Les Tures du Monted'or scles Perfes étant en guerre, les Romains font alliance avec les Turcs, & recoixent par la Tarrarieles marchandiles, dola Chine, 362 & 363. Amballadeur Turc wient à Conftantinople vers: l'an gog. Propose un traité à l'em-

pereur Justin. — Celui-ci envoie Zemarque en amballade vers le Grand-Khan. — Les Romains de sa suite pénèment dans la Chine, 363. On doit muribuer à ces liaifons, les monumens Romains qu'on trouve au-delà du Volga, 3:64. Amhallade de Tilaère-Conftantin, mal reçue par Turkanth. L'Amhaffadeur passe vers Tardon an Mont-d'or, 365. Turxand anaque le Bosphore. par son général A pokhan, appelé par les Grecs, Apochanes. -L'empire Turc se démembre. -Les Chinais deviennent puissans en Tartanie, ce qui favorile le commerce, 366. Les Romains se transportent à la Chine par uncr., 357. Des Empereurs v envoyèrent des amballades. -Le commerce de souint jusqu'au temps et les Européens l'ont fuit par, la mer Rouge & le cap de Bonne - espérance, 367. Koyez CHINOIS.

COMMERCE de Bourdeaux. Voyez BOURDEAUX.

COMMUNAUTÉ entre mari & femme, connue des auciens Gaulois. Mém. Vol. XXIV, 375.

Se wouve dans Firmieus.—D'où il vient. Mém. Vel. XXIV., 620.

COM DES du Palais. Voyez COUR.
COMTES. Infécdent leurs comtés
fous la troissème Race. — Commenent à d'aures le foin de la
Justice. — INétoient dans leur
rorigine que des Magistras. —
Élevés par la foiblesse des Rois. —
Dédaignem de cendre la justice

ordinaire. Mém. Volume XXIV, 737. S'en déchargent sur des Officiers. — Se réservent les assisées ou grands plaids. — D'où naissent deux juridictions. — Tiennent quelque temps leurs assisées. — Se sont remplacer par les Baillis. — Ibidem, 738. Voyez BAILLIS.

CONCILE indiqué par Gontran. Voyez GREGOIRE DE TOURS. CONCORDE. Auguste lui élève des statues. Mém. Vol. XXIV, 184.

CONCORDIA. Voyez APAMÉE. CONDÉ (Henri-Jules, Prince de) Allégorie qu'il imagine pour peindre l'histoire du Grand Condé. Hist. Vol. XXIX, 151.

CONDÉ, ville. Sa position. Mém. Vol. XXIV, 702.

CONFUCIUS instruir par les Bramines ou docteurs Indiens. Mém. Vol. XXXI, 89, 91 & 187.

CONJECTURES peuvent être propolées comme le développement d'un système, & non pour en faire le fondement. Mém. Volume XXIV, 427.

CONJURATIO. Voyez ENRÔ-LEMENT.

CONQUISITORES. Voyez EN-

CONRARD, comte de Paris, foutient Louis fils de Louis-le-Bègue. — Ses mauvais desseins. — Appelle Louis de Germanie. Mém. Vol. XXIV, 692.

CONSEIL du Roi. Voyez COUR.

CONSEIL. Annonce: de l'histoire
du Conseil du Rois des Maîtres

des Requêtes de l'Hôtel, depuis le commencement de la monarchie Françoile juiqu'à présent, par M. le président DE NOINVILLE. Différente de celle de Guillard.— Rapport de ces offices avec ceux de la cour des empereurs Romains. Hift. Vol. XXVII, 190 & 191. Fait réimprimer l'histoire des Maîtres des Requêtes par Blanchard, & la continue. — Fonctions des Maîtres des Requêtes ont quelque rapport à celles des bureaux appelés Scrinium dıspositionum. — Magister libellorum, de quoi il étoit chargé. - Dictoit la réponse du Prince aux Libellenses. — Ces réponses aux requêtes étoient rescripta Principum. — Comes dispositionum, son office. — Dictoit la réponse du Prince aux Referendarii. — Ces réponses étoient mandata Principum. Ibid. 191. Formule de ces réponses. — Rapport qu'elles ont avec celles de Marculfe. — Les Référendaires faisoient en partie l'office de Maître des Requêtes. - Le Grand-Référendaire tenoit lieu de Chancelier. — Ne préfidoit point à la Cour du Roi. -C'étoit le Maire du Palais. -Référendaires supprimés sous la seconde Race. - Scabini facri Palatii, différens des Scabini Comitum. — Missi dominici n'écoient point les Maîtres des Requêtes, mais des Commissaires extraordinaires, envoyés dans les provinces. — Peuvent le rapporter aux Baillis ou Sénéchaux, 192 1 6 193. Leur département appelé Missaticum.

Missaicum. — Maîtres des Requêtes institués par S.¹ Louis, sous le titre de Juges de la porte, à l'instar des Officiers des Princes Orientaux. — Ne furent d'abord que trois. — Philippe-le-Bel en ajoute deux autres, appelés Suivans dans l'ordonnance de Philippe-le-Long, Histoire, Vol. XXVII, 193 & 194. Joints au corps du Parlement rendu sédentaire, mais il n'y en a que quatre qui peuvent y assiste. — Leur rang. — Leur nombre se multiplie. Ibid. 194.

Conseiller. Voyez Cour.

CONSORANNI, peuples d'Aquinaine, où sont les villes de Conserans, &c. Hist. Vol. XXV, 74.

CONSTANCE, Déesse. Mém. Vol. XXIV, 175. Ne se trouve sur les médailles que dans les revers de celles de Claude. Ibid. 176.

CONSTANTIN. La Croix lui apparoît dans les Gaules. — Défait les Armées de Maxence à Turin & à Vérone. — Défait Maxence auprès de Rome. — Arc de triomphe qu'on lui élève à Rome. Mém. Vol. XXXII, 757. Cavaillon lui en élève un, à l'imitation de Rome. — Séjournoit souvent à Arles. — Sa principale résidence à Trèves. — Assemble à Arles un concile contre les Domeiftes. — Donne à cette ville le nom de Constantina. Ibid. 758. Donne une nouvelle forme au gouvernement civil & militaire. — Calle les cohortes Tome XXXIII.

Prétoriennes. — Institue un corps de milice dont les soldats portoient le nom de Présens, Mém. Vol. XXV, 473. De ce corps trèsnombreux, les réservés pour la garde du Prince, s'appeloient Palatini. — Ceux qui accompagnoient les Commandans dans les provinces, Comitatenses. - Donne asile aux Sarmates chassés par leurs esclaves. — Reproches bien fondés que lui fait Zosime sur la décadence de la milice. — Sensible aux marques de respect des Barbares. — Les élève aux dignités. - Eusèbe l'en loue; Julien l'en blâme. Ibid. 474.

CONSTANTIN PORPHYRO-GÉNÈTE gagaoit sa vie à peindre.—Remarque de M. le comte DE CAYLUS sur ce mérite. Hist. Vol. XXIX, 165.

CONSTANTINE, autrefois Cirra.

— Séjour de Massanissa. — Jules-César y établit une colonie Romaine. — Ruinée pendant la guerre du tyras Alexandre. — Rétablie par Constantin, qui lui donne son nom. — Tombeau près de cette ville. — M. le comte DE CAYLUS en fait graver un dessin qu'il reçoit d'un voyageur. Mém. Volume XXVI, 330 & 331.

CONSUARENI, peuples de l'intérieur du Roussillon. — Étendue de leur pays. — Différens des Conforazni. Hist. Volume XXV, 74.

CONSUL. Les Confuls ont le droit indéfini de mettre en délibération ce qu'ils veulent. Mém. · Vol. XXIV, 295. Celui qui - commandoit dans la ville, paroissoit aussi puissant que les Rois qui gouvernoient par le conseil du Sénat. — Leur autorité suivant Polybe. — Ne pouvoient se mettre à la tête des armées, sans un décret de la nation. - Pourquoi ils n'y paroissoient plus dans les derniers temps de la République. Ibid. 320. Etoient Chefs de la justice dans leur origine. — : N'y pouvant suffire, on y suppléa par les Préteurs, 321. Chaque Consul avoit son tribunal, même du temps des Empereurs.—Leurs occupations différentes, 322. Pouvoient rendre nulles les élecctions. — Pouvoient punir sur le champ les réfractaires, 323. Ne connoissoient d'autre frein que les Tribuns. — Etendue de leur puissance, 324. Comptables de leur administration. — Exemples de Lucius-Opimius & de Cicéron, 325.

CONSULAT rehaussoit la dignité Impériale. — Etoit encore appelé Puissance souveraine sous les Empereurs. Mém. Vol. XXIV, 290. Depuis Dioclétien, ce n'étoit qu'un titre qui obligeoit à des dépenses énormes; mais il flattoit l'ambition.—Sentiment de Julien. Ibid. 291. Passoit encore après la chute de l'empire d'Occident, pour le comble des honneurs. --Réuni à la dignité Impériale & supprimé pour toujours par Justinien, 292. Regardé comme l'époque de la liberté. — Restreint par les Tribuns, 319.

Démembré par l'institution des différentes magistratures, 320. Au diadème près, la pompe ne différoit presque point de la royauté, 321.

- CONSULAT Impérial, tel qu'il fut accordé à Auguste, devoit être plus étendu que le consulat est titre. Mém. Vol. XXIV, 3-16. Définition que donne M. l'abbé DE LA BLÉTERIE de ce consulat. Ibidem, 341. Différoit de la dictature, 342.
- CONTINEINT. Son étendue. suivant Aristote. Mém. Volume XXXII, 81.
- CONTREPOINT. Voy. ACCENS.
- CONTUBERNIUM. Voyer CHAMBRÉE.
- CONVIVES étoient dans la nécessité de boire tout ce qu'on leur avoit servi. Mémoires, Vol. XXIII, 344.
- COPAÏS, lac formé par le Céphissus. Voyez Céphissus.
- COPHTES, nation d'Egypte peu nombreuse. - Reste des anciens Egyptiens. — Leur langue à peine connue de ses Prêtres. Mém. Vol. XXXII, 213.
- CORDES faites de Papyrus. Mém. Vol. XXVI, 281. D'écorces de. jones par les sauvages. — Aussi bien travaillées que les nôtres.
- CORIBANT . distincts des Curètes, & cependant confondus comme ministres de Rhéa. Hist. Vol. XXIII, 40 & 44. Leurdanie. - Appelés Galli par les.

Romains. — Les Anciens partagés sur leur origine. Hift. Vol. XXIII, 41. Voy. DACTYLES.

CORINTHE. Sa fituation. — Ses habitans inventent les vaisseaux longs & les galères à trois rangs de rames. — Son commerce peu étendu. Mém. Vol. XXIII, 167.

CORINTHIENS. Leur origine fabuleuse. Hifl. Vol. XXIX,

37.

CORNACUM. Sa position à Erdut. D'où se tire le nom d'Erdut. Mém. Vol. XXVIII, 421.

CORNES. Premiers vases dont se servent les hommes. Les Germains s'en servoient du temps de César. — On en trouve dans les dépouilles de Décébale, sous Trajan. Mém. Vol. XXIII, 342. Samuel se servit d'une corne pour sacrer David. — Tous les vases ont conservé cette forme. — Ceux de la vigne Borghèse sont des cornes terminées par des têtes de bœuss. Ibidem, 343. Voyez VASES.

CORNIFICIA. Médaille de cette famille, restituée par Trajan. — Portoit au revers Cornificius en habit d'Augure. — On ignore à quelle occasion elle a été restituée. Mém. Vol. XXIV, 214.

CORNIFICIUS, compétiteur de Cicéron au consulat. — On lui confie la garde de Céthégus. — Embrasse le parti de César, qui le fait gouverneur d'Afrique. Mém. Vol. XXIV, 214. Périt en Afrique, dans le parti républicain contre les Triumvirs. Ibid. 215.

CORPS ont pour principe la matière comme sujet, & l'idée comme forme. — Tout corps est composé de surfaces. — Surfaces composées de triangles. Mém. Volume XXXII, 29.

 $\mathbf{C} \cdot \mathbf{O}$ 

CORSEULT, ville des Curiosolites, près de Dinan. Hift. Val.

XXXI, 227.

CORSINI (Édouard) connu par ses fastes Attiques. Hist. Volume

XXIII, 197.

CORYCE. Précis des remarques de M. DE CAYLUS sur l'antre de Coryce. — Ce nom commun à plusieurs lieux. — Description qu'en fait Strabon. — Celle de Pomponius - Méla. Hist. Volume XXIX, 149. Coryce du Parnasse. — Ce nom est générique pour toutes les cavernes qui renferment quelques beautés. Ibid. 256. Le tableau de Cébès est le seul des anciens où l'on voit l'antre de Coryce cité comme séjour d'assurance, 154.

Cosmète, gouverneur des Éphèbes à Athènes. Son devoir. Hist. Vol. XXIII, 184. Tenoit le premier rang entre ceux du

Gymnale. Ibid. 185.

COTHON, vase. Sa description. — Servoit aux Soldats. Hist. Vol.

XXXI, 106.

COTYLE ou HÉMINE ATTIQUE, différente de la Romaine. — Ce qu'il contenoit. Mém. Vol. XXVIII, 661 & 662.

COTYS, surnommé Sapæus, épouse la fille de Polémon, roi de Pont. — Mis aux sers & tué Z ij

par fon oncle Rhescuporis. Mém. Vol. XXIV, 69.

Couci. Abrégé de la vie d'Enguerrand VII. du nom, Sire de Couci, par M. le baron DE ZUR - LAUBEN. Hift. Volume XXV, 168. Il étoit fils de Catherine, fille aînée de Léopold, duc d'Autriche. — Erreurs des historiens fur son nom. — Ouvrages de Lallouette, de Duchesne, &c. très-imparfaits, sur lu maison de Couci. — Ce qu'on 🙄 sait de certain sur sa mère. 🛶 Sa Maison illustre en France. -Avoit le privilége d'amortir. — Cri de guerre affecté à cette Maison. - Il étoit fils unique d'Enguerrand VI. Ibid. 169 & 170. Les auteurs Allemands défigurent ion nom, 171. Ses prétentions en Alface. — Les historiens se trompent en fixant les lieux de les prétentions. — Froissard & après lui le P. Barre & autres, se trompent sur ses droits, 173 6 174. Couci s'aunche au Roi. - Est donné en otage aux Anglois, pour la délivrance du roi Jean. Le roi d'Angleterre lui donne sa fille en mariage, & de grands biens. — Eut deux filles de ce mariage. - Leurs alliances. -Le roi d'Angleterre lui donne lecomté de Soissons, qu'il avoit eu pour la liberté du jeune comte de Soissons, 175. Dissipe les payfans du Beauvailis, auroupés contre la Noblelle. — Palle en Italie, lorique la guerre s'alluma entre les Anglois & les François. - Ses terres épargnées par les. Anglois. — Veut faire valoir les droits, 176. Difficulté à cause de la puissance de ses cousins. – Rallemble les Routiers. — Charles V lui prête quarantemille francs. — Son manifolte aux villes d'Alface. — Les Bretons. s'assemblent devant Metz, & jettent la terreur dans le pays. —. Commandés par vingt-cinq Officiers du premier rang, dont trois étoient d'Angleterre.—On donne aux soldats le nom de Gugler: pourquoi! — Se répandent autour de Strelbourg. — Les brigands d'Allemagne & d'Italie s'y joignent, 177 & 178. Les commandans ne peuvent les contenir. - Couci, avec quinze cents lances, se met à leur tête. - Léopold d'Autriche son cousin, ennemides cantons, leur propose une alliance. — Cearx de Schwits refusent, & entraînent d'aurres. cantons. — D'autres se prêtent aux circonstances. - Les Anglois ravagent l'Alface & s'avancent vers l'Argew. — Léopold & les Suilles brûkent tout & le retirent dans les villes. - Résolution d'un hourgeois de Berne, 178 67179. Les seigneurs de Nidau & de Kibourg laissent passer le Havensteim aux Bretons. - Ils. forcent le détroit de la Clus. — Couci investit Buren. - Ses Anglois ruinent l'Argew. - Sont battus dans l'endroit appelé la colline des Anglois. - Réponse d'un paylan, qu'un seigneur railloit d'avoir endellé l'armured'un officier, — Les Anglois s'en,

retournent. - L'évêque de Bâle soupçoniré de s'entendre avec Bux. — Nouveaux échecs. Hist. Vol. XXV, 180 & 181. Couci obligé de retourner en Alface. — M. SECOUSSE remarque qu'il étoit Maréchal de France. — Erreurs des historiens sur cette expédition. Ibid. 181. Accommodement de Couci avec les ducs d'Autriche. — On lui cède Nidau & Buren. - Il perd ces seigneuries, 182. Révolution qui y donna lieu, 184 & 185. Renvoie sa femme en Angleterre. - S'attache à la France & le remarie, 182. Ses négociations. — Son expédition on Normandie. - Institue l'ordre de la Couronne. — Refuse la charge de Connétable, & la fait donner à Olivier de Clisson. -Est fait gouverneur de Picardie. - Nommé du Conseil pendant la minorité de Charles VI. — Signe un traité de paix avec le duc de Bretagne. - Appaise une révolte des Parissens, 183. Va on Italie, soutenir le duc d'Anjou. - Revient en France & est fait Grand-Bouteillier, 184. Avoit ses Officiers, femblables à ceux de la maison du Roi. - Va au secours de Gènes. - Refuse une seconde fois la charge de Connétable, 1 8 5. Repasse à Gènes, pour ménager les intérêts du duc d'Orléans.— Accompagne Jean, comte de Nevers, en Hongrie, contre Bajazet. — Est fuit prisonnier à Nicopolis. — Meurt à Burle, en Bithynie. — Son cœur rapporté en France. — Sa veuve épouse le père d'Isabelle, reine de France. - Il est le dernier mâle de sa mailon, 186.

COUDES, village fur la rive de l'Allier. — Inscription qu'on y trouve. Hift. Volume XXV, 140.

Voyez Inscription.

COUDÉE. Meiure commune des Grecs. Mém. Vol. XXIV, 444. & 548. Sa division. Ibid. 444. Comment estimée par Cumberland, 436; par M. FRÉRET, 437. Plusieurs espèces de coudécs. distinguées par Hérodote, 445. Coudées grecques de Polybe, 446. Examen de la mesure de: pluficurs coudées grecques différentes de la coudée imlique. — La coudée qu'Hérodote appelle coudée de mesurage, 492. La coudée olympique, reçue universellement en Grèce, avoit été réglée sur la taille d'Hercule, 494. Servoit à mesurer le stade olympique.—Doit être celle dont s'est servi Hérodote. — Est plus courte que la coudée babylonienne, 493. La coudée italique, au temps de Polybe, plus longue que l'ancienne coudée olympique, 496 & 520. Coudée: babylonienne adoptée en Macédoine. — Les Séleucides la font passer en Grèce. — C'est à cette coudée, ustrée en Grèce, que les Romains comparèrent la leur,

COUDÉE arabe, composée de tiers de doigts. Mém. Vol. XXIV, 539 & 542. Edouard Bernard en tire sept de Calcossendi. — M. FRÉRET y en ajoute une: Z iii.



tirée d'un arpenteur de Golius. — La coudée hachemique, surnommée coudée royale; d'où lui vient ce nom. — La coudée belali. — La coudée noire. — La coudée de Josèphe. — La corde ou assoba. Mém. Vol. XXIV, 542 & Suiv. Son étendue. Ibidem, 545. La coudée al-maharani. — La coudée cobda, 539. La coudée hachemique destinée à l'arpentage des terres. — Ancienne coudée hachemique, avant Mahomet, confondue avec la nouvelle. — Etendue de la coudée tirée de l'arpenteur de Golius, 545.

COUDÉE des Orientaux, composée de grains d'orge, contient vingtquatre doigts.-Coudée commune revient à dix-huit pouces françois. —Coudée naturelle, environ dixsept pouces de notre pied. Mém.

Vol. XXXI, 293.

COUDÉE égyptienne du Nilomètre, mesure la plus authentique de l'antiquité. Mém. Volume XXIV, 465. N'a point changé depuis Hérodote. Ibidem, 466 & suiv. Egale la coudée légale des Juifs. - Raisons qui prouvent que les Juiss dûrent se servir de la coudée égyptienne, 475. Proportion des coudées égyptiennes & hébraïques avec la babylonienne, 476. Proportion entre la coudée hébraïque & la romaine, communément reçue. — Etablie par Constantin - Lempereur sur de mauvaises preuves, 477. Etablie par M. FRÉRET fur la discussion de l'étendue de l'espace sacré de la montagne où étoit le temple,

479; fur le chemin qu'il est permis de faire le jour du Sabbat, 480. Meiure de la coudéc égyptienne, par Greaves, 481. M. le comie DE CAYLUS estime que la coudée égyptienne est la même que la coudée grecque. Hist. Vol. XXXI, 24. La même que la Samienne. - Qu'elle contenoit un pied trois pouces huit lignes de Paris.—Qu'elle augmente de plus en plus sous les Ptolémées, sous les Romains, sous les Arabes. Ibid. 25.

COUDÉE royale, plus grande que la coudée ordinaire de trois doigts. Hist. Vol. XXXI, 78. Table du rapport des différentes coudées. Mém. Vol. XXIV, 456. Table des proportions des différentes

coudées. Ibid. 502.

Coufiques. Nom qu'on donne à des caractères arabes. Hist. Vol. XXIX, 25.

COULEURS. Quelles étoient les couleurs dont les Anciens se servoient. Hift. Vol. XXIII, 324. A vantage de la couleur à l'huile.— Fait pousser les couleurs. Ibidem, 325. Saumaise contredit Pline fur les couleurs. Mémoires, Vol. XXV, 228 & 229. Opinion fabulcule adoptée par Pline, sur le mélange du fang de dragon avec celui d'éléphant.-Nécessité d'éclaircir ce qu'il dit des couleurs, avant de les comparer à celles dont on se sert actuellement. -Les Anciens n'en avoient que quatre.—Deux opinions des modernes au sujet de ces quatre couleurs, Ibid. 230. Le Giorgion

 $\mathbf{C}$ 

n'en employoit que quatre. — M. DE LA NAUZE conclut, de la contrariété de ces deux opinions, qu'il n'est ni aisé ni impossible de peindre avec quatre couleurs, & remarque que celles d'aujourd'hui peuvent n'être pas les mêmes qu'anciennement, 231. Voyez PEINTURE & PLINE.

COUPES, vales connus sous ce nom. Luxe des Anciens à ce Sujet. Mém. Vol. XXIII, 345 & 350. M. le cointe DE CAYLUS les examine du côté de leur forme, de leur matière & de leur travail. Ibid. 345. Coupes dont parle Homère. — Description qu'en fait Eustathe. — Peu d'attention de M. Dacier pour ces coupes, 346. Athénée parle d'une coupe que le peuple prenoit pour celle de Nestor, 347. Explication de M. le comte DE CAYLUS sur la coupe de Vulcain, 348. Coupes usitées en Allemagne pour faire boire davantage. — Coupe sur laquelle étoit gravé le siége de Troie, 349. Coupes dont parle Virgile, 35.1. Coupes du trésor de Saint-Denys. - Sentiment de M. le comte DE CAYLUS sur les ornemens de ces coupes, 353 & 354. Ces coupes destinées aux festins, 356.

COUREURS. Vîtesse de Philippide.—Coureurs d'Alexandrie.— Coureurs dont parle Pline. Mém. Vol. XXIV, 536.

COURS de Justice. Recherches de M. GIBERT sur les Cours qui exerçoient la Justice souveraine de nos Rois, sous la première &

la seconde Race, & au commencement de la troissème. — Cours de Justice en tout temps. Mém. Vol. XXX, 587. Ordinaire dans le Palais, sous la première & la seconde Race, pour la Juridiction suprême. — Une domaniale pour ce que les Rois possédoient. — Comte du Palais préfidoit à l'ordinaire. — Sous lui étoient les Proceres. Ibidem, 588. Appelés ailleurs, Scabini Palatii. - Ce dernier nom donnéaux Assesseurs des Comtes, aussi-bien que celui de Rachimburges ou Rathimburges. —Ce que signifie ce dernier nom. - Ce que signific Scabini. - Ce que désigne celui de Proceres. — Distingué de celui de Doctores legum ou Domini legum, 589. Ceux - ci indiqués dans la loi Salique, sous les noms de Sagibarons ou Sacebarons. — Ce que fignifient ces noms, 590. Appelés depuis Présidentiaux, Présidens & Maîtres de la Cour, 596. Leur autorité. — Leur assise appelée Malberge. — Le Graffion leur Président. — Le tribunal de cette Cour dans le Palais. — Ce qui la distingue des Parlemens qui se tenoient en pleine campagne.— Siégeoit à l'entrée du Palais. — Tenoit toute l'année & tous les jours, 590 & 591. Avoit des féances extraordinaires. — Les écrivains les confondent avec les Parlemens. - Les noms de Malle & de Placite causent cette confufion. — Ce que c'est que Malle & Placite, 592 & 607. Malles & Placites généraux le tenoient:

doux fois l'an, régulièrement. — Ils assistoient aux séances extraordinaires de la Cour du Palais. Mémoires, Volume XXX, 593. La charge de comte du Palais subsiste au commencement de la troisième Race. — Il est difficile de reconnoître quelles étoient alors ses fonctions. - Cette charge inféodée passe aux héritiers. Ibid. 594. Les comtes de Champagne reconnus pour tels par S.' Louis. — Exemple de la grande Sénescallie inféodée aux comtes d'Anjou. — Précaution des Rois contre les droits d'inféodation des grandes charges. — Cour ordinaire du Palais sous les premiers descendans d'Hugues-Capet, est la même que celle qu'on appelle Cour des Barons & des Pairs, 595 & 596. Jugeniens des Baillis, Prevôts ou Lieutenans, assistés d'Asselleurs. -Jugemens par hommes de fiefs & vassaux. — De quoi ils connoissoient. — Pourquoi la Cour ordinaire du Palais étoit appelée Cour des Pairs, 696 & suivantes. Quel nombre devoit y affister. — S'il y avoit conflit de juridiction, le Roi jugeoit le conflit. — Si les quatre Grands - Officiers de l'hôtel du Roi pouvoient assister au jugement d'un Pair. - Les Pairs régulièrement semonds, on palloit au jugement, 598 & 599.

COUR domaniale. De qui elle étoit composée. — De quoi elle connoissoit. Mémoires, Vol. XXX, 588. Le Maire du Palais à la

tête. — Appelé depuis Grand-Sénéchal. Ibidem, 600. Voyez SÉNÉCHAL.

COUR souveraine, établie par ordonnance de Philippe-Auguste. - Est l'origine du Parlement de Paris. — Variation dans le nombre de ses assisses. Mém. Vol. XXX, 603, 604, 605 & 608. La Chambre des Comptes en tire son origine. — Les Baillis obligés d'assister au Parlement. Ibid. 605. Leur bane encore connu. — Etoient ce qu'on appelle les *Gens* du Roi. Remplacés par les Avocats & les Procureurs généraux.— Nécessité de l'enregistrement des loix nouvelles, vient de ce que le Parlement fut établi pour grande assife. — Cette formalité est une des plus anciennes loix de la nation, 606. Les Rois pouvoient cependant faire des loix sans le conseniement des assemblées. — Elles étoient examinées dans les assiles. - Les Sages y faisoient des remontrances. — C'étoit au Roi à y avoir égard, 607 & 608. Confeil du Roi, ce que c'est. Ce nom donné à toutes les Cours de Justice. — Différence de ces Cours avec le Conseil du Roi, 609 & fuiv. La fonction de Conseiller donnée en pur office. – Inféodée à vie. — Attachée à de grands fiefs, devient héréditaire, 612 6 613. Donne l'origine aux douze premiers Pairs, 613 bis. Voyez PAIRS. Leur séance dans la Cour de Justice, n'érige point cette Cour en Con-Leil d'Etat, 614. Si cesse Cour

peut se mêler d'affaires d'État. — Assemblées générales ou États de la nation, 615. Voyez ÉTATS. Cessent à la fin de la seconde Race. — Le gouvernement est concentré dans le Conseil des Grands-Officiers, 622.

Course, pour la fanté ou l'usage de la guerre, différence de la course pour le spectacle. Mém.

Vol. XXIV, 536.

COUSIN (Jean) Sa peinture allégorique d'Éve. Hist. Vol. XXIX, 150.

COUSTOU l'aîné, auteur de la statue du jardin des Tuileries. Mém. Vol. XXIII, 301.

COUTANCES, civitas Constantia, devient capitale vers le v. fiècle. Mém. Vol. XXVIII, 476.

CRASSUS. Son différent avec le consul Philippe. Mém. Volume XXVII, 415 & suiv. Voyez Philippe.

CRATÈRE d'argent, de fix cents mesures, à la fête de Ptolémée.— Sa description. Hist Vol. XXXI, 105, Servoit à mêter l'eau avec le vin. Ibid. 106.

CRATES succède à Diogène dans son esprit cynique. Mém. Vol.

XXXII, 100.

RATES de Mallos, envoyé à Rome par Analus. — Y enseigne publiquement la grammaire. Mem. Vol. XIXIV, 609.

CRAU, (la) terrein rempli de cailloux au territoire d'Arles. — L'étymologie de son nom vient de craig, erag, carreg; ealtoux en cestique — Su ferdité. — Fable d'Hercule, à ce sujet, très+anTome XXXIII.

cieme. Histoire, Vol. XXVII,

CREPERIUS-CALPURNIANUS, de Pompeiopolis, écrit la guerre des Parthes. Histoire, Volume XXV, 89.

CRESTONE, ville dont parle Hérodoie, bâile par les Pélaiges Tyrrhéniens. — Etienne de Byzance la place dans la Thrace. ---Denys d'Halicarnalle la confond avec Crotone. — M. l'abbé Geinoz combat l'opinion de Denys; M. DE LA NAUZE la foutient. Hift. Vol. XXV, 28. M. l'abbé GEINOZ fait voir, par les textes d'Hérodote & de Thucydide, qu'elle étoit en Thrace.-M. DE LA NAUZE soutient que, fuivant ces textes, les Tyrrhéniens de Thrace n'y occupoient pas de ville. Ibidem, 29. M. l'abbe GEINOZ prétend que les termes mais & maioria ne sont que deux manières d'envilager une même ville. - M. DE LA NAUZE fait voir que les Pélasges sont appelés Crestonéens, & ceux de Crestone, Crestoniates -M. l'abbé GEINOZ répond que les uns sont ceux de la ville, les autres ceux de la campagne; loutient que Denys est peu croyable sur ses antiquités Romaines; qu'Hérodote'n'a point pénétré en Italie, 30; que la Crestone dont il parle est celle - de Thrace; qu'il-vint seulement à Thurium fort âgé & y mourut, 31. innse (5

CRÈTE peut être la Tarsis de Moyse. — Possédoit l'empire de de la meravant la guerre de Trois. — A a

Établit des colonies en Italie & en Lycie. Hist. Vol. XXXI, 204 & 208.

CRIER, d'où est dérivé. Mém. Vol. XXIV, 653.

CRIMINELS immolés. Sacrifices agréables aux Dieux, suivant les Gaulois. Mém. Volume XXIV,

CRIN de queue de cheval, mesure orientale, dont six sont le grain d'orge. Mém. Vol. XXXI, 391. Six sorts répondent à une ligne & demie. Ibid. 392.

CRIOUMÉTOPON, roche de la Chersonnèse Taurique, qui forme un des promontoires de l'Euxin.

— Remarquable par son étendue.

— Forme le pli de l'arc auquel on compare l'Euxin. Mém. Volume XXXII, 637 & 638.

CRITIQUE, garde de la vérité. — Règle de critique; un auteur ne détruit pas l'opinion reçue en l'expliquant. Hift. Vol. XXVII,

176 6 177.

CRITOGNATUS propose aux Gaulois d'Alésia de vivre de chair humaine. *Mémoires*, Vol. XXIV, 358.

CRIUS, Devin chez qui on adoroit Apollon-domestique. Mém. Vol.

XXIII, 413.

CROCIATONUM, capitale des peuples Unelli. Hist. Vol. XXXI, 251. Ses ruines découvertes près de Valognes, par M. FOU-CAULT, Ibid. 256.

CROCODILE, symbole du Nil.

Mém. Vel. XXVIII, 531.

KPOMMYON A'KPA, promonnoire de Cypre, actuellement

Cormachiti. — Il y a eu une ville nommée Cormie. — Il resserre le fretum Ciliciæ, appelé aulon Cilicius, qui sépare Cypre du continent. Mém. Volume XXXII, 539.

CROMNE, prise par les Lacédémoniens. - Assiégée par les Arcadiens. Mém. Vol. XXXII, 236.

Cronos des Grecs est le Saturne des Latins, & le Ilos on Belos des Phéniciens & des Carthaginois. Mém. Vol. XXIII, 246. Fils d'Ouranos. — Forme le second règne des Dieux. Hist. Volums XXIII, 26.

CROTONE, confondue par Denys d'Halicarnasse avec Crestone. — Appelée Cothornia & Cortone. Hist. Vol. XXV, 28.

CROUCIACONNUM. Ses ruines près de Valognes. Mém. Vol.

XXVIII, 476 & 478.

CROZE, (M. de la) né en France.

Voyoit les langues orientales en homme de génie. — S'attacha à l'égyptienne. Mém. Vol. XXXII, 215. Entrevit la liaison qu'elle a avec la chinoise. S'étoit appliqué à la langue chinoise par le conseil de Léibnitz. — Éloigné de la découverte de M. DE GUIGNES. Ibid. 2.16.

CRYPTIE, espèce de guerre que les Éphores déclaroient aux Hilotes en entrant en charge. Mém. Vol. XXIII, 284.

CTÉSIAS, celui des anciens historiens, qui conserve le mieux la forme des noms Perses. Mim. Vd. XXXI, 439. Exposition de fon récit au sujet de la monarchie des Mèdes. Mêm. Vol. XXIII, 6. Rélégué dans la classe des écrivains fabuleux. — Réhabilité par M." FRÉRET & DE BOUGAINVILLE. Ibidem, 9 & 14. D'accord avec les marbres sur le règne de Darius, 45. Mesure qu'il donne de Babylone. — Se sert d'un stade plus long que celui dont s'étoit servi Hérodote.

Mém. Vol. XXIV, 525. CTÉSIAS, graveur en argent. Mém. Vol XXXII, 775.

CTÉSIDÈME, peintre du lecond rang, maître d'Antiphile & d'Apelle. Mém Vol. XXV, 281.

CTÉSILOCHUS. Son tableau insolent de Jupiter en couche. Mém. Vol. XXV, 225.

CTÉSIPHON. Voyez CHALNÉ & MODAÏN.

CUCCI on CUCCIO. Sa position.

— On doit lire Bucci. Mém. Vol.

XXVIII, 419 & 420.

CUDWORTH renouvelle le système des vertus plastiques. Mem. Vol. XXIII, 234.

Cuivre, connu sous le nom d'airain, précède l'usage du ser en Grèce. — Les habitans de Cypre le mettent en œuvre les premiers. Hist. Vol. XXIII, 38. Sert pour les instrumens des sacrifices & la fabrique des armes qu'on offroit aux Dieux. — Les armes de ce métal qu'on rencontre étoient vraisemblablement à cette destination. — Ne se rouille point, cause de sa conservation. Ibid. 39. Si les . Anciens l'ont employé dans les armes offensives! — M. le comte DE CAXLUS tient pour l'affir-

mative; fondé sur les monumens; puisque toutes les armes antiques des cabinets sont de cuivre; sur les raisons physiques, puisque le cuivre se trouve & se met ailément en fusion. — Le fer est plus rare qu'on ne pense. — Voyez FER. Sur l'expérience; M. le comte DE CAYLUS en a fait forger qui a toutes les propriétés du ser. Hist. Vol. XXV, 110 & 111. Voy. ÉPÉE.

' C 'U

CULARO. Pline n'en parle pas. —
Etoit sur l'Isère. — Séparoit les
Allobroges des Vocontiens. —
Connue dès l'an 710 de Rome.
Hist. Vol. XXIX, 232. Bouche
prétend que c'est Civron. Quelques - uns croient que c'est Acusiorum colonia. — Rétablie par
l'empereur Gratien, d'où lui est
venu le nom de Gratianopolis,
aujourd'hui Grenoble. Ibidem,
223.

CULTE héroique, différent du culte d'adoration au temps d'Hérodote & de Platon. — En quoi il confiftoit. Mém. Vol. XXIII, 181. Origine des différens cultes à Athènes. Hift. Vol. XXIII, 52.

Cumberland, morten 1708.—
Son erreur sur les mesures de l'antiquité & sur la coudée grecque.

Memoires, Volume XXIV, 434

& 436. Ses évaluations trop exorbitantes. Ibid. 437.

CUNEI. Voyez ALA.

CUNEUS. Voyez ACUNUM.

CUPPÆ. Sa polition aux environs
de Kolumbats. Mémoires Volume

de Kolumbats. Mémoires, Volume XXVIII, 435.

Aa ij

CURÈTES. Voyez DACTYLES. Distincts des Corybantes.—Leur nom pris en trois fignifications, 1.º Pour un peuple voilin de Calydon; 2.º dans le tens tumple, pour des hommes dans la fleur de l'âge; 3.º pour ministres de Jupiter en Crète, & de Rhéa en Phrygie. Hift. Vol. XXIII, 40 & 44. Inventeurs de la danse armée.- Confondus avec les Dactyles, pourquoi! - Apprennent aux Crétois à rassembler les troupeaux, à gouverner les abeilles, à travailler les métaux.—Différens des Telchines. Ibid. 42.

€ URION. (C. Scribonius) Mémoire de M. le comte DE CAYLUS sur son théâtre. Mém. Vol. XXIII, 369. Idée qu'on doit se former de Curion. - Il étoit Patricien. - Trompa Pompée. — Peste dangereuse pour Antoine. Ibidem, 372. Ami de César.-Sauve César des mains de eeux qui suivoient Cicéron, 373. Suivit Cicéron pour l'éloquence. - Est Questeur à Rome. - Gouverneur de Sicile.-N'avoit d'autres fonds que la mésintelligence des chefs de la République, 374. Donna des jeux & fit construire son théâtre, 376.

Patriciens.—Avoit inspection sur les Curions. Hist. Vol. XXXI,

CURION, officier inspecteur de la religion dans chaque eurie. Hift. Vol. XXXI, 120.

Curium, ville de Cypre, appelée aujourd'hui Piscopia. — Sa position. - Un des petits royaumes de Cypre. Mém. Vol. XXXII, \$52 & 553.

CURIUS. (le Consul) Manière dont il sait la levée des troupes. — Fait vendre les biens des resusans. — Fait vendre le citoyen qui se plaint de sa sentence. Mém. Vol. XXXII, 332.

CURNE (M. de la) DE SAINTE-PALAYE. Notice de deux manuscrits du livre intitulé le Jouvencel, conférés avec l'exemplaire imprimé. Mêm. Volume XXVI, 700 & suiv.

CUSUM, ruillean appelé Kosuan.— Sa position sert à corriger l'Itinéraire: Mém. Vol. XXVIII, 419.

CYBÈLE, mère des Dieux, formée d'une pierre du mont Agdus. — Forcée inutilement par Jupiter. — La formation de Cybèle n'a rien de commun avec la pierre de la mère des Dieux. Mém. Volunte XXIII, 218. Avoit un temple bâti par les Argonautes près de Cizyque; des antres où fe célébroient ses mystères, dans la colline Aretos. Ibid. 225. Toute la Phrygie lui étoit presque consacrée. — Cybèle, montagne de Phrygie, donne fon nom à la Déeste, 226. Suivant Diodore, Dardanus apporta ses mystères sur le mont Ida, 227. Son fils Idæus lui bâtit un temple, où on l'adoroit sous la figure d'une hystérolithe, 228. Dépeinte avec des têtes de pavot, pour marquer sa fécondité, 229. Son culte mêlé à celui de Rhéa

en Phrygie. Hift. Vol. XXIII, 45. Son culte dû au jeune Atys, dont elle rend le corps incorruptible. — Cette fable imitée de celle d'Adonis, sur la fiction du meurtre d'Osiris. — Fête de Cybèle appelée Hilaria. Ibid. 47. Culte de Cybèle chez les Romains, en quel temps sut introduit & à quelle occasion. — Ce que c'étoit que sa statue. — En quel temps elle tombe du ciel. — Quelle figure on lui donnoit à

Rome, 48. CYCLE Babylonien, de deux cents vingt-deux lunaisons. — Cycle astronomique, de deux cents vingt-trois lunaifons.—Les Grecs l'appeloient période; les Babyloniens, sare ou schar, qui signifie révolution. Mém. Vol. XXVII, 126. Propriété de cette période, montrée par M. Halley.—Donne la convenance des traditions Chaldéennes avec celles de la Genèse. - M. FRÉRET observe que Bérose avoit donné aux Grecs le technique de l'Astronomie, & l'usage des périodes de dix-huit ans. — Ptolémée s'y conforme, quoiqu'il en ait aperçu le vice. — Les périodes de vingt-cinq ans font aussi vicieuses. Ibidem, 127 Ø 128.

CYCLE des Gaulois, étoit de trente ans. Mém. Vol. XXIV, 414.

CYCLE intercalaire des Perses, se faisoit tous les cent vingt ans. Mém. Vol. XXXI, 70.

CYCLOPES. Précis du Mémoire de M. FRÉRET sur les Cyclopes.

— Différent entre les auteurs sur

ce nom. — Cyclopes d'Hésiode, Argès, Brontés & Stéropes. — Fournissent des armes à Jupiter pour détrôner Saturne & vaincre les Titans.—Cyclopes d'Homère sont géans anthropophages & perionnages poëtiques. Hift. Volume XXIII, 28. Troisième espèce de Cyclopes, dans l'Argolide. — Ont un temple à Corinthe. — Bâtillent les forterelles de Tirinthe & de Nauplia. — Sont originaires de Lycie, & au nombre de sept. — Les débris de leurs ouvrages subsistent encore aujourd'hui. -Devoient vivre deux cents ans avant la prise de Troie. - Quatrième espèce, imaginée par Callimaque, Virgile & Ovide. - Les font forgerons dans l'île de Lipare. -Ceux d'Euripide sont les mêmes que ceux d'Hésiode. - Ce poëte les fait tuer par Apollon. Ibidem, 29. Ceux de Callimaque peuvent être ceux qui portent le nom de Cabires sur plusieurs médailles.— Cyclopes donnés pour aides à Vulcain depuis Homère, 30.

CY

CYDAMUS, connu aujourd'hui fous le nom de Ghédèmes. — It y a des monumens d'antiquité. Mém. Vol. XXVI, 76.

CYDIAS de Cythnos, contemporain d'Euphranor. — Peintre encauftique. — Un tableau des Argonautes. Mém. Vol. XXV, 281.

CYMBALE. Origine de cet instrument. Hift. Vol. XXIII, 88.

CYNIQUES. Leurs principes fondamentaux.. — Leur manière de philosopher. Mémoires, Vol. XXXII, 142. Tirent leur nom A a iij

du temple Cynosarge. — Ce nom confirmé par leur impudence. — Donnent naissance aux Stoiciens. Mém. Vol. XXVI, 4.

CYNOSARGE, temple auprès duquel se retira Antisthène. —
Donne son nom aux Cyniques.

Mém. Vol. XXVI, 4.

CYNOSSEMA, lieu où les Athéniens battirent les Lacédémoniens. Mém. Vol. XXVIII, 331 & 332. Signifie le monument du chien.—Passoit pour le tombeau d'Hécube. — Sa position. Ibid.

338. CYPRE. Recherches géographiques sur l'île de Cypre, par M. D'ANVILLE. — Le fond de la carte qui accompagne ce Mémoire, est la réduction d'une carte levée par opérations trigonométriques. — Ce que l'on avoit de mieux étoit une carte levée du temps de la domination des Vénitiens. — Ce qu'on en trouve dans les Portulans est défectueux. Mémoires, Vol. XXXII, 529. L'échelle de cette carte étoit sans dénomination. Ibid. 531 & 533. M. D'ANVILLE en estime chaque partie de quarante - cinq degrés & demi, 531. Chaque division, vingt-deux stades & demi de ceux de Photius. - Strabon & Artémidore ne quadrent point avec cette carte, 732. Ptolémée paroît très-instruit de cette île. --Erreurs causées dans les différentes copies qui en ont été faites, 533. Longueur de l'île dans la nouvelle carte. — Orientemens de cette carte. — Cette île forme un triangle dont les côtés sont inégaux, 534. Sa polition. — M. D'ANVILLE met son principal point à rechercher les lieux de l'antiquité. — Part du promontoire Acamas, 535. Voyez ACAMAS, ACHÆORUM ACTA, AGIDUS, AMA-THUNTE, APHRODISIUM, APOLLON, ARSINOË, Boosura, Callinusa, CARPASIUM, CERINA, CITIUM, CLIDES, CURIUM,  $oldsymbol{D}$  in aretum, aio's a asos, Drepanum, Idalium, TEPOKHITA, LAPITHUS, LEUCOLLA, LIMENIA, MACARIA, MARIUM, MONT-OLYMPE, NICOSIE, PALEA, PAPHOS, PEDA-LIUM, PHRURIUM, SALA-MINE, SALAMINIÆ, SOLÆ, STIRIA, OT'PA' BO'OE, TA-MESUS, TETIUS, THRONI, TRETA, TRIMITHUS, URANIA & ZEPHYRIUM. On donnoit à cette île le nom de Kiedsta, à cause de ses différentes pointes qui avancent dans la mer, 543. Fut partagée entre les Sarralins & Justinien II, 545. Les Turcs l'appellent Kibris, & les Arabes Kreprous, 558.

CYRÉNAÏQUE, léguée aux Romains. — Réduite en province. — La plus grande partie des terres étoient du domaine. — S'affermoient au profit de la République. Mém. Vol. XXIV, 563.

CYRÉNAÏQUES. Leur opinion fur le bien public & le bien

particulier. Mémoires, Volume XXVI, 9.

CYRUS. Son nom fignifie le Soleil, qui s'appelle Khor en parsi. Mém. Vol. XXXI, 416. Premier roi de Perse. — N'entre point dans l'Inde. — Avoit dans son armée les Hydraques, nation Indienne. Ibid. 196. N'aimoit ni les arts, ni les bâtimens. Hisloire, Volume XXIX, 141. Son tombeau dans le parc du château de Pasargades. Ibid. 143. S'empare de Babylone. Mém. Volume XXXI, 45. Survit neus ans à cette prise. Ibid. 47.

CYTHERA. Nom de ville supposée en Cypre. Mém. Volume XXXII, 554.

CYZIQUE. Ses Magistrats portoient le nom de Roi. Mém. Vol. XXIV, 119.

## D

D. Ce qu'il fignifioit fur le regiftre du Centurion. Mém. Vol. XXXII, 330.

DACE (description de la) conquise par Trajan, par M. d'ANVILLE.

— Elle porte aujourd'hui le nom de Transilvanie. Mémoires, Vol. XXVIII, 444; & Mém. Vol. XXX, 237. La Valakie & la Moldavie en font partie. — Sa capitale étoit Sarmizegethusa. — Appelée depuis la conquête, Ulpia Trajana. — Les Daces & les Gètes avoient le même langage. Mém. Vol. XXVIII, 444. Voies Romaines & vestiges de retranchemens, font voir l'étendue

de cette province. Ibid. 445 & 448. L'itinéraire qui porte le nom d'Antonin, n'en faisant pas mention, M. D'ANVILLE conclut qu'il pourroit être plus ancien que Trajan - Ui-palanka, ancienne forterelle sur le Danube, 445. Sa position prend celle de Lederata, qui tiroit son nom de la rivière de Lerai ou Nerai. -Tivisco, Tibiscum, Temes-var, sa position. — A toujours été le lieu dominant du canton, 446 & 449. Asci-daua, sa position à Uersziz. Dierna, sa position à Orsova. ... Ad Mediam, sa position à Meadia, 446 & 447. Pons Augusti, ce que c'est. - Étoit le Zeugma de Prolémée, 448. Anciens retranchemens appelés dans le pays, Romer-schans, 449. Ces barrières opposées aux Jazyges Metanastes. -Subsistent encore en Hongrie, ainsi que la ville Jaz - berin. -Origine de ce nom, 450. Etendue de l'ancienne Dace. - M. D'ANVILLE la trouve plus étendue que les Anciens ne la failoient, 462. Mémoire de M. D'ANVILLE sur les peuples qui habitent aujourd'hui la Dace de Trajan la peuple de Latins, Mém. Vol. XXX, 237. Adrien l'eût abandonnée sans les familles Romaines qui y étoient établies. — Il détruissit le pont qui servoit de communication. -Aurélien fait repasser le Danube aux troupes & aux habitans. -La première invasion est celle des Goths. Ibid. 238. Voy. ALAINS, GÉTES, GOTHS, HUNS. Les

Goths s'établissent dans la Sarmatie. — En sont chassés par les Huns. Mem. Vol. XXX, 239. Demandent à Valens de s'établir en Thrace. - Les Gépides associés des Huns, s'emparent de la Dace. Ibid. 240. En sont chassés par les Lombards & les Avares ou Abares, dont le Chef s'appelle Cagan. — M. D'AN-VILLE fait voir que ce nom est le même que celui de Khan. 241. Ceux-ci chassés par Char-Iemagne. - Abotrites Prédénécéens habitoient la Dace sous Louis-le-Débonnaire, 242. Voy. ABOTRITES, PATZINACES & VLAKES. Le pays occupé dans la Dace par les Vlakes, est partagé en Valakie & Moldavie. — La petite Valakie appelée Istriana, Muntena, Transalpina, Ungara - blakia; nom de son Prince, 257 & 258. Actes publics écrits en langue Bulgare dans les deux Valakies, 260. D'où vient le nom de Moldavie. - Appelée aussi Bogdania. -D'où vient ce nom. — Distinction des peuples de la Transilvanie. La partie occidentale. — Les Sek-hel habitent les montagnes, 258 & 259. Qui ils sont. — Des Saxons y furent transplantés. - Occupent le comté de Scepus, Ie district de Bistritz, 259 & 260; & un autre en Moldavie. Des Valakes habitent vers le midi. Etat misérable de ceux - ci, 260. Les pays de Transilvanie, · Valakie & Moldavie, mal repréfentés sur les cartes. — Carte

dressée dans le pays. Carte de Cantacuzène. — Carte du Prince Cantemir, 261.

DACTYLES. Précis du Mémoire de M. Fréret sur les Dactyles. -- Inconnus dans Héfiode & dans Homère. — Pris souvent pour les Corybantes, les Curètes & même les Cabires. — Connus comme inventeurs de l'art. de forger les métaux. — Comme médecins. — Comme enchanteurs, Comme introducteurs du culte de Jupiter, Histoire, Vol. XXIII, 30 & 31. Comme nourriciers de ce Dieu, & Génies anachés à Rhéa. — Comme inventeurs de l'art de forger, remontent trois siècles avant le siège de Troie. - Dactyles de Phrygie portent en Grèce l'art de forger. – Surnommés *Idéens*, du mont Ida. — Epithètes que leur donne l'auteur de la Phoronide. - Nombre des Dactyles. Ibid. 32. Sont nommés jónne, 33. Qui étoit Hercule Dactyle! - Autels qu'ils construisirent en l'honneur de Jupiter, 33 & 34. L'oracle de Jupiter leur devoit son origine, 35. Cessent d'être connus après la conquête de l'Elide par Endymion. — D'où est dérivé le nom de Dactiles, 36.

DAHE. Voyez DIDOETI.

DAHES, peuples sur le Pont-Euxin & à l'orient de la mer Caspienne. Hist. Vol. XXV, 50. Leur affinité avec les Daces. Mém. Vol. XXV, 39. Voyez Gètes.

DANAUS, le même qu'Armais, frère

frère de Sésostris. — Est le premier qui vient d'Égypte en Grèce sur un vaisseau. Mémoires, Vol. XXXI, 191. S'empare du royaume d'Argos avec sa colonie. Mém. Vol. XXIII, 297. Voyez GRECS.

DANDAMIS. Voyez PHILO-SOPHES DE L'INDE.

DANEMARCK (le roi de) charge plusieurs Académiciens de ses États, d'aller dans l'Arabie heureuse, pour en prendre connoissance. — Mémoire que l'Académie leur sait tenir. Hist. Vol. XXIX, 1 & suiv.

DANIEL, archevêque de Narbonne. En quel temps il siégeoit. — Préside au concile de Narbonne contre Félix d'Urgel. — Sa mort, en quel temps. Hist.

Vol. XXIX, 298.

DANIEL (le P.) Comment il remplit le règne d'Eudes. Mém. Vol. XXIV, 714. Son erreur sur le voyage d'Eudes à Wormes, Ibid. 718.

DANOIS. Leur origine fabuleuse. Hist. Vol. XXIX, 40.

DARDANELLES. Description de l'Hellespont ou du détroit des Dardanelles, par M. D'AN-VILLE. — Carte de Marmara, levée par un habitant de ses bords. — Communiquée à M. D'ANVILLE par M. le marquis d'Antin. — Très-complette pour le détail. Mém. Vol. XXVIII, 318 & 319. Fautive dans les mesures du détroit. — M. D'AN-VILLE comparant les milles, de la carte aux itinéraires, sait voir Tome XXXIII.

que ces milles ne doivent contenir que six cents toises. Ibidem, 319 & suiv. Les positions principales qu'il emploie, il les a reçues de M. de Clairac, 321, 323 & 324. Etablit plusieurs points depuis Alexandrie de la Troade jusqu'à Lampsaque & Gallipoli, 321 & 322. Distance des vieux châteaux des Dardanelles à Gallipoli. — Ces châteaux ne sont pas aux mêmes lieux que Seste & Abyde. — Distance du vieux château d'Europe au nouveau, 323 & 324. Nouveau château d'Asie occupe la place du tombeau d'Ajax & de la ville appelée Æantium. — Ces châteaux construits par Mahomet IV, 329. Le nom de Dardanelles vient de la ville de Dardanus. -Ce nom commun avec les châteaux qui défendent le golfe de Lépante. — M. D'ANVILLE pente que le promontoire Dardanum est une anse de merappelée aujourd'hui Pointe des Barbiers, 330. Gisement des vieux châteaux d'Europe & d'Asie. — Leur distance. — Les Turcs les appellent Kelid-ul-bahr. — On croit qu'ils répondent à Sestos & à Abydos. - Furent bâtis par Mahomet II, 331. M. D'AN-VILLE remarque que ces lieux étoient dans l'endroit le plus resserré du détroit, 332 6 333. Qu'on voit quelques vestiges audelà des châteaux, 333 & 339. Distance que les Anciens y mettoient, 3 3 3. Le nouveau château d'Europe remplace Eléus, 338. Monument de Protélius près de cet Éléas. — Château de Ze-minic-hilar au lieu de Seltos. Mém. Volume XXVIII, 339. Tour de Héro. — Le détroit des Dardanelles s'appelle Bras-de-sumt-George. — Mur qui renfermoit la Cherlonèle. — Cartes de l'Archipel peu exactes pour le golfe. Ibid. 342 & 343.

DARDANUS. Son déluge rapporté par Diodore de Sicile. Mém. Vol.

XXIII, 134.

D'ARDANUS. Sa position. — Son nom conservé dans celui de Dardanelles. Mém. Vol. XXVIII, 329 & 330.

DARÍUS-CÓDOMAN, c'est-à-dire dernier. Mém. Vol. XXXI, 387. Son nom en zend. Ibid. 358 & 365. En parsi, 387. Manière de lire son nom en hébreu, 388.

DARIUS, fils d'Hyftaspe, successeur de Cambyle, revêtu de la dignité de Souverain-Pontife, traite favorablement les Egyptiens. -Veut mettre la flatue uu-dessus de celle de Sélostris. Mém. Vol. XXXI, 185. Réponse que lui font les Prêtres. - Offre dent talens à celui quitrouvera un Apis. - Regardé comme un Dieu par les Egyptiens. Hid. 186. Envoie un Grec à la découverte de l'em-Douchure de l'Indus, 194 & 197. Voyez SCYLAX. S'empare d'une partie de l'Inde, 197. Dissertation de M. GIBERT 'sur Hépoque de la mort, & sur le commencement & la durée de son Tègne. Mem. Vol. XXIII, 33 of Saly. M. GIBERT prouve que

la date du marbre de Paros, qui affigue la mort de Darius, s'accorde avec le récit d'Hérodote. quoiqu'elle précède de trois ans ha date qu'on lui donne aujourd'hui. Ibid. 34 & Satv. & Além. Vol. XXXI, 29. Que le commendement de son règne quadre avec la même chronique, quoique l'opinion la plus accréditée le place deux ans plus tôt. - Il abrège seulement son règne de trois ans. Ibid. 29 & 30. Il prend le parti de donner deux époques au règne de Darius; l'une se compte de la mort du Mage, & l'autre de la prife de Babylone. — La chronique de Paros & de Crésias ont fuivi cette dernière, ainfi que Lydiai, 30 6 31. M. GIBERT hait son règne de trente-trois ans, en faisant voir qu'il ne peut être place avant 521, & qu'il oft fini huit ans avant le pallage de l'Hellespont. Les écrivains postétieurs à Hérollote, fixent bien la date de son commencement. Mais voulunt conferver les tremelix ans de règne que lui donne Hérodote, ils som obligés de retrancher de celui d'Ammercès Longue main, 3 2. Darius affrége Bubylone pendant vingt mois, 47. M. GIBERT donne iei à Durius, ce que Berole raconte 'de Cyrus. - Falt voir que Berole confond les doux fiéges de Babylone, 47. - Que lles folkante-dix ans della captivité des Julis finissent la seconde année de ce Prince, 48. Cene hypothèse 'de 'M. GIBERT confittace par

les traditions Judaïques, 49. M. FRÉRET fait voir que Darius ne se trouva point à la bataille de Marathon. - Voyez PAROS. Outré de colère, il donne des ordres pour des préparatifs formidables. — La révolte des Egypiiens ne lui fait pas changer de projet. — Il est retardé par une loi qui l'empêchoit de sortir de ses Etats fans nommer son successeur. - Discussion entre les enfans qu'il avoit avant d'être Roi, & ceux qu'il avoit eus après son avènement à la royauté. Mém. Vol. XXVI, 184. Le crédit d'Atolle l'emporta en faveur de Xercès. — Sa mort. Ibid. 185.

DARIUS le Mède, fils d'Aftyages, vaineu par Nabuchedonofor, conspire avec Cyrus pour la prise de Babylone. — Hérodote & Xénophon opposés sur l'existence dece fils d'Astyages, M. GIBERT s'en tient à Xénophon. Mém. Vol. XXXI, 45. Attaqué la dix-septième année de son règne par Darius fils d'Hystaspe, se sauve à Borsippe. — Se rend au vainqueur, qui l'exise en Carmarie. Ibid. 47.

DARIUS-NOTHUS. En quel temps it monte fur le trône de Perse. Mém. Vol. XXX, 69.

DASCARA-EL-MELIK. Sa position. Mém. Vol. XXXII, 569.
Son éloignement de Bagdad. Ibid. 570. Arrosée par le Diiala, appelé anciennement Silla. — Sa position est la même que celle de l'ancienne Ariemita, 571. Foyez ARTEMITA.

DASTAGERD, séjour de Chosroès. — Héraclius s'en empare. —
Y trouve des richesses immenses. —
Détruit les palais par le seu. —
Sa position est la même que celle
de Dascara. Mém. Vol. XXXII,
568 & 569. Voyez DASCARA.

DATE. De quelle manière se datoient les médailles. Voyez JUS-TINIEN.

DATII, cité de la Gaule Aquitanique. Sa position n'est point encore déterminée. — Sa capitale appelée Tossa. — Erreur de Sanson qui la place à Dax. Hist. Vol. XXVII, 110 & 111.

DAVE. Origine de ce nom. Voyez MOLDAVIE.

DAVID, appelé par l'Écriture, le Chantre excellent, est le Pindare des Hébreux, suivant M. Racine.

— Faisoit lui-même ses instrumens de musique. — Persécuté par Saül, compose les Pseaumes.

— Introduit dans les solennités, la musique, la poésse & la danse. Hist. Vol. XXIII, 100. Établit quatre mille Chantres. — Composoit lui-même la musique de ses Pseaumes. — Ordonnoit aux Lévices d'apprendre à jouer des instrumens. — Avoit de la musique dans son palats, Ibid. 110.

DAUMATO'LGJANDAL, ville du royaume de Petra. Sa position. Mém. Vol. XXXII, 426.

ΔΕΚΑΔΑΡΧΙΑΙ. Voy. CHAMBRÉE. DECANI, noins que les Latins donnentaux Génies du Zodinque.

— Les Grecs leur donnent celui de Δειμινο. Μέπ. Vol. XXXI, 293.

DECANUS. Voyez CHAMBRÉE. DÉCEMVIRS Sibyllins. Voyez DUUMVIRI.

DE

196

DÉCLAMATION partagée.

Exemple de cette déclamation, mise en œuvre par Andronicus.—

Autre sur le théâtre de Paris. —

Pratiquée déjà par C. Graccus.

Hist. Vol. XXIII, 152 & suiv.

DECUMANÆ. Voyez REVENUS PUBLICS.

DECUMANUS, dixième flot, que les Latins croyoient le plus fort de la tempête. Mém. Vol. XXX, 44.

DECURIO. Voyez CHAMBRÉE. DÉDALE, nom qu'on donnoit aux statues, qui étoit celui du premier Sculpteur de la Grèce. Mém. Vol. XXIII, 304.

DEFTAS ou DEOUTAS ou DEVETAS, mot Indien, venu du Latin, pour Deitas. — Nom que les Indiens donnent aux Intelligences de la seconde classe. Mém. Vol. XXXI, 206 & 284.

DEGRÉ. Son étendue. Voyez ÉRA-TOSTHÈNE.

DÉGUERPIR. D'où dérive ce mot. Mém. Vol. XXIV, 577.

DEJOTARUS. Voyez PAPHLA-GONIE.

DEKAN, mot Égyptien, dont la racine se trouve dans les langues Chaldéenne & Syriaque. — Ce qu'il signifie. Mém. Vol. XXXI,

DELAULNE, (Maître Étienne) orfèvre François, dont on trouve des dessins dans les recueils d'estampes du Roi. Mémoires, Vol. XXIII, 361.

DÉLIES, sêtes célébrées à Athènes, en automne. — A quelle occasion. Mém. Vol. XXIII, 69.

DÉLOS, consacrée par la naissance d'Apollon. Mém. Vol. XXVI, 212. Thucydide suppose que la fête d'Apollon s'y célébroit, dès le temps d'Homère, avec des jeux gymniques & des combats de musique.-Par la suite on n'y employa plus que des chœurs. — Cette fête, établie par Thésée, célèbre au temps de Pisistrate, qui sait purifier la partie de l'île qu'on pouvoit découvrir du temple. & fait porter les tombeaux dans les endroits éloignés. — Polycrate joint l'île de Rhénéa à celle de Délos, & la consacre à Apollon. Ibid. 213. Un oracle ordonne aux Athéniens d'achever de purifier l'île. — Ils font transporter à Rhénéa tous les monumens. - Thucydide remarque que la moiué des corps des anciens habitans étoient Phéniciens & Cariens. — On les reconnut à leur situation & à leurs armes. — Les Cariens n'avoient pas l'usage de brûler les corps. — Cet unige n'étoit pas universel en Grèce. On défend aux femmes d'accoucher à Délos, & aux malades d'v rester.—Les Athéniens, sous prétexte de purification, en chasseut les anciens habitans, parce qu'ils étoient attachés aux Lacédémoniens, 214. Ils se retirent en Perfe, & occupent Adramyttium. - Les Athéniens les rappellent. - Après la lustration de Délos, les Athéniens y ordonnent, tous

les cinq ans, les combats gymniques & les courses de chevaux. Mém. Vol. XXVI, 215. Dans quel temps se firent ces premiers jeux. Ibid. 217.

DELPHES. Son territoire peu étendu. — Pays des Crisséens réuni à son temple. — Son stade. Mémoires, Volume XXIV, 565.

Voyez STADE.

DELPHIDIUS, professeur d'éloquence à Bourdeaux, descendoit d'un Druide. Mém. Vol. XXIV, 406.

DÉLUGE. Voyez ANTIQUITÉS GRECQUES, DEUCALION, HÉSIODE & OGYGES.

DÉMÉTRIAS, ville dont parle Strabon, authurd'hui Kerkouk. Mém. Vol. XXXII, 272.

DÉMÉTRIUS I<sup>ct</sup>, roi de Syrie, en otage à Rome. Histoire, Vol. XXIX, 218. — Se sauve de Rome. — Sa fuite conseillée par Polybe, & savorisée par Ménithylla, ambassadeur de Ptolémée-Philométor. — Se retire sur un vaisseau Carthaginois, qui portoit les offrandes à Tyr. Mém. Volume XXVI, 131 & 132. Recouvre ses États. — Prend le nom de Soter. — Règne douze ans. — Sa cruauté le rend odieux. Hist. Vol. XXIX, 218.

DÉMÉTRIUS II, tue Alexandre-Bala. — Monte sur le trône de Syrie. — Prend le nom de Nicator. — Épouse la veuve d'Alexandre. — Sa sérocité irrite ses sujets. Hist. Vol. XXIX, 218. Fait la guerre aux Parthes. — Est sait prisonnier. — Épouse la fille

de leur Roi.—Tente de recouvrer sa liberté: — Est envoyé en Syrie à la tête d'une armée. — Défait son frère Antiochus. Ibid. 219. Révolte des villes d'Antioche & d'Apamée. — Est désait par un aventurier nommé Alexandre. — Se résugie à Tyr & y est tué, 220.

Démétrius III, fils d'Antiochus VIII, Hift. Vol. XXIX. 221 6 226. Deux de ses médailles dans le cabinet de M. Pellerin. — L'une fixe le commencement de son règne trois ans avant les Annales. — Leurs légendes différentes des autres médailles. Ibid. 217. Ptolémée-Lathyr le fait venir de Cnide. & l'établit Roi à Damas, 222. La médaille qui le fait régner en l'an 218, doit faire remonter tout ce qui s'est passé avant son avènement, 223. Ses guerres avec Antiochus X.— Va au secours des Juifs, révoltés contre Alexandre-Jannée. — Bat Alexandre. – Son frère veut lui enlever ses Etats. — Il l'assiége dans Bérée. — Les Parthes viennent au secours & le font prisonnier, 224. Meurt en captivité.-Les médailles le font régner en Syrie six ou sept ans.-Obtint les surnoms d'Ou rayes & d'A'reness. — Ces noms n'étoient en usage que parmi le peuple. -Titres magnifiques qu'il prend sur ses médailles, 217 & 225. Avoient été pris par différens Rois. — Est le seul qui les ait tous pris à la fois. — Les médailles attribuées à Démétrius I." ont été Bb iij

frappées pour Démétrius III. Hist. Vol. XXIX, 226 & 227. M. l'abbé Belley remarque qu'il prit le titre de Dieu, lorsqu'il fut proclamé roi de Damas; celui de Philopator, en mémoire de son père; celui de Soter, après qu'il eut reçouvré la ville de Damas; celui de Philométor, par attachement pour sa mère; celui d'Évergètes, pour se concilier se sajets, 226; & celui de Callinique, pour célébrer ses victoires sur Antiochus X, 227.

DÉMÉTRIUS de Sagalossus, écrit la guerre des Parthes. Hist. Vol.

XXV, 89.

DÉMÉTRIUS, habile dans la mécanique. — Son hélépole. Hist. Vol. XXIX, 161.

DEMIURGUS, Dieu créateur, distingué du premier Dieu appelé père, Mémoires, Volume XXXI,

DÉMOGRITE, voyage aux Indes pour conférer avec les Brachmanes. Mém. Vol. XXXI, 91. Admet pour principes les atomes & le vide. Mém. Vol. XXVII, 167. Le plus grand philosophe d'Italie. Ibid. 320. Ses atomes reviennent à peu près aux homéoméries. Mémoires, Volume XXV, 67.

DÉMONS. Nom que les Grecs donnent aux Intelligences. — Origine de ce nom. — Significit quelquefois le premier Dieu; communément les Dieux fubalternes, aussi les mortels de l'âge d'or devenus gardiens des vivans. Mém. Vol. XXXI, 281. Des

nations les adorent. Voyez DUA-LISME & INTELLIGENCES.

DÉMOPHILE d'Himère, contemporain de Zeuxis. — A dû être appelé Démophile, suivant la dialecte de son pays. — Fait des ouvrages, avec Gorgasus, dans un temple de Rome. — Tous deux Peintres, & habiles politiques. Mém. Vol. XXV, 272.

DÉMOSTHENE. Traité de l'excellence de son élocution, par Denys d'Halicarnasse, avec les observations de M. CAPPERONNIER. Mém. Volume XXIV, 2. Examen de son style, extrait de Denys. Ibid. 5 & suiv. Comparé à celui d'Isocrate, 7; à celui de Platon, 9. Emmen de la composition de Démosthène, extrait de Denys, 11. N'étoit pas heureux en plaisanteries, 16.

DÉNIA, dans le yaume de Valence, fondée par les Phocéens, sous les noms d'Artemissum on Dianium. Mém. Vol. XXIII,

160.

DENIER d'argent, vaut dix sivres de cuivre, le quinaire la moitié, le sesterce le quart. — Denier vaut seize as. Mémoires, Volume XXVIII, 649. Deux opinions, Rune qu'on taille quatre-virigt-seize deniers à la livre; l'autre, quatre-vingt-quatre. Ibidem, 663 & 691. M. Dupuy fait voir la fausseté de ces deux opinions, 653, 663 & suivantes. Preuves alléguées pour l'égalité de la drachme avec le denier. — Différence reconnue, 664. Raison que M. DE LA BARRE donne

de cette différence. Mém. Vol. XXVIII, 663 & 665. Réfutée par M. DUPUY. Ibidem, 665, 666 & 670. Qui fait voir que les Grecs n'ont pu prendre cent deniers pour cent druchmes, & réciproquement les Romains, 666, 667 & 669; & pense que si les écrivains Grecs & Romains ont confondu le dénier & la drachme, c'étoit parce qu'ils étoient les monnoies dont la valeur approchoit le plus, 1667. Différens poids du denier. - Différence entre le poids des deniers consu-Jaires & des deniers impériaux, 668, 669 & 671. Jamais le denier Romain me valut douze as, 678 & Suivantes. Denier d'argent de huit à l'once, 722. Dissertation de M. DUPUY, fur la valeur du denier d'argent, du temps de Charlemagne. — Affertion de L'Abrégé de l'Histoire universélle, que ce denier vaudroit aujourd'hui trente sous, & la livre de pain cinq liards, 754. M. DUPUY fait woir que le sou étoit la vingtième partie de la livre. — Qu'il comprenoit douze deniers, 755. 'Que le nom de sou servoit à marquer les poids. — Règlement fur la livre de pain de trente sous, mal encendu des Savans. — Sou rd'or de quarante deniers, 7560 773. Etoit le sou Salique, 756 774. M. DUPUY fait lentir par le calcul, qu'il faudroit que Le denier eût valu treste sous; & mulli fix fous & un denier & demi, 757 & 758. Soutient que du temps de Charlemagne, il n'y a

pas eu de différens deniers, 757. Qu'il a toujours été employé pour la douzième partie du sou. --Point de différence entre la livre de compte & celle de poids. -Si le sou étoit une espèce réelle ou numéraire! 758. Poids des deniers d'argent, 758 & 762. Concourt avec fix fous neuf deniers & deux tiers de notre monnoie. - Comme prix de vingt-quatre livres de pain & la quarantième partie d'un sou d'or, revient à sept sous & demi, 758 # 759. Poids du sou d'or. -Proportion de l'or à l'argent est d'un à douze, 759 & 774. M. DUPUY fait voir que le sou d'or ne valoit que douze livres ding 10us. — Erreur de l'Encyclopédie, qui fait le denier la cent vingtquatrième partie d'une livre d'argent, 760. Comparation des pièces de monnoies se doit faire au poids & au titre. — Le denier d'argent, comme monnoie, comparé à la monnoie courante, vaudroit six sous six deniers, 761 & 762. Livre Gauloise égale à la livre Romaine. - Incertitude tur la livre Romaine, 762 6 763. Différoit peu de nos douze onces, 763. Impossibilité de la tiner julte für le poids des monnoies, 763 6781. Ordonnance de Charlemagne, qui fixe le prix des grains & du pain, mal encondue, 764. N'appoint été faite en temps de diseue, 765. Con-... tradiction où est tombé l'auteur de l'Essai sur les monnoies, 766 . 767.M. Dupuy fait voir le

sens de cette ordonnance, & en conclut la différence entre le boiffeau modius & le boisseau actuel de Paris. Mém. Vol. XXVIII, 768, 769, 770, 782, 790 & 796. Boisseau de Paris, combien il fait de pain. Ibidem, 768. Erreur qui fixe la livre de pain à cinq liards, détruite, 769 & 779. Besoins de la vie beaucoup - plus chers que dans le temps de 11 Charlemagne, 769 & 770. Avec douze onces d'argent monnoyé, on faisoit alors autant qu'avec quatre fois plus aujourd'hui. - Preuve qu'il y a plus d'argent aujourd'hui qu'alors, 770 & suivantes. Du temps de Louis XII, douze onces d'argent monnoyé donnoient treize fetiers & un cinquième de froment, — Sous Charlemagne, vingt. — Aujourd'hui quatre setiers & un tlers, 771 bis, 777 & 798, Le Blane prétend qu'il y eut dans les Gaules une livre pondérale plus forte que la Romaine, 760. Discussion de cette prétention, par M. DUPUY, 775. Appréciation du denier d'argent de Charlemagne, comme matière, 777. Incertitude sur l'évaluation du setier de blé, 782 & 783. Objection tirée de ce qu'au temps de Philippe-Auguste, le setier -valoit cing fous & le boisseau deux fous, 783 & 784. M. DUPUY répond que le modius Carlovingien devoit être très-différent de celui de Philippe-Auguste, 784. Que celui de Charlemagne étoit une nouvelle mesure. — Qu'en

DE

estimant le boisseau deux sous c'est admettre le setier, le denier pour six sous, 785. Qu'il y avoit une grande différence entre le denier de Charlemagne & celui de Philippe - Auguste. -Altération qui fut faite dans la monnoie, 786 & 787. Objection tirée du prix de l'avoine en proportion du blé. - M. Dupux répond que cette règle est incertaine; que l'avoine n'a jamais fait la règle du blé. — Erreur de l'auteur de l'Essai sur les monnoles, en luivant cette règle, 787 & *fuiv.* Objection que le prix du blé étoit autour du tiers du marc d'argent. - M. DUPUY fait voir que ce rapport n'est pas connu exactement, 790 & Saiv. Objection que le prix des denrées est un moyen équivoque de déterminer la valeur de l'argent. — M. DUPUY adhère à cette opinion, 794 & suiv. Objection tirée de la résidence des Seigneurs à la Cour, de l'industrie des villes, 796 & 797. M. DUPUY en conclut qu'il y a plus d'argent dans le royaume que du temps passé; que le prix du blé ne hausse à Paris qu'en proportion des provinces, 7976798. Objection; la circulation de l'argent supplée à la quantité. — M. DUPUY en convient, si la circulation est extérieure, 798 & 800. Objection; on doit juger de l'augmentation des richesses par le haut prix des denrées & le commerce extérieur. — M. Dupuy en fait your l'incompatibilité, 801; & l'impossibilité

l'impossibilité d'expliquer comment le prix des dearées s'est si fort élevé au - dessus de celui de l'argent. Mém. Vol. XXVIII, 803. Problème: La livre de pain donnée, trouver le prix de la mesure de blé! Ibidem, 790, 804 & suiv. Deniers en usage en France, dès le temps de Constantin. — Quarante deniers d'argent fin valoient le sou d'or; Douze, le sou d'argent. Mém. Vol. XXXII, 788. Deniers de boîte, ce que c'est. — Le denier n'est aujourd'hui qu'une monnoie de compte. Ibid. 789.

DENYS de Colophon. Aristote en fait mention. — Imite Polygnote. — En quel temps il a vécu. Mém. Volume XXV, 274. M. DE LA NAUZE fait voir qu'il est le même que le Denys Anthropographe de Pline. Ibid. 275. Ne peignoit que des sujets petits &

communs, 276.

DENYS d'Halicarnasse n'approuve pas Platon. Mém. Vol. XXXII, 137. Son erreur au sujet de l'origine Lydienne des Etrusques. Mém. Vol. XXIII, 216. Pense qu'Hérodote cherche à imiter . Homère. Ibid. 102 & Suivantes. Observations de M. CAPPE-RONNIER sur son ouvrage de l'excellence de l'élocution de Démosthène. — Ses Mémoires sur les Orateurs antiques, divisés en deux parties. — La première nous est parvenue. - Morceau considérable de la seconde. Mém. Vol. XXIV, 2. Ce qui manque ne peut être considérable. Ibid, 3. Tonse XXXIII.

Denys blâme la méthode que Thucydide emploie pour compter les années. Mém. Vol. XXVI, 201. Il avoit travaillé sur la chronologie grecque. — Marque exactement le nom des Archontes dans les premières années de toutes les Olympiades, depuis l'établiffement des Consuls. Ibid. 171.

DENYS l'Aréopagite. Les livres qu'on lui attribue ne parurent que du temps de Proclus. Hift.

Vol. XXXI, 152.

DEOULAS. Voyez DEFTAS.

DEPUTATI. Voy. ACCENSES.

DER-BEND, dénomination
Persane, ou portes de fer, bab-alabouab, ou demir-capi, en Turc,
n'est pas le rempart de Gog & de
Magog. Hist. Vol. XXXI, 211.
Est une fameuse ville de Perse.—
Passage des Turcs qui pilloient
l'Asse.—Ses murailles servent de
digue aux incursions.— Leur
étendue.-Attribuées à Alexandre
le Grand & à Khosrou-anouschirouan. Mém. Vol. XXXII, 365.

DERI, la même langue que le Parfi. — Son nom lui vient de ce qu'elle a été la langue de la cour. — Voyez PARSI. Étoit plus pure que le Parfi. Mém. Vol. XXXI, 410 & 428. Traduction de l'article Deri du Djehanguiri. Ibid. 349. Voyez ZEND & ZENDA-

VESTA.

DEROUYD, nom Gaulois, ce qu'il fignifie. Mém. Vol. XXIV, 401.

DESCARTES, admet pour principe l'étendue & le mouvement.

Mémoires, Vol. XXVII, 167.

Faussche de l'opinion qui assure qu'il nous appris à penser. Min. Vol. XXVII, 155. Terrasse le pédantisme. — Son expérience eut fait l'apologie des Anciens. Ibid: 157. Voyez LEUCIPPE...

DESIDERIUS, fanatique qui avoit des correspondances dans le ciel. Mém. Vol. XXVI, 622.

DESMAISEAUX. Son voyage manuscrit, où il décrit les restes des ouvrages des Cyclopes. Hist. Vol. XXIII, 29.

DESUVIATES, occupoient le territoire de Tarascon. Hist. Vel.

XXVII, 128.

DESTIN, carle aveugle du monde, énigme ablurde. — N'exista d'abord que dans les imprécations des malheureux. Mémoires, Vol. XXXII. 120. Ce que renferme le mot Destin, suivant Plutarque. - N'empêche point que l'Intelligence ne conduite tous les êtres. Mim. Vol. XXXI, 266. Comme toi suprême & inexplicable, procède de deux principes, l'intelligence & la nécessité. - Est une force mêlée de contrainte & de douce persuasion. Mém. Volume XXXII., 38 & 50. Est l'aminé & la haine d'Empédocle; le rellost harmonique d'Héraclite; la lumière & les ténèbres de Parménide, l'esprit & l'infini d'Azaxagore; le Dieu bon & mauvais de Zoroastre; le père & la mère d'Orus. - Effet du Destin ou de la loi de nécessité. Ibid. 50 & suiv. Est Dieu, & pourquoi! 98. Convenoit à l'ame du monde, suivant les Stoïciens, 105. Quelle idée

ils en avoient! — Noms grucs & latins qu'on lui a donnés. -Semble être une nécessité tenant de la matière, c'est l'opinion des Anciens; semble êure une nécessité tenant du côté de Dicu-, c'est la doctrine des Fasalistes. — Est la perfection même desidées de Dieu dans l'optimilme, 111. Chrysippe le compare à une chaîne infinie qui embralle l'éternité, qui lie les Dieux & les hommes invinciblement, 112. Consequences qui résultent de cet enchaînement, 113 6 114. Devroitêtre regardé coinme force aveugle & coinme torce intelligeme, 114. Les Famlikes auroient dû dire que la caufe universelle étoit destituée d'intelligence. Difficulté de persuader que ceue caule n'a pas de volonté. tandis que l'homme connoît des. fins & emploie des moyens. — Les anciens Fatalistes laissent l'homme libre & soumettent Dieu à la nécessité, 115. Les Fatalistes modernes ôtent la liberté à l'homme; font des loix, des conseils, &c. des leviers mécaniques, & tournent l'objection de le liberté en preuve contre leurs ennemis, 116.

DRSTOURS. Leurs réponses, recueillies dans un volume, recontiennent que des décisions légales. - Leur manière d'enseigner. Mémoires, Vol. XXXI, 347.

DESVIGNOLES. Son caractère.

Mém. Valume XXVII, 143 &
144. Su conciliation entre Hénodote & Ctésias. Mém. Valume
XXIII, 21. Comment concilia-

les dynasties de Juda & d'Hraël. Histoire, Volume XXIII, 75. Résuré par M. FRÉRET. Ibid. 76.

DÉTREMPE. Voyez ENCAUS-TIQUE.

DEVAKH. Nom de la coudée qui fert à messurer la crûe du Nil.

Son ésendue mesurée par Greaves. Mém. Volume XXIV, 465 & 561. Pourroit être du siècle de Sésostris. Ibidem, 473. N'a pu être changée sans de grands inconvéniens, 474. Table de la grandeur des différentes coudées, par celle du devakh,

503. DEUCALION, tige des Hellènes, fils de Prométhée. Mém. Volume XXIII, 115. Règne dans la Phthiotide. Chasse les Pélasges de la Thessalie. Ibid. 116. Se retire dans l'Attique, où l'on voyoit son tombeau du temps de Pausanias, 120. Observations de M. FRÉRET sur le déluge de Deucalion, 129. Hérodote, Thucydide & Xénophon ont parlé de Deucalion sans parler du déluge, 1 3 1. Médailles d'Apamée de Phrygie, où l'on voit Deucalion & Pyrrha dans un coffre flottant, 136. Homère & Héstode n'en font pas mention, 130. Platon en parle pour favoriser son île Atlantide, 132. Aristote vouloit lier cette circonstance avec son système. — Apostodore la pdaçoit à la fin de l'âge d'airain, & y ajoutoit une arche, qu'il avoit zirée de Bérose, 133. Description qu'en fait Ovide ... Plutarque

& Lucien y ajoutent des oiseaux, 134. Philon, Justin, &c. idenrifiem Noé avec Deucation, & ne font pas suivis. — Les plus favans, Tatien, &c. tes distinguent, 136. Saumaile identifie Deucalion avec Ogygès. — Prideaux & Bianchini soutiennent le sentiment de Saumaise, 137. Le royaume de Deucalion placé par les uns dans la Locride, près du Parnasse; par les autres, dans la partie méridionale de la Thessalie, 146. M. FRÉRET fait voir la possibilité de l'inondation dans l'un & l'autre endroit, 146 & fuivantes. Voyez ANTIQUITES GRECQUES & GRÈCE.

DEVETAS. Voyez DEFTAS.

DEVINS. Peine de mort prononcée contre les Devins. Mém. Vol. XXIII, 184. Ce que c'étoit chezles Gaulois. Voy. AUGURES. Classes des Samanéens; couroient les villes; leur science. Mém. Vol. XXXI, 103. Débitoient ce qui regardoit l'autre vie. Ibid. 104.

DEVISES faites par l'Académie pendant les années 1749, 1750 & 1751. Hist. Vol. XXIII, 291. Pendant les années 1752, 1753 & 1754. Hist. Vol. XXV, 210. Pendant les années 1755, 1756 & 1757. Hist. Volume XXVII, 212. Pendant les années 1758, 1759 & 1760. Hist. Vol. XXIX, 332. Pendant les années 1761, 1762 & 1763. Hist. Vol. XXXI, 304.

DHULCARMIN, nom qui fignifie Prince aux deux cornes. — Donné par les Orientaux, à ceux dont

Ccij

la puissance s'est étendue en Europe & en Asie. — Accordé à Giemschid & à Alexandre le Grand. Mém. Vol. XXXI, 67.

D I

DIABLINTES, DIABLINDI, peuples dont la capitale étoit Noïodunum. Mém. Vol. XXVIII, 485; & Hist. Vol. XXXI, 271. Leur territoire aux environs de Jublains. Ibid. Hist. Vol. XXVII, 113. Soumis au diocèse du Mans. — Formoient encore une cité au commencement du v.º siècle. Hist. Vol. XXXI, 271.

DIAGAL, nom que les Indiens donnent aux mauvais Esprits. — Ce qu'il signifie. Mém. Volume

XXXI, 293.

DIANE. Les interprètes lui donnent l'épithète de Kanddizes. M. DUPUY fait voir qu'ils se trompent. Hist. Volume XXXI, 174 & suiv. Fête annuelle célébrée en son honneur à Bubaste. — Consommation de vin qui s'y faisoit. Ibid. 22. Étoit représentée à Icare par un morceau de bois insorme. Mémoires, Vol. XXIII, 220.

DIANE d'Éphèse. Mémoire de M. se comie DE CAYLUS sur la Diane d'Éphèse & sur son temple. Mém. Vol. XXX, 428. Sculpture antique représentant le temple. — Sa fondation attribuée aux Amazones. Ibidem, 428; à Crésus, à Éphésus. — A d'autres encore. — Silence sur la Divinité qui y étoit adorée, prouve son antiquité, 429 & 436. D'autres la font descendre du Ciel. — Sa forme & ses dimensions, selon

Pline, 429 & 430. Critique du sentiment de Robertus - Cenalis, qui mettoit Notre-Dame de Paris au - dessus du temple d'Ephèse, 430 & 431. M. le comte DE CAYLUS croit qu'il étoit bâti dans le goût Egyptien. — La figure de la Deesse conservoit le caractère de ce goût. - La difposition de Pline est cependant de goût Grec, 431 6 436. Mais les différentes destructions ont effacé le goût Egyptien. -Ses richelles, motif de ses différentes destructions. — Doute s'il fut brûlé par les Amazones ou par Xercès. Le fut par Hérostrate, 432 & 433. S'il fut rebâti par . les Ephésiens seuls, ou s'ils furent aidés. — Pillé par Néron. — Les fondations d'aujourd'hui ne ressemblent point à la description de Pline, 432. Leur état actuel. - N'a jamais été renfermé dans la ville. - Port de la ville fore étroit. — Bâtimens qui environnoient le temple, 435. Fortifications anciennes qui le défendoient, - Deux lacs dans la vallée se communiquoient du temps de Strabon, & ne se communiquent plus. — Plan de ce temple, par le marquis Poleni, 434 & 435. Ses prérogatives très étendues. — Le culte de la Déesse dut, être d'abord Egyptien. — Altérations causées par les Grecs, 436 & 437. M. le comte DE CAYLUS traite de mensonge pieux la statue faite d'un sep de vigne, & pense que la figure originale étoit simple. - Description

205

du monument antique représentant ce temple. Mémoires, Volume XXX, 438 & Juiv. M. le comte DE CAYLUS pense qu'elle avoit été faite pour satisfaire la dévotion. Ibidem, 439 & suiv. Sa matière de marbre coraliticum,

DIANE lucifère, révérée à Phlya. Hift. Vol. XXIII, 63.

DIANE patroa ou tutélaire. Sa statue taillée comme une colonne. Mém. Vol. XXIII, 304.

DIANIUM. Voyez DENIA.

DIAR-BEKIR. Son nom propre est Amid ou Kara - amid. — Sa latitude. Histoire, Vol. XXVII, 106.

DIDOETI, pays au nord du Derbend. — Signification de ce nom. Mém. Vol. XXXI, 373. Hérodote parle de Acin. — Les Dahæ pouvoient être une co-Ionie des Daëti. Ibid. 390.

DIDON, ainsi nommée à cause de ses voyages. Histoire, Volume XXXI, 208.

DIE. Voyez VOCONTIENS.

**DJEHANGUIR**, dictionnaire le plus estimé de la langue persane. - Contient peu de mots zends & pehlvis. Mém. Vol. XXXI, 348. Traduction des articles Zend, Pazend, Pehlvi & Deri, par M. ANQUETIL. Ibidem, 349. Voyez DERI. PAZEND, PEHLYI & ZEND. A été composé par Mehernuschnam', 380. Des Mahométans & des Indiens y travaillent. - Est rempli d'inexactitude, 381. Comment se doivent chercher les mots. —

Est inféré tout entier dans l'ouvrage de Mohammed-hosein, 382.

DIENSTAG, mot allemand, ce qu'il signifie. Mémoires, Volume XXIV, 571.

DIERNA. Son nom se retrouve dans celui de la rivière Tzerna ou Czerna. Mém. Volume XXVIII,

437.

DIEU. Son unité reconnue par les Indiens. Mém. Vol. XXXI, 218 & fuiv. Etoit, fuivant eux, lumière, verbe ou raison. Ibidem, 220. L'Ecriture en parle de même, 221. Voyez Indiens. Selon Pythagore, il ressembloit par le corps à la lumière, & par son ame à la vérité, 220. Les philotophes de la Grèce s'en forment l'idée d'un feu. - Les Egyptiens en parloient sous le nam de ténèbres inconnues. - Orphée l'appelle verbe; les Stoïciens de même, ainfi que Platon, 221. Mais ces notions n'excluent point toute composition. — Les Stoïciens, Tertullien, Méliton, les moines d'Egypte faisoient Dieu corporel au v. siècle, 222. Attention des philosophes Indiens pour éviter la confusion de corporéité avec le verbe. — Même attention par les Mages, Zoroastre & Ostanes, 223. Budda le compare au vide & au néant, 224 & 225. Ses disciples reconnoissent Dieu pour un esprit pur, 225; l'admettent comme cause intelligente de la formation du monde.- Nous pensons qu'il a tout tiré du néant, les Indiens supposent une matière préexistante. — Ceue erreur crue Ccij

par plusieurs sectes de Chrétiens. Mémoires, Volume XXXI, 229. Voyer MATIERE, PLATON, Principe, Stoïciens, Timée & Zoroastre. Séjour de Dieu. Mém. Volume XXXII, 79. A constitué tous les êtres. — Assis dans la région la plus élevée de l'Univers. —Les Anciens disoient que tout étoit plein de Dieux. — Description pompeuse de la Divinité, par Aristote. Ibid. 85 & suivantes. Comparaison de son action avec celle d'une armée, 92; avec l'ame humaine, 93; avec la clef d'une voûte, 94. Différentes dénominations de la Divinité, 98. Voyez DIVINITÉ.

DIEUX. Les premiers rois Grecs avoient tous été Dieux ou fils de Dieux. Hift. Vol. XXIX, 37. Il s'en trouve trois règnes dans la théogonie d'Hésiode. Hist. Vol. XXIII, 25. Voyez CRONOS, JUPITER & OURANOS. Les Dieux règnent en Egypte. Ibid. 22 & 25. Il y en a eu six règnes selon les Orphiques, 26. La chimère de la descente des Dieux sur la terre, donne lieu aux allégories, 53. M. FRÉRET prétend que les Dieux Grecs ont une origine grecque, quoique le culte fût étranger. - Que ces noms, dans la langue des Pélaiges, doivent exprimer leurs attributs. - Exemples de ces expressions. Mem. Vol. XXIII, 245 & fuiv. Identité des Dieux Grecs & des Dieux barbares, sans fondement. Mém. Vol. XXIV, 391. Leurs

nams & seurs ségendes disséraient chez les Grecs & les barbares. Ibid. 392. Identité des Dieux Gaulois avec ceux des Romains, n'est fondée que sur des raisonnemens, 393. Les Dieux n'eurent à Rome, pendant trois stècles, que des statues de bois & de terre, 172. Les grands Dieux. Voy. CABIRES & DIVINITÉS. Naissance des Dieux. Voyez HÉSIODE.

DIIPOLIA, fête de Jupiter. — Pratique qui se faisoit à Athènes depuis qu'on y avoit mangé du bœus. Mém. Vol. XXXI, 148 & 149.

DIKINSON veut montrer que Noé est le même que Janus, & Josué le même que Cadmus. Mém. Vol. XXIII, 136.

DINARETUM, promontoire de Cypre, terme de la longueur de l'île, suivant Pline. Mém. Vol. XXXII, 543.

DINDYME. Nom que portent toutes les montagnes qui s'étendent du fleuve Sagaris à la Propontide. Mém. Vol. XXIII, 125.

DIOCÈSES anciens, bornés sur les territoires des anciennes cités de la Gaule. Histoire, Vol. XXXI, 232 & 270. Exceptions. Ibid. 247, 271 & 272.

DIOCLÉTIEN projette d'anéantir l'autorité du Sénat. Mém. Volume X X I V, 292. Consulte une femme Druide. Ibid. 405. Son ère en usage parmi les Astronomes jusqu'à l'an 502 de J. G. Mém. Vol. XXVII, 125.

DIODORE de Swife. Différence de sa chronologie Egyptienne avec celle d'Hérodote. Histoire, Vol. XXIX, 70. Son texte rétabli au fujet des Eparoëtes. Mém. Vol. XXXII, 234, 249 & suivantes. 257 & 258. Sa préface donne l'idée la plus complète de l'hiftoire; il s'en écorie souvent. -Sublitue ses pensées dans la mythologie des nations. — Dit ce qu'il pense des Egyptiens, & non ce que pensoient les Egyptiens. Hift. Volume XXVII, 57. Son génie inférieur aux grands hiftoriens de la Grèce. Ibid. 58. Son extrait de Ctéfias. Mém. Volume XXIII, 6. Auteur peu exact. Ibid. 7; & Mém. Vol. XXXI, 11. Ce qu'il raconse de Bacchus peu affuré, non plus que ce qu'il dit d'Orphée. Mém. Vol. XXIII, 247 & 248. Son opinion fur la doctrine de l'ame chez les Gaulois. Mémoires, Vol. XXIV, 364. Leur attribue le dogme Pythagoricien. - Son témoignage n'est d'aucun poids. ---Vouloit tout rapporter aux idées grecques. - Etoit plus ancien que Strabon. Ibid. 395 & 396. Avoit écrit un livre, de l'origine des Juifs; il n'en reste que l'extrait de Photius. Hist. Vol. XXIX, 201. Raconte qu'il y avoit dans le temple la statue d'un âne. Ibid. 207.

DEODOTE, surnommé Tryphon, tuteur d'Antiochus VI, sait mourir son pupile, prend le diadème & règne cinq ans. — Est le seul des pois de Syrie qui prend le titre

d'Autocrates. Hist. Vol. XXIX, 214 & 219.

DION-CASSIUS écrit depuis Alexandre, fils de Mammée. Diminue le mérite des grands. hommes Romains. Mém. Volume XXIV, 556. Son invective contre Cicéron. Ibid. 272. Jette ses lecteurs dans des perplexités. - Approche des Anciens par la pureté de la diction. - Ses préjugés en faveur du despoissne, 298; & Mém. Vol. XXV, 414. On n'y trouve point l'enchaînement des faits. Ibid. 415. Son discours de Mécène à Auguste peu vraisemblible, 432. - On convient qu'il représente le gouvernement d'Alexandre. Mém. Volume XXIV, 303. Prétend qu'Auguste avoit de droit un ponvoir plus absolu car'un Dietateur. — Son erreur au fujet des Censeurs. Ibid. 297. Fait d'Auguste un portrait qui n'est pas reconnoissable, 302 & 310. Se trompe touchant la préfecture de Rome, 3-03. Ce qu'il dit d'Agrippa oft de son invention, 302 & 304. Modifications qu'il convient de faire à ses expressions, 213. Est soupçonné, par M. FRÉRET, d'avoir employé le mille Romain ufité en Egypte, & le stade Alexandrin, 562.

DIONUSOS ou BACCHUS, est le même qu'Osiris. Mémoires, Vol. XXXI, 160 & 172. Voyez BACCHUS & OSIRIS. N'étoit point regardé par les Indiens comme un prince Égyptien, mais comme un Assyrien ou un.

Indien. Mém. Vol. XXXI, 160. Vient de l'occident. — Apprend aux Indiens la culture des fruits. - Sauve son armée des chaleurs, en la conduisant à la montagne Méros. — Nombre de femmes dans son armée. — Se servoit de tambours & de tymbales. Ibidem, 161. La montagne Méros, qui a donné lieu à la fable de Diony sos conservé dans la cuisse de Jupiter, est dans l'Inde; elle est voisine de Nysa. — Voyez NYSA. Tous les traits de la fable de Bacchus se retrouvent dans les traditions Indiennes, 162. Voyez PADAM. Plusieurs Anciens l'ont cru Indien. - Ce que signifie son nom, 163. - Différentes étymologies de ce nom. Mém. Vol. XXIII, 257. Son culte établi dans la Thrace & dans le Péloponnèse, sous les noms d'expéditions. Mém. Vol. XXXI, 168. Époque de l'émblissement de ce culte en Grèce, par Mélampus. Ibid. 169; & Mém. Vol. XXIII, 257.

DI

DIONYSIAQUES. Anciens mystères dont les hommes étoient exclus. Mém. Vol. XXIII, 257.

DIONYSODORE, graveur en argent. Mém. Vol. XXXII, 775.

ΔΙΟΣ ΑΊΣΟΣ, dans l'île de Cypre, aujourd'hui Bosco di Giove, Lucus Jovis. Mémoires, Vol. XXXII, 537 & 538.

DIOSCORIDE, graveur Grec attiré à Rome par Auguste. — Copie le jugement d'Oreste de Zopyrus. Mém. Vol. XXXII, 774.

DIOSCURES, révérés chez les Celtes voisins de l'Océan. Mém. Vol. XXIV, 378. Voyez CA-BIRES.

DIOSPOLIS. Trois villes en Egypte de ce nom; la grande, ou Thèbes; la petite, dans la Thébaïde; celle du Delta. – Description de deux médailles de Diospolis de la Thébaïde.—Cette ville capitale du nome de son nom. Mémoires, Vol. XXVIII, 535. La grande l'étoit du nome de Thèbes. — Situation de la petite. — Fut comprise dans la seconde Thébaïde.—Hou est bâti fur ses ruines. — Il n'en reste que des fragmens de colonnes.

Ibid. 536.

DIOSPOLIS en Palestine. Observations de M. l'abbé Belley fur ses médailles. — Médailles de Julia - Domna frappées à Diofpolis.—En quel temps le cardinal Noris en place l'ère. — Le P. Hardouin les auribue à Diospolis d'Egypte. — Reconnoît, par la suite, qu'elles appartiennent à celle de Palestine. — En quel temps M. VAILLANT en détermine l'ère. Mém. Vol. XXVI, 429. Auges médailles de la même ville mal rendues par le cardinal Noris & M. VAILLANT.— M. l'abbé Belle'y compare toutes ces médailles, & trouve que cette ville n'a point d'ère particulière. — Conjecture que les années marquent le règne de Septime - Sévère. Ibid. 430 & 43 1. Celles d'Eleuthéropolis sont de même. — Ces villes prennent

toutes les deux le titre de Lucia-Septima-Severiana, parce qu'elles eurent part aux bienfaits de ce Prince. — Médailles de Diospolis & d'Eleuthéropolis frappées en l'honneur de Julia - Domna. -Position de Diospolis. — Médaille de Caracalla où ne se trouve plus le titre Lucia, &c. Mém. Vol. XXVI, 430 & Juiv. Diospolis étoit anciennement Lydda. — M. l'abbé BELLEY croit que le nom de Diospolis est plus ancien que Domitien. — Nombre de ses habitans qui revinrent de la captivité de Babylone. Ibid. 433. Faisoit anciennement partie du royaume d'Israël. — Cassius fait vendre ses habitansà l'encan.-Marc-Antoine les remet en liberté. — S.º Pierre y guérit un paralytique. — Brûlée par Gallus. — Devient préfecture de Judée, 434. Les Géographes en font mention. — Elle est sous la métropole de Césarée. — Ses Evêques dès les premiers siècles du Christianisme. — Aëtius, l'un d'eux, étoit Arrien. — S. George fouffre le martyre dans cette ville. -Est ruinée par les Mahométans. - L'église Saint-George, bâtie par Justinien, renversée, 435 & 436, Les Croilés la font rétablir.-Les voyageurs en parlent comme d'un édifice subsistant. — Etat actuel de Lyd, 437.

DISPATER, père des Gaulois suivant César.—Confondu avec Tuiseon par Cluvier.— Les Critiques le prennent mal-à-propos pour Teutatus. Mémoires, Volume XXIV, 427.

Tome XXXIII.

DIVINATION, consistoit d'abord dans une interprétation conjecturale de certains évènemens. — Commence par les phénomènes célestes, ensuite par le chant & le vol des oiseaux, les entrailles des victimes, des paroles prononcées sans dessein. Mém. Vol. XXIII. 187. Ces sortes de divinations miles en œuvre par les Grecs du temps d'Hésiode & d'Homère, & les seules autorisées du gouvernement Romain. Ibid. 188 189. Il y en avoit de barbares chez les Gaulois. Mémoires, Vol. XXIV, 400. — Leurs règles, contraires à celles des Grecs, portoient sur les circonstances des hommes immolés. Ibidem, 359-Furent abolies par les Romains, 400. Divination de Tanfana sanctistée par le Christianisme, 425. Voyez TANFANA.

DIVINITÉ. Ses facultés nécessairement actives, suivant Spinosa. Mémoires, Vol. XXXII, 128. Divinité seule sactrice du monde; conséquence. — Divinité unie à la matière; conséquence. Ibid. 129 & 130. Divinité séparée de la matière; conséquence, 131. Portion accordée à la Divinité dans le mouvement de la matière,

1 3 2.

DIVINITÉS dans leur origine, attributs de l'Etre suprême. — Leurs noms ne furent dans la suite que des épithètes. — Les anciens noms n'étoient révélés qu'aux initiés. Histoire, Vol. XXIII, 47. Quelques Divinités communes à différens peuples dans deux cas,

 $\mathbf{D} \mathbf{d}$ 

hors desquels chaque nation a ses Dieux propres. Mémoires, Vol. XXIV, 349. Voy. ZOROASTRE.

DIVINITÉS Gauloises, au nombre de fix, dont cinq leur sont propres.—Célar en parle dans l'ordre de la célébrité de leur culte. -Les principales sont Taranis & Tuiston. Voyez TARANIS & Tuiston. Les autres sont inférieures. Mém. Vol. XXIV, 349. Divinités Romaines, introduites dans les Gaules, prennent le dessus. — Il n'étoit plus mention de celles des Gaulois, qu'en joignant un nom celtique au latin. – Celles des Grecs s'y étoient introduites long-temps auparavant. Ibid. 377 & 378.

DIUM. Observations de M. l'abbé BELLEY sur son ère. Mém. Vol. XXVIII, 568 & 569. Haym croit que la date de ses médailles. est d'une épòque antérieure à l'an 690 de Rome. Ibid. 569. En quel temps elle doit commencer, fuivant M. l'abbé BELLEY, 574. Lylippe place à Dium les ouvrages en mémoire de la victoire du Granique.-Position de Dium, 576. — Pompée lui denne l'autonomie. — Elle est fondée par Alexandre. --- Appelée Dia dans tes Notices. — Son état actuel ignoré, 577.

Doctores legum. Voyez

DODANIM, on Rhodonim suivant Bochart. Hist. Vol. XXXI, 208. Dodonim plus autorisé. Ibidem, 207. Désigne les anciens peuples d'Epire.-L'onagle de Dodone est aussi le plus ancien de la Grèce.— Conformité de son nom avec celui de Dodanim.—Bochart croit qu'il peut aussi signifier les Pélasges, 207 & 208.

DODECAÈDRE, image de l'Univers, parce qu'il approche de la sphère. Mém. Volume XXXII,

**3∙0.** 

DODONE. Son oracle le plus ancien de la Grèce. — Ce pays connu des Égyptiens dès les premiers temps. — La première Prêtresse étoit de Thèbes en Égypte. Hist. Vol. XXXI, 207. Vendue aux Pélasges par les Phéniciens. — Ses Prêtres conservent les principes du système Égyptien. Mémoires, Volume XXIII, 246. Voyez DODANIM.

DODWEL, savant sans méthode. Mem. Vel. XXVI, 164. Son Sentiment für l'adoption d'Adrien par Trajan. - Fondé sur des médailles & sur des inscriptions, il prétend que ce qu'en dit Dion n'est qu'une fable. Mém. Volume XXIV, 90. Mais M. l'abbé BELLEY fait voir qu'il y a des. médailles qui ne décident pas la queltion. Ibid. 93. Difficultés. qu'il apporte sur les autres. -Difficultés sur les inscriptions, 96 & suivantes. Dodwel se foride encore sur un canon de Prolémée. — Difficulté sur ce canon. — Se fonde sur des auteurs, 100 & suivantes. Mais ces ameurs ne parlent que des années de l'empire d'Adrien, 103. Son plan · du calendrier Romain n'est pas recevable. — Un de ses principes

est l'ordre des marchés Romains, dont il n'y a que trois dates du temps de César & d'Auguste. - Le reste est supposition. — Etablit que la période des marchés a toujours été de huit jours. --Que les comices ni les triomphes ne tomboient pas ces jours-là. -Ajoute ou supprime les intercalations. — Conford les saisons civiles des historiens avec les saisons rustiques des agriculteurs. -Elude la force des témoignages par des interprétations forcées. — Si les auteurs anciens ne veulent pas venir à son système, il foutient qu'ils se sont trompés. - Soutient que Tite-Live s'est trompé sur l'éclipse qui parut sous le consulat de Scipion, parce qu'il la met dans un temps qui contredit ses cycles. Mém. Vol. XXVI, 220 & 221.

DOIGT, mesure. Sa division. Mêm. Vol. XXIV, 445. Sa subdivision n'a été en usage que sous les Romains. Ibid. 445 & 482. Ne se trouve que depuis la conquête de la Grèce. — Étoit la plus petite mesure dans l'usage ordinaire, 445. Quelle portion il étoit de la coudée. — Quelse portion du pied, 548.

DOIGT, mefure Orientale. Trente-deux valent le gaz. — Estimé fix grains d'orge. — Les doigts Orientaux moins gros que les nôtres. — Trente-deux peuvent donner vingt - quatre pouces. Mémoires, Vol. XXXI, 391 & 392.

DOLET. Son earactère. — Brillé

à Paris. — Il étoit d'une phyfionomie imistre. — Écrit contre le Cicéronien d'Érasme. — S'en répent. Hist. Vol. XXVII, 204 & 205.

Domestiques, ommu des Lacédémoniens, ne jouissoient d'aucune sorte de considération. Mémoires, Vol. XXIII, 281. N'étoientemployés qu'aux choses du ménage. — Forcés de boire pour donner de l'horreur pour l'ivrognerie. — Fustigés tous les ans, pour marque de servitude. — Leur bonne mine punie de mort, & leur maître condamné à l'ainende. — Leur habillement de peau de chien. — On pouvoit les punir impunément. Ibidem, 282.

Dominus. Ce nom remplace celui d'Imperator. — Du temps de la République, il significit le pouvoir des maîtres sur les esclaves. — Sous Auguste, il fut étendu à l'autorité des pères sur les enfans. — Devint par la suite le début des complimens. — Auguste & Tibère le refusèrent. - Caligula & Domitien se le donnèrent. - Pline le donne à Trajan. — On tâche d'y accoutumer les esprits en province. -Des Juiss mis à mort pour l'avoir refulé à Néron. — Commence à paroître fur les monumens dans les provinces. Mém. Vol. XXVI, 528. Premières médailles où on le trouve, sont d'Aurélien & de Carus. — Julien le refuse & en. fut raillé par ceux d'Antioche. Ibid. 529.

Ddij

Domitien. Son nom effacé sur les monumens, par arrêt du Sénat. Mém. Vol. XXIV, 152. Fait bâtir un temple en l'honneur de sa famille. Ibid. 195. On lui érige un arc de triomphe, à son retour de Sarmatie, 201. Reproche qu'on lui fait sur la suite non interrompue de ses consulats, 293.

DOMITIUS, Tribun, Censeur & Souverain - Pontife, accuse Scaurus. — Sa générosité. Mém.

Vol. XXIV, 251.

DOMITIUS-ÆNOBARBUS (C.). Ses trophées fur l'Isère. Mém. Vol. XXIV, 190.

DONNERSTAG, mot Allemand. Ce qu'il fignifie. Mémoires, Vol.

XXIV, 571.

DORIENS habitent sous le mont Ossa & le mont Olympe. — Passent en partie dans l'île de Crète, & en partie dans les environs du Pinde, d'où ils passent dans le Péloponnèse avec les Héraclides. Mémoires, Volume XXIII, 122. Leurs migrations. Histoire, Volume XXV, 21, 22 & 25. Les vrais Doriens descendent de Dorus. — Ceux qui habitoient la Phthiotide, du temps de Deucalion, n'étoient point Doriens. - On les appeloit Macedniens. Ibidem, 25. Se joignent aux vrais Doriens, en prennent le nom & renoncent à tenter de nouvelles aventures, 26. Voyez HÉRODOTE.

DOULAUSON. Voyez AUSONNE. DRACON renouvelle la loi de Triptolème, qui défend de tuer les animaux propres au labourage.

— Diotime quitte le pays pour avoir tué un bœuf. Mém. Vol. XXXI, 148.

DRACHME. Sa valeur. Mémoires, Volume XXVIII, 691. Voyez

DENIER.

DREPANUM, promontoire de Cypre. Sa position. — Aujour-d'hui Trapano. Mémoires, Vol. XXXII, 555.

DROIT écrit. Son origine en Languedoc. Hist. Vol. XXIX,

293.

DRU. Voyez DRUDO-

DRUDO. D'où vient ce mot. — Ce qu'il fignifioit chez les Italiens. — Ce qu'il fignifie à présent. Mém.

Vol. XXIV, 576.

DRUIDES. Enseignent l'incorruptibilité du monde & des ames. — Que le feu & l'eau prévaudront dans l'Univers. — Contradiction de ces principes. — Cette opinion pouvoit venir du dogme particulier des Stoiciens. Atém. Vol. XXIV, 346. M. l'abbé FENEL en induit qu'ils devoient croire que ces principes avoient donné la naissance à l'Univers. — Ils étoient verlés dans la Physique & l'Astronomie. Ibidem, 347. Rapportoient le feu à Taranis. & l'eau au Dieu de la nuit, 348. Servoient de Ministres dans les facrifices, 355. Se concilioient la vénération en vivant dans le secret des forêts. — N'avoient point d'idoles, 359. Leur principale fonction étoit d'enseigner la morale, 370. Avoient été:

D-R

institués dans la Grande - Bretagne. — Réunissoient en leur personne, ce qui constitue l'autorité suprême. — Comment ils punissoient ceux qui n'obéissoient pas à leurs décisions. — Sont appelés Senmothées par Diogene - Laërce. Mémoires, Volume XXIV, 371. Comparés aux Gymnosophistes.—Parloient par énigmes. — Dirigeoient plusieurs points de leur religion vers l'intrépidité. Ibidem, 372 & 374. Leurs écoles abolies par Tibère, 376. On les fait mourir, 345 & 376. Se retirent en Germanie ou en Bretagne. — Perdent leur nom de Druides. Prennent celui de Bardes, 384 & suivantes. Exposition de leur doctrine par M. FRÉRET. — Cachoient leur religion à leur nation. - Ne la découvroient qu'à ceux de leur ordre. — L'enveloppoient de fables, 390 & fuiv. Leur opinion sur l'éternité de l'Univers & les révolutions, semblable à celle des Stoïciens, 394. Leur dogme sur l'éternité des ames & du monde, commun avec les peuples de Germanie. — Se trouve dans l'Edda & chez d'autres nations barbares. — Doit être une suite nécessaire des premières idées des hommes, 395. Ne découvroient aux peuples que leurs dogmes sur l'immortalité des ames & leur retour dans une nouvelle vie. - Leur pinion sur les Dieux, différente de celle des autres hommes, 396. Ce que Lucain dit de leur dogme sur l'ame, 397. Les cérémonies avec lesquelles ils brûloient leurs morts, supposent que les ames alloient habiter un autre monde ou pays des ames, où elles faisoient utage des choses brûlées avec le corps, 398 & 399. Cene opinion émblie chez les peuples de l'Amérique & du nord de l'Asie. — Les Druides avoient la juridiction contentieuse. - En quoi elle consistoit. — Leurs exemptions, 399. Leurs honneurs & prérogatives .- Ne recevoient les sujets. qui se présentoient, qu'après de songues épreuves. Hist. Volume XXXI, 113. Leur ordre divité en trois classes. - La première composée des Druides, dépositaires de la Religion & de la Philosophie; la seconde, des Bardes, musiciens & poëtes; la troissème. des Augures ou Devins. Mém. Vol. XXIV, 399 & 400. Ces. trois classes confondues sous le nom de Druides. - Appelés mal à propos Saronides par Diodore. Ibid. 400; Hift. Vol. XXXI, 114. D'où ils ont été appelés. Druides, suivant Pline. - Mauvaile étymologie des critiques. Etymologie vraisemblable, tirée des monumens Gaulois. Mém. Volume XXIV, 400 & 401. Enseignoient qu'on ne pouvoit appailer les Dieux qu'en rachetant la vie d'un homme par celle d'un autre. Ibidem, 401. Privés deleur autorité par l'établissement du gouvernement Romain. - Les. cités libres & alliées de la République, établissent des Sénats, & Dd iii

privent les Druides de l'admimiltration de la justice. — Ils fe trouvent réduits aux simples fonctions sacerdotales. Mémoires. Volume XXIV, 402 & 403. Leur ordre subsistoit encore du temps de Claude, & du temps d'Ammien-Marcellin. Ibid. 404. Etoient dépositaires de la doctrine religieuse & philosophique. Hist. Vol. XXXI, 114; & Mém. Vol. XXIV, 404. Etoient chargés de l'éducation de la noblesse Gauloife. - N'avoient plus de part aux évènemens généraux. — Avoient encore la confiance des peuples. — Animent par leurs prédictions, les peuples du temps de Civilis. Ibid. 405 & 410; & Hist. Volume XXXI, 242. On ne voit plus de Druides, mais seulement des Prêtresses, qui habitoient, du temps de Strabon, une île des côtes Armoriques, & furent consultées par Aurélien & Dioclétien. Mém. Vol. XXIV, 405 & 406; & Hist. Volume XXXI, 243. Ne disparoissent qu'avec le Paganisme. Ibidem, 114. Le changement dans leur ordre sous le gouvernement Romain, ignoré. — On ignore s'ils continuèrent à former un seul corps, ou si ceux de chaque cité faisoient des corps différens, & comment on parvenoit au facerdoce. — Leurs familles jouissoient d'une forte de considération, même depuis la destruction de l'Idolâtrie. Mém. Vol. XXIV, 406. Regardoient l'île Moria comme une espèce de sanctuaire.

On les voit à la tête des l'eni révoltés. Ibid. 411. Leur ministère subsista dans cette île, jusqu'à la destruction de l'Idolâtrie, 412. Leur nom pris en acception odieuse depuis le Christianiline. — Aucune perfécution religieuse contr'eux ni contre la Religion dans les Gaules, 412 & 431. Du temps de César, leur discipline passoit pour altérée. - On alloit dans l'île Britannique pour s'en instruire dans toute sa pureté. — Fausse opinion des critiques, qu'elle eût été instituée dans cette île. — Il en étoit comme dans les ordres monastiques; le relâchement s'étoit introduit où elle avoit pris naissance, tandis qu'elle s'étoit maintenue ailleurs. 413. Les Druides régloient le calendrier, 414. Leur Chef résidoit dans les forêts du pays Chartrain, 402. Etoit électif. — Choisissoient les Rois. — Leur assemblée dans le pays Chartrain. - Défense aux Romains d'être Druides. Hift. Vol. XXXI, 1 F4. Famille de Druides à Bayeux, au Iv. siècle. Ibidem, 242 &

DRUNGUS. Voyez COHORTE.
DRUSILLE, petite fille d'Hérode,
épouse Aziz, roi d'Émèse. —
Son inconstance & sa beauté. —
Quitte Aziz & épouse Fésix,
gouverneur de Syrie & affranchi
de Claude. Mém. Vol. XXVI,
378.

DRUSUS. (LIVIUS) Son caractère.

Mém. Vol. XXVII, 410, 420

& 421. Veut le rendre médiateur

de tous les ordres. — Se propole de distribuer des terres au peuple, & du blé aux pauvres; de rendre la juridiction au Sénat; de donner le droit de cisoyens aux alliés. Memoires, Val. XXVII, 410 & 4.11. Lies Chevaliers & le conful Philippe s'y opposent. – Ses Collègues le paringent.— Coepion, son meilleur ami, se brouille avec lui. - L'origine de leur dispute est une bague qu'ilsenchérissem à une vente. Ibid. 412. Caractère de Coepion. — Drudus appuyé par Scaurus, prince du Sénat.— Menace Copion de le précipiter de la roche Tarpéienne. - Fait conduire. Philippe en. prison.—Publicies laix favorables au peuple, 4 1 3. Elles som neçues. - Dit qu'il ne laissoit plus à donner que le ciel & la boue. -Altère les monnoies. — On lui reproche d'avoir pris de l'argent des souverains d'Astrique. — Propole de faire des compagnies . mi - parties de Sénateurs & de Chevaliers. — Les deux partis s'en choquent. — Se plaint de l'injure que Philippe sait au Sénat, 414 & 415. Difficulté d'exécuter ses loix, 417 & 418. . A vertir Philippe que ses ennemis . devoient l'assassimer. — L'insil-- gnation tombe fur Drufus. - II s'éloigne du Sénat & s'attache au peuple. - Il tombe fans council-. sance au milieu de sa faction. -Philippe & Coepion accusés de . l'avoir empoisonné. - Tous les . temples des villes d'Italie ouverts, > & eles vieux publics pour ion د د. د.

rétablissement. — Le Sénat convoqué dans un lieu éloigné, a la complaitance de venir dans celuique lui indique Drusus. — Drusus assassiné, 419 & 420. — Son éloge. Mém. Vol. XXIV, 255. Grandeur d'ame de sa mère. Mém. Vol. XXVII, 422.

Drusus, (M. Livius) renvoyé à son père, aussitôt après sa. nalsance. — N'a pu être l'enfant défigné dans la quatrième éclogue de Virgile. Hijt. Vol. XXXI, 192. Fonde la ville de Glanum. Mem. Vol. XXXII, 656 & 6 5 9. Y élève un arc de triomphe en l'honneur de Nero-Claudius-Drusus. Ibidem, 65 g. 6 662. Naillance de celui - ci , 660. Envoyé dans les Gaules par Auguste. — Convoque les peuples à Lyon, & dédie un autel à Augulle. — Ses victoires lur les. Germains, lui valent l'ovation & des ornemens du grand triomphe... — Son confulat. — Repaffe en: Germanie. — Drefle des trophées sur les bords de l'Elbe, 660. Meurt d'une chute de cheval..... On hii érige un Cénotaphe. — Son autel renverlé elt relevé par - fon fils Germanicus. Ses cendres. placées dans le tomboau des: Célars. — Son omison funèbre prononcée par Auguste. - Arc de triomphe en son honneur, sura la voie Appienne, 661. Témoignage de l'amilié qu'Auguste dui porroit, 663.

DUALISME, article capital de la théologie des Perles. Mém. Vol. XXV, 127. Voyez GHEBR.

On en trouve des traces dans toutes les nations. — Celles d'Amérique en sont infectées.—Cette doctrine est née en Perse, & de-là s'est répandue dans l'Univers. — M. Hyde convient d'une secte de Dualistes en Perse avant Manès.-M. l'abbé FOUCHER soutient que Zoroastre passoit pour l'inventeur ou principal fauteur des deux principes. — M. Hyde veut l'en disculper. - M. l'abbé FOUCHER soutient qu'il ne l'a pas au moins clairement combattu, & que les Mages antérieurs à Zoroastre étoient Dualistes. Mém. Volume XXV, 128. Il le prouve par un passage d'Isaïe & par l'explication de M. Prideaux, zélateur de M. Hyde. Ibid. 129 & 142. Il fait voir que Cyrus étoit Dualiste, même au rapport de Xénophon, 130; dans l'hiftoire d'Araspe & de Panthée, où la double ame suppose la doctrine du double principe; & soupconne le dogme de la double ame comme un mystère du magisme; & que c'étoit le principe des contrariétés que nous éprouvons, fur lesquelles insistoient les Manichéens, 131 & 132. Conséquence de ces idées, 133 & 134. Comment a pu s'établir le Dualisme, 134, 135, 144 & 145. Réflexions qui y ont donné lieu.—Maxime de Tyr assure que les maux ne viennent pas du ciel. -Platon pensoit de même, 136 & 137. M. l'abbé FOUCHER fait voir que cela est certainement pour le mal moral; qu'à l'é-

gard du mal physique, l'allégorie des deux tonneaux d'Homère est ce qu'il y a de plus juste. - Les Perses, instruits, par la tradition, d'un mauvais génie qui combat contre Dieu, en ont fait l'origine des désordres. — Disent qu'Oromase est auteur de tout bien, & A rimane auteur de tout mal, 1 3 8. Argumens qu'ils dûrent faire de la bonté de Dieu contre la permission du mal, 139 & 140; font conclure qu'Arimane est indépendant de Dieu. — D'où ils foutiennent qu'Arimane est souverain dans le mal, comme Dieu dans le bien; d'où ils ne vouloient reconnoître aucune trace de bonne nature dans Arimane, 140, 141 & 143. Leur imagination métaphorique leur fait consacrer les noms de lumière & de ténèbres, pour désigner le bien & le mal. -Ces métaphores deviennent principes. — Les ténèbres ne sont plus privation de la lumière, mais substance, dont la noirceur est attribut. — Imagination riante des peuples fur la nuit. — Chez les Orientaux c'est le Soleil, qui las du combat contre Arimane, va prendre du repos, 141. Ces idées Subsistent dans les Indes. - Les éclipses y répandent la terreur, le retour de la lumière des allégresses. — Ces folies, suite d'une première erreur. — Le Dualisme est une conséquence naturelle du Sabérime des Perses, 142. L'ignorance de la création, troissème Source d'illusion. - Les Perses regardent la lumière & les esprits comme

comme des émanations de la divinité, d'où ils concluent que chaque homme a deux ames, une de lumière, & l'autre de ténèbres.— Il est difficile de décider auquel des deux Principes les Mages attribuoient la production de la matière. Mém. Vol. XXV, 143. Le Dualitine s'étend dans toutes les provinces de la Perse, dans les Indes & ailleurs. — Il s'en trouve quelque trace dans les autres religions. Ibid. 144. Deux causes empêchèrent que le Dualisme ne devint dogme général en Orient.-La première, l'ancienne tradition, qui excluoit le Dualisme, en donnant du démon l'idée que nous en avons. — Abus de cette idée, 145. Des nations adorent Dieu & le démon. — Idée que les peuples du Curdistan ont du démon. — La seconde, le polythéilme, 146. Plutarque croit trouver les deux Principes dans Osiris & Typhon, mais cette allégorie n'a pas eu de suite. — Le Vejovis des Grecs ne peut être non plus Arimane. - Les divinités de l'Olympe, ni les lutins, ne l'étoient pas non plus.—Les Euménides n'étant pas esprits séducteurs, ne peuvent être Arimane. — La Fortune répandoit également les biens & les maux. — La Discorde semble prouver que les Grecs avoient un préjugé d'Arimane, 147. M. l'abbé Foucher remarque que les Orientaux, dans leur Arimane, ont conservé l'idée du démon, tandis que les Occidentaux l'avoient oublié. — La Tome XXXIII.

conformité des Américains sur ce point, avec les Orientaux, semble prouver que ceux-là sont colonie

de ceux-ci, 148.

DUALISTES. Leur raisonnement fur les principes du bien & du mal. Mém. Vol. XXXI, 450. Dualistes rigides confondent Arimane & la matière. — Ne reconnoissent point Dieu dans la formation du Monde. - Nient la résurrection. Ibid. 452. N'admettent que deux principes, la vertu & le vice, le bien & le mal, &c. 454. Conçoivent la Divinité & la matière comme deux êtres nettement séparés. Mém. Volume XXXII, 131. Voyez DUALISME.

DUCLOS, (Charles) historiographe de France, de l'Académie Françoise, Associé en 1739. Hist. Vol. XXIII, 12. Vétéran en 1753. Hift. Vol. XXV, 8.

DUNUM. Ce qu'il signifie en celtique. Mém. Vol. XXXII, 655. DUPERRON de Castera. Sa traduction des Amours de Clitophon & de Leucippe. Hift. Vol. XXIII, 310.

DUPUY, (M.) Académicien en 1756. Hift. Vol. XXVII, 5. Sa dissertation sur l'Ædipe de Sophocle. Mém. Vol. XXVIII, 123. Sa dissertation sur l'état de la monnoie Romaine, principa-Iement sous Constantin le Grand & quelques-uns de ses successeurs. Ibid. 647 & suiv. Dissertation fur la valeur du denier d'argent, du temps de Charlemagne, 754 & suiv. Supplément à la dissernation sur la valeur du denier de

Charlemagne. Michoires, Volume XXVIII, 781 & Juivantes. Précis de ses observations sur les quatre levers du foleil, dont parle Hérodote d'après les prêtres Egyptiens. Hift. Vol. XXIX, 76 U suiv. Précis de ses observations sur quelques traits de l'histoire Egyptienne. Hift. Vol. XXXI, 7 & suiv. Précis de ses remarques sur le texte & sur les traductions du Philostète de Sophocle, 156 . Et sur le texte & les traductions d'Iphigénie en Tauride. tragédie d'Euripide, 173 & Juiv.

DURANCE. Sa rapidité. Hift. Vol. XXVII, 121.

. DWA-PARA-YU-GAM, troilième âge chez les Indieus. — Ce que signifie ce mot. Mem. Volume XXXI, 294.

DUUMVIR. Ce que c'étoit. Hift.

Vol. XXVII, 173.

DUUMVIRI sacris facinadis, Magistrats qui avoient la garde des vers Sibyllins. — C'étoit une espèce de facerdoce. Mán. Vol. XXIII, 194. Furent augmentés julqu'à dix, en luite julqu'à quinze. - Ne pouvoient consulter les Hivres sans un ordre exprès du Sénat. — Leur rapport reçu sans examen. - N'étoient consultés que pour rassurer les esprits. Ibid. 195. Quelles étoient communément leur réponse, 196.

LAU, le premier & le plus ancien dément des Indiens. Mém. Vol. .XXXI, 241. Cequ'en prensoient les Chaldéens, les Phéniciens, Thalès, Homère, Héliode, les anciens Philosophes. Ibid. 242 & 243. Son élément a vingt faces & douze angles. — C'est le plus pesant & le plus divisible des élémens; il pénètre la terre & se présente sous différentes sonnes. Mémoires, Vol. XXXII, 30. Epreuves par l'eau en utage chez les Brachmanes. Histoire, Volume .XXXI, 113.

EBN-MOCLAH, inventeur des caractères arabes modernes. Hift.

Vol. XXIX, 26.

EBUSUM, ville considérable dont Pline ne parle point. - Connue par une infcription. -- Prend le nom de Flavium. - Perpignan bâtie sur ses ruines. Hist. Volume XXV, 77. Voy. PERPIGNAN.

ECBATANES. Sa position la même qu'Hamedan. Mémoires, Volume XXXII, 561. Description de son enceinte par Hérodore. -Comparée à l'étendre d'Athènes. - Pouvoit contenir trois de nos lieues, suivant M. D'ANVILLE. — Disposition de son enceinte semblable à celle des villes de la . Chine. Hift. Vol. XXXI, 42.

ECCLESIA. Sa fignification. Voyez

MORTS.

ECHION & THÉRIMACHUS. En quel temps ils vivoient. -Peintres & stamaires. Min. Vol. XXV, 282.

ECLIPTIQUE. Sa mobilité prouvée par M. Callini. — Son obliquité mai reconnue par Ptolémée. -Diminue de siècle en siècle. — Devoit différer de quatre minutes

## EC ED DES MATIÈRES. ED EG 219

depuis Ératosthène jusqu'à Ptolémée. — La dissérence observée entre Pythéas & Ératosthène, parost être d'une minute en quatre-vingt-dix ans. Mém. Vol. XXVI, 103 & 104.

ECOLE Italique. Son goût dominant pour les Mathématiques.

Mém. Vol. XXXII, 32.

Ecossoss. Leur origine fabuleuse. Hist. Vol. XXIX, 39.

ECRITURE, de trois sortes chez les Égyptiens. Voy. ÉGYPTIENS. Matières qui servoient pour écrire. Voyez PAPYRUS.

ECTÈNES, premiers habitans du pays de Thèbes. Hift. Volume

XXIX, 37.

ECTYPE. Voyez PLASTIQUE.

Ecu, se consond avec trois livres.—
Jusqu'en 1641 il doit être pris,
dans les actes, pour un écu d'or.
—Valoit soixante sous, d'où est
venue notre valeur numéraire.—
N'est aujourd'hui qu'une monnoie de compte. Mémoires, Vol.
XXXII, 792.

EDDA, recueil de la mythologie des Scalders, compilé vers le XI. fiècle. Mém. Vol. XXIV, 395.

EDEN, ce qu'il fignifie en hébreu.

— A le même sens en pehlvi. —
On trouve dans l'Aderbedjan les caractères de l'Éden des Hébreux.

Mém. Vol. XXXI, 390.

ÉDILES céréaux, établis par Jules-Célar pour faire venir du blé à Rome. — N'ont aucun rapport avec les jeux céréaux. — Étoient Patriciens. Mém. Vol. XXIV,

EDRISI. Voyez EL-ÉDRISI.

ÉDUCATION de la jeunesse Athénienne. Hist. Vol. XXIII, 183.
Voyez COSMÈTE, ÉPHÉBES,
HAIAEZ & PÉDOTRIBE.

É GINÈTES (les) deviennent puissans par le commerce. Mém. Vol. XXIII, 161. Maîtres de la mer. Ibid. 162. Eurent, après les Athéniens, la meilleure part à la victoire de Salamine, 163. Un particulier devient, dans un seul voyage, le plus riche de la Grèce, 164. Achenent des Hislotes, comme cuivre, les bijoux d'or ramassés après la victoire de Pausanias sur les Perses, 166.

ÉGLY, (Charles - Philippe de Monthenault D') Associé, mort en 1749. Hist. Vol. XXIII, 9. Son éloge par M. DE BOU-GAINVILLE. Ibid. 309 & suiv, Sa traduction des Amours de Clitophon & de Leucippe, 310. Sa traduction de la Callipédie de Quillet, 311. Son Histoire des rois des deux Siciles de la maison de France.—Succède à M. l'abbé BANIER à l'Académie, 312.

EGNATIA. Le cours de la voie Egnatia traversoit des pays impraticables aux armées Grecques. Mémoires, Vol. XXIV, 550 &

EGNATIUS obtient, au mépris des loix, la préture en sortant de l'édilité. — Prétend au consulat après la préture. — En est étarté par Saturninus. Mémoires, Vol. XXIV, 307. Sa cabale fait couler du sang. Ibid. 308. Faux témoignage qu'il porte contre son ami Soranus. — Faisoit profession de

E¢ ij

la philosophie Stoicienne. Hift. Vol. XXXI, 133.

EGOUTS de Rome. Leur solidité. - Pourroient avoir eté exécutés par le conseil des Etrusques. -Construits sous le règne de Tarquin l'ancien. Mem. Volume

XXIII, 313.

ÉGYPTE. Si elle appartient à l'Asie ou à la Libye. Mémoires, Volume XXXII, 81. Célèbre dans l'antiquité. — Son étendue. — Son abondance. Mém. Vol. XXVIII, 526. Etoit divisée en préfectures ou nomes. — Ce que c'étoit que nome. Ibidem, 527. Divisée en coudées carrées dès les premiers temps. — Les impositions s'y répartissoient sur les terres. Mémoires, Volume XXIV, 510. M. l'abbé MIGNOT veut que l'Inde foit plus ancienne que l'Egypte. Voy. PHILOSOPHES DE L'INDE. M. le comie DE CAYLUS prouve la supériorité de l'Egypte par les monumens, soutient que la manière d'Egypte a pu passer à la Chine, & qu'on reconnoît dans l'enceinte d'Ecbatanes la disposition des villes de la Chine. — Hift. Vol. XXXI, 41 & 42. Conformité de la tour de Bélus & de celle de Nanking. - Conformité de quelques usages d'Egypte avec ceux de la Chine. —On trouve des pyramides dans l'Inde. Ibid. 44. Voyez CHA-LEMBROM. M. le comte DE CAYLUS observe que les hommes ayant commencé par le fimple, les Egyptiens sont les originaux, 47. Médailles & monumens d'Égypte, pour suppléer à celles de M. VAILLANT.-Le plus grand nombre est frappé fous Hadrien. — On en ignore la caule. Mém. Vol. XXVIII. 527 & Juiv. L'Egypte dépendoit de l'Empereur. Mémoires, Volume XXXII, 268. Forme de son gouvernement établi par Auguste. - Des Chevaliers Romains y tiennent lieu de Rois. - Ce gouvernement existoit du temps de Sévère. Mém. Vol. XXIV, 118. Ses toiles peintes passent dans l'Inde, suivant la présomption de M. DE LA NAUZE. Mém. Vol. XXV, 225. Comparation de l'Egypte ancienne avec son état actuel. Ibid. 226.

EGYPTIENS. Leur origine fabuleuse. Hift. Vol. XXIX, 36. Descendent de Cham, dont le nom s'est changé en Ham, d'où est venu celui d'Hammon, adoré en Egypte plusieurs siècles après sa mort. Mém. Volume XXVII, 187 & 188 bis. Les Egyptiens jaloux de prévaloir sur les autres nations par leur antiquité. Ibid. 27. Disoient aux Grecs que leurs Annales faisoient le détail de trois grandes inondations, qui avoient désolé la Grèce; mais que seur pays n'y avoit jamais été expolé. Mém. Vol. XXIII, 139. Les Antiquaires leur donnent ce qu'ils ne peuvent expliquer. Ibid: 355. Leurs monnoies & leurs poids plus pesans que ceux des Grecs. - Leurs mesures creuses trèsgrandes. Mémoires, Vol. XXIV. 562. Etoient les plus sains des

hommes après les Lybiens. Hift. Volume XXXI, 10. Etoient au nombre de vingt - lept millions d'habitans. — Fécondité de leurs femmes. Ibidem, 11. N'avoient qu'une femme, 14 & 109. Les enfans de leurs esclaves étoient légitimes, 14. L'éducation des enfans étoit très-dure, 16. Enseignent le labourage aux Grecs, 17. Leurs colonies en Grèce prouvées par les monumens. Mémoires, Vol. XXIII, 297; & Mém. Vol. XXXII, 213. Les Ioniens n'entendoient par l'Egypte que Ie Delta. Hist. Volume XXXI, 19. Faisoient triturer le blé par des bœufs, on croit même par des cochons. Ibid. 20. Faisoient du vin de qualité froide, 21. Conformation qu'on en faisoit aux fêtes. — Se purgeoient trois fois par mois. — Faisoient du vin avec de l'orge, 22. Tuoient ou faisoient esclaves ceux qu'ils surprenoient le long des côtes. -Cette inhumanité donne lieu à la fable de Busiris.-Leur commerce se faisoit par terre. Mém. Volume XXXI, 187. Leur religion s'opposoit à la navigation.—Horreur qu'ils avoient de la mer. — Refusoient de parler à des marins, d'où M. l'abbé MIGNOT infère qu'ils ne trafiquoient pas hors du pays. Ibid. 190. N'étoient point navigateurs, 193 & 194. Leurs montagnes ne fournissoient que des granites, des porphyres, &c. – Appareil dans leur bâtisse. – Leurs montagnes sans lit. Hift. Vol. XXXI, 31. Travailloient les

carrières à découvert, sur la pente ou le flanc des montagnes. -Point de pièrre dans la basse Egypte. Ibid. 32. N'ont point emprunté des autres nations les grands efforts de mécanique, 38. Grandeur de leurs idées en architecture. — Ont été, de tous les peuples, les plus grands amateurs de l'immortalité. Mémoires, Vol. XXIII, 289 & 290. Leurs monumens sont plutôt des marques de leur vanité que de leur bon goût. Hift. Vol. XXIII, 94. Les grandes malles & les grands effets étoient leur goût.—Ne séparoient jamais les jambes de leurs statues. - Communiquent leur goût aux Perses avant l'expédition de Cambyse. Mémoires, Volume XXIII, 291 & suiv. Raisons qui déterminoient les Egyptiens dans leurs bâtimens. Ibidem, 303. Connoissoient plusieurs genres de dorure, & quelques couleurs de peinture. — Leurs dessins étoient barbares. Hift. Vol. XXIII, 138. Avoient un mordant admirable pour appliquer l'or & les couleurs fur les corps durs. Ibidem, 139. Respectent les corps morts. — Regardent les tombeaux comme demeures éternelles, & les maisons comme des hôtelleries. - Leur embaumement, 119; & Mém. Volume XXXII, 734. Voyez EMBAUMEMENT. Leur fagesse tombe sur les loix & sur la police, & point du tout sur les arts. Hist. Vol. XXIII, 94. Quelle matière ils employoient pour faire du feu. - Devoient avoir une grande Ee iij

intelligence de l'art du feu. Hift. Volume XXXI, 49. Monumens Egyptiens. Voy. MOSAïQUE & MUMIE. Leur chronologie, rapportée par Hérodote, est faulle, & pèche dans le technique. Hist. Volume XXIX, 64 & 65. Leur méthode particulière de marquer les années des règnes sur Ieur monnoie. Mém. Vol. XXIV, 94. Voyez ANNÉE EGYP-TIENNE. Connoissoient mal la théorie des mouvemens du Soleil. - Se trompoient sur l'étendue de l'année tropique. - L'année astrale leur étoit inconnue. - Leur méprile sur la période sothiaque. Ibid. 116. Semblent avoir tout connu & n'avoir rien perfectionné, ainsi que les Chinois. Mémoires, Volume XXVI, 311. Admettoient une succession de Dieux dans le gouvernement de l'Univers. — Le polythéilme étoit une partie essentielle de leur dogme. Mém. Volume XXIII, 268. Enseignent qu'un homme ne descend point d'un Dieu. Hist. Vol. XXIX, 67. Leur religion est composée de fables politiques. - Leurs divinités. Mém. Volume XXXII, 188. Epoques de ces divinités. Hift. Vol. XXIII, 22 & s. Admenent pour principes Osiris & Typhon. Mém. Volume XXVII, 167. D'où leur vient l'idée d'Osiris & de Typhon. Mémoires, Vol. XXXII, 131, Comment ils regardoient Osiris & Isis. Ibidem, 730. Premiers instituteurs des cérémonies religieuses.—L'ordre des Prêtres le premier des sept qui partageoient les habitans. — Cet ordre possédoit le tiers du pays. - Usage de leurs revenus. — Les habitans payoient le cinquième du revenu pour tribut. Hift. Volume XXXI, 108. Avoient des Prêtresses, contre le sentiment d'Hérodote. Mém. Vol. XXXII, 731. Elles ne présidoient point aux sacrifices. -Les Prêtres avoient seuls le dépôt des choses sacrées. - Les Prêtresses n'avoient que des fonctions subalternes. Ibidem, 732. L'oie & le chevreuil pouvoient être sacrifiés, mais ils chargeoient la tête d'imprécations & la jetoient dans le fleuve, 733. Les offrandes servoient à l'entretien des Prêtres, 734. Le chien étoit le symbole de ceux qui avoient soin des fanérailles, 735. Apprennent aux Grecs les noms, les figures & les attributs des divinités. Hift. Vol. XXIII, 25. Appellent Dieu ténèbres inconnues. Mémoires, Vol. XXXI, 221, Diodore dit qu'ils regardent le Soleil & la Lune comme premiers Dieux, & Porphyre dit qu'ils n'admettent d'autres Dieux que les planètes. Ibidem, 222 & 227. Croient le monde ni produit, ni engendré.---Font d'Horus, le globe terrestre, sujetaux vicissitudes, 228. Disent que la formation des hommes, des animaux, &c. est due à la force du Soleil.—Ceux de la Thébaide reconnoissent une première éause intelligente, à qui ils donnent le nom de Kneph, 227 & 239. Voyez KNEPH. Gene doctrine

venoir des Phóniciens. Mémoires, Vol. XXXI, 239. Ils croient le monde sphérique, & que l'ame du monde est la chaleur du Soleil, Ibidem, 243 6 244. Doctrine des Egyptiens sur le Principe actif. Mém. Vol. XXVII, 187 & fuiv. M. l'abbé LE BATTEUX eire du traité d'Osiris, par Plutarque, ce qu'il dira du Principe actif. Ibidem, 188 & 189. Ses explications lui paroissent arbitraires. — La croyance des Egyptiens, sur la nature & l'immortalité de l'ame, liée avec la cause intelligente. - La métempsycole leur donne l'idée d'une substance supérieure, 189. Plutarque ne douse pas de la vérité du symbole, il se plaint seulement de l'ignorance de la nature de la choie. — Il prétend qu'il n'y a ni supérstition, ni fables dans les cérémonies égyptiennes, & que le lphinx elt la marque du lecret mystérieux des cérémonies, 190. La philofor hie fainte, comme la religion. - Les Grecs croyoient l'avilir en la rendant mop publique. — Fable d'Iss & d'Osiris. - Voyez Isis. Célèbrent la naidance de leurs Diene dans les jours épagomenes, 191. Cinq explications ale cette fable, selon Plutarque: 1. explication. Les personnages d'Mis & d'Oliris n'ant point été rdes héros .... A coule Evhémère .. diagnoir transformé les Dieux en grands: capitaines, & d'avoir ouwert in poste à d'irréligion, 393. M. Mosheim & Bruker tiennent d'opinion d'Evhémère, 194 M.

l'abbé LE BATTEUX fait voir que les Prêtres avoient d'autres ressources que le mensonge, 194 & 195. Il pense que la mythologie Egyptienne contient de l'historique, du moral & du physique, & qu'aucune explication ne doit en être exclue. - Les hiéroglyphes ont fait naître les allégories.-Les signes compliqués sont devenus obscurs. Les signes simples ont dû se conserver, ainsi que les idées fimples qu'on avoit de l'Univers, 196 bis. L'idée d'un Dieu éternel & immortel duroit encore à Thèbes du temps de Ciceron & d'Eusèbe. - Poyez KNEPH: II. explication. Philosophes qui pensent que les récits touchant Oliris, &c. regardent les puissances intermédiaires entre les hommes & les Dieux, 197. La III. explication fait d'Osiris le Nit, d'Mis la Terre, & de Typhon la mer .- La IV! explication faitd'Ofirit le principe d'humidité, & de Typhon celui de sternite, 1976 198. La V. explication applique toute la fable aux réclipses.—Plusarque conclut que ees explications ne difentifen féparement, mais qu'elles s'expliquent réunies, & établit que l'harmonie de ce monde est une combination de contraires, & qu'un seul être, bon ou mauvais, ne peut être . coule de tout. A. M. Pabbé LE -il BATTEUX remarque que ce - principe a influé dans coutes les religions & dans toutes les opimions; d'où il conclut qu'il y c - avoit au moins une seconde cause,

différente de la cause essentiellement bonne, & cette cause seconde est la matière, selon Plutarque. Мém. Vol. XXVII, 198 🗗 199. Explication de Plutarque qui fait voir que tous les Sages ont admis la duplicité de cause. — M. l'abbé LE BATTEUX fait voir que la fable égyptienne doit être expliquée par les deux Principes. — Il prouve qu'ils y sont marqués senfiblement. — Osiris est la raison ou l'intelligence, selon Plutarque. - Typhon est l'ame désordonnée du monde, d'où on lui a donné le nom de Seth, c'est-à-dire brutal; de Bébon, c'est-à-dire enchaînement. Ibid. 200 & 201. Application de la fable de Rhéa, grolle de cinq enfans, à l'état primitif des élémens. — Rhéa inconnue aux Egyptiens. - Leur déesse Athos avoit les mêmes attributs; les époux de Rhéa les mêmes caractères que ceux d'Athos.-M.l'abbé LE BATTEUX remarque que cette fable commence aussi raisonnablement qu'aucune autre, 202; que les idées platoniques de Plutarque peuvent aussi être égyptiennes, & avoir été mélangées par la suite, 205; qu'Osiris seroit Dieu dans la philosophie moderne, & Typhon la matière animée par elle-même, 206; d'où seroient sortis les quatre élémens, avec leurs qualités contraires; Orus, le monde sensible; Nephthys, le monde sublunaire. — Cette cosmologie, toute spirituelle, devient corps en attachant les idées à des êtres visibles, - Les

premières idées des Egyptiens, sur la nature divine, n'étoient pas effacés du temps de Josèphe. — Revêtent la divinité de corps sensibles, & font des astres l'objet de leur culte. — De leurs différens rapports entre eux ils font des notions léparées, & leur donnent différens noms, 207; différens symboles & différens cultes. — Les animaux, qui en représentoient les attributs, devinrent la divinité. — Les Prêtres rioient en secret de l'imbécillité du peuple. -La philosophie resserre la superstition.—Les animaux redeviennent fymboles. — Les noms multipliés du Soleil & de la Lune ne furent plus que des noms. — Les Grecs pénétrèrent les idées égyptiennes & les transmirent, 208; d'où M. l'abbé LE BATTEUX conclut que la doctrine de Platon doit lervir à expliquer celle des Egyptiens. — Question, si les Philosophes Grecs ont eu les mêmes peniées que les prêtres d'Egypte; si les Egyptiens n'ont pas trompé les Grecs en leur communiquant des fables! 209. Réponse à ceue question, 210 & 211. Mémoire de M. DE GUIGNES, qui établit que les caractères égyptiens se retrouvent dans ceux des Chinois, & que les Chinois sont une colonie Egyptienne. Mém. Vol. XXIX, 1 & suiv. Pense que toutes les langues & tous les caractères ont une origine commune; que les traces des caractères sont plus aisées à remarquer que les étymologies. Mém. Vol.

E G

Vol. XXIX, 2 & 3. Rapport des lettres grecques avec les lettres phéniciennes. — Celles des Egyptiens inconnues julqu'à prélent.— Lettres des Phéniciens, des Hébreux & des Chinois, regardées comme n'ayant nulle conformité avec les caractères connus. Ibid. 3. M. DE GUIGNES essaie de faire voir qu'elles ont une même origine; que les caractères en sont simples & ne représentent que des choses corporelles, 4 & 14. Que la langue des premiers hommes étoit bornée à un petit nombre de mots. — Preuve tirée de l'alphabet hébreu & de l'alphabet éthiopien, 5 & 6. Ressemblance de figures entre les lettres éthiopiennes & les phéniciennes; d'où il conclut qu'elles sont les mêmes, & qu'elles sont des représentations des choses qu'elles fignifient, 7 & 14. Suppose les caractères chinois dérivés de ceux d'Egypte. — Ceux qui ont contparé cette langue à l'hébraïque, n'ont pu y rencontrer que des fons au hasard, 8 & 9. M. DE GUIGNES a recours aux caractères. — Fait voir leur conformité aux lettres phéniciennes, 9 & Juiv. Et soutient que les caractères égyptiens ressembloient aux phéniciens. — Les Egyptiens & les Chinois sont les seuls qui aient conservé les hiéroglyphes. - Les autres peuples les quittent pour prendre l'alphabet. — Trois fortes d'écritures chez les Egyptiens. — La hiéroglyphique, qui imitoit la chole; la symbolique, Tome XXXIII.

qui la représentoit par énigmes, 12 & 13; l'épiltolique, qui se servoit de caractères radicaux. — Rapport des caractères chinois à ces trois sortes d'écritures, 13; dans la forme, 14; dans la reprélentation, dans le son. — D'où il conclut que les Chinois ont un grand nombre de mots égyptiens. Il peut lire plus de cinq cents mots chinois avec les lettres syllabiques égyptiennes, 15 & 16. Mots cophtes qui se trouvent en chinois, 16 bis & 17. Remarque que les terminaisons égyptiennes, phi ou phes, désignent des Princes. - Que les mots des langues Orientales sont indéclinables. — Des points voyelles dans les caractères chinois, 17. Manière de former les temps & le pluriel dans les langues Orientales, imitée par les Chinois. — Mots hébreux qui ont des significations opposées, le trouvent pareillement en chinois. — Les hiéroglyphes simples ont servi à former les lettres, 14 6 19. L'hiéroglyphe par imitation, est conservé en Egypte & en Chine. — Lettres symboliques ou sacerdotales, 19. M. DE GUIGNES fait voir que les Egyptiens & les Chinois délignent les mêmes choses avec les mêmes idées, 20 & 21. Comment ils représentent une bataille, 22. Comment ils représentent le soleil, 4 & 22. II remarque que les caractères ne faisoient pas trois genres d'écriture, mais un corps entier, où l'on employoit les trois espèces de

lettres. Mémoires, Vol. XXIX, 23. Il résulte de ce Mémoire; 1.º qu'on peut espérer en étudiant le cophte & les langues orientales, d'expliquer, à l'aide des caractères chinois, les hiéroglyphes égyptiens; 2.° que la conformité de la langue bien établie, montre que les Chinois sont une colonie Egyptienne. - Remarque que les noms des premiers rois de la Chine, sont les mêmes que ceux des premiers rois de Thèbes; que l'ancienne année Chinoise est la même que l'Egyptienne. - La grande muraille de la Chine comparable aux pyramides d'Egypte. - Famine des annales Chinoiles peut être celle de Joseph. — Travaux qui arrêtent les débordemens en Chine, ont été pratiqués en Egypte.- Contradiction des Chinois sur le temps de la police de leur empire. — En quel temps leur empire semble se former. Ibid. 24. Miao-sfe, anciens habitans de la Chine, 25. M. DE GUIGNES soupçonne que Leur langue a servi à exprimer les sons Chinois, 26. La liste des princes Chinois peut servir à expliquer les antiquités Egyptiennes. — Manière de reconnoître les lettres syllabiques, les 1ymboliques & les hiéroglyphiques, 25. Impressions que les Egyptiens ont faites fur les peuples de l'Asie. - Leurs armes chez les Perses. — La circoncision passe d'eux aux Phéniciens & aux Syriens. — Les prêtres Babylo-

niens pottoient des bâtons comme ceux de la table Isiaque: — Sémiramis imite d'eux les obélisques. — Ceux de la Bactriane en imitent les mumies. Hist. Vol. XXIX, 146. Les Chinois, dans la fête des lanternes, imitent celle des lampes à Saïs. — Chaque maladie a dans la Chine son Médecin comme elle l'avoit en Égypte. Ibid. 147.

EIGUES, petite rivière, en latin Eyearus ou Aigarus. Mém. Vol.

XXVI, 345.

EKIAM, sacrifice solennes chez les Indiens. Mém. Vol. XXXI,

199.

É LAGABALE regardé comme impie pour être entré dans le fanctuaire de Vesta. Hist. Vol. XXXI, 121.

ELAM. Voyez ELYMAÏDE.

ÉLÉAZAR, géant envoyé à Tibêre par Artaban. Sa hauteur. Mém. Vol. XXIV, 533.

ELECTRICITÉ rend vraisemblables les faits des feux arrêtés sur les lances, &c. Hist. Volume

XXVII, 63 & 64.

EL-EDRISI. En quel temps il vivoit. Mém. Vol. XXVI, 67. S2 Géographie universelle traduite sous le titre de Geographia Nubiensis. Mém. Vol. XXIV, 538.

Elée ou Vélie. Sa position. —
Parménide & Zénon, ches de
son école, y étoient nés. — Voyez
PARMÉNIDE & ZÉNON.
Xénophane de Colophon & Melissus de Samos sont decette école.
— Ils étoient tous deux disciples de
Pythagore. — Leurs efforts pour

reconnoître l'origine des êtres. Mémoires, Vol. XXIX, 295. Reconnoissent un être primitif. — Regardent l'unité comme un dognie certain. Ibid. 296, 316; & Mém. Vol. XXXII, 130. Nient la pluralité des êures, la réalité des différences, la génération des natures & toute espèce de mouvement. — Se soutiennent à la faveur de la Métaphysique. Mém. Vol. XXIX, 3 1 6. Croient avoir trouvé la vérité dans leurs spéculations. Ibidem, 297. Leur siècle donne le nom de Sophistes aux mauvais raisonneurs. — Gorgias, l'un d'eux, encore plus Philosophe qu'Orateur, soutenoit que l'être étoit la même chose . que le néant. — Essai de leurs raisonnemens, 298 & suivantes. Axiome, il ne se fait rien de rien, ce qu'il lignifie dans l'état actuel de la Nature, 298 & 299. Conséquence qu'ils en tiroient, 299. Dévoloppement que Zénon donnoit à l'idée du semblable. — Bayle le fait à tort Spinosiste. — Zénon concluoit de son idée, que Dieu étoit rond. — Xénophane prouve que l'être est infini, 300 & 301. Récapitulation de la doctrine de Xénophane, Parménide & Mélissus. — Les Unimires anciens peuvent s'y rapporter. — Leur doctrine se réduit à une question de mots, 315 & 316. N'auroient jamais été Spinosistes. - Voy. UNITAIRES. Leucippe entreprend de réformer l'école d'Elée, 317 & suivantes. Voyez LEUCIPPE. Cene secte cachoit

EL

ses sentimens dans les subterfuges fophistiques. Mém. Vol. XXXII,

ΕL

Eléens. Leur origine fabuleuse. Hist. Vol. XXIX, 37. Reprennent la ville de Lasioné. — Battus par les Arcadiens. — Division entr'eux. — Le parti soutenu des Arcadiens puni. — L'autre parti défendu par les Achéens. — Sont assiégés dans Elis. Mém. Volume XXXII, 235. Engagent les Lacédémoniens à faire diversion en leur faveur. Ibid. 236.

ELEGIA, place fur l'Euphrate, où fut défaite l'armée Romaine.

Hift. Vol. XXV, 84.

ELÉPHANS, symbole favori des Métellus. — Armés d'un caparaçon de mailles pour le combat. - Avoient des statues à Rome. Mém. Vol. XXIV, 210. Attelés aux chars de triomphe par la vanité de Pompée. — Ne purent entrer dans la ville, parce que la porte étoit trop étroite. Ibidem, 200. Continuèrent à être en usage dans les représentations. 201. Alexandre - Sévère est le premier qui ait triomphé fur cette espèce de char. — Quelques autres l'imitèrent. - Ils étoient encore en usage du temps de Maurice & d'Héraclius, 202.

ELÉPHANTINE. Sa polition. — Sa distance de Saïs. Hist. Volume

XXXI, 30.

ELEVARE. Acceptions différentes de ce mot. Mém. Volume XXIV, 622. Sa lignification dans Cicéron & dans Célar. Ibid. 650.

ELEUTHÉROPOLIS de Palestine. Observations de M. l'abbé Belley sur ses médailles. Mém. Vol. XXVI, 429. Sa position. *Ibid.* 437. On ignore fon ancien nom. — Son nom fait voir qu'elle étoit libre. — Ses médailles sont fes plus anciens monumens, 437. Etoit considérable au 111. & au 1v. fiècle. — Un Romain quine Rome pour Eleuthéropolis. -Ses habitans refusent de recevoir au Sénat un déserteur qui avoit volé sa cohorte. — Il n'en est plus fait mention depuis les Croisades, 438. La fontaine de la Mâchoire dans un de ses faubourgs. -Josephe dit que c'étoit - là que Samson avoit défait les Philistins, 439.

ELINAND de Beauvais se distingue à la Cour de Philippe-Auguste.—
Ses stances françoises sur la mort sont imprimées. Hist. Vol. XXIII,

248.

ELIS. Voyez ELISA.

ELISA, peuplade qui s'établit dans le Péloponnèse. Histoire, Volume XXXI, 201 & 208. Conserve son nom dans Élis. — Connue sous le nom d'Elisah dans Ézéchiel. Ibid. 201. Occupoir le Péloponnèse du temps de Moyse, 202 & 208.

ELNE, Helena, bâtie en l'honneur d'Hélène, sur les ruines d'Illiberis.

— Devient ville épiscopale. — Son siège transféré à Perpignan.

Hist. Volume XXV, 76. Voyez ILLIBERIS.

ELVIRE, Illiberis, fameuse par son concile. — Confondue avec

Illiberis des Sardons. Hift. Vol. XXV, 76.

Ses Monarques peu connus des Écrivains profanes. — Désignée dans l'Écriture sous le nom d'Élam. — Étendue de son royaume.

Mém. Vol. XXIII, 76.

ÉMANATION, PROBOLE ou PROCESSION. Semble diviser la Divinité. - Différence entre notre manière de raisonner & celle des Anciens. — Différence entre la génération & la procession. Mém. Vol. XXXI, 276. Les Indiens comparent l'émanation aux connoillances qui passent de l'entendement du maître dans celui du disciple, ou à un flambeau qu'on allume à un autre. — Les êtres émanés ne sont point consubstantiels à Dieu. Ibid. 277. Dans le système Indien, l'émanation est de toute éternité, 278.

ÉMAUX. Les Anciens n'avoient pas le secret de les appliquer sur l'agate, comme l'ont dit des Modernes. Mém. Vol. XXIII, 3 64.

EMBAUMEMENT, pratiqué par les Perses, les Scythes, &c. — Embaumement des Égyptiens.— Embaumeurs présentent des modèles de morts. Hist. Vol. XXIII, 119. Présentent un état de la dépense. — Trois sortes d'embaumemens. — Le désignateur marque le morceau de chair qu'il faut couper.—Le coupeur sait son office avec une pierre d'Éthiopie. — Les embaumeurs tirent la cervelle avec un fer par les narines. Ibidem, 122. M. le counte DE

7

CAYLUS possédoit un crâne percé à ce sujet. — Salent le corps avec le natron. Histoire, Volume XXIII, 123. L'enveloppent de bandes de lin, après soixante & dix jours. — On met le corps dans un étui de figure humaine, & on le dépose à l'endroit destiné. Ibidem, 124. L'embaumement médiocre se sait en injectant de la liqueur de cèdre, sans incisson, 125.L'embaumement simple, en lavant le corps avec la liqueur espuep, & en le déposant dans le natron. — Ceux qui salent les corps, ont commerce avec les Prêtres, 126. Lavent les corps avec du vin de palmier, de manière que les poils des sourcils & des paupières sont démêlés & le port conservé, suivant Diodore. - M. le comte DE CAYLUS pense le contraire, 127 & 128. Les embaumemens des femmes de qualité & des belles, ne se faisoient qu'après trois ou quatre jours. — Embaumemens des noyés & des personnes dévorées par les crocodiles, se font aux dépens de la ville. — Sont déposés dans des tombeaux sacrés, & les Prêtres ieuls y peuvent toucher. — M. le comte DE CAYLUS soupçonne une quatrième & une cinquième forte d'embaumement. — Il se fonde sur une mumie qui est au cabinet de Sainte - Geneviève, 128; & sur ce que Maillet a vu un grand nombre de corps couchés sur des lits de charbon, 130. Le passage d'Hérodote renferme tout l'art des embau-

memens, & Clauderus est le seul qui l'ait bien compris, 134. EMEPH. Voyez KNEPH.

EM

ÉMÈSE reçoit une colonie Romaine. Hist. Vol. XXIII, 169.

EMPEDOCLE admet pour principes l'amour & la haine. Mém. Vol. XXVI, 167.

EMPEREUR. Ce nom designoit un pouvoir réel & permanent. -Différence d'avec le titre Imperator. Hift. Vol. XXXI, 195. Déféré à Jules-César, pour lui & ses descendans. — Octavien ne le prend qu'après la paix de Brunduse. — Médailles qui portent ce prénom avec celui de Triumvir. — Conciliation de ce que Dion dit à ce sujet. Ibid. 196. Recherches de M. BONAMY fur l'usage de porter du feu devant les Empereurs, 153. Comme Consuls, ils exerçoient un consulat permanent, indépendamment de leurs consulats annuels. Mém. Vol. XXIV, 292. Leur puisfance légitime dans Rome, n'étoit que la puissance consulaire. — Ne furent tous Empereurs qu'aux droits d'Auguste. Ibidem, 316. A l'exemple d'Auguste, ne prennent aucun titre relatif au confulat Impérial, 331. N'avoient point de Licteurs dans Rome, s'ils n'exerçoient le consulat annuel, 332. Affectoient de se conduire comme s'ils eulient été inférieurs au Consul, 333 & saivantes. La puissance du consulat Impérial étoit la fource de leur juridiction fur la capitale, 335 & Suivantes. A chaque mutation d'Empereur, Ffüi

le Sénat rendoit un décret, comnu fous le nom de Lex regia. — Fragment du décret rendu à l'occasion de Vespasien. — Où il fut trouvé, Mémoires, Volume XXIV, 336. M. l'abbé DE LA BLÉTERIE y distingue le consulat Impérial. Ibid. 339. Les Empereurs ne nommoient aux magistratures qu'au nom du peuple Romain, 342. Rome se crut toujours permis de les déposer. — Peu de mauvais Empereurs ont échappé à la vengeance publique, 343. Comme Tribuns. De leur puissance Tribunitienne, par M. l'abbé de la Bléterie.— Les auteurs, à la renaissance des Lettres, méprisent le gouvernement des Empereurs. Mém. Volume XXV, 202. M. l'abbé DE LA BLÉTERIE soutient que l'histoire des Empereurs n'est pas moins intéressante que celle de la République; que l'ancien & le nouveau gouvernement sont tellement liés qu'on ne peut les ignorer. — D'autres écrivains supposent le gouvernement d'Augulte purement militaire & defpotique. — Consondent le Prince avec la nation. — Ne distinguent point ce que le Prince peut faire en vertu de telle ou telle loi, -Spanheim ne parle que des titres des médailles. — Il ne parle pas même du titre Princeps, 393. Connoît les consulats annuels. — Ignore le consulat Impérial. -Gravina ni Maffei n'en ont point fait usage, 394. M. l'abbé DE . LA BLÉTERIE a fait voir qu'Au-

gulle n'eut droit de commander dans Rome qu'à raison de la puillance consulaire. — Il se propose de faire voir que l'Empereur joignoit à la puissance consulaire, celle du tribunat, & que l'exercice de ces deux puillances étoit le résultat de son autorité à Rome. 395 & 396. Voyer TRIBUNAT. EMPEREUR dans le Sénat. ( Dissertation de M. l'abbé DE LA BLÉTERIE sur l') Fait voir que le gouvernement Impérial n'étoit point une monarchie; que c'étoit une aristocratie, dont le Chef étoit le premier des Magistrats justiciables de la nation. Mém. Vol. XXVII, 438, 439 & 483. Cette hypothèse sert d'explication à toutes les actions des Empereurs & à toutes celles des sujets de l'Empire. Ibid. 439 & 440. L'Empereur assis au Sénat entre les deux Consuls. — Le trône & autres prérogatives établies pour Caïus, disparoissent avec lui, 440 & 442. La chaire curule de l'Empereur n'étoit point différente de celle des Consuls, 440. Elles n'étoient pas assez voisines pour que les Consuls pussent parler à l'Empereur sans être entendus de l'assemblée. — Si l'Empereur étoit Consul, sa place étoit celle du premier Consul. - Auguste & Tibère n'eurent jamais de gardes dans le Sénat. — Tibère demande la permission d'y mener des Officiers, 441. Le Sénat lui accorde, mais il n'en use pas. — Les prérogatives accordées à Claude se confirmoient au nouveau Prince.

Depuis Claude, les Empereurs paroissent au Sénatavec les Préfets du Prétoire. - M. l'abbé DE LA BLÉTERIE observe que c'étoit une extension dûe à la qualité de Géneral. — Auguste fixe les assemblées du Sénat à deux par mois. Mém. Vol. XXVII, 442. Les assemblées extraordinaires se faisoient pour le besoin. - Les Empereurs pouvoient les convoquer, 1.º en vertu de leur puissance Tribunitienne; 2.° en vertu de la concession saite à Augulte; 3.° comme Confuls perpéruels. — Les Princes assistaient régulièrement au Sénat. — Ils ne pouvoient s'y regarder que comme entre leurs égaux. — La servitude y étoit revêtue de la forme de la liberté. Ibid. 443, 454 & 459. Ils respectoient le Sénat, 444, 463 & 484; les lettres de Probus au Sénat en sont une preuve. — Droits de l'Empereur comme Consul annuel, 445 & Suiv. & 468. M. l'abbé DE LA BLETERIE pense que l'autre Consul avoit les mêmes droits.— Leurs habits consulaires ne furent différens des autres que sous quelques prédécesseurs d'Alexandre, fils de Mammée, 447 & 448. Droits de l'Empereur désigné Consul, 468. Opinoit le premier. — Fait rapporté par Spartien qui confirme cet usage. —Ce fait mal entendu par Saumaise.—Si l'Empereur n'étoit pas Conful, il ne prélidoit pas ordinairement au Sénat, 448 & Suiv. # 484. Les décrets ne le ren-

doient point au nom du Prince, mais de la nation, 450 & 483. S'il assistoit au Sénat, c'étoit en qualité de Sénateur.-L'empereur Alexandre se contente de cette qualité.-Julien le regarde comme membre du Sénat, 450 & 451. Valentinien & Théodose le jeune se reconnoissent leurs collègues.—Les jurisconsultes Grecs pensent de même. — L'Empereur payoit, comme Sénateur, l'imposition glebalis collatio. - Autres preuves, tirées de Synésius & du code Théodossen, 452 & 453. Le Prince n'étoit pas supérieur au Sénat. — Il donnoit sa voix, 454. # 455. Preuves. — Le Consul l'interrogeoit quelquefois. — M. l'abbé de la Bléterie pense que l'Empereur opinoit quelquefois sans être interrogé, 456; qu'il ne disoit pas toujours son avis le premier, & qu'il évitoit de l'appuyer avec énergie. - Preuve tirée de Tacite.—Il opinoit tantôt le premier, tantôt le dernier, 457, 458 6459. Sa voix seule sauvoit un accusé, en vertu du pouvoir Tribunitien. — En toute autre affaire elle n'étoit point prépondérante, 459. Abus qu'ils faisoient de leur autorité. — Bons Princes, aussi républicains que Brutus, 460. Leur administration mal connue, 461 & 483. M. l'abbé DE LA BLÉTERIE fait voir que les Romains ne furent esclaves de fait que pendant cent vingt ans, 461 6 462; que pendant ce temps on trouve des preuves d'une liberté de droit; que les

 $\mathbf{E} \mathbf{M}$ 

Princes qui gouvernèrent suivant les loix s'étendent à cent quatrevingt-dix années.-Ce temps peut être appelé le règne du Sénat. — L'Empereur ne touchoit point au trésor sans décret du Sénat. -N'acceptoit le nom d'Imperator qu'après un décret du Sénat. — Liberté d'opiner dans le Sénat. Les senumens des Empereurs n'étoient point la règle du Sénat. - Procédé du Sénat contre la mémoire d'Hadrien. — Refuse à Tacite une place de Consul subrogé pour son frère. Mém. Vol. XXVII, 463 & 464. Les Empereurs qui connoilloient les règles sans les aimer, n'eussent pas été fâchés d'être contredits. Preuve tirée de Tibère. — La prompte servitude du Sénat le fatigue. Ibid. 465. Tertullien n'eut pas parlé du refus que le Sénat fit de mettre Jésus-Christ au nombre des Dieux, s'il n'eût été notoire que le Sénat ne suivoit pas toujours le sentiment de l'Empereur. - L'Empereur, en vertu de la puissance tribunitienne, pouvoit empêcher la décission du Sénat. — Preuve, 467 & 468. Droit de l'Empereur présidant extraordinairement sans être Consul. — Vient d'une concession particulière, appelée Jus relationis, 468 & 469. Voyez JUS RELA-TIONIS. Auguste exerce ce droit pendant neuf ans, 471. Dût nécessairement s'en dépouiller en le démettant du consulat. — Accepte la puissance tribunirienne. — Le Sénat, pour qu'il

ne s'attachât pas trop au peuple, lui accorde pour toujours le privilége de proposer dans chaque séance, l'affaire qu'il jugeroit à propos. — En quel temps il reçut ce privilége, 472 & 473. Ne pouvoit assembler le Sénat en vertu de ce privilége, mais il le pouvoit avec le pouvoir tribunitien. — Les Pères lui accordent l'année suivante, le droit de convoquer. — Refuse la dictature. — Refule la censure. — Sa conduite pleine de modération, 473 474. Exemple de sa patience. — Ne vouloit pas recevoir tous les honneurs à la fois. — Sa politique pour se faire donner la puissance confulaire sans le titre de Consul, 474 & 475. Moyens dont il se fert pour masquer ce consulat Impérial. — N'accepte pas le droit de proposer les affaires, tel qu'en jouissoient les Consuls, 475. Auguste, ni ses successeurs n'en userent que comme d'un droit limité.-Innovation à ce sujet. -M. l'abbé de la Bléterie en soupçonne Hadrien. — Marc-Aurèle reçoit le droit de proposer cinq affaires à chaque affemblée, 476. Pertinax, le droit d'en proposer quatre; Alexandre, cinq; Probus, trois. — Preuve que le Sénat étoit maître d'étendre ou de restreindre ce droit. - Les Consuls furent toujours censés jouir de leur prérogative indéfinie. - Si l'Empereur proposoit, il devenoit Président, & demandoit les avis, 477. Voyez AVIS. Si l'Empereur proposoit comme premier

preinier Consul, le second n'opinoit point. Mém. Vol. XXVII, 482. Politique d'Auguste en changeant la discipline du Sénat, au sujet du droit d'opiner accordé aux Magistrats. Ibidem, 480 & 481. Si l'Empereur peut casser les jugemens du Sénat. M. l'abbé DE LA BLÉTERIE forme làdessus deux objections : 1.º le droit attribué à l'Empereur, de casser les jugemens du Sénat; 2.º la lettre de l'empereur Macrin, qui prie le Sénat, quoiqu'il ait droit d'ordonner. — Raisonnement tiré de la première objection. - Hadrien est le premier qui défend d'appeler du Sénat au Prince, 485. M. l'abbé DE LA BLÉTERIE répond que c'étoit par abus & par ulurpation; que l'Empereur n'avoit d'autorité légitime vis-à-vis du Sénat, que la consulaire; que son pouvoir tribunitien n'étoit que la voie d'opposition, & le jugement en dernier ressort des affaires portées à son tribunal immédiatement ou par appel, 486 & 503. Faisoit grâce aux coupables, quelque part qu'ils fussent condamnés, 486 & 487; mais il la demandoit au Sénat. — S'il annulloit un jugement national, il agissoit en tyran. - M. l'abbé DE LA BLÉTERIE conjecture que les Empereurs ne hasardèrent ces attentats qu'à la faveur du pouvoir tribunitien, 487 & 488; que Tibère sut l'inventeur de ce sophisme. Voyez TRIBUNAT. Et fait voir que les jugemens qu'il Tome XXXIII.

cassa n'avoient point la forme, ou étoient de petite conféquence, 489 6 490; que ce que fit Caïus ne mérite aucune attention : que Claude ne cassa aucun sénatus-consulte, & se disoit citoyen tenu d'obéir à la nation, 491; que Néron ne voulut d'abord que suivre le plan d'Auguste; devenu tyran, il n'entreprit rien contre la juridiction du Sénat, 492. Galba ne se crut Empereur qu'après l'arrêt du Sénat, 493. Othon appelle le Sénat chef de l'Empire. - Vitellius demeure au-dessous des bornes de la prérogative impériale. — Vespasien soupçonné d'avoir cassé l'arrêt du Sénat qui permet d'élever à Galba une Itatue, 492 6493. M. l'abbé DE LA BLÉTERIE fait voir que l'ordonnance ne fut jamais faite, ou qu'elle fut exécutée si lentement qu'elle n'eut pas lieu, 494 & 495. Domitien tenoit le Sénat assiégé & en reconnoissoit la souveraincté, 496. Mais le Sénat étudioit la volonté du tyran , 497. Sous Nerva & Trajan il fut libre, 498. M. l'abbé DE LA BLÉ-TERIE ne trouve, jusqu'à Hadrien, que Caligula qui ait entrepris sur la juridiction du Sénat, 499. Motif del'ordonnance d'Hadrien, de ne point appeler du Sénat au Prince. — Ce n'étoit point une nouvelle concession, mais un décret qui levoit l'équivoque du fénatus-confulte. — Les Empereurs regardent le plan du gouvernement d'Auguste comme le chef-d'œuvre de la politique, & s'y

maintiennent scrupuleusement.-Conduite de Hadrien envers le Sénat. Mém. Vol. XXVII, 500 & Suiv. Voyez HADRIEN. Sa loi & sa harangue au Sénat supprimée par Tribonien.-M. l'abbé DE LA BLÉTERIE remarque qu'elle n'interdisoit que les appels postérieurs aux jugemens; que les parties, avant le jugement, pouvoient réclamer l'Empereur; que l'Empereur pouvoit, par l'extenfion de sa puissance tribunitienne, la juger définitivement, ou intervenir lui-même & empêcher éternellement la décision. — En ce cas il n'avoit pas droit de juger. — On ne trouve point qu'il eut le droit d'évocation. Ibidem, 503. L'élection de l'Empereur légitimée par un décret du Sénat. Voyez LEX IMPERII & LEX REGIA. Ce décret devoit être demandé d'une manière respectueuse. — Lettre de Macrin reçue du Sénat avec joie. - Exposé de cette lettre, 505, 506 & 507. Inductions qu'on en peut tirer, 508 & 509. M. l'abbé DE LA BLÉTERIE soutient qu'elle est supposée, 5.10 & 524; & fait voir qu'elle est l'ouvrage d'un imposteur, 5.10; qu'elle ne devoit point donner le nom de Dieu à Caracalla; que Macrin ne devoit point y prouver son innocence, 511; que la lettre qu'Hérodien lui fait adresser au Sénat, ne contient rien de semblable ; qu'elle peut être une pièce d'éloquence, qui conserve le costume, 512; qu'il ne put tenir

le langage qu'on lui prête sur Caracalla, 514. Voy. CARACALLA. Que les Empereurs élus par les soldats ne devenoient que Généralissimes; que les autres prérogatives se donnoient par le Sénat; que le mot de regnum, employé par Macrin, étoit inconnu alors, 5 i 6 & 517. Voy. REGNUM. Qu'il n'est pas vraisemblable que Macrin ait dit qu'il prioit, quoiqu'il pût ordonner, 523 & 524; que. l'envie de plaire à Hélagabale fit. forger les lettres de Macrin, pour le décrier, 525 & 526. Voy. CA-PITOLIN & HÉLAGABALE. M. l'abbé de la Bléterie conclut que jamais aucun Empereur ne s'est vanté de commander au Sénat; que l'origine du gouvernement impérial tenoit. au siècle le plus éclairé; que les feuls changemens qui y furent. admis, fut que le Sénat représentoit la nation, & que l'empire fut à vie. — Dioclétien & Constantin changèrent le gouvernement; état de l'empire alors, 530 & suiv. Droit de l'Empereur sur. la monnoie. Voy. MONNOIE.

EMPEREUR. (Constantin I')
Comment il faut entendre ce qu'if
dit de l'enceinte extérieure du
tomple de la Montagne sacrée.
Mém. Vol. XXIV, 477 & 479.

EMPIRE Romain. Son état sous Constantin. Mém. Vol. XXVII, 532 & 533. Sous Gallien. Mém. Volume XXXII, 262. Ses provinces divisées en deux classes, relativement à l'administration. Les unes dépendoient du Sénat

235

& les autres de l'Empereur. Mém. Vol. XXXII, 267.

EMPUSA. Ce que c'elt. Hift. Vol. XXIII, 145.

ENAC, ENACIENS. Voyez GRÈCE.

ENATI'EMATA. Signification de ce mot. Mém. Vol. XXIII, 181.

ENCAUSTIQUE. Ce que c'est.-Trois manières différentes de la pratiquer. Mém. Vol. XXV, 225 & 271. - Le feu y est le principal agent. — La première se faisoit avec de la cire.-Essai qu'en fait M. le comte DE CAYLUS. Hift. Vol. XXV, 5 & 6. Fournit plus de vérité pour l'imitation dans Le coloris. Ibid. 7. L'air ni les années ne pourront l'altérer. l'époque de l'encaustique peut être rapportée au temps de Polygnote. Mém. Vol. XXV, 271. Peintres qui l'ont prauquée; Nicanor, Arcéfilaiis de Paros, Lysippe d'Egine. Ibidem, 276. Mémoire de M. le comte DE CAYLUS sur la peinture à l'encaustique. — Pline laisse des traces de cette peinture. — M. le comte DE CAYLUS fait peindre une Minerve. Mémoires, Volume XXVIII, 179. Associe M. Majault à ses recherches. Ibidem, 180. On ignore l'inventeur de ce genre de peinture, 181. Plusieurs espèces d'encaustique, 181 & 186. L'une pratiquée sur l'ivoire, une autre sur les vaisseaux. - Pour l'ivoire, on se servoit d'un outil appelé cestrum ou viriculum; 181 & 182. Cette peinture venoit des Grecs.-Lala de Cyzique

y peignit à Rome. — La peinture sur les vaisseaux, postérieure aux autres manières, devient commune. — Couleurs qui s'incorporent avec la craie, 182 & 183. Couleurs qui s'incorporent avec la cire. — Encaustique sur les murailles, décrite avec clarté, tirée de Vitruve, 183 & 184; abrégée par Pline. — Origine de cette encaustique ignorée.—L'encaustique aussi familière chez les Grecs & les Romains que la détrempe.— Différence entre ces deux peintures, 185. Avantages de l'encaustique. - M. le comte DE CAYLUS n'examine que l'encaustique à la cire & celle qui s'employoit fur les murailles. — Ne connoît rien à celle sur l'ivoire. - L'encaustique à la cire s'employoitaux tableaux portatifs, 186. Essais sur ces deux encaustiques, 187. Manière dont les Anciens l'exécutoient.-Appeloient cauteres les instrumens qui servoient à la manœuvre, 187 & 188. L'opération sur les murailles, se faisoit à la brosse & aux pinceaux, 188, 189 & 196. Elle fut pratiquée jusqu'au v1. siècle. - Tableaux portatifs exécutés sur bois. - Pourquoi le bois étoit préféré! — Les Latins traduisent par tabula le mot grec pinax, & y ajoutent quelquesois celui de picta, 189 & 190. Notre mot tableau en vient. - M. le comte DE CAYLUS remarque que le mot utere signifie employer à chaud. — Propriétés de l'encaustique, 190 & 191. On peut la rendre brillante avec le Ggij

blanc d'œuf ou le vernis; Apelle avoit un secret particulier pour cela. Mém. Volume XXVIII, 192 & 193. Le genre de peinture de l'abbé Zumbo avoit beaucoup d'analogie avec l'encaustique. Ibidem, 193 & 194. Voyez ZUMBO. Quatre moyens de peindre à l'encaustique, essayés par M. le comte DE CAYLUS; Premier moyen. - Pourquoi il n'emploie pas les huiles essentielles pour liquésier la cire, 195 & 106. Manière dont il la liquéfie, 197. Moyen de rendre les couleurs propres à être employées.— Machine qui supplée à la palète, 198. Machine qui entretient la chaleur de la planche à peindre. Nécessité d'enduire la planche de cire blanche avant d'appliquer la colorée, 199. Difficulté de combiner les couleurs. — Proportion de la cire avec les couleurs, 201 & 202. Manière de la préparer, 202 & 203. Second moyen, 204 & 205. Troisième moyen; comment il se pratique, 206, 207 & 208. M. le comte DE CAYLUS présume que la peinture à gouache a donné lieu à l'encaustique. — Découverte de la peinture à I'huile, par Van-Eich, 206. Pratique de la peinture à l'huile. - Pratique de la peinture à gouache ou à détrempe, 1 95. Quatrième moyen; comment il se pratique, 207 & 209. M. le comte DE CAYLUS remarque que le troisième moyen est le plus facile à pratiquer; que le troisième & le quatrième penvent être celui des Grecs. — Nouvelle

manière de peindre, en appliquant l'huile derrière la toite, 210. Moyens de connoître si les tableaux sont véritablement peints à l'encaustique, 211.

ENCHANTEURS. Voyez

DACTYLES.

ENDAZEH, aune de Constantinople; son étendue. Mém. Vol. XXIV, 541 & 542.

ENDYMION, descendant de Peucalion, fait la conquête de l'Étide.

Hist. Vol. XXIII, 36.

Enée. Son voyage d'Italie n'étoit pas imaginé au temps d'Hellanicus. — Bâtit la ville d'Énéa, dans la Pallène. — Meurt en Thrace. Mém. Vol. XXIX, 71.

ENFER. Ce que c'est chez les Indiens. - Cette doctrine ancienne dans l'Inde. — Ce qu'on en dit aujourd'hui conforme à ce qu'en disent les Mahométans. Mém. Vol. XXXI, 327.

ENREGISTREMENT des nouvelles loix. Voyez Cour

SOUVERAINE.

ENRÔLEMENT. Manière dont on levoit les soldats. Mém. Volume XXXII, 318 & suiv. La classe des citoyens sans bien sut exclue du service jusqu'à Marius. — On choisissoit dans les autres. — En certaines occasions on enrôloit tous les citoyens en état de porter les armes. — M. LE BEAU croit qu'on ne faisoit que seur faire prêter le serment. — Ordre qu'on suivoit dans la levée d'une nouvelle légion. Les Triaires étoient formés de ceux qui avoient déjà fait le service dans ce corps ou

dans celui des Princes. — Les Princes étoient formés de ceux qui avoient déjà fait ce service & des Hastats. — Les Hastats se formoient de ceux qui avoient déjà fait ce service, ou de celui des légèrement armés. — Les troupes légères étoient formées de ceux qui avoient déjà servi dans ce corps, ou de nouveaux soldats.— Après Marius, on ne saisoit de distinction qu'entre les nouveaux Tirones & ceux qui avoient déjà fervi. Mém. Vol. XXXII, 322 & 323, L'âge du service commençoit à dix-sept ans. — Sous Romulus une légion maissoit toutà-coup, de quelle manière. Ibid. 3 2 31 Cet ordre changé par Servius, qui-divise le peuple en sixclasses.—La dernière des pauvres, dispensée de la guerre. — La cinquième fournissoit les armés à la légère. — Les pesamment armés le tiroient des quatre-autres classes. - Les cavaliers so prenoient dans la première.—La ville étoit divisée en quatre tribus, la Palatine, la Suburrane, la Colline, l'Esquiline. Chaque citoyen attache la demeure à un quartier, & ne peut. s'enrôler que dans celui-là. — On portoit dans le temple de Junon-Lucine, une pièce de monnoie pour tous ceux qui venoient au monde; une dans celui de Libitine, pour tous les mourans; & une dans celui de la déesse Juventus, pour ceux qui prenoient la robe virile. - Les choyens de la campagne shivoient le même ordre, pour la levée des troupes & des impôss.—

Ils apportoient une pièce de monnoie aux fêtes nommées Paganalia, 324. Ces pièces différoient suivant le sexe & l'âge. -Par cette division, les plus riches alloient le plus souvent à la guerre. - Formalités établies par Ancus pour la levée des troupes. - Les hérauts sacrés, Feciales, alloients demander fasisfaction.—Restoient trente jours, & protestoiene contre l'injustice. — Le Sénat consulté, le peuple assemblé, on résolvoit la guerre, 325. Un héraut la déclaroit, en lançant une javeline sur le territoire ennemi. — Cela assuroit le peuple de la protection des Dieux.—Fiction superstitieuse pour éviter de lancer la javeline fur le territoire de Pyrrhus. — Coutume usitée du temps de Marc-Aurèle. — Formalités pour la levée sous les Consuls. — Le peuple assemblé, en vertu d'un sénatus - consulte, ordonne la guerre. Les Consuls & les Préteurs tirent les provinces au sort. --Le peuple, dans les comices par curies, décerne le commandement des troupes. — Le Sénat règle le nombre des légions.-Le Général reçoit de son prédécesseur l'ancienne armée, & on en met sur pied une nouvelle. — On lui accorde les trente-jours, appelés justi, pour les préparatifs. — On arbore l'étendard au haut du Capitole, 326. Servius dit denx. un rouge pour l'infanterie, & un bleu pour la cavalerie.-On faisoit les szcrifices: — On indiquoit le .. jour de l'enrôlement, par affiches. Ggiij

dans la ville, & par crieurs publics dans la campagne.-On ne pouvoit ni lever des troupes, ni combattre pendant les jours religiosi. — Si l'Etat étoit en péril, on fermoit les tribunaux, ce qui s'appeloit justitium.—Les Consuls, le Dictateur, ou le maître de la cavalerie présidoient à l'enrôlement. — Les Préteurs ont été chargés de cette commission. Mém. Vol. XXXII, 227. Manière dont on répartiffoit les Tribuns pour les légions. — Réflexions sur la bizarrerie de leur division. Ibid. 328. Choix qu'ils font des soldats. — Cette forme des levées n'a pas toujours été la même. — Les Consuls la faisoient.-Ils appeloient les jeunes gens sur le registre; ceux-ci répondoient & on les inscrivoit.-Le soldat cassé étoit effacé du registre. — Ce registre étoit général. — Le Centurion en avoit un autre de sa compagnie, appelé matricula album, &, dans les siècles postérieurs, pittacium. — Le T, à la marge, marquoit le soldat vivant; de D marquoit le soldat mort; I'A marquoit le soldat qui n'avoit pas l'âge. — Ces rôles subsistent jusqu'à la fin de l'empire de Constantinople, 329 & 330. Traitement qu'on failoit à ceux qui resusoient de s'enrôler.—D'abord dépouillés & battus de verges. — Cette rigueur venoit des Consuls violens.-Formule de la sentence, d'après Varron. — Le condamné paye l'amende d'une brebis. -On exige dix as au lieu de la brebis, 331. Punition par la

ruine des biens & l'enlèvement des troupeaux. — Punition par la vente des biens; par la vente du reculant même. — Cet exemple palle en coutume. — Ceux qui le cachoient s'appeloient tenebriones, 332. Dans les guerres importantes, c'étoit un crime de ne pas le présenter soi-même. Le Tribun pouvoit mettre à couvert le réfractaire, 333. Auguste punit par la confiscation des biens, même par la mort. — II fit vendre un chevalier Romain, pour avoir coupé le pouce à ses deux fils. — Trajan en condamne un autre à la déportation, pour le même crime. - On cesse de punir, parce qu'il le prélentoit assez de foldats volontaires. — Les fils, des vétérans obligés, sous Constantin, d'embrasser la profession de leurs pères, se coupent les doigts, & sont assujettis au service municipal, 334. Valentinien les condamne au feu. — Théodole les déclare incapables des dignités de la milice, 335. Les Consuls faisoient les levées au Capitole; au forum Romanum; au champ de Mars, pour s'affranchir de l'opposition des Tribuns. — Le zèle prévenoit quelquefois l'appel. — On ne les tiroit quelquefois que d'une partie des tribus. — Quelquefois on les tiroit au sort, 335 & 336. Superstition dans les levées. — On observoit que le premier soldat eût un nom heureux, 336. Le Général ne pouwoit lever plus de soldats qu'il m'étoit ordonné, ni les employer

ailleurs qu'à leur destination, ni se mettre à leur tête que hors de Rome. — Les soldats partoient de Rome fans ordre & fans armes. On ne leur assignoit de légion & de rang qu'au rendez - vous. - Celui qui manquoit au jour marqué, miles infrequens, étoit traité comme déserteur ou absent. Mém. Vol. XXXII, 377 & 378. Les femmes & les enfans accompagnoient leurs parens jusqu'aux. portes. — Le Général alloit autemple de Mars, & remuoit les boucliers sacrés nommés Ancilia: il touchoit la haste de la statue, failoit des sacrifices, partoit revêtu, paludatus, de l'habit de Général, & purificit son armée. — Cès procédés étoient abrégés dans les occasions pressantes. Ibid. 338. Subitarii milites, tumultuariæ legiones, foldats levés à la hâte. — Excuses non reçues en ces occafions qu'après la guerre. — Les levées précipitées s'appeloient conjuratio; les levées ordinaires, legitima militia ou sacramentum.— Le mot conjuratio, venoit du serment que faisoient ceux qui suivoient le Général.-Dans les alarmes soudaines, tout annonçoit le danger; les Magistrats prenoient le sagum, les femmes remplissoient les temples, les boutiques & les tribunaux étoient fermés, 339. M. LE BEAU pense que dans ces occafions vir virum legebat.-Comment s'exécutoit cette levée. — Les Toscans & les Samnites l'ont employée, 3 40. La levée evocatio, se faisoit par différentes personnes,

pour rassembler des soldats en différens lieux. — M. LE BEAU pense qu'elle avoit encore lieu lorsqu'on rappeloit les vétérans dans le besoin. - Dans les premiers temps, les levées se faisoient dans l'enceinte de Rome.-Les citoyens de la campagne s'y rendoient. — Les levées, dans l'Italie, se faisoient par des commillaires, conquisitores, 3.4.1. Les auteurs des derniers temps parlent souvent des commissaires & des Lieutenans.—On: permit au Général de lever chemin faifant. — Des particuliers: enfin levèrent des légions sans ordre. — Pompée en lève trois pour Sylla. — César en lève à ses dépens; il lève la légion des Alaudes, chez les Gaulois; elle est la première où il n'y ait point eu de citoyens. — Les légions se forment depuis au gré des tyrans, 342. Malversation à ce sujet. — On enrôle des esclaves, contre les loix. - Valens demande quatrevingts pièces d'or pour un soldat; il ruine les peuples & les armées.— Cette pratique continue sous ses fucceffeurs. — Peines terribles contre la poltronnerie, 345. Honorius promet des engagemens à ceux qui prendront les armes. — Valentinien taxe les citoyens à fournir de l'argent pour lever des soldats. — Le prix du soldat estimé au gré du Prince.-On fournissoit aussi les chevaux. — Honorius & Théodose affectent leur domaine: à ces taxes. — Il y avoit des provinces d'où l'on tiroit des soldats par préférence, d'autres

qui fournissoient de l'argent. -On en tiroit particulièrement de In Thrace. Mém. Vol. XXXII, 346. Valens rend réelle l'obligation personnelle de fournir des miliciens. — Le prix du milicien fixé à trente-six sous d'or. - Le moyen employé pour cette taxe, ressemble à celui qui avoit été en usage pour l'équipement des flottes d'Athènes.—On nommoit Turmarii les officiers chargés de la levée du soldat; ceux qui levoient l'argent étoient appelés Temonarii. - Mauvaise étymologie de ce dernier mot. — Au-destus des Temonarii étoient les Prototypes. Ibidem, 347 & 348. Ils fixoient le prix du milicien, étoient grands concussionnaires & furent abolis par Valens. — Théodose tâche de réformer les abus dans les levées. — Honorius réduit le prix des miliciens à vingt-cinq fous d'or, & taxe ceux de la province d'Afrique à trente sous, 3 48. On nommoit ces nouveaux miliciens Tirones. — Il y en avoit des cohortes entières.-Ils n'étoient point inscrits auffitot.—L'inscription donnoit la qualité au foldat. Ils prêtoient le serment, quoique non enrôlés. — On les appeloit aussi Juniores. — Différence entre les Tirones & les Accrescentes. -Les Tirones étoient le premier degré de la milice, 349. Avant de les inscrire, on leur imprimoit des fligmates. — Ces marques avoient été déshonorantes. — Aëtius, du temps de Julien, en fait mention pour les soldats, apparemment

pour empêcher la désertion. -On marquoit aussi les fabriquans d'armes. — On imprimoit ces stigmates sur les bras ou sur les mains. — M. LE BEAU pense qu'elles s'imprimoient avec le feu, 350 & 351. Végèce insinue qu'elles se faisoient par des piqures fur la peau. — Les caractères désignoient le nom de l'Empereur. — Quelquefois cette marque étoit fur un plomb pendu au cou. — A près la marque le faisoit l'inscription, & on recevoit le serment, 351 & 352. Le nouveau soldat prenoit la queue de la centurie, & parvenoit par degrés à la tête. Il prenoit un nom de guerre. — Réflexion de M. LE BEAU sur la répugnance des Chrétiens pour le service militaire. — Il pense que ce n'étoit qu'à cause de la participation à l'idolâtrie.—Les légions adoroient l'Empereur, & lui faisoient des sacrifices, 352 & 353.

ENSEIGNE de Romulus étoit une poignée de foin. — Subfista peu de temps. — Les soldats Romains détachés s'en servoient. — Ce pouvoit être à cette imitation que les enseignes se terminoient par une main ou une couronne. Mem. Vol. XXXII, 280. S'appeloit onuação en grec, & signum en latin. — Il n'y en avoit qu'une à chaque manipule. — Erreur de ceux qui ont cru que chaque centurie avoit son enseigne. Ibid. 292. Plusieurs sortes d'enseignes. - L'aigle pour toute la légion. - Enseignes particulières aux

cohortes

cohortes & aux manipules.— À la garde de qui étoit l'aigle! Mém. Volume XXIX, 386. Où étoit placée l'aigle, ainsi que les autres enseignes, dans la marche & dans la bataille. — Erreur de Schélius, qui met les enseignes à la tête des corps, tant en bataille qu'en marche. Ibidem, 387 & suivantes.

ENSOPH, premier être des Cabalistes. Ce que signifie ce mot. Mém. Vol. XXXI, 237.

**ÉOLIENS**, Hellènes de Thessalie, ainsi nommés d'Eolus. Mém. Vol. XXIII, 119.

EON. Voy. GNOSTIQUES, MAL & MANES.

ÉPAMINONDAS. Réponse qu'il fait aux Arcadiens. Mém. Volume XXXII, 244. Commande leur armée. — Assiége Lacédémone. Ibid. 251. Ravage les environs, 250 & 251. Gagne la bataille de Leuctres, 252.

ÉPAROETES. Mémoire de M. BÉJOT, dans lequel il examine qui ils étoient. — Inconnus aux Modernes. Mém. Vol. XXXII, 234, 245 & 247. Leur nom altéré dans les Anciens qui en ont parlé. — Leur valeur, 234 & suiv. Qui ils étoient, 237 & 238. Étoient un corps de troupes chez les Arcadiens. — Quittent le service par mécontentement, 240 & suiv. Etoient un corps respectable dont on choisissoit quelquefois des députés pour négocier, 245. Étoient entretenus de l'argent des temples, 240 . 2 246. Servoient de gardes Tome XXXIII.

publics, 246. Commandés par Lycomède.—Étoient au nombre de cinq mille, 249 & 258. Étoient un corps d'infanterie, 259 & 260. Étymologie de leur nom peu positive, 261.

E P É E S de cuivre envoyées à l'Académie par M. Trudaine. Hist. Vol. XXV, 109. Déterrées à Gensac. — Sentimens de divers Académiciens sur l'usage de ces épées. — M. le comte DE CAYLUS pense qu'elles sont antiques & de fabrique Romaine. — C'est l'opinion des antiquaires d'Italie. - Toutes les armes antiques des cabinets sont de cuivre. -M. le comte DE CAY LUS n'en connoît que deux de fer qui soient Romaines. Ibid. 110. Fait faire des épées de cuivre qui ont toutes les propriétés de celles de fer. — Elles sont plus dures que celles de Gensac, 111. Ses différens procédés le trouvent dans son recueil d'Antiquités. M. LÉVESQUE DE LA RAVALIÈRE prétend que ni les Grecs, ni les Romains. ni les Gaulois, ni les Francs n'ont fait usage du cuivre pour armes offensives.—Fait voir qu'Hésiode donne des armes de fer aux Titans; que la massue d'Hercule est de fer; qu'Homère donne une massue de ser à Areîthous; que malgré l'airain dont il parle, il fait mention d'armes de fer; qu'Eustathe dit que par le mot zaxus, Homère entend le fer, 112; que l'Ecriture sainte met en plusieurs endroits le fer pour armes offenfives; que les Phéniciens connois-Hh

TABE

soient le ser, & en montrèrent la fabrique aux Grecs; que le P. Montfaucon & Newton prétendent, avec Pline, fans fondement, que les armes offensives étoient d'airain. Mémoires, Vol. XXV, 113. Que les armes des Grecs étoient de fer; qu'Hérodote ne parle des armes d'airain des Massagètes que comme d'un ulage extraordinaire. — Fait voir que les Romains & les Gaulois. n'eurent que des épées de fer. Ibid. 114 & 115. Soutient que les épées de Gensac ne sont que des débris de fêtes & d'exercices de chevalerie, 116 & 117. M. l'abbé BARTHÉLEMY prétend: que les premières armes des Grecs. étoient de cuivre; que les armes de fer se sont introduites vers le. temps de la guerre de Troie, 118. & 119; que dans les siècles fuivans, les auteurs ne parlent plus d'armes offensives de cuivre comme d'usage actuel, 117 & 120; que suivant Strabon, routes les armes des Massagètes étoient. de cuivre, parce que leur pays produisoit peu de fer, mais de l'or & de l'airain en abondance.-- Les. Romains savoient parfaitement. tremper l'airain. - Trempoient imparfaitement le fer. - Il conjecture que les épées de Genfac pourroient avoir appartenu à un. Franc; parce que l'usage des Germains, dont les Francs sont soriis, étoit d'enterrer le cavalier, le cheval & ses armes, & que des épées femblables se trouvent communément en Allemagne,

120 & 121. Un Mémoire d'une homme de Lettres, étranger à l'Académie, fait voir, avec M. DE LA RAVALIÈRE, que le fer a été employé, aux armes offensives dès la première antiquité, & que cot usage est établi on Chine deux mille neuf cents. quarante ans avant J. C. — Ce-Savant conjecture que le lieu oùont été trouvées ces armes, étoit. la sépulture d'un Gaulois Essedarius, 122. Voyez Essèd Es. Parce que la roue qui étoit avec les armes, paroît être celle de son char; que les autres débris pouvoient être l'équipage do ses. chevaux; que les épées étoiens des armes de combat; que leus fragilité avoit obligé d'en multiplier le nombre; que la coutume. des Gaulois étoit d'enterrer les. armes du mort avec ce qu'il avoit de plus précieux, 123.

ÉPHÈBES, classe à Athènes, de jeunes gens de dix-huit ans. — On y étoit inscrit avec cérémonie. — On y achevoit les exercices du Gymnase. — On s'y essayoit avec la lance, &c. — Ils avoient des Officiers. Hist. Vol. XXIII, 183. Cérémonie de leur inscription. — A vingt ans, ils étoient inscrits sur le rôle des soldats. Ibid.

1.84 0 185.

EPHÈSE prend sur ses médailles le titre de première de l'Asse. Hist.

Vol. XXXI, 284.

EPHESTION. Son bûcher décrit: par M. le comte DE CAYLUS, d'après Diodore de Sicile. Hift. Vol. XXXI, 76. Alexandre & fa Cour pourroient en avoir tracé le plan. Mém. Vol. XXXI, 77. M. le comte DE CAYLUS désapprouve cette production du génie d'Alexandre. Ibidem, 83. Horace désapprouve son discernement poëtique, 84.

EPHORUS. Son sentiment sur les Dactyles. Hist. Vol. XXIII, 33. Étoit de Cumes. — Son histoire. Hist. Volume XXXII, 254 & 255. Sa bonne soi mal établie. Mém. Vol. XXIII, 177. Son mérite parmi les historiens. — Étendue de son histoire. — Sa méthode louée par Diodore. — Reconnoît que les barbares sont plus anciens que les Grecs. Mém. Vol. XXIX, 76. On soupçonne qu'il marquoit les dates par les années des rois de Lacédémone & des prêtresses d'Argos. Ibid.

77. **E**PICURE se vantoit de n'avoir rien appris. — Son mérite consistoit en dénominations nouvelles. Mémoires, Vol. XXXII, 56. Prêche l'inaction, d'après Ariftippe & Hiéronymus de Rhodes. Ibidem, 100. Etoit fataliste. — Pourquoi il introduit la déclinaison spontanée des atomes, 115. Fait confister la volupté dans le silence des passions. Mémoires, Volume XXVI, 6. Met l'intelligence dans l'homme & l'ôte du monde. Mém. Volume XXV, 64. Ne comprenoit rien aux idées substantielles de Platon, ni à la cinquième essence d'Aristote, ni audestin de Zénon. Mémoires, Vol. XXXII, 120. Substitue le mot de hasard, & admet les mêmes conséquences que Straton.—Son système tend à procurer la tranquillité entière. — Redoute la vitalité essentielle des principes. Ibidem, 127. Rend purement mécanique la composition du Monde.—Organise le cahos.—Le regardoit comme une machine qui se remontoit par hasard, comme elle s'étoit formée, 133. Nombre de ses portraits à Rome, pour porter au cou, 776.

ΕP

EPIMELÈTE, nom-du Chef d'une tribu à Athènes. Histoire, Vol.

XXIII, 62.

ÉPIPHANE (S.') écrivoit en Syrie. Mém. Volume XXIV, 454. Il étoit Juif de naissance.

Ibid. 480.

EPIPHANÉE. Dissertation de M. l'abbé BELLEY sur les ères des Epiphanées de Syrie & de Cilicie. Mem. Vol. XXVI, 391. Voyez MEDAILLES D'EPIPHANEE. Position d'Epiphanée de Syrie. Ibid. 392 & 400. Regardée par les Orientaux comme une des plus anciennes villes du monde. Fondée par Hamath, fils de Chanaan. — Thou, un de ses Rois, félicite David sur fa victoite. Les Macédoniens changent son nom en celui d'Epiphante. - Les Syriens continuent encore actuellement de l'appeler Hamath. - Etoit de la Syrie proprement dite. — Sous Théodofe, elle fut de la seconde Syrie. -Son histoire se trouve dans les médailles & dans les écrivains, 401. Ses Evêques soumis à la Hhij

métropole d'Apamée. — Suite d'actes de ses Evêques. — Son églife première suffragante d'Apamée, au XII. siècle. Mémoires, Volume XXVI, 401 & 402. Passe sous la domination des A rabes. — Est soumise aux Khalifes jusqu'à la fin du x1. siècle. - Ne fut point prise par les Croifés. — Saladin s'en empare. — Elle fut renversée par un tremblement de terre. — Fut le siège d'une dynastie descendant de Taccodin. — Abulfeda, un de ses descendans, auteur d'ouvrages estimés. — Temps de son règne. - Elle fait partie de l'empire Ottoman.—Elle est encore considérable. Ibidem, 402. Son état actuel. — Assemanni la confond avec Apamée. - Abulfeda, le géographe Turc & les anciens itinéraires la distinguent, 403.

EPIPHANÉE de Cilicie, peu éloignée d'Issus. Mém. Vol. XXVI, 392 6 404. Appelée anciennement Æniandos. — M. l'abbé BELLEY & Noris soupçonnent qu'elle prit son nom d'Antiochus-Epiphane. — Sa position. — Fait partie du gouvernement de Cilicie.— Est de la seconde Cilicie fous Théodose. — Ses Evêques dépendent d'Anazarbe. — Amphion, l'un d'eux, martyr. -Actes de ses Evêques. Ibidem, . 404 & 405. Son églile première suffragante d'Anazarbe au XII. fiècle. — Se trouve dans la notice du patriarche Jacobite. -Quand son ère commence-t-elle!

405.

ÉPIRRHÈME. Voyez CHŒUR. EPITAPHES faites par l'Académie. Celle de M. de la Galissonnière. - Celle de M. le marquis de Caumont. Hift. Vol. XXIX, 3 3 2. Celle de M. de Moncalm, tué en Canada. Hift. Vol. XXXI,

EPOPTES, ceux à qui rien n'étoit caché des mystères de Cérès. Mém. Vol. XXIII, 267.

EPOQUE des médailles Parthes, rapportée à la défection des Parthes. Mém. Vol. XXXII, 671. Cette opinion combattue par le P. Corsini. — Opinion de M. FRÉRET. — Il la fait commencer au même point que celle de Babylone. — Cette opinion est confirmée par M. l'abbé BAR-THÉLEMY. Ibid. 672 & 674. Voyez CYCLE.

EPOREDIA, aujourd'hui Iviée en Piémont. — Colonie établie du temps de Marius. Mém. Volume

XXIV, 220.

EPOSIUM, autrefois Vois, maintenant *Carignan.* — Château sur une montagne où étoit l'autel de Diane. — Sa statue colossale y étoit du temps de Gregoire de Tours. - Situé dans la forêt d'Ardennes. - Le solitaire Wisrid la renverse & y établit un monastère. Mémoires, Vol. XXVI, 621.

EPPONINA, Gauloise célèbre par fon amour conjugal. Mem. Vol.

XXIV, 374.

EPREUVE du fer rouge, condamnée par le pape Etienne VI. -A gobard compose un traité contre

cente pratique. Hifl. Vol. XXIII, 222.

ÉQUITÉ. Son type. Mém. Volume XXIV, 184.

EQUITES. Voyez CHEVA-

ERASME s'oppose aux partisans de Cicéron.—Les Italiens délendent de lire ses ouvrages & ceux de Budée. — Déprime Cicéron. — Est censuré par Brutus, &c. Hist. Vol. XXVII, 196 & 197. Admire Cicéron fans le vouloir. - Vouloit avec Zuingle, placer dans le Ciel les hommes célèbres des Grecs & des Romains. Ibid. 198 bis. Exposition de son Cicéronien, 198 & 199. Get ouvrage peu estimé, 199 & 205. Choque les auteurs vivans. - Mécontente les François par la comparaison de Budée à Badius, 199 & 200. Distique de Tusan à cette occasion. — Est accusé auprès de François Ier, de se déchaîner contre les François. - Il se justifie, 201. Scaliger écrit contre lui, 195 & 202. Injures qu'il lui dit. - Son écrit délapprouvé.-Eralmeloupçonne que Béda, &c. y avoient part. — Scaliger le révendique par une Satyre outrée, 202 & 203. Satisfaction qu'il fait à Erasme. — Fait fon éloge. — Joseph Scaliger ordonne qu'on brûle les satyres de son père. — Maussac les fair réimprimer, 203. Dolet écrit. contre Erasme, 204. Justifie: . Cicéron de quelques - unes des critiques d'Erasine. — Scaliger prétend être pillé par Dolet, 204.

Sabinus écrit contre Dolet. — Injures qu'ils se disent, 205.

ERASTES. Ce que c'étoit. — N'avoient rien de honteux. — Étoient autorisés par les Législateurs. Mém. Volume XXXII, 160

ÉRATOSTHÈNE, bibliothécaire d'Alexandrie. Hist. Vol. XXV, 47; & Mém. Vol. XXVI, 92. Président du Museum. Mém. Vol. XXIV, 510. Critique les historiens d'Alexandrie. Histoire, Vol. XXV, 47. Étoit de Cyrène. Mémoires, Vol. XXVI, 92. M. FRÉRET préfère sa mesure de la terre rapportée par Cléomèdes, à celle des autres auteurs. Mém. Volume XXIV, 510 & 511. Différence entre cette mesure & celle que fit faire Néron. Ibid. 515. Sur quoi elle est fondée, 516. M. FRÉRET soutient qu'elle étoit exprimée en stades olympiques; qu'elle se rapporte à l'hypothèse de M. Cassini, 5.11 & 512; qu'on ne peut supposer d'erreur considérable dans son opération, 516; que les distances qu'on a de kii, s'accordent avec les meilleures observations astronomiques; que les Anciens regardoient son opération avec étonnement. - Eratosthène est critiqué par Hipparque, 513 6 5.14; & Mem. Vol. XXVI. 97, 102 & 110. Par Riccioli. Mém. Volume XXIV, 514 & *fuiv.* Avantages qu'il avoit dans ion opération. Ibidem, 546. M. D'ANVILLE examine sa méthode contervée par. Cléomèdes. Mém. Hhij

 $\mathbf{E} \mathbf{R}$ 

Volume XXVI, 92 & 93. Sur quel fondement il détermine la différence des parallèles de Syéné & d'Alexandrie. — Fait voir qu'il donnoit au degré six cents quatre-vingt-quatorze stades & demi, & fept cents pour compte rond; que les auteurs qui ont suivi ce principe, ont donné deux cents cinquante-deux mille stades de circonférence à la Terre; que Pline, sans distinction de stades, en met huit au mille Romain. — Erreur qui doit en résulter. Ibidem, 93 & 99. M. D'ANVILLE observe que Pline le trompe souvent dans les distances de l'Orient, 94; qu'on obiectoit à Ptolémée, que la nullité de l'ombre doit s'étendre à trois cents stades, 94 6 108. Cléomèdes répond que les styles d'observations placés à Syéné & à Alexandrie, donnent cette différence, 94. Suppose Alexandrie & Syéné sous le même méridien. - Prolémée les met à un degré de différence. — Il est plus conforme aux Modernes, 95. M. D'ANVILLE trouve que sa mesure donne des stades qui ne s'accordent à aucune évaluation. - Soupçonne qu'il procédoit fur un principe établi dans l'Orient, de déduire un cinquième de la mesure innéraire. — Trouve que ce qu'Hipparque ajoute au calcul d'Eratosthène, revient à l'estime de la diminution d'un huitième, 96 & 97; & qu'il faut se servir dans cette Evaluation, d'un stade de dix au mille, dont il a trouvé l'usage dans Xénophon, & chez les Juifs, sous la durée du second temple, 98. M. DE LA NAUZE, dans ses remarques sur Eratosthène, à l'occasion de la latitude de Syéné, soutient qu'elle ne diffère de celle d'Alexandrie que: de quarante-six secondes, d'avec celle des Modernes, 101. Fait voir que Ptolémée raccourcit cette latitude; qu'il donnoit ses propres hypothèses; qu'on avoit mis en problème, s'il ne seroit pas plus avantageux d'être privé de sa géographie, que de l'avoir, 102. M. DE LA NAUZE fait voir que Syéné a pu être en même temps au Tropique & à vingt - trois degrés cinquante - neuf minutes vingt secondes, au siècle d'Eratosthène, 104 & suiv. que sa manière de mesurer la circonférence de la Terre est trop courte d'environ une lieue d'Allemagne par degré. — Soupçonne qu'il fit creuser le puits de Syéné comme un monument de sa découverte, 107; & qu'il n'a pas pensé à le pofer sous le Tropique. — Imputation que lui fait Riccioli, 108. Son habileté, 110. Eloge qu'en fait Pline, 92 & 111.

ERAUT, Arauris. Sa source. — Son embouchure. — Mal nommé Araris dans Pline. Hift. Volume

XXV, 81.

ERDE. Voyez HERTUM. ERDUT. Voyez CORNACUM. ERE d'Abila. Voyez ABILA. ERE d'Anazarbe. Voyez ANA-ZARBE. ERE d'Antioche. Voy. ANTIOCHE. ERE Arménienne. Voyez ANNÉE ARMÉNIENNE.

ERE d'Afealon. Voyez ASCALON. ERE des Aspurgians. Voyez As-PURGUS.

ERE d'Augusta de Cilicie. Voyez AUGUSTA.

ERE de Balanée. Voy. BALANÉE. ERE de Bostres. Voyez BOSTRES. ERE de Canatha. Voyez CANA-THA.

ERE de Carthage. Voyez CAR-THAGE.

ERE de Cibyre. Voyez CIBYRE. ERE des Contrats. Voy. MACHA-BÉES.

ERE de Césarée du Liban, la même que celle des Séleucides. Mém. Vol. XXXII, 602.

ERE Céfarieme. Différentes opinions sur son commencement. Mém. Vol. XXX, 272 & 273. M. l'abbé Belley fait voir qu'elle commence en l'an 705 de Rome. Ibid. 273, 274 & 279; & qu'elle est rapportée à la bataille de Pharsale, 274, 275, 279 & 280. Des actes authentiques lui donnent cependant la date de l'an 706, p. 273 & 274. Conciliation de ces deux dates, par M. l'abbé Belley, 277, 278 & 279.

ERE de Dioclétien. Voyez CANON.

& DIOCLÉTIEN.

ERE de Dium. Voyez DIUM.

ERE d'Épiphanée. Voyez ÉPI-PHANÉE de Syrle & de Cilicie.

ERE de Germanicopolis. Voy. GER--MANICOPOLIS.

ERE des Grees. Ce que c'est. — Elle ne change rien à la forme de

l'année particulière des peuples. Mém. Vol. XXVI, 124. En quel temps elle commence. Mém. Vol. XXVII, 105. M. l'abbé BELLEY remarque qu'elle commence à des années différentes chez différentes nations. Mém. Vol. XXX, 278. Voyez MA-CHABÉES.

ERE (1') des Indiens commence au fiècle vicieux.—Temps auquel elle remonte. — Pourroit fervir à corriger le texte hébreu. Mém. Vol. XXXI, 257. Elle devroit avoir commencé cent vingt-huit aus après le déluge. Ibid. 258. Les Indiens font peu assurés du calcul de cette ère. — En ont une autre, qui commence à la mort de Sala Wagena. — Concurrence de cette ère avec nos dates communes, 259. Voy. CAL-YU-GAM.

ERE de Leucas. Voyez LEUCAS. ERE des Martyrs. Voyez CANON. & DIOCLÉTIEN.

ERE de Nabonassar. Voyez ANNÉE
BABYLONIENNE & NABONASSAR. Ce que c'est. — Utile
aux Chronologistes & aux Astronomes. — Ses auteurs incertains.
Mém. Vol. XXIII, 50.

par M. l'abbé Belley, 277, E R E de Neoclaudiopolis. Voyez 278 & 279. NEOCLAUDIOPOLIS.

ERE de Nicopolis de Palestine. Voyez NICOPOLIS de Palestine.

ERE de Pella. Voyez PELLA.

ERE (l') des Perses se renouveloit sous tous les Rois qui se signaloient par de grandes actions. Mém. Vol. XXXI, 70.

ERE de Pompée. Comment elles'établit dans l'Asie. — Villes qui en font usage. Mémoires, Vol. XXVI, 396.

ERE de Pont. A quelle occasion elle est établie. Mémoires, Vol. XXIV, 81 & 82.

ERE des Prêtresses de Junon. Voyez Prêtresses.

ERE de Pythodoris. Voyez PYTHO-DORIS & SOUCIET.

ERE de Ramatha. Voyez PELLA. ERE de Rhosos. Voyez RHOSOS. ERE de Scythopolis. Voy. SCYTHO-

POLIS.

ERE de Sébaste. Vayez SÉBASTE. ERE des Séleucides. Voy. CÉSARÉE du Liban & SÉLEUCUS.

ERE des Siamois. Voyez SON-CARAD.

ERE de Sinope. Voyez SINOPE. ERE de Tyr. Voyez TYR.

EREBE. Ce que c'est. Mém. Vol.

XXVII, 235.

EREC, bâtie par Nimrod dans la Babylonie. Mém. Vol. XXVII, 29. Son père y commande.—Sa position.—Son territoire produit du naphte. Ibidem, 30. Ce que signifie son nom.— Les Arabes la divisent en deux, l'Irak arabe, l'Irak aghem, 31. Albusarage prend Erec pour Roha ou Édesse, 32.

ÉRECTHÉE fait Roi par les Athéniens, pour leur avoir apporté du blé. — Établit les mystères d'Éleusis. — Les Grecs conviennent qu'ils sont inités de ceux d'Égypte. Mém. Vol. XXXI, 172. — Fut le sixième roi d'Athènes. — En quel temps il monta fur le trône. Ibid. 173. Voyez

GRECS.

ÉRÉTRIENS fondent les villes Grecques de la presqu'île de Pallène, & des environs du mont Athos. Mémoires, Vol. XXIII, 161.

ERGUMÉNES, roi d'Éthiopie, fait massacrer les Prêtres. — En quel temps vivoit. — Instruit dans les sciences grecques. Histoire, Vol. XXXI, 110.

ÉRIPHILE ou ÉROPHILE, Sibylle d'Érythrées. Voy. ÉRY-

THRÉES.

ERIVAN. Hauteur de son pôle. Mém. Vol. XXXII, 561.

ERNAGIUM, ancien lieu placé à Saint - Gabriel. — N'est point Orgon ni Vernegues. Mémoires, Volume XXXII, 653.

EPΩΣ. Voyez AMOUR.

ÉRYTHRÉES, ville d'Ionie, gardoit avec soin les vers des Sibylles. — Fondée par un fils de Codrus. — Fournit aux Romains un exemplaire des vers Sibyllins, qui avoient été perdus dans l'incendie du Capitole. Mém. Vol. XXIII, 194.

ESCHENBACH. Son Épigène est un recueil des fragmens d'Orphée & de Musée, avec des commentaires peu utiles. Mémoires, Vol.

XXIII, 263.

ESCHYLE passoit pour un Pythagoricien. — M. FRÉRET le sait Orphique. — Il s'endort en gardant les vignes de son père, & Bacchus lui ordonne de composer des tragédies. — Abandonne la croyance des Grecs, au sujet de Diane, pour la faire fille de Cérès, suivant le dogme Égyptien. Mém.

Vol. XXIII, 266. Accusé d'avoir révélé les mystères de Cérès. -S'en tire en prouvant qu'il n'étoit pointinitié. Ibid. 267. Développe les trois règnes des Dieux dans les Euménides & son Prométhée. Hist. Volume XXIII, 26. Etoit contemporain de Darius. — Sa tragédie des Perses, postérieure à la bataille de Marathon. Mém. Vol. XXIII, 192. Précis des réflexions de M. DE BURIGNY sur cette tragédie. — Caractère d'Eschyle. — Idée de sa pièce. — Son autorité pour l'histoire, supérieure à celle de tout autre. Hist. Vol. XXIX, 58. Se trouve aux hatailles de Marathon & de Salamine, &c. Ibidem, 59. Sa conformité avec Hérodote sur le récit de la bataille de Salamine, 60. Différence entr'eux sur la suite des Rois de Perse, 62.

ESPAGNOLS. Leur origine fabuleuse. Hist. Vol. XXIX, 38.

Espérance, Déesse. - Rome étoit remplie de ses temples, autels & statues. — Claude lui élève une statue. Mém. Volume XXIV, 177.

ESSEDES, chars militaires ulités' chez les Gaulois. — La roue trouvée à Gensac pourroit avoir servi à un de ces chars. Histoire, Vol. XXV, 122. Voyez EPÉE.

ESSEDUM. Voy. ISSÉDON. ESSILLE. Origine de ce mot.

Mém. Vol. XXIV, 650. ESTAKAR. Voy. CHELMINAR. ESTRÉES. Voyez STRATA. ESWARA. Voy. SAMANÉENS. ETATS, assemblée générale de la

Tome XXXIII.

nation. — Comment elle se faisoit avant la conversion à la religion. Mémoires, Volume XXX, 615. Comment elle se faisoit depuis le mélange des Gaulois. - C'étoit les anciens Parlemens. — Il s'en tenoit deux par an. Ibidem, 616 U suiv. Le premier, au mois de mars, portoit le nom de champ de mars; il se tint depuis au mois de mai, & porta le nom de champ de mai.— Il devoit plutôt être appelé camp.—Qui sont ceux qui y assistoient, 617 & 618. Le peuple n'étoit convoqué qu'aux assemblées d'été. — Destination de ces deux assemblées.—L'A pocrissaire & le Chancelier y affistoient, non point le Camérier, comme dit Hincmar. - D'autres Officiers du palais y affiftoient pour s'instruire, & pour conseiller le Roi par la Suite, 6196620. Comment s'y traitoient les affaires. — Le Roi se déterminoit sur la délibération, sermoit le Parlement par une séance publique, & faisoit publier les articles, 620 & 62-2. Ces Parlemens cessent à la fin de la seconde race. - Le gouvernement est concentré dans le Conseil des grands Officiers. — Pièces qui servent de preuves, 622 & suiv.

ETÉOBUTADES, Prêcres-nés de Minerve & de Neptune, descendans de Butés. Histoire, Volume

XXIII, 56 & 57.

ETERNITÉ. Ocellus enseigne l'éternité du monde, & la prouve par des raisons métaphysiques. Mémoires, Vol. XXXII, 128. Voyez OCELLUS.

ÉTÉTA. Voyez ÆGÉTA.
ÉTHER. Ce qu'on nommoit ainfi.

Mém. Vol. XXXII, 76 & 106.

Tous les Philosophes le regardent
comme la partie la plus active &
la plus divine de l'Univers. —
Sentiment d'Hippocrate sur l'éther. — Ce que c'est, suivant
Aristote. Ibid. 77.

ÉTHIOPIE. Ses Rois de l'ordre des Prêtres & élus par les Prêtres. Hist. Volume XXXI, 109. Les prêtres de Méroé leur ordonnoient de mourir. — Erguménès

les fait périr. Ibid. 110.

ÉTHIOPIENS. Leurs nombres paroissent formés par des caractères grecs. Mém. Vol. XXXI, 404.

ETHNARQUE. Dignité supérieure à celle de Tétrarque. Mém. Vol.

XXVIII, 550.

ETIENNE de Byzance. Son erreur au sujet des Éparoëtes. Mém. Vol. XXXII, 234, 237, 241 & 245.

ETRE, verbe auxiliaire, d'où ainsi appelé.-Tire son origine du latin.

— Est formé d'esto & de sum, d'où viem estar, ester & star en espagnol & en italien. — Les Latins s'en sont servis de même. Mém. Vol. XXIV, 630. La manière de l'employer comme auxiliaire à lui-même, vient de la langue tu-desque. Ibid. 631.

ETRUSQUES (les) peuvent avoir eu communication avec les Égyptiens. — Découverte de leurs coutumes. — Leurs caractères commencent à se lire. Mém. Vol. XXIII, 297 & 298. Avoient le

culte d'Isis & de Sérapis. — Leur goût, en sculpture & en peinture, dissérent de celui des Égyptiens. — Voyez GRAVURE, PEINTURE & SCULPTURE. Leurs figures ont les bras & les jambes détachées. —Ils ont inventé un ordre d'architecture. Ibid. 299. Ils révéroient le cochon, 344; & regardoient les mimes, pièces de théâtre & combats de gladiateurs comme les derniers devoirs dûs aux morts. — Les Romains les reçurent d'eux, 375.

ETYMOLOGIE, partie essentielle des langues. Mém. Vol. XXIV, 671. Ne peuvent jamais rien

établir. Ibid. 394.

ETZINÉ. Voyez BAUTES. EU vient d'habitus. Mémoires, Vol. XXIV, 644.

EVANGILES supposés. - Le Protevangile attribué à S. Jacques existe; & un autre sous son nom, découvert en Espagne, & condamné par Innocent XI; celui de Judas, chez les Caïnites; celui de S.' Thomas, chez les Manichéens; celui de S. Jean, parmi les Ebionites; celui sur la descente de la croix & sur la mort de la Vierge; celui de S.' Philippe, parmi les Gnostiques; celui de l'enfance subsiste; celui de Lucius-Carinus subsiste à Oxfort. Histoire, Volume XXVII, 91 ச 92. Celui des Egyptiens, célèbre dans l'antiquité, faisoit règle chez les Sabelliens; gelui des Hébreux ou Nazaréens ou Ebionites, célèbre dans l'antiquité, mêlé de syriaque & de chaldaïques

fe rapporte à celui de S. Matthieu. Hist. Vol. XXVII, 91.

EUCHIR, parent de Dédale, inventeur de la peinture en Grèce. Mém. Vol. XXV, 260 & 277. Pourroit bien n'être qu'un nom appellatif. Ibid. 261.

EUCLIDE. En quel temps vivoit.

— Son Traité d'optique rédigé
à la forme géométrique. — Découvertes mathématiques qui l'avoient précédé. Ibid. 3 2 6.

EUDES. On sait peu de chose de son règne. — Il règne dix ans. - Les Normands ravagent la France.—Incertitude de sa généalogie. — Comte de Paris. — Empêche la prise de cette ville. Mém. Volume XXIV, 713. Bisaïeul de Hugues Capet. — Le P. Daniel remplit son règne de narrations étrangères. Ibid. 7 1 4. Couronné à Compiegne, 716. Gagne les François. — Ceux-ci conspirent contre lui.-Il défait les Normands. -Baudouin, comte de Flandre, vient le trouver. — Eudes contracte amitié avec Arnould à Wormes, 7176718. Détourne les Normands de venir à Paris.— Reçoit la couronne de la part d'Arnould. — Accorde une amnistie à ceux qui l'avoient quitté.-Ne porte le titre de Roi qu'après la mort de Charles-le-Gros, 719. Son voyage en Aquitaine, 720. Rainulfe, comte de Poitou, lui présente le fils du roi Louis.,-Revient au - devant des Normands, & les renvoie avec, de l'argent. — Singularité d'un acte

passé la seconde année de son règne, 721. Poursuit les Normands, 722. Refule l'abbaye de Saint-Vaast à Baudouin, 725. En jouit, ainsi que de celle de Saint - Denys. — Marche en Flandre. — Est prévenu par Baudouin. — Reprend Laon. — - Fait trancher la tête à Valcher, 726. Passe en Aquimine. Les mécontens lui opposent Charles, fils de Louis, 727. Accommodement. - Force, Charles à sortir du royaume. — Se retire à Compiegne. — Marche contre Charles à Reims, 728. Est d'intelligence avec les troupes de son ennemi.-Le poursuit du côté de la Bourgogne. — Revient en France. — Est mandé par Arnould, 729; va le trouver & fait beaucoup de présens. - Est bien reçu. - Accorde à Charles une portion du royaume. -Assiége Saint-Vaast, 730; s'en empare & le cède à Baudouin. — Tient un plaid ayec ses séaux. — Est interrompu par Raoul. — Eribert & Erkenger se donnent à lui, 731. Assiége Saint-Quentin ... & Péronne. — Ses féaux gagnent Foulques, archevêque de Reims, 73 2. Assigne desterres à Charles, .. 733. Se raccommode avec Baudouin. — Rachette, ses États du pillage des Normands. — Meurt au château de la Fère.—Désigne Charles pour son successeur.

EUDOXE séjourne treize ans en Egypte. Hist. Vol. XXIX, 114. Fait le premier connoître le cours

des planètes. Mémoires, Volume XXXII, 77. Voyage par ordre de Cléoptare, veuve de Ptolémée III. Mém. Vol. XXVIII, 310 & 311. Est jeté sur la côte d'Ethiopie, & y ramasse une proue, reconnue pour être d'un vaisseau Phénicien. Ibidem, 3 1 1. Conçoit l'idée d'une compagnie de commerce pour l'Afrique, & vient la former à Cadiz.-Description de son voyage, 3 1 2. Parvient jusqu'à l'endroit où les Nègres parloient le langage des Ethiopiens qu'il avoit vus dans l'autre voyage. — Il remarque que la langue des Ethiopiens étoit la même aux deux bords opposés de l'Océan. - La langue des Nègres a effectivement un fonds commun. - M. DE BOUGAIN-VILLE conjecture qu'il n'alla qu'au golfe de Guinée, 313; & observe que les détails de ce voyage font conformes à ceux des modernes, 3 14; & que l'expédition d'Eudoxe rellemble de près à celle de Christophe Colomb, 316.

Evêché. Si le Roi y nommoit, ou s'il étoit rempli par élection. Voyez GRÉGOIRE de Tours.

Evérard, père de l'empereur Bérenger; son testament. Mém. Vol. XXIV, 667.

Évhémère réduit les Dieux au fimple rang des héros, & les héros au rang des Dieux. Mém. Vol. XXIII, 242.—Il sappoit par cette hypothèse, les fondemens de la religion populaire des Grecs.—

Il a beaucoup de partifans dans l'antiquité. — Les Mythologistes modernes suivent son principe comme incontestable. Hist. Vol. XXIII, 18.

Évilméroda Cu-Nériglisson, suivant l'Écriture, & Ilvarodame, suivant le Canon, règne deux ans après Nabuchodonosor. — Parost avoir déjà régné pendant la maladie de son père. — Se trouve emprisonné avec le roi des Juiss. — Conte des Juiss à ce sujet. Mém. Vol. XXXI, 44. Est tué par Baltasar. Ibid. 45.

EULÆUS, canal. Voyez Éu-PHRATE.

Euménius. Son panégyrique. — Son grand-père enseigne la rhétorique à Autun. — Ses appointemens. Mém. Vol. XXIV, 592 & 592.

EUMOLPIDES, ministres de Cérès-Éleusine. — Descendent d'Eumolpe. Hist. Vol. XXIII,

EVOCATI. Voy. CHEVALIERS. EVOCATIO. Voyez ENRÔLE-

EUPHRANOR, peintre & écrivain. Mémoires, Volume XXV, 253. Natif des environs de Corinthe. — Célèbre statuaire & peintre encaustique. — Donne un air frappant à ses héros. — Introduit dans l'encaustique la justesse des proportions. Ibid. 281.

EUPHRATE. Recherches géographiques de M. D'ANVILLE sur les bouches de l'Euphrate & du Tigre. — L'Euphrate n'a point

aujourd'hui d'issue dans la mer.-S'y rendoit autrefois léparément du Tigre. — Etoit déjà sort affoibli du temps de Pline. — Sa communication avec le Tigre par le Nahar-malcha, où se fait sa première jonction. Mémoires, Vol. XXX, 170 & 171. Prend le nom de Shat-ul-arab.—Plusieurs canaux à sa rive droite. — Celui de Katif.-L'entrée du fleuve à la mer se nomme Karab.-Largeur de son embouchure.—Longueur du Shat-ul-arab. — Canal qui communique à la rivière Karun.— Le terrein de l'intervalle s'appelle Kéban. Ibidem, 171 & 172. Le Shat-ul-arab appelé autrefois Pastigris. — Origine de ce nom, 173. Jonction de l'Euphrate au Tigre près d'Apamia. - Pline dit Digba. - M. D'ANVILLE en . fait voir l'identité, & la soutient par l'exemple de Halep, appelée auparavant Bérée & Chalydan, 174. Canal de Basta, quand creusé. Voyez BASRA. Sa description.— Canal d'Oboleth; sa description, 175 & 176. M. D'ANVILLE reconnoît Amages dans ce nom; entrepôt autrefois confidérable, qu'Ortélius confond avec Térédon. - Mésène, nom du terrein entre le canal de Basta & l'autre embouchure, 1766 177. Différente de la Mésène de Pline, 174. & 177. Trajan s'en empare. — Canal appelé autrefois Eulaus & Choaspes. — D'où vient le nom de Choaspes.-Appelé aujourd'hui Tuster & Karun. — Convenance d'un lieu appelé Aphlé, sur le

Pasitigris, 178 & suiv. Le lac traversé par le Pasitigris, & autrefois appelé lac Chaldaïque, n'existe plus. — Son étendue devoit être depuis Aphlé jusqu'à la mer. -Aphlé, son identité avec Haffar, 181 & 182. Ce qu'en dit Pline est fautif. — L'étendue d'Aphlé à Suze convient avec ce que dis Néarque, & non point avec ce que dit Pline, 183. Forath, lieu sur le Pasitigris; sa position, 184. Son nom emprunté de l'Euphrate. — La rivière de Mosaus, dans Ptolémée, paroît convenir à un endroit appelé Mosenia, où se trouve la rivière Ahwak, 185. M. D'ANVILLE fait voir que Teixéra parle d'un vallon qui doit être l'ancien canal par lequel l'Euphrate se rendoit à la mer. — Le canal Nahet-saleh lui paroît delliné pour cela. - La dénomination de Choabedeh, donnée au vallon ou grande rivière sans eau, favorise son sentiment, 186 & 187; qu'il fait quadrer avec ce que dit Pline, de la dérivation de ses eaux par les Orcheni. — Pofition de ces peuples, 188. Voyez ORCHOR. Térédon sur l'Euphrate; sa position la même que Diridotis de Néarque, 1 90. Les bouches du Tigre & de l'Euphrate sont les termes de nos connoissances de la côte arabique du golfe Persique. - Flumen Salsume est la rivière d'Achana. - Le P. Hardouin fait de ces rivières deux fleuves du Paradis terrestre, 1912 Kadhéma. — Gerra; sa position, suivant les Anciens; ses maisons Liü

de sel; son commerce. Mémoires, Vol. XXX, 192 & 193. La ville qui lui répond est Katif. -Sa distance de Basra. — Tylos, île reconnue par un compagnon de Néarque, est l'île de Bahraim. — Position de Tylos, selon Pline. Ibid. 194. Recherches sur son nom. — Suit une côte inconnue. — Ce qu'on en connoît est Julfar ou Giolfar. — La rivière appelée par Ptolémée Lar. — La presqu'île appelée Awal; son étendue; ses montagnes, appelés de Lima; noms que leur ont donné les Anciens. — Le cap Moçandon doit être le Maceta de Néarque, 195 & 196.

EUPOLÈME. Ses erreurs au sujet des Juiss. Hist. Volume XXIX,

200.

EUPOMPE donne commencement à l'école de Sicyone. Mém. Vol. XXV, 279.

ÉVRARD, archevêque de Sens, traite avec les Normands. Mém. Vol. XXIV, 715.

EURIDICE. Sa fable est une nouvelle siction. Mémoires, Vol. XXIII, 176.

EURIPIDE excelle dans le tragique.

— S'applique à la philosophie.—
Disciple & ami de Socrate, lui
communique l'ouvrage d'Héraclite. Mém. Vol. XXXII, 204.
Confond les cérémonies Phrygrennes avec celles de Bacchus,
dans ses Bacchantes. — Corrigé
par son scholiaste. Mém. Volume
XXIII, 249. Rend les Cyclopes
mortels. Hist. Vol. XXIII, 29. Remarques critiques de M.: DUPUY

fur le texte & sur les traductions de son Iphigénie en Tauride. — Fable de cette pièce. Hist. Vol. XXXI, 173.

EUROPE avoit un portique à Rome, & y étoit représentée sur un taureau. Mém. Vol. XXIV,

232.

EUROPE. Son étendue. Mém. Vol. XXXII, 81.

EUROPUS, ville célèbre par la bataille où Avidius-Cassius désit les Parthes. — En quel temps elle se donna. Hist. Vol. XXV, 86 & 87.

EURYNOME, épithète de la Terre dans Apollonius & Lycophron.

Hist. Vol. XXIII, 26.

Eusè BE prétend mal-à-propos que les enfans d'Hector régnèrent à Troie. Hist. Vol. XXIX, 49.

EYEBBIA. Voyez SAMUS.

EUSTATHE a prouvé qu'il n'y a rien de réel à l'apparition de Samuel. Mém. Volume XXIII, 186.

EUTHYMÉNE de Marfeille parcourt les côtes d'Afrique jufqu'au Sénégal. Mémoires, Vol. XXVI, 10. Suit la route d'Hannon. — On n'a presque aucun détail de son voyage. Ibid.

EUTYPHRON, enthousiaste dangereux, qui faisoit rire le peuple d'Athènes. Mém. Volume

XXXII, 199.

EUXIN, (le périple de l') tel qu'on peut prélumer que Salluste l'avoit décrit. Mémoires, Volume XXXII, 627 & suivantes. Son étendue. Ibid. 634 & 636. Sa communication par le canal qui Sépare l'Europe de l'Asie. Mém. Volume XXXII, 635. Ses principaux caps, Catambis & Crioumétopon. Voyez CARAMBIS & CRIOUMÉTOPON. Comparé à un arc Scythe. - Renfermé dans un cercle de montagnes. Ibid. 6 3 8. Sujet à être chargé de nuages.—Ses vagues dangereules. -Son fond limonneux, 639 & 643. Les aterrages rares. — La couleur de ses eaux, leur salubrité, leur superficie douce, 640 & 643. Reçoit de plus grands fleuves que les autres mers. — N'a d'issue que le Bosphore, 640. La moins profonde de toutes les mers, 642. Son eau deviendra quelque jour tout-à-fait douce, 643. Son poisson, en abondance, groffit promptement. — Point de monstres marins, les thons sont tes plus gros poissons. — Sa navigation autrefois terrible, à cause de la férocité des habitans de ses bords, 644. Infelté par les Tyrrhéniens, 645. Les Grecs l'appeloient Axenos ou incommerçable. - Les Ioniens l'ayant rendu praticable, l'appelèrent Euxmos. -Appelé par les naturels Asken, d'où viennent sans doute Axenos & Euxenos, ainsi que le nom de la contrée Ascanie. — La connoilfance de cette mer vint aux Grecs par l'expédition des Argomautes, 645 & 646. Voyez ARGONAUTES.

Exodia, petites pièces, tirées des fables Atellanes, qui terminoient le spectacle.-Étoient représentées

par des jeunes gens de famille. Hist. Vol. XXIII, 154.

EXPRESSION en peinture, ce que c'est. — Les Grecs nommoient min les fortes, n'm les douces. — Aristide le Thébain peignit le premier ce que les Grecs entendent par n'm. — Il peignit aussi les fortes. — Son tableau du sac d'une ville, où un ensant cherche la mamelle de sa mère mourante. Mémoires, Volume XXV, 242 & 243.

EXPRESSION du langage, ce que c'est.-Changemens d'expressions dans la langue françoise. Mém.

Vol. XXIV, 608.

EYGUR, pays des Tartares; différens noms que lui donnent les Chinois. Mém. Vol. XXVIII, 499. Turfan, actuellement ville dominante, a été confondue avec Kiao-ho-tchin. Ibid. 500. Cette ville est celle que Marc - Pol appelle Lop. Mém. Vol. XXXII. 5.85. On la nomme aussi Tenkabash chez les Mahométans. — Ce pays conquis par les Chinois. quatre-vingt-neuf ans avant l'ère Chrétienne. Ibid. 583 & 584. Ptolémée l'appelle Ithaguri. — Composoit anciennement deux royaumes, réunis en un seul vers. le milieu du v. siècle, & soumis. à Zinghiz-khan. La capitale de l'Eygur antérieur, est vingt-deux degrés plus occidentale que Pékin, 585 & 586. Yulduz est dans l'Eygur postérieur, 588. Voyez PE-TIN & YULDUZ.

Ezechias r'ouvre la maison due Seigneur, rétablit les setes, sain chanter les pseaumes & compose le cantique de sa guérison. Hist. Vol. XXIII, 102.

ÉZÉCHIEL, comparé à Homère par M. RACINE. Histoire, Vol. XXIII, 104.

## F

FABIUS-MAXIMUS est lepremier pour lequel on dérogea à l'ancien usage, en le nommant Prince du Sénat. Mémoires, Vol. XXIV, 262.

FABIUS-MAXIMUS-ALLOBRO-GICUS. Ses trophées sur l'Isère. Mém. Vol. XXIV, 190.

FABIUS - PICTOR, premier peintre Romain.—En quel temps il vivoit.—Son ouvrage, dans le temple de la déesse Satus, brûlé sous l'empire de Claude. Mém. Vol. XXV, 288.

FABLE, le patrimoine des arts. Hist. Vol. XXIII, 17. Est un mélange de songes & de rêves, avec les débris de l'ancienne histoire. Ibid. 20. Etoit dans son origine, la Physique subordonnée à la Théologie. Hift. Vol. XXV, 198. Fables de plusieurs sories, - Les poëtiques ont pour but le plaisir. — Les théologiques instruisent sur des matières peu susceptibles de raisonnement. -Les politiques ont pour fin l'utilité publique. Mém. Vol. XXXII, 782. Trois genres de fables dans Platon. Ibid. 165, 166 & 187. Voyez PLATON. Fables politiques faisoient le fonds de la religion des Egyptiens. — Fables théologiques faisoient le fonds de la religion des Orientaux, 188.

FABRICIUS, judicieux critique. Mém. Vol. XXIII, 263.

FALCONIERI (Ottavio) lit le nom de Noé sur les médailles d'Apaniée de Phrygie. Mém. Vol. XXIII, 136.

FALCONET, (Camille) Docteur en Médecine, Penfionnaire en 1717. Hist. Vol. XXIII, 11. Sa dissertation sur la pierre de la Mère des Dieux. Mém. Volume XXIII, 209 & suiv. Sa mort. Hist. Vol. XXXI, 4. Son éloge Ibid. 345. Lègue à la bibliothèque du Roi tous ceux de ses livres qui ne s'y trouvent pas. — Il s'en trouve onze mille volumes, 355.

FAMAGOUSTE. On a pensé que ce nom venoit de Fanum Augusti.

—Les Grecs l'appellent Amagosse; ce qui l'approche de auguazosse; un endroit sablonneux. — C'étoit le nom du promontoire. — Les Turcs l'appellent Mancousa; les Syriens, Magusa; les Arabes, Mancossa. Mém. Vol. XXXII, 546. Voyez ARSINOÉ DE CYPRE.

FAMILLE, corps politique à Athènes. — Plusieurs composoient une curie. — Combien il y avoit de familles au temps de Thesee. Hist. Vol. XXIII, 57. Familles Romaines. Voyez Ro-MULUS.

FATALITÉ est Dieu. — Pourquoi! Mémoires, Vol. XXXII, 98.

FAVONIUS. Description des jeux qu'il

qu'il donna au public. Mém. Vol. XXIII, 392.

FAVORIN. Sa concurrence avec Polémon. — Il lègue sa bibliothèque à Hérodes Atticus. — Est censuré par Adrien. — Sa statue renversée à Athènes. — Se vantoit de trois choses. — Fragmens de ses ouvrages. — S'exerçoit sur des sujets bizarres. — Savoit parfaitement le grec & le latin. Mém. Volume XXX, 9 & 10. Son Abrégé chronologique. — Doutoit de tout. — Sa fécondité & sa réputation. Mém. Vol. XXVIII, 614 & 615.

FAY (M. DU) Son Mémoire sur les marbres. — Ses expériences sur l'incorporation des couleurs par le seu. — Ne peut se rendre maître de la couleur. Hist. Vol.

XXIX, 171.

FÉCIAUX, Prêtres établis par Numa. — Arbitres de la paix & de la guerre. — S'opposent à la première guerre contre les Gaulois. Hist. Vol. XXXI, 120. Leur devoir. Mém. Vol. XXXII, 235.

FECYUS, montagne, aujourd'hui Saint-Félix ou Pie-Feguié. - Cette montagne inconnue à Marca. — Se reconnoît dans le nom de Pie-Feguié, Podium Fecyi. Hist. Vol. XXVII, 115.

FÉE. Ce qu'on doit penser des Fées. Histoire, Vol. XXIII, 32. Appelées anciennement Phées. Ibid. 145. Sont en Europe ce que les Génies sont en Orient, 146.

FÉERIE a sa source dans l'antiquité. Hist. Vol. XXIII, 145.

FEIUM, anciennement Arfmot. Sa Tome XXXIII. position à l'égard du Caire. Hist. Vol. XXIX, 255.

FELD, mot usité par les Lombards.

— Ce qu'il signifie. — S'ajoute devant le titre de Maréchal, en allemand. Mém. Volume XXIV, 576.

FEMMES nues s'exercent à la lutte. Mém. Vol. XXIV, 216. Femmes mariées en premières nôces étoient considérées chez les Athéniens. Hist. Vol. XXXI, 56 & 57.

FENEL, (Jean - Basile - Paschal) chanoine de Sens, Associé en 1744. Hift. Vol. XXIII, 13. Son plan systématique de la religion & des dogmes des Gaulois. Mém. Vol. XXIV, 345 & Suiv. Sa mort. Hift. Vol. XXV, 279. Son éloge par M. DE BOU-GAINVILLE .- Sa famille. Ibid. 279 & suivantes. Son éducation dirigée par son père, 280. Ses talents, 281. S'adonne à la Médecine. — Trompé par sa théorie. - Table de ses projets & journal de sa santé, 282. Le P. Hardouin vouloit en faire son prosélyte, 283. Les Prix des Académies fixent son irrésolution. — Traite plusieurs questions à la fois, 284. Recueille peu de lauriers. — Son Mémoire sur le Cabestan. — Sa Dissertation sur la conquête de la Bourgogne par les fils de Clovis, couronnée à Soissons. — Celle sur l'état des Sciences en France, depuis Philippe-le-Bel jusqu'à la mort de Charles V, couronnée à l'Académie. — Ami de M. FALCONNET. — Entre à l'Académie en l'année 1744, 285.

Y lit des traités dont aucun n'est achevé. — Sa Dissertation sur les dogmes religieux des Celtes, est l'extrait de la préface de son histoire de Sens. — Trace le plan de l'histoire générale des arts. -A quelle occasion. — Sa Dissertation sur les mystères d'Eleusis, est l'avant-propos d'une histoire du Paganilme. Hift. Vol. XXV, 286. Sacrifioit tous les plaisirs au repos. - Meurt d'une faim vorace. Ibid. 287. Fait le catalogue de fes ouvrages, 288.

FE

FER, rare en Chypre. — Surnommé adamas pour sa trempe. . — Devenu commun, remplace le cuivre. — Pourquoi on découvre aujourd'hui peu d'armes de fer. Histoire, Vol. XXIII, 39. Opérations qui le mettent en usage, ne fixent plus notre attention. - N'existoit ni dans - la Grèce, ni dans l'Afie, ni dans l'Afrique. — Considérations qui pouvoient empêcher les Anciens de s'en servir. Hift. Vol. XXV, 111. Voyez CUIVRE & EPÉE. Epreuve du fer rouge. Voyez EPREUVE.

FERDOUS ou PARADIS TER-RESTRE. Les Orientaux en ont quatre. — Leur emplacement. Mém. Vol. XXX, 176.

FERDOUSI. Voy. ABOULKASEM. FERENTARII. Voyez TROUPES LÉGÈRES.

FERHAD. Les Orientaux lui donnent tous les grands travaux exécutés au ciseau, comme les prouesses à Rustan. Hist. Volume XXVII, 162.

FERIDOUN. Voy. ARTAXERCES-Mnėmon.

FERNEL. Moyen dont ik se sert pour mesurer un Degré de la Terre. Mém. Vol. XXIV, 4.37. Approche de très-près de la véritable mesure. Ibid. 507.

FÊTE d'Alexandrie, donnée par Ptolémée-Philadelphe. Hift. Vol. XXXI, 99. Regardée comme une explication des monumens de Bacchus. — Description des décorations. Ibid. 99 & 100. Estimation des vales & des coupes, 101. Les processions. — Leur marche.—Les chars, 1026103. Voyez BACCHUS, CRATERE, NYSA, OUTRE & PRESSOIR. Vales d'argent & buffets immenies, 106. Voy. AMPHORE, COTHON & SEAUX à rafraichir le vin. Une couronne d'or de dix mille statères. — Tout ce qu'il y a de richesses en Europe, pourroit à peine fournir à une pareille fête, 107.

FÊTE de Suède, appelée Mater noctium. Voyez SUEDE.

FÉTES que les Grecs célèbrent en l'honneur des Empereurs. Mém. Vol. XXVI, 493 & 494.

FEU, symbole de la Divinité. — Ce que c'étoit que ce feu. Mém. Vol. XXXII, 106. Sa nature constituée par la pyramide dans Timée. — Pénètre tout fans exception. Ibid. 30. Se présente sous différentes formes, 32. Ce qu'en dit Aristote, 76: Voyez A MOUR. Ce qu'en dit Héraclite. Voyez HÉRACLITE. Placé sur les autels des ruines de Persépolis,

m'a rien qui en indique l'adoration. Histoire, Volume XXIX, 133. Voyez ARTIMPASA, GHEBR, MITHRA, SAD-DER, VESTA & ZOROASTRE. Recherches de M. BONAMY sur l'usage de porter du feu devant les Empereurs. Hift. Vol. XXXI, 153. Il remarque que les Empereurs, leurs fils & les femmes qui apparrenoient de près à la famille Impériale, jouissoient de cet honneur. - On ignore quel feu c'étoit. Ibid. 154; ainst que le temps où cet ulage a commencé. — Un pallage de Marc-Aurèle, sur le feu, temble faire allusion à celui de Lucrèce, 155. Les anciens Scythes adoroient le seu sous le rsom d'Artimpasa. Mém. Volume XXX, 782.

FEUILLES de palmier servent à écrité. Voyez PAPYRUS.

FICTION, plus étendue que la fable. — Les Poëtes l'étendent à leur gré. — Ce que c'est que fection. — Passe dans la prose. Mém. Vel. XXXII, 167.

FIDÉLITÉ. Temple que lui élève Scaurus. Mém. Volume XXIV, 240.

FIDES PUBLICA. Statue de cette divinité trouvée à Glanum. Mém. Vol. XXXII, 669 & 670.

FIEF. Par une loi des fiefs, le Seigneur dominant doit fecourir fon vassal offensé. Mém. Volume XXVI, 683 & 684.

FILORIA. Voyez AMBRACIE.

FINGERE signifie modeler. —

Erreur du P. Hardouin à ce sujet.

Mém. Vol. XXXII, 776.

FINANCES. En quoi elles consistaient anciermement. Mém. Vol. XXIV, 749.

FIRMICUS, (Julius) Stoïcien décidé. — S'exprime comme Cicéron fur la force du defliu. Mém. Vol. XXXII, 114.

FIRUZABAD. Voyez CAMUS.

FITOU. Position des cabannes de Fitou. Est l'endroit ad vigesimum de l'Itinéraire. Hist. Vol. XXV, 78.

FLAMEN DIALIS, prêtre de Jupiter. — Jouissoit de la plus grande considération après le Pontise. — Avoit entrée dans le Sénat. — Étoit dispensé de jurer. — De prisonnier il devenoit libre en entrant dans sa maison. — Ne sortoit qu'en cérémonie. — Ne pouvoit s'absenter de Rome. Hist. Vol. XXXI, 118. Sa place dans les sestions étoit après celle du Roi des sacrifices. Ibid. 119.

FLAMINGUS, Flamand. Depuis quel temps ce terme est usité. Mém. Vol. XXIV, 704.

PLEXUMINES, nom des Cavaliers Romains. Mém. Volume XXVIII, 11, 126 14. Origine de ce nom. Ibid. 12.

FLORA. Sa statue dans le temple de Castor & Pollux. — Sa tête dans la médaille de restitution de la famille Horatia. — Erreur de Patin & d'Havercamp au sujet de cette tête. Mém. Vol. XXIV, 216.

FLORIEN, (l'empereur) frère de Tacite, successeur d'Aurésien. — Répousse les Scythes, étant préset du Prétoire. — Proclamé K k ij Empereur par les soldats d'Asie, après la mort de son frère. — Est vaincu par Probus. — Sa mort. — Cénotaphe à Terni pour lui & son frère. — Leurs statues mises en pièces par la foudre. — Inscription milliaire de Périgueux à son nom. Hist. Volume XXIII, 205.

FLUMEN SALSUM. Voyez
EUPHRATE.

FLÛTE. Origine de cet instrument. Hist. Vol. XXIII, 88. Son usage parmi les Indiens. Ibidem, 89. Étoit en usage dans les comédies grecques. Mém. Vol. XXX, 61 & 62. Les antiquaires consondent la flûte traversière avec la courbe. — Elle est distinguée dans la mosaïque de Palestrine. — Origine de la flûte traversière. — Elle étoit faite de lotus. — Les prêtres de Sérapis s'en servoient. Ibid. 520.

FLÛT EURS. Les Amphictyons leur permettent le combat à Delphes. — Varient à l'infini les sons de la flûte. Mém. Vol. XXXII, 444.

Fo. Livre qu'on lui attribue. — Contient les mêmes principes que Lanberthend. — Son intitulé. — Est une traduction qu'il a faite d'un livre indien. — En quel temps sa doctrine s'est introduite en Chine. Mém. Vol. XXVI, 801 & 802. Figure d'orapportée en Chine par Teou-hien, peut être celle de Fo., — On ne peut déterminer qui étoient les bonzes venus d'Occident, & pourquoi. — Traduction de la présace de

cet ouvrage. Ibid. 8 c2. Le nom de Chi qui s'y rencontre, semble indiquer quelque conformité entre les philosophes Indiens & les philosophes d'Occident. — Répond à l'Eon des Valentiniens, & signifie la durée des êtres éternels, 803. Leur Eon parfait répond au Chi des Samanéens. — Traduction de ce livre dans l'histoire des Huns, 804. Voyez BOUTTA, BUDDA, BUTTA & FOE.

Fo£, législateur Indien. — Son esprit passe successivement dans ceux qui le remplacent. — Son nom peut n'être pas le même dans l'Inde. — Pourroitêtre Brahma. — Les Chinois disent Po-lo-men pour Brahmines. — Donnent le même nom aux Bonzes de la secte de Fo. Mém. Vol. XXV,

FOLARD, (le chevalier) le premier qui ait entrepris de donner un corps complet de Science militaire. — Consulté par les Ministres de la Guerre. — Des Généraux prennent de ses leçons. Mém. Vol. XXV, 440. Son système tombe dans le défaut des méthodes générales. — Sa colonne fait autant de bruit que les tourbillons de Descartes. — Ce que c'est que colonne en général. Ibid. 441. Elle a été connue des Anciens sous les noms de javelot & de tour, 445; sous le nom d'ordre long. — Le nom de colonne n'est point de l'imagination du chevalier Folard. — Il se l'est rendue propre en l'assujettissant aux loix de son système, 442.

Veut que les ordres, bec, pointe, triangle, &c. des Anciens, soient le même que sa colonne. Mém. Volume XXV, 442 & 453. Conteste aux Anciens la richesse des termes militaires. — Veut que les auteurs soient sans autorité. Couvre de ridicule Elien. Ibid. 442. M. DE SIGRAIS fait voir que la seule nomenclature de la phalange Grecque contenoit les mouvemens, les divisions, &c. 443; que les Latins, moins riches mais plus lavans dans la guerre, devoient avoir étendu leur langage militaire, 444 & 445; que les termes de fignification vague, comme acies, ordo, sont de toutes les langues; que l'imperfection du langage militaire appartient proprement aux modernes, 445. Le chevalier Folard admire Végèce, lui refuse toute créance, n'y reconnoît que la colonne, & refuse aussi créance à Agathias, 445 6449. Soutient qu'à Mantinée il y eut une attaque oblique. - M. DE SIGRAIS fait voir le contraire, 451. Le chevalier Folard soutient que les Romains n'avoient jamais eu connoillance du coin. - M. DE SIGRAIS remarque que les Confuls l'employoient comme tactique de terre. — Contradictions du chevalier Folard, 453. Voy. COIN.

Follis de cuivre; ce que c'étoit.

Mém. Volume X X V III, 709.

Succède à l'ancien sesterce. Ibid.

709 & 722. Origine de son
nom. — Douze à la livre, 710.

Différentes espèces de follis en

argent. — Follis de cent vingtcinq pièces d'argent. — Follis militaire; ce que c'étoit, 723 & 725. Follis gleba Senatoria; ce que c'étoit, 726. Quatre sortes de follis. — Erreur du dictionnaire de Trévoux, d'Édouard Bernard, & de l'Encyclopédie sur le follis, 727 & 728.

FONCEMAGNE (M. DE) se charge de publier les Mémoires depuis 1741 jusques & compris 1745. — Fait la rédaction des volumes XVI & XVII. — Anteur d'une grande partie de l'Histoire du tome XVI. — Est nommé Sous-gouverneur de M. le duc de Chartres. Hist. Vol. XXIII, 3. Pensionnaire en 1722. Ibid. 11. Résute M. de Voltaire au sujet du Testament politique du cardinal de Richelieu, 283.

FONTANA. Son livre sur l'élévation de l'obélisque de Rome. - Prouve la médiocrité des modernes. Mém. Vol. XXIII, 370.

FONTE. Les Anciens en avoient une parfaite connoissance. Hist. Vol. XXV, 111.

FONTENELLE, (M. DE) doyen de l'Académie Françoise, ancien Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, de la Société royale de Londres, de l'Académie de Berlin, Associé-Vétéran en 1701. Hist. Vol. XXIII, 13. Sa mort. Hist. Vol. XXVII, 5 & 273. Son éloge, par M. LE BEAU. Ibidem, 262 & suiv. Sa naissance. — Sa soiblesse. — Soin qu'il prit d'éviter toute sorte d'efforts. — Tranquillité de son K k iij

ame. - Sa famille. Histoire, Vol. XXVII, 263 & 273. Ses études. — Remporte le prix des Palinods. - Destiné au Barreau. Ibid. 263. Vient à Paris, 264. Travaille au Mercure. - Compose pour le théâtre & y renonce. -Différence entre le génie de Corneille & le sien, 264 & 265. Ses Dialogues des morts trop subtils.— Il n'a jamais avoué ni défavoué Ses Lettres galantes.—Ses Mondes emportent tous les suffrages. - Ses Oracles réfutés par le P. Bahus, 265 & 266. Ses Paflorales eutent des partifians. — Ses Opéras. — Se déclare contre les Anciens, ce qui l'exclut quatre fois de l'Académie Françoile, 266 & 267. Y fuccède enfin à M. Villayer. - Renouvelle cette entrée cinquante ans après, par un discours. — Prononce encore deux autres discours huit ans après. — Accusé d'altérer le goût de l'éloquence, 267. Sa juttification. - Reçu à l'Académie des Sciences. — Est revêtu du titre de Secrétaire perpétuel, 268. Son mérite dans les Sciences. - Reste fidèle à Descaries. - Ses Eloges lui allurent l'immortalité, 269 & 270. Raison qui l'a rendu supérieur à luimême, dans les ouvrages de l'Aendémie des Sciences. — Nommé à l'Académie des Belles-Lettres en 1701.—Sa délicatelle à refuler de donner sa voix aux nouveaux candidats, 270. Ses agrémens dans la société. — Empressement qu'on avoit à le connoître.-Avoit peu d'amis. — Sa réponse à

M. Brunel, qui hui demande mille écus, 271. Regrette la société de M. l'abbé de S. Pierre, & de M. "Varignon & Vertot.— Estimé de M. le duc d'Orléans, 272. L'humanité ne lui étoit pas étrangère.—Gaïeté de sa vieillesse, 273. M. le duc de Villeroi lui suit accorder une pension sur la cassette du Roi, & il en cède la moitié à un de ses neveux, 274.

FONTENU, (Louis-François DE) Docteur en théologie, Penfronnaire en 1714. Histoire, Volume XXIII, 11. Sa mort. Hift. Vol. XXIX, 32 & 358. Son cloge, par M. LE BEAU. Ibid. 349 & Suiv. Sa famille, 349 & 356. Ses études. — Foiblesse de son tempérament, 350. Est son médecin hi-même, 351. Accompagne le cardinal Janson au Conclave, 3 5 2. Ses observations dans son voyage d'Italie. — Sa fociété. — Admis à l'Académie en qualité d'Elève, 353. Ses Differentions, fruits de les voyages, 3 54. Son divertifiement. - Vend ses médailles à M. le maréchal D'Estrées, 355 & 356. Ses ouvrages manufcrits, 3,8.

FORATH. Voyez EUPHRATE.
FORCES mouvantes. Supériorité des
Anciens sur les modernes en ce
point. Hifl. Vol. XXXI, 34

& 40. Les Égyptiens sont les
inventeurs des efforts mécaniques.

— Les Romains les ont imités;
& les Goths, dans le tombeau de
Théodoric. Ibid. 38.

FORMULE par la grâce de Dieu. Ménuoire de M. BONAMY sur

FO

fon origine & sa signification.— Marque aujourd'hui la puissance souveraine & indépendante.—N'a pas toujours signifié la même chose. Mém. Vol. XXVI, 660. Charles VII défend au comte d'Armagnac de la prendre. — Le duc de Bourgogne la prend, avec déclaration qu'il ne prétend donner atteinte aux droits de la couronne. Ibid. 661. M. BONAMY fait voir, 1.° qu'un grand nombre de Seigneurs se sont servis de cette formule avant Charles VII; 2.° qu'on n'en peut rien conclure en faveur de l'indépendance ou de la grandeur. — Les Rois de la première race ne s'en servoient pas. — Ils prenoient quelquefois le titre de vir inluster. - Pepin est regardé comme le premier qui ait pris le titre par la grâce de Dieu, 662 & 663. On en pourroit faire remonter la date plus loin, si l'on étoit assuré de l'authenticité des monumens, 662. Peutêtre Pepin le prit-il à l'imitation des empereurs d'Orient, qui reconnoissoient, comme nos Rois, Dieu pour l'auteur de leur élévation. — M. BONAMY soutient que ce ne fut d'abord qu'une expression pieuse, 663. Les enfans de Charlemagne la prennent, quoiqu'ils dépendissent de leurs pères. Les grands Vassaux s'en servoient de même, 664. Sous Charles - le - Chauve, les Ducs, &c. s'en servoient. — Ils n'y attachoient point d'autre idée que celle que les Evêques, les Abbés, &c. y attachoient en la

prenant. — N'ont jamais prétendu marquer leur indépendance, mais leur reconnoissance envers Dieu. 665 & suiv. Les Rois ne la leur interdisoient pas, il la leur donnoient eux - mêmes. - Louisie - Jeune la donne à l'Evêque d'Autun. — Le comte de Toulouse la prend en écrivant au même Roi, 665. Les Abbés & les Seigneurs laïcs y ajoutoient des expressions qui en déterminoient le sens. - Les Abbés la prenoient par-tout, 666. Les Ecclésiastiques du second ordre en usoient de même, 667. L'Archidiacre de Ponthieu, le Doyen de Notre-Dame de Paris, le Prieur de Saint-Victor & un Curé même la prennent. — Les Seigneurs lacics en font autant, à l'imitation des Ecclésiastiques, 667. Hugues le Grand la prend, 669. Liste des Seigneurs inférieurs aux grands Vassaux qui la prennent, non-seulement en France, mais dans les royaumes de Lorraine & de Bourgogne, &c. 670 & 671. Ni les Rois ni tous ces Seigneurs ne la prenoient pas toujours, 671. Ils y substituoient souvent des termes quien exprimoient le sens. — On la prenoit même pour marquer les qualités de la naissance. - Pierre de Courtenay la prend dans ce fens. — Les grands Seigneurs la prenoient dans les lettres adressées aux Rois, où ils se disoient leurs sujets, 671. M. BONAMY ne trouve pas que les fils aînés des Rois l'aient prife sous la troissème Race. — Convient que parmi ceux qu'il a cités, les uns la prenoient plus fréquemment que les autres; que ceux qui s'en servoient ordinairement, l'omettoient quelquefois. — Tous les exemples cités regardent les temps antérieurs à Philippe-le-Bel. -Depuis son règne, on ne trouve plus delettres des grands Vallaux avec la formule. Mémoires, Vol. XXVI, 672. Des Seigneurs moins puissans s'en servent. Ibid. 673 bis, & 675. Les grands Vassaux qui étoient Rois, continuent à s'en servir, 672 & 673. Les ducs de Bourgogne devenus comtes de Flandre, ne la prennent que vers l'an 1430. — Les ducs de Bretagne s'en décorent vers l'an 1415, 673. Il paroît que sous Charles V & Charles VI, on ne failoit pas encore attention à cette formule. — Le comte de Pardiac la joint à la qualité de Conseiller du Roi. — Changement d'idée sur cette formule, fous Charles VII. — Le temps n'en est pas ailé à déterminer, 674. M. BONAMY attribue la cause de ce changement aux ducs de Bretagne, 675, qui prirent cette formule dans un temps où ils s'annonçoient comme Souverains. - Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, la prend après la paix d'Arras, quoique ces ancêtres ne l'eussent pas prise, 676 & 677. Donne une déclaration par laquelle il n'entendoit porter atteinte à ses Etats mouvans de la Couronne, — Ménagement

qu'eut Charles VII pour le duc de Bretagne, qui lui rendit hommage d'une manière contraire au cérémonial —Charles ne s'oppose pas à la formule qu'il prend, mais la défend au comte d'Armagnac. — Louis XI la désend au duc de Bretagne, mais il s'en servit toujours, aussi-bien que sa fille, 678 & 679.

FORTE CASTRI. Voyez AM-BRACIE.

FORTUNE (la) ne défigne que l'influence de la Providence. — Compatible avec cette idée dans Pythagore, & dans celle de plufieurs autres Philosophes, qui comprenoient la Fortune dans le Destin. Mémoires, Vol. XXXI, 265 & 266.

FORUM. Sa situation à Rome. Mém. Vol. XXVIII, 385.

FORUM VOCONII. Marché établi par Voconius. — Placé en différens endroits. Histoire, Vol. XXIX, 240. M. D'ANVILLE & M. MÉNARD conviennent que c'est Gonfaron, près de Fréjus. Ibid. 241.

FOUCHER, (M. l'abbé) Censeur royal, Académicien en 1753. Hist. Vol. XXV, 8. Son Traité historique de la religion des Perses. Mém. Vol. XXV, 99. Premier Mémoire, sur le Sabéisme des anciens Perses. Ibid. 106 & suiv. Première époque de la religion des Perses, depuis l'établissement de la nation jusqu'au règne de Darius sils d'Hystaspe. — Second Mémoire, sur le dualisme, 127 & suiv. Seconde époque, depuis le règne

règne de Darius, fils d'Hystaspe, jusqu'à la conquête de la Perse par les Sarasins. Premier Mémoire, sur la personne de Zoroastre. Mém. Vol. XXVII, 253 & suiv. Second Mémoire, sur les écrits de Zoroastre. Ibidem, 298 & suiv. Troisième Mémoire. Système du second Zoroastre, sur la nature de Dieu & sur la formation de l'Univers, 337 & Juiv. Article premier, sur la nature de Dieu, 340 & Suiv. Article second. Sa doctrine sur les divinités inférieures, 352 & suiv. Quatrième Mémoire. Doctrine des sectateurs du second Zoroastre, sur la nature de la divinité. Mémoires, Volume XXIX, 87 & Suiv. Cinquième Mémoire. Doctrine des sectateurs de Zoroastre sous la dynastie des Sassanides, Ibid. 142 & suivantes. Sixième Mémoire. Système de Zoroastre sur l'origine du mal, 167 & Juiv. Septieme Mémoire. Système de Pythagore, d<del>e</del> Platon, des Gnostiques & autres précurseurs de Manès, 202. Première partie. Système de Pythagore & de Platon, 203 & suiv. Seconde partie. Système des anciens hérésiques fur l'origine du nal, 2226 Juiv. Huitième Memoire. Système de Manès. Mém. Vol. XXXI, 443 & suivantes. Troisième époque, depuis la conquête de la Perse par les Sarafins jusqu'à nos jours. Ibid. 480 & Suiv.

FOU-LIN. Voy. CHRÉTIENS.
FOURMONT l'aîné (M.) croit
que la poësse des Hébreux étoit
ximée. Mém. Vol. XXIII, 99.
Tome XXXIII.

FOURMONT (M. l'abbé) a vu les restes des ouvrages des Cyclopes. Hist. Volume XXIII, 29. Collection d'inscriptions qu'il a rapportées du Levant. Mém. Vol. XXIII, 395.

FOU-SANG. Voyez CHINOIS.
FRACASTOR a été plus célèbre par sa poësse que par son astronomie. — Son opinion sur l'apparition du lever & du coucher du Soleil, rapportée par Hérodote. Hist. Voiume XXIX, 88. Inutile pour expliquer cet historien. Ibid. 93.

FRANC se confond avec la livre, parce qu'il valoit autrefois vingt sous. — N'est plus aujourd'hui qu'une monnoie de compte. Mémoires, Vol. XXXII, 792.

FRANCE. Ce qu'on entendoit par ce mot du temps d'Eudes. Mém. Volume XXIV, 727.

FRANCIA, FRANCI, REGES FRANCIÆ, REGES FRAN-CORUM, (Réflexions de M. BONAMY sur les noms de donnés à nos Rois. — Les pays habités par les François, appelés Francia dès les premiers temps. — Des deux portions du royaume, Austrasia & Neustria, la dernière portoit plus communément le nom de Francia. Histoire, Vol. XXIX, 263. Fut restreint, sous Charlemagne, aux provinces entre la Seine & la Meuse. — Tous les peuples soumis à Charlemagne, connus sous le nom de Franci, distingués en Franci oscidentales & Franci orientales. — Sous Charlesle-Chauve, la France occidentale

est appelée Gallicana, Latina, Romana. - Sous Hugues Capet, toutes les provinces soumises à sa domination sont désignées sous le nom de regnum Franciæ. Hist. Vol. XXIX, 264. Après la mort de Fréderic-Barberousse, nos Rois s'intitulent seuls reges Francorum, & prennent rarement celui de reges Franciæ ou reges Galliæ. Ibidem, 265 & 266. Les enfans des Rois le servent de l'expression rex Galliæ, 266. On dit regnum Franciæ, dans les actes latins, & les Rois écrivent rex Francorum, & prennent, dans les lettres en françois, le titre de roi de France, jamais celui de roi des François. Quelquefois leurs sujets les ont appelés rex Gallorum, 267. Les rois de Bourgogne affectent de se dire, régnant dans les Gaules, 268.

FRANCIA ROMANA. D'où venoit ce nom à la Gaule. Mém. Volume XXIV, 606. Celui de Francia Latina, servoit à la distinguer de la France Teutonne, d'où est venu Franci Latini & Franci Teutones. Ibid. 607.

FRANCISCA LINGUA, langue Germanique. Mém. Vol. XXIV, 619.

FRANCO-CHORIUM. Situation de ce pays.—On y reconnoît la domination des François. Mém. Volume XXVIII, 426, 442

FRANÇOIS. Leur origine fabuleuse. Hist. Volume XXIX, 38. Peuple de Germanie. Mém: Vol. XXIV, 418, 582 & 657. Redoutés des Romains avant leur introduction dans les Gaules. — Leurs Généraux à la tête des armées Romaines. — Revêtus du consulat.-Conservent leur langue tudesque. Ibidem, 582. En quel temps ils cessent de la parler, 603 657. Etoient en grand nombre dans les provinces Romaines, avant qu'ils conquissent les Gaules. - Avoient appris le latin; mais le corps de la nation parloit tudesque, 657. N'étoient point une nation nombreuse. - Se joignent aux Gaulois par mariages, prennent la langue des vaincus, 660; & donnent l'origine à la langue que nous parlons, 603. Parlent la langue Romance des Gaulois, 605. Ceux qui occupoient les deux bords du Rhin ne parloient que tudesque, 606. La réunion des grands fiefs contribue à l'usage de la langue françoise dans les provinces, 595. Vay. LANGUE. On toit obligé, il y a trois cents ans, d'interpréter en Languedocien les ordres de la Cour qui étoient en françois. — L'Imprimerie fait faire des progrès à la langue françoile, 595. Ancienne prononciation du mot françois. Voyez S. FRANÇOIS.

FRANÇOIS (S.') s'appeloit Jean.

—Fut furnommé François à cause de son voyage en France. —

L'ancienne prononciation restée à son nom seul. Memaires, Vol.

XXIV, 611.

FRANCS. Leur origine. Voyet MÉROVINGIENS.

FRATRES ARYALES. Collége

FR

de Prêtres connus sous ce nom.

Leur emploi. Mémoires, Vol.
XXIV, 115.

FR ED. Ce que c'étoit.—Ce qu'on appelle aujourd'hui frais de procédure. Mém. Vol. XXVI, 623.

FRÉDEGAIRE abrège & continue Gregoire de Tours. — En quel temps vivoit.—Mém. Vol. XXX, 559. Étendue de son histoire.— On ignore qui il étoit. — On soupçonne qu'il étoit de Bourgogne. Ibid. 660. C'est lui qui rapporte ce qu'on sait de Brunehaut. — Jugement qu'on porte de lui, 661.

FRÉDÉGONDE. (Mémoire de M. GAILLARD fur ) Parallèle de Frédégonde & de Brunchaut. Mém. Vol. XXX, 633 & Juiv. Persuade à la femme de Chilpéric de tenir sa fille sur les fonds. Ibid. 635. Chilpéric la répudie à cause de cela, épouse Galasonte, sœur de Brunehaut, & la fait mourir pour épouser Frédégonde. - Rivalité de Frédégonde & de Brunehaut. - Frédégonde se réjouit de la mort de Théodebert, fils de Chilpéric. — Chilpéric asliégé dans Tournai, 636. Frédégonde y accouche d'un fils. — Elle fait affassiner Sigébert à Vitry & s'en vante, 637, 670 & 671. Chilpéric & Frédégonde pourfuivent les ennemis.-Leur cruauté contre Sigilla, 637. Font faire le procès à Prétextat, pour avoir autorisé le mariage de Mérouée, fils de Chilpéric, avec Brunehaut. -Voyez BRUNEHAUT, CHIL-PÉRIC & MÉROUÉE. Frédé-

gonde veut acheter le suffrage de Gregoire de Tours, & engage Prétextat à se déclarer coupable, · 640. Perd ses trois fils. - Fait assassiner Clovis, dernier fils de Chilpéric & d'Audouer, & fait enfermer sa sœur Bazine à Poitiers. - Elle a un autre fils, & croit qu'il est mort par sortilége. - Vengeance qu'elle en tire. — Enfin elle eut Clotaire, 641. Elle fait assassiner Leudaste, pourquoi! 642. On lui impute la mort de Chilpéric. — Elle se met sous la protection de Gontran, qui fait reconnoître roi son fils Clotaire, 643. Elle fait assassiner Prétextat, empoisonne un Seigneur qui lui en fait des reproches, & livre l'allassin au neveu de Prétextat. — Elle envoie des assassins de tous côtés, 644 & 645; & les punit pour avoir obéi & pour avoir manqué leurs coups. — Elle fait des avances à l'aventurier Gondebaud, pour se soutenir contre fon fils, 645 & 646. Outrage qu'elle reçoit de Gondebaud dans sa fille Rigonte. — Veut tuer sa fille. — Gouvernoit plus adroitement que Brunehaut, 646. Tente de saire assassiner Childebert, de concert avec les mécontens, 647; & soupçonnée de l'avoir fait empoilonner, 648.

F R É J U S, forum Julii, fondé par Jules - César. — Colonie de la huitième légion, surnommée Pacensis & Classica. Histoire, Volume XXVII, 13 1. Dérivation de ces noms. — Étoit anciennement un

port. Ibidem, 132.

FRENKISGA ZUNGUN, nom que les Allemands donnent à l'ancienne langue des François. Mém. Vol. XXIV, 619.

FRÉRET, (Nicolas) Pensionnaire & Secrétaire perpétuel de l'Académie, Associé-Libre de celle de Peinture, membre de celles de Bourdeaux & de Cortone. Hift. Vol. XXIII, 9 & 314. Ses infirmités retardent l'impression des Mémoires de l'Académie. Ibid. 9. Sa mort, 2,9 & 337. Son éloge par M. DE BOUGAINVILLE. — Sa famille. — Ses études. — Destiné au Barreau, 3146315. Le quitte pour embrasser les Lettres. - M. l'abbé SÉVIN le présente à M. BIGNON.—Reçu à l'Académie en qualité d'Elève. - Débute par son Discours sur l'origine des François, 316. Son Mémoire sur la Cyropédie, dû à la détention qu'il essuya pour le discours sur l'origine des François. - Sa Differtation fur l'origine du jeu des échecs, lûe en présence du Roi à l'Académie. — Préside à l'éducation des enfans de M. le maréchal de Noailles, 317. Se retire à l'Oratoire, 3 1 8. Ses écrits la plupart manuscrits.—Son application à la chronologie, 319 & suiv. Il en résulte sa Dissertation sur l'histoire des Assyriens de Ninive. — La chronologie des Chaldéens, des Egyptiens, &c. 3 2 2. Ses réflexions sur l'étude des anciennes histoires, & sur le degré de certitude de leurs preuves, est comme la préface de tout ce qu'il a fait sur la haute antiquité, 323.

Avoit résolu le voyage de la Chine, pour étudier l'histoire de ce peuple. — Se fait instruire par les Missionnaires, & démontre que l'histoire Chinoise ne remonte pas au-delà de l'an 2575 avant J. C. p. 324. Traduit l'abrégé de la chronologie de Newton, & le réfute par des Observations. — La défense de ses Observations forme un traité complet sur la Chronologie. — Il avoit une connoissance peu commune de l'Astronomie, 325. Son application à la Géographie, 326. Les cartes qu'il a composées peuvent être divisées en trois classes, 326 & 3 27. Leur mérite & leur utilité. - Son plus curieux manuscrit en Géographie elt Observations générales sur la Géographie ancienne. — Etendue de les connoissances dans la Philosophie ancienne, 328 & 329. Ses ouvrages l'annoncent par-tout.-Son application à l'étude des langues, & sa manière d'y procéder, 330 6 331. Possédoit l'Anglois, l'Italien & sur - tout l'Espagnol. — Il eut pénétré les mystères de la langue Chinoise, 331 & 332. Sa mémoire immense, 332 & 333. Perdoit souvent de vue la matière qu'il traitoit. — Sa manière de vivre, 334. Son caractère, 336 & 337. Ses Réflexions sur la nature de la religion des Grecs, 17. Précis de son Mémoire pour servir à l'histoire des Cyclopes, &c. 27 & suiv. Précis de son Mémoire fur la chronologie de l'Ecriture, 65. Ses Observations sur les

déluges d'Ogygès & de Deucalion. Mém. Vol. XXIII, 129. Ses Observations sur les oracles rendus par les ames des morts. Ibid. 174 & Suiv. Ses Observations sur les recueils de prédictions écrites, qui portoient le nom de Bacis, de Musée & de la Sibylle, 187. Ses Recherches sur le culte de Bacchus parmi les Grecs, 242 & Juiv. Ses Observations sur la religion des Gaulois & des Germains. Mém. Vol. XXIV, 3 8 9. Essai sur les mesures longues des Anciens. Ibid. 432 & Juiv. Observations sur les rapports des mesures Grecques & des mesures Romaines, 548 & Juiv. Observations sur plusieurs époques de la chronique de Paros. Mém. Vol. XXVI, 157 & Suiv. Eclaircissemens sur la nature des années employées par l'auteur de la chronique de Paros. Ibidem, 200. Remarques sur le canon astronomique qui se trouve dans les manuscrits de Théon d'Alexandrie, & dans lequel la suite des rois de Babylone, &c. & celles des empereurs Romains sont marquées par les années égyptiennes de l'ère de Nabonassar. Mém. Vol. XXVII, 121.

FRESQUE. Ce que c'étoit. Mém. Vol. XXV, 223. Description des peintures à fresque. — Ludius y répand le premier de l'aménité. Ibid. 297. Elle n'avoit guère été employée qu'à des ornemens de temple. — Les grands artistes de la Grèce n'avoient pas travaillé dans ce genre, 223.

FRETUM GADITANUM. Mémoire, de M. D'ANVILLE sur sa largeur. Mém. Volume XXX, 113 & 122. Les différentes mesures données par les cartes, font plus que le double de l'indication de Pline.-M. D'ANVILLE fait voir que le local est savorable à l'antiquité. Ibid. 123, 128 & 131. Latitude de Cadiz, 124. Sa distance de l'île Saint-Pierre, 125 6 127. Latitude de Séville, 126. Recherches sur la disposition du rivage espagnol, 124 & fuiv. Recherches fur la position du rivage afriquain. — Latitudes du cap Spartel & de Tanger, 127 & Juiv. D'où M. D'AN-VILLE conclut que la largeur de dix milles, donnée par les Anciens, elt convenable. — Sa longueur bornée à ce qu'il y a de plus resserré entre les deux continens, 128. La traversée de Béson à Tingis est trop étendue dans les Anciens, 129 & 130.

FRIGGA, femme de Woden. — Comment représentée. — Mêmes attributs qu'à Vénus. — Invoquée par les Goths. *Mémoires*, *Vol.* XXIV, 571.

FRIKIA. Voyez BAGRADAS.
FRONTIN, auteur d'un Traité sur l'arpentage des terres. Mém. Vol. XXIV, 554. L'écrit avec soin. Ibid. 448. Auteur d'un Traité du nivellement des eaux, & d'un de la castramétation, 554. Il ne nous reste, de ses écrits sur le militaire, que les Stratagèmes, qui contiennent peu de détails & d'instructions. Mém. Vol. XXV, 460

Llij

& 461. Fait le rapport du pied grec au pied romain comme 24 à 25. Mémoires, Vol. XXIV, 554.

FUNÉRAILLES de Gallus. Voyez

GALLUS.

FUNÉRAILLES publiques. Description des cérémonies qu'on y observe. Hist. Vol. XXXI, 73. FUNÉRAILLES de Radegonde. Voyez GREGOIRE de Tours.

UTABBARA, géant envoyé d'Arabie à l'empereur Claude. -. Sa taille. Mém. Volume XXIV, 533.

GABRIEL. Voyez RAPHAEL.

GADARA, métropole de la décapole. - Titres qu'elle prend sur ses médailles. — Ruinée par les Juifs. Mém. Vol. XXVIII, 560. Mise en liberté & rétablie par Pompée, à la sollicitation de son affranchi Démétrius. Ibid. 571; & Mém. Volume XXVI, 396. Prend le nom de son bienfaiteur. - Portoit le titre de *facrée* , & avoit le droit d'autonomie. Mém. Volume XXVIII, 560, 561 & 562.

GADARE. Voyez GADARA. GADES. Distance itinéraire de Gades à la frontière de la Gaule Cisalpine. Mém. Vok XXIV,

550.

GAILLARD, (M.) Associé en 1760. Hift. Vol. XXIX, 32. Son Mémoire fur Frédégonde & sur Brunehaut, contenant la réfupation de l'apologie de Brunehaut. Mem. Vol. XXX, 633. Mémoire historique & critique sur les Lombards. Mémoires, Volume

XXXII, 370 & fuiv.

GALBA. Médailles de restitution qui portent fon nom. Mém. Vol. XXIV, 180. Sous son règne on frappe des monnoies qui portent au revers la liberté. Ibid. 182. Portoit l'équité à l'excès, 184. Son prénom étoit Servius, & non point Sergius. — Un prêtre de Jupiter lui prédit qu'il posséderoit l'empire du monde.-Prend le titre de Lieutenant du Sénat & du peuple, 187.

GALBA, membre du collége des Portifes, accusé par la loi de Manilius. — Plaide sa cause luimême. — Est condamné & exilé. - Est le premier du corps des Pontifes noté d'infamie. Mém.

Vol. XXIV, 249.

GALÈRE. Conjecture de M. le comte DE CAYLUS sur ce qu'on appeloit galère subtile, du temps de Charles IX. Hift. Vol. XXIII, 290.

GALLI. Voyez CORYBANTES.

GALLIEN avoit été archonte d'A thènes avant d'être Empereur. Hist. Volume XXIII, 187. Recherches fur sa famille, par M. DE BRÉQUIGNY. - Bouleversement de l'Empire sous son règne.-Les historiens confondent sa semme avec sa concubine, & ignorent si son frère a été Empereur ou César. — Le nom de Valérien désigne le père, le frère & le fils aîné de Gallien. Mém. Volume XXXII, 262. Nomsde sa femme Salonine. — Voyez SALONINA.

Erreur de M. de Tillemont sur l'âge de Gallien. Mém. Volume XXXII, 263. Fut nommé Auguste à trente-cinq ans. — Fait la paix avec les Marcomans. Ibid. 264. Epouse Pipara, fille de leur Roj, 265. Associé à l'Empire vers l'an 253. — Laisse son fils Salonin à l'armée du Rhin, 266. Voy. SALONINUS. Son second fils fait César à la place de Sa-Ionin, 272. Massacré à Rome à l'âge de treize à quatorze ans, 273 & 278. Différens noms qu'on lui donne, 272. C'est de ce lecond fils qu'il faut entendre ce que dit Trébellius, 273. Gallien n'avoit qu'un frère, tué avec lui devant Milan, où il alliégeoit Auréole. 274; & Mém. Vol. XXVI, 514. Apprend le défastre de son père dans les Gaules, où il avoit fait passer ses meilleures troupes. Ibidem, 507 6 508. Bat Posthume. — Bat les barbares près de Milan. Mém. Vol. XXX, 349. Son activité & sa bravoure. Ibidem, 351. Reproches qu'on lui fait. Mém. Vol. XXVI, 508. Mal fondés. -Ne peut délivrer son père. — Revient contre Posthume. Mém. Vol. XXX, 351. Est rappelé à Byzance par une révolte. — Apparence de traité entre Gallien & Posthume. — Celèbre ses décennales à Rome. Ibidem, 352. S'associe Odénat, 353. Fait la guerre à Posthume, & ensuite la paix, pour courir aux Hérules, 355. — Monument ou arc de triomphe qui porte son nom, élevé

à Rome par un particulier, en son honneur & celui de Salonine. — Les habitans de Parium lui élèvent un arc de triomphe. Hift. Vol. XXV, 100. Voyez PARIUM.

GALLINACE, pierre. Voyez OBSIDIENNE & VERRE.

GALLIPOLI. Sa position. Mêm. Volume XXVIII, 324 & 340. Difficulté sur sa distance de Lamplaque. Ibid. 340 & 341.

GALLUS, oncle de Gregoire de Tours. — Sa vie écrite par Gregoire. — Thierry le fait venir à sa Cour, & le fait évêque d'Auvergne. — Sa mort. — Son enterrement. — Les femmes y affistent en habit noir, & les hommes la tête couverte. Mémoires, Volume XXVI, 599 & 600.

GALTERA. M. l'abbé LEBEUF soupçonne que c'est la rivière de Térée. Mém. Vol. XXIV, 723.

GAMBIE, rivière d'Afrique. 🛶 Son cours au fud du Senégal.— Connue de Prolémée lous le nom de Stachir. Mémoires, Volume XXVI, 73.

GANGA. Ce nom désigne un fleuve dans l'Inde. Mem. Volume XXXII, 610.

GANGAMELA, composé d'un mot parsi & d'un arabe, signifie maison du chameau. Mém. Volumo XXXI, 419.

GANGE. Limites du Monde connu des Anciens, au-delà du Gange, par M. D'ANVILLE. Mem. Vol. XXXII, 604 & Juiv. M. D'ANVILLE compare Prolémée avec le local actuel. — Commence à la plus orientale des

embouchures du Gange. - Fait voir que Ptolémée en a reculé Aa longitude jusqu'à cent quarante - neuf degrés, quoiqu'elle ne soit que d'environ cent huit degrés, suivant un habile Astronome. Mem. Vol. XXXII, 605 621. Positions dans Ptolémée qui se reconnoissent distinctement par les noms. Ibid. 606 & Suiv. Voyez ATAOOT DAT MONOS, ASPITHRA, BARACATA, BARCISSÆ, BERABONNA, BEROBO, BESYNGA, CHER-SONESUS AUREA, IABADII, MANICOLÆ, MAREURA, PERIMULICUS SINUS, PROMONTORIUM MAGNUM, SABADIBÆ, SABARA, SADA, SATYRES, SINÆ, SINDÆ, SINUS MAGNUS, TACOLA, TEMALA, THAGORA & ZABA.

GANNA, femme Germaine, regardée comme divinité au temps de Vespasien. Mémoires, Volume

XXIV, 423.

GANOS. Cellarius incertain de sa position.-Connu dans l'antiquité. - Montagnes qui portent ce nom. Mem. Volume XXVIII, 343 & 344. Etendue du terrein depuis Alexandrie de la Troade à Ganos. Ibid. 345.

GANSIE. Voyez BACTRIANE. GARAMA. Sa position.—Métropole des Garamantes. — Gherma, selon Edriss. Mém. Vol. XXVI,

76 6 77.

GARAMANTES d'Hérodote, le Gérid moderne. Mémoires, Vol. . XXVI, 304.

GARCILASSO, fils d'une Palla,— Apprend les cantiques Péruviens dans sa jeunesse. — En compose l'histoire du Pérou. Mém. Vol. XXIV, 427.

GARNIER (M. l'abbé) remporte le Prix de Pâques 1761. Hift. Volume XXXI, 2. Succède à M. l'abbé BELLEY parmi les Associés. Ibidem, 3. Son premier Mémoire sur Platon; caractère de la philosophie Socratique. Mém. Volume XXXII, 137. Second Mémoire sur Platon; de l'usage que Platon a fait des fables. Ibid. 164. Dissertation sur le Cratyle de Platon, 190 & suiv.

GASSENDI ôte à Aristote le livre de Mundo, pour le donner à Epicure. — Avoue cependant qu'il peut être d'Aristoie. Mém.

Vol. XXXII, 74.

GAST, mot allemand; ce qu'il fignifie. Mémoires, Vol. XXIV,

575.

GASTHALTER, charge; comparée au maréchal de la Cour de Pologne, Mém. Volume XXIV, 575.

GATIACUM OU CASIACUM, lieu de campement des Normands. Mémoires, Volume XXIV, 715. Sa position. *Ibid.* 7 1 9. S'appelle aujourd'hui Chéci, 720.

CAUA-KEBIRE. Voyez AN-

TÆOPOLIS.

GAULE. La Braccata prend le nom de Narbonnoise sous Auguste. - Diodore est le premier qui parle de ces hauts de chausses. – La *Comata* étoit le reste de la Gaule Transalpine, — La Togata

G A

étoit la Gaule Cisalpine. Histoire, Volume XXV, 68. La Gaule dépendoit de l'Empereur. Mém. Vol. XXXII, 268. Ses anciennes capitales étoient situées sur une ou plusieurs voies Romaines. Hist. Vol. XXXI, 239 & 270.

GAULOIS. Les uns rasoient seur barbe, les autres la coupoient en partie. — Le sagum leur étoit propre. Mém. Vol. XXXII, 755. Voy. SAGUM. Ne devoient le germe de leurs sciences ni aux rois imaginés par Annius de Viterbe, ni aux descendans de Japhet, ni aux Bretons. Mém. Vol. XXIII, 158. M. l'abbé DE GUASCO croit que les Phéniciens leur donnèrent les élémens de l'Astronomie usuelle & les principes de leur Théologie. Ibid. 159; ど Mém. Vol. XXIV, 354 & 357. L'ancienneté des voyages des navigateurs Phéniciens autorise ce sentiment, ainsi que le séjour de l'Hercule Tyrien dans les Gaules. - Rapport du système religieux des deux nations. — Ces connoisfances Phéniciennes réservées aux Druides. - Le reste de la nation fortifié dans le mépris de la mort par le dogme de l'immortalité de l'ame, reste barbare. Hist. Vol. XXIII, 159. Arrivée des Phocéens fuyant le joug des Perses.— Ils fondent Marseille. — Se lient avec les Volces, & leur donnent l'usage de la langue grecque. Ibid. 160. Les Celtes n'avoient alors aucun caractère. — Les écoles de Marseille les instruisirent aux Lettres & aux Arts, d'où leur Tome XXXIII.

vint la culture des terres & le culte de Teutatès joint à celui de Diane & d'Apollon, 161. Les Romains s'emparent du voisinage de Marseille, 162. Changent le gouvernement. - Introduisent leur langue. — De-là vient le reproche qu'on fait aux Gaulois, de parler trois langues, 162. Les concessions du droit Italique naturalisèrent le langage des vainqueurs. On voit des Volces parmi les Orateurs, &c. — La religion Romaine passe chez eux. — Aux Druides succèdent des Pontises, &c. Le seul usage des sacrifices humains s'y perpétue jusqu'à l'établissement de la religion Chrétienne, 163. Les peuples de la Gaule Narbonnoise avoient reçu les mœurs & la langue des Romains avant la conquête de Jules-César. Mém. Vol XXIV, 587. Etoient associés à des marchands Romains. — Furent admis au Sénat par César. — Ceux de la Celtique y entrèrent sous Claude. Ibid. 588. Leur amour pour le nom Romain, 593 & 661. Témoignage qu'en rend l'empereur Claude, 593. Quelles raisons les forcèrent à apprendre le latin, 660. Oublient la langue celtique, 661. Adoptent la langue vulgaire des Romains, 603. Parloient la langue romance au temps de Charles - le - Chauve, 605. Ils l'apprennent par la fréquentation des marchands, des artifans & des foldats Romains, 606. Voyez LANGUE. Plan systématique de la religion & des M m

dogmes des anciens Gaulois, par M. l'abbé FENEL. Mém. Vol. XXIV, 345. Leur métaphysique & leur morale. Ibid. 346. Reconnoissent six divinités, dont cinq leur étoient propres, 349. Voyez Bélénus, Hésus, TARANIS & TEUTATÈS. Le trithéisme des Grecs & des Romains réduit à deux divinités chez les Gaulois.— Ils honoroient d'un culte suprême, Taranis & Tuiston, 351. Les reconnoissoient pour principales divinités, l'une du Ciel & l'autre de la Terre, 352. Faisoient de Taranis leur mauvais principe, & de Tuiston le bon, 353. Appaisoient les Dieux par des sacrifices humains, de sang froid & par principe de religion, 3 55. Opposition entre les mœurs des Gaulois & celles des François. - Sacrifices humains fondés sur trois principes, 3 5 6. Dans quelles circonstances les Gaulois se nourrissoient de chair humaine. — Ils refusent la proposition que seur en fait Critognatus à Alésia, 3,58. Manière dont ils s'en servoient pour la divination. Voyez DIVI-NATION. Leurs temples étoient les bois, avant leur commerce avec les Phéniciens. - Ils n'avoient point d'idoles. — A doroient des arbres, des pierres, &c. 359. Eurent par la fuite des statues. — Bâtirent des temples, 360. Leur culte borné anciennement, s'étend à une infinité d'êtres. - Leur doctrine sur l'ame, 362 & suivantes. S'ils croyoient un pays des ames ou la métempsycose, 368. Voyez

AME. Raisons qui déterminent les Gaulois à s'immoler comme victimes, 370. Le peuple traité comme esclave. — Morale des anciens Gaulois, 370 & 371. Leur hospitalité. — Leur fidélité, 372. Leur connoissance du droit des gens, 373. Ils joignent sur les mêmes autels, leurs Dieux à ceux des Romains, 377. Se révoltent pour cause de religion, 380. Observations sur la religion des Gaulois, par M. FRÉRET. Mém. Volume XXIV, 389. Ce qu'en dit Strabon. — Ils suspendoient les têtes de leurs ennemis aux harnois de leurs chevaux & aux porches de leurs maisons. — Ils tiroient leurs présages de la manière dont les hommes qu'ils immoloient, rendoient les derniers soupirs, 394. Jetoient dans les bûchers des morts, des lettres pour leurs parens, les comptes & les obligations qu'on leur avoit faites, &c. - Du temps de Méla, on se contentoit de brûler les choses dont le mort s'étoit servi, 395. Dès le temps de César, ils ne brûloient plus les esclaves ni les cliens, 396. Étoient trèssuperstitieux.—Dans les dangers, promettoient de s'immoler s'ils ne facrifioient un autre homme à leur place, 401. Caractère des Gaulois comparé à celui des François. — Ils affectoient les mœurs Romaines. - Leurs révoltes pretextées par les tributs & par les exactions. - Il n'y fut point question de religion, 409 & suiv. Ils commençoient le jour au coucher

du soleil. Mémoites, Vol. XXIV, 413. Composoient leur année de lunaisons, & leur cycle de trente ans. Ibidem, 414. N'avoient que deux saisons, 418. Immoloient les victimes humaines pour de simples particuliers, 420. Voyez SACRIFICES. Oublient leurs cantiques. — Étudient les lettres Romaines.—Copient leurs nouveaux maîtres, 428. Voyez CÉSAR.

GAULOISES. Leur attachement à leurs devoirs. — Leur équité célèbre même parmi les étrangers. — Elles étoient consultées sur les affaires. Mém. Volume XXIV,

GAUZLIN, abbé de Saint-Denys.

Mém. Vol. XXIV, 692 & 696.

Soutient Louis, fils de Louis-le-Bègue. Ibid. 692. Ses mauvais desseins, 693. Envoyé contre les Normands, est battu, 696.

Devient évêque de Paris, 705.

Fortisse Pontoise, 709. Appelle le duc d'Austrasse au secours des Parissens. — Sa mort & sa sépulture, 710.

GAZ, mesure Orientale, plus longue chez les uns que chez les autres. Mém. Vol. XXXI, 391. Estimée vingt-quatre doigts ou fix poignets. Ibid. 391.

GAZACUM, GAUZACUM ou GANZACA, ville de la Médie Atropatène. Mém. Vol. XXXII, 560. M. D'ANVILLE établit sa position à Tauris. Ibidem, 561 D'suivantes. Voyez TAURIS. Son pyrée détruit par Héraclius, 560 C 563.

GÉANS n'ont pu être comparés faute d'évaluation des mesures.
— Ossemens inconnus pris pour des ossemens humains. Mém. Vol. XXIV, 532. Voy. SÉSOSTRIS. Arlakée, géant & géante à la cour d'Auguste. — Grandeur de leur squelette. Ibidem, 533. Voyez Arlakée, Gabbara, ÉLÉAZAR, MAXIMIN.

GEBENNA, CEBENNA, KE'M-MENON O'POE. Keven ou Keben, les Cevennes, plus étendues du temps de Pline qu'à présent. Hist. Vol. XXV, 69. Se terminoient au Rhône, à l'embouchure de

l'Isère. Ibid. 70.

GEHAN-GHIR. M. l'abbé BARTHÉLEMY remarque que les roupies d'or & d'argent avec l'époque de l'hégire & celle du règne de Gehan - Ghir, sont frappées en différentes années, Mémoires, Vol. XXVI, 575. Qu'elles n'ont point été frappées, comme le prétend Tavernier, au nom de la Princesse sa femme, puilque son nom ne s'y trouve pas. Ibid. 574 & 575. Que Gehan-Ghirn'observoit pas exactement la loi de Mahomet. — Son tombeau représente plusieurs flambeaux & deux Jésuites. — M, l'abbé Barthélemy conclut que ce Prince vouloit introduire l'usage des types sur les monnoies, comme il avoit introduit celui des statues dans les appartemens; que la Princesse associée à l'empire, s'étoit chargée de distribuer les monnoies aux peuples, sur plusieurs desquelles Mm ij

le [ ,

étoit le nom du Roi & celui de la Princesse. Mém. Vol. XXVI, 775 & 776.

GEINOZ, (François) Affocié en 1735. Hift. Vol. XXIII, 12. Entreprend de traduire Hérodote & d'en donner une nouvelle édition. Ibid. 109; & Hift. Vol. XXV, 253, 255 & Juiv. Ses remarques sur Hérodote. Hist. Vol. XXIII, 109 & suivantes. Défense d'Hérodote contre l'accusation de Plutarque, où l'on expose la méthode & le plan de cet historien. Mém. Vol. XXIII, 101 & Suiv. Sa mort. Hiff. Vol. XXIII, 109; & Hist. Vol. XXV, 7 & 257. Son éloge par M. DE BOUGAINVILLE. — Sa naissance. — Sa famille. Hift. Vol. XXV, 239 & Juiv. Vient étudier à Paris à l'âge de dix-sept ans. -Est reçu aux Trente-trois. Ibid. 241. Embrasse la philosophie de Descartes, 242. Plan de ses études, 243. Est proposé à une chaire d'hébreu, 244. Obtient de ses Supérieurs la dispense d'éaudier en Sorbonhe. — Va prendre l'air natal. — Obtient un canonicat à Bulle, 245. — Est ordonné Prêtre par l'évêque de Sion. — Ses sermons, 246. Emploi de son temps en Suisse, 247. Revient à Paris. — Est Aumônier des Gardes-Suisses, 249. Priviléges de cette Compagnie.— Il se charge de l'éducation du fils de M. DE SURBECK.—Succède à M. l'abbé de Vertot dans l'Académie, 250. Ses ouvrages, 251 & July. Travaille an Journal

des Savans, 254. Se trouve à la bataille de Fontenoy, 255.

GELDUM, terminaison des mots allemands des loix Saliques. — Ce qu'il fignifie. Mémoires, Volume XXIV, 776.

GELLONE. Voyez GUILLAUME

au court-nez.

GELON. Comment se doit compter fon règne. Voyez PAROS.

GEMINA ou GEMELLA, nom donné aux colonies formées par les vétérans de deux légions. — Se donnoit aussi à une légion composée de deux légions réunies. Hist. Vol. XXV, 97.

GENEVA, dans le pays des Allobroges. — Pline n'en parle pas. Hist. Volume XXIX, 232. Elle étoit commue de César. — C'est Genève. — Elle étoit frontière des Allobroges & des Helvétiens. — Ses monumens prouvent qu'elle a été colonie. — Un Moderne foutient qu'elle fut appelée Geneva Sextanorum. Ibid. 233.

GÉNIES. Ce qu'on en doit penser. Hist. Volume XXIII, 32. Les hommes de l'âge d'or deviennent après leur mort, Génies Confeillers des Dieux.—Les hommes de l'âge d'argent deviennent Génies terrestres. Mém. Vol. XXIII, 274. Les Latins donnent ce nom aux Intelligences. — Il vient des Orientaux. — Différentes prononciations de ce mot. Mém. Vol. XXXI, 281. Voyez GOÉTIE & INTELLIGENCES.

GENTILSHOMMES. Leur ignorance faute de livres. Mém. Vol. XXIV, 595. GEOGRAPHIE. Erreurs considérables des anciens Géographes. — Viennent des fausses relations & des mémoires infidèles, sur-tout de ceux qui ont écrit les conquêtes d'Alexandre. Hifl. Vol. XXV, 40, 43, 45, 46 & 48. Les Anciens avoient des cartes géographiques. Voyez CARTES. Ils ont confondu la mer Caspienne avec le Pont - Euxin. Voyez CASPIENNE. Ont pris le Jaxarte pour le Tanaïs. Ibid. 43 & 45. Suite de cette erreur, 45, 48 & fuiv. Voyez JAXARTE & TANAIS. Remarques de M. DE LA NAUZE sur quelques points de l'ancienne Géographie. - Article 1. Distance de Rome à Aricia, & des stades employés par Strabon & les Anciens. Mém. Vol. XXVIII, 362 & Juiv. Voy. ARICIA & STADE. Article 11, Justification d'un endroit de la Géographie de Pline. Ibid. 373 & suiv. Voy. PLINE. Article 111. Position de la porte Capène, & distance de cette porte au milliaire doré, 380 & suivantes. Voyez CAPÈNE & MILLIAIRE DORÉ. Article IV. Sur l'endroit de la ville de Rome d'où l'on comptoit les distances par milles Romains, 388 & fuiv. Voyez MILLE & ROME.

GÉORGIE. Son étendue. Mém. Vol. XXXI, 368.

GEOU-GEN, peuple puissant, maître de la Tartarie. — Tire son or gine des Topa ou des Huns. — Leur samille royale s'appelle Yeoukieou-liu. — Prend le titre de

Rhan. — Ils font des incursions en Chine & vers les frontières de l'Europe. — Les nations Sarmatiques engagent les Chinois à armer contr'eux. Mémoires, Vol. X X VIII, 113 & 114. Attila leur envoie des Ambassadeurs à cet effet. Ibid. 114. Les Geou-gen sont les mêmes que les Ogors. — Ils sont détruits par les Turcs. — Ceux qui échappent, passent en Europe, & paroissent au temps des Abares, 114 & 115. Voyez AWARES.

GÉPIDES. Leurs différens avec les Lombards.— Voy. LOMBARDS. Contestation sur l'époque de leur ruine. Mémoires, Vol. XXXII, 399.

GERARE, femmes choisses pour célébrer les mystères de Bacchus.

— Elles étoient au nombre de quatorze. — La femme de l'Archonte étoit à seur tête. — On lui donnoit le titre de Reine. — Manière de se préparer à ces mystères. Mém. Vol. XXIII, 252. Formule rapportée par Firmicus. — Expression fingusière de Démosthène. Ibid. 253.

GERGOVIA. L'opinion commune la place sur la montagne de Gergoye, à une lieue de Clermont, qui porte ce nom depuis le XVI. siècle. — Elle s'appeloit auparavant Puy-de-Mardogne. — Dissicultés sormées sur cette opinion par M. LANCELOT — M. l'abbé LE BEUF sait voir qu'un canton de terre proche Clermont, portoit en 1170, le nom de Gergovia, Hist. Vol. XXV, 139 — M m üj

Remarque que la montagne est conforme à la description de César, & qu'on y trouve quantité de fragmens de cette terre que les Romains appeloient terra Campana. Hist. Vol. XXV, 140.

GERID. Voyez GARAMANTES, GERISA. Voyez GHERZE.

G E

GERMAINS, habillés ordinairement du sagum. Mém. Vol. XXXII, 653. Les plus riches étoient vêtus d'une longue robe & quelquefois de peaux de bêtes. Ibid. 664. Ce nom étoit nouveau du temps de Tacite. — Ils se nommoient auparayant Teutsch.— Célébroient Tuiston dans leurs vers. Mémoires, Volume XXIV, 570. Conservent aujourd'hui le nom de leurs Dieux. Ibid. 571. Leur pays étoit abondant en chevaux. - Ils ne connoissoient d'autre gloire que celle des armes, 574. Divinisoient des semmes, 375. M. FENEL pense qu'il y eut un changement dans leur religion entre le temps de César & celui de Tacite, 381 & suivantes; & qu'ils recurent la religion des Gaulois avec les Druides, 384; mais qu'elle n'y étoit pas entièrement établie sous Néron, 386. Différence entre les Germains & les Gaulois. — Leurs Dieux, 381. Comparaison de ce qu'en disent César & Tacite. — Ils sacrifioient à Hercule & à Isis. — Ils se croient descendus de Tuiston. — Comptent par nuits, 383. Voyez CÉSAR. Observations sur la religion des Germains, par M. FRÉRET, 389. Il soutient

qu'elle n'étoit connue à Célar que par le rapport des Gaulois, 3 90. Les Germains passoient pour être meilleurs Astronomes que les Gaulois. — Leur fête où Apollon venoit converser avec eux, duroit depuis l'équinoxe jusqu'au lever des Pléiades, 416. Les critiques pensent que cette fête étoit le retour de la lunaison civile au même point que l'équinoxe. — Opinion de Scaliger sur l'établissement de cette sête. — Opinion de Rudbeck, 417. Ils avoient des années intercalaires appelées Trilidi. — Partageoient leur année en trois saisons. — Ne connoissoient point l'automne. Leurs Prêtresses ardées comme des Divinités, 418 & 422, Crédit de leurs Prêtres, 419. Ils ne ressembloient point à ceux des Gaulois. — Régloient par leurs prédictions, les opérations militaires. - N'immoloient des victimes humaines que pour l'intérêt général, & presque toujours des prilonniers, 420. M. FRÉRET soutient qu'ils n'abandonnèrent point leur religion pour celle des Gaulois; que la persécution des Druides & l'établissement de leur religion chez les Germains sont iuppolés, 421, 423 6 431; que les Germains étoient ennemis des Gaulois; que leur langage étoit très-différent; que les femmes y exerçoient le sacerdoce, 422. Aucun des noms de leurs Dieux ne ressemble à ceux des Dieux Gaulois, 423. Ils adoroient des Dieux allégoriques ayant le règne

de Tibère, Mém. Vol. XXIV, 423 & 431. Adoroient les dieux Alcis, que les Romains prenoient pour Castor & Pollux. — Tacite peu persuadé de cette identité. Ibidem, 424. Leur divination par les baguettes, 425. Leurs cantiques, annales de leur nation, contenoient les fables de leur origine, 426. Leur attention à les conserver. — Ils pouvoient avoir l'usage de l'écriture, 428. Leurs cantiques. Voy. CANTIQUES.

GERMANES, HYRCANIENS, SARMANES, noms donnés aux philosophes Indiens. Mém. Vol. XXXI, 95. Voy. INDIENS.

GERMANIACUM. Voyez GER-MIGNI.

GERMANICOPOLIS, ville de Paphlagonie. Disfertation de M. l'abbé BELLEY sur son ère. Mém. Vol. XXX, 324 & suiv. Plusieurs villes de ce nom. — Ses medailles frappées sous Septime-Sévère. — M. Vaillant les attribue à celle d'Isaurie. - M. l'abbé BELLEY fait voir qu'elles appartiennent à celle de Paphlagonie. Ibidem, 324 & 325. Elle est appelée la maison des Dieux. -Devoit avoir plusieurs temples. Divinités de cette ville, 326. M. l'abbé Belley fait voir qu'elle est la même que Gangre, 330, 334 & 335; que son ère lui est commune avec la ville de Néoclaudiopolis, 330 & 331. Remarque que la flatterie ou l'espérance d'une condition meilleure, faisoit adopter les époques du changement du gouvernement;

que cette ère se rapporte à l'union de la Paphlagonie à la Bithynie, 331 & 332. Preuve tirée de la comparaison des médailles avec les règnes des Empereurs, 332 & suiv. Position de Germanicopolis, 334. Son antiquité. — Devient métropole de Paphlagonie. — Son concile. — Elle conserve le nom de Gangre, 335. Est capitale du Thème de Paphlagonie. — Ses différentes révolutions. — Son état actuel 336.

GERMANICUS. Ouvrages qu'il fit rétablir. Mém. Vol. XXIV, 170. Arc de triomphe en mémoire des étendards perdus par Varus & repris par Germanicus. — Monumens qu'on lui érige après sa

mort. Ibid. 171.

GERMIGNI, Germaniacum, deux villages de ce nom. — Leur pofition. Mémoires, Vol. XXIV, 722.

GERNUHERA, ZERMIZIRGA. Sa polition à Arani. Mém. Vol. XXVIII, 452.

GERRA. Voyez EUPHRATE.

GÈTES. Mémoire de M. D'AN-VILLE sur cette nation. — Darius les rencontre au bas du Danube. — Hérodote en parle comme faisant partie des Thraces. — Strabon leur donne le même langage. Mém. Volume XXV, 34 To suiv. & Mém. Vol. XXX, 238. Les Romains les appellent Daces. Mém. Vol. XXV, 34 To 35. Pline leur fait habiter le mont Hémus. Mem. Vol. XXX, 238. Leur demeure fixe au-delà du Danube. — Alexandre va les

y chercher. Mém. Vol. XXV, 34. Ils battent Lysimaque & font prisonnier son fils. — Médailles de ce Prince trouvées à Deva, font, suivant M. D'ANVILLE, du trésor pillé sur ce Prince. — Strabon semble distinguer les Daces des Gètes.— On les trouve souvent en-deçà du fleuve, surtout quand il est glacé. Ibid. 35. Boërebeste, un de leurs Rois, détruit les Boïens & les Taurisques. - Leurs courses réprimées fous Auguste. — Conquis par Trajan & réduits en province Romaine. — Leur pays connu aujourd'hui sous les noms de Moldavie & de Valakie. — L'étendue qu'Eutrope donne à ce pays, paroît trop petite. — II paroît par un traité de Caracalla avec les Daces, qu'ils ne furent pas tous conquis, 36. Aurélien retire les garnisons de la Dace. -Du temps de Caracalla, les Goths entament la Dace. - Spartien confond les Gohts avec les Gètes. - Le nom de Goth est tudesque, celui de Gète est scythe. — Les noms propres Gètes différens des Gothiques, 37. Ceux des villes également différens. — Les Allemands, sur - tout les Suédois, veulent avoir donné l'origine aux Gètes. — L'origine des Gètes est Scythique, 38; & Mém. Volume XXX, 238. Ils venoient des Massagètes. Mém. Vol. XXV, 38 & 39 Pourquoi les Gètes n'ont point été appelés Massagètes. Le Jaxarte, situé dans leur pays, porte pendant un grand

espace de temps le nom de Gété. Ibid. 38. Les premiers s'emparèrent du pays des Cimmériens. - Les Daces venoient du même pays. — Leur affinité avec les Dahes sur le rivage de la mer Caspienne. — Ces derniers étoient de même origine Scythique. — Leur nom transformé en Dace, en convertissant l'aspiration en c. 39. Leur législateur Zalmoxis leur enseigne l'immortalité de l'ame, fondée sur la métempsycose. - On attribuoit leur intrépidité à cette persuasion. - Vesta étoit leur principale divinité, 40. Voyez BACTRIANE. Leur Pontife. Voyez PONTIFE.

GHANA. Voyez NIGER. GHEBR OU GHÈBRE. Nom injurieux qu'on donne aux Mages en Perse. — Ils sont connus sous ce nom chez les Nations étrangères. Mém. Vol. XXXI, 483. Ce nom est une exécration dans la bouche d'un Musulman. Mém. Vol. XXV, 103. Les Turcs le prononce Ghiaour. — Pourquoi on les appelle de ce nom? -Conjectures de M. l'abbé Fou-CHER sur cela. Mémoires, Vol. XXXI, 483 & 484. Il estime qu'un Ghèbre qui se fait Musulman fait un pas vers la vérité. Mémoires, Vol. XXV, 103. II remarque qu'Origène appelle les Perses Cabires. — Analogie de ce mot avec celui de Ghèbr. Mém. Vol. XXXI, 484. Il avoit la même signification en Perse, & déligne aujourd'hui une cuiralle. — Ghèbr ou Gabir le même

mot

GH

mot. — Signifie ordinairement un homme fort, un forgeron. — L'alchimiste Géber n'étoit peutêtre ainsi nommé qu'en vertu de son art. — Cet art étoit en horreur en Perse, à cause de la profanation du feu. Mémoires, Vol. XXXI, 48 s. Le nom qu'on leur donnoit étoit une injure énergique. -Ghèbr signifioit donc, dans son origine, un forgeron. — Il fignifie aujourd'hui ceux qui détestent les forgerons. — Croyance des Ghèbres, suivant Prideaux.—Les Mahométans les accusent d'idolâtrie. Ibid. 486. On doit s'en rapporter à ceux-ci, suivant M. l'abbé Foucher, 487; & Mémoires, Volume XXV, 103. M. Hyde prétend, au contraire, qu'il en faut croire les voyageurs. - Samson & les autres voyageurs en parlent avantageusement. Ibid. 104. — Donc les Ghèbres sont justifié de l'accusation d'Idolâtrie. Mémoires, Volume XXXI, 487 & 488. M. l'abbé Foucher fait voir, au contraire, qu'ils étoient Sabaites & Dualistes avant la conquête des Sarasins; qu'ils auroient pu changer depuis, & se couvrir de subterfuges, pour éviter les railleries des Musulmans; mais que leur ignorance ne leur a conservé du Zerdusht que les pratiques superstitieuses. Ibid. 489. M. l'abbé FOUCHER ajoute que les voyageurs sont peu d'accord les uns avec les autres sur ce fait; que Chardin atteste précisément le contraire, 490; & que les Tome XXXIII.

Ghèbres accordent au Soleil & au feu l'adoration extérieure que nous rendons à Dieu, - Les Ghèbres pensent, suivant Samson, que le Soleil est tiré du néant; suivant Chardin, qu'il est incréé, 492; suivant le correspondant de Hyde & Henri Lord, qu'il est une particule de la divinité, 493. Il est difficile aux étrangers de s'instruire de la religion de ce peuple, pourquoi! ---Ils évitent de s'expliquer sur la. nature du Soleil & du feu, 494. M. l'abbé FOUCHER conclut de tout cela que les Ghèbres n'ont aucune idée de la création; qu'ils croient encore aujourd'hui que l'Univers est composé d'une matière insensible & de deux Principes, Oromaze & Arimane, 496; que les anciens Perses regardoient ces deux Principes comme indépendans; que le nouveau Z*erdush*t leur apprit que Dieu n'est pas circonscrit dans les bornes de l'Univers; & que les Mages revinrent à leur ancien système, & formèrent la secte des Maguséens, 497. Voy. MAGUSÉENS. Ceux qui habitent les villes paroissent zélés de la réforme du second Zerdusht. — Différence entre ceux - ci & les autres, 497 & 498. Savoir si les Ghèbres sont encore dualistes. — M. l'abbé FOUCHER fait voir qu'ils le font, que Chardin & les autres voyageurs le témoignent; mais ils font dualistes mitigés. — Ils supposent un Dieu supérieur aux Principes, 499; & doivent user Νa

d'une grande circonspection sur leur dualisme.—Ceux qui veulent vivre libres, se retirent dans les montagnes. — M. Mosheim en parle peu exactement, & les distingue mal-à-propos des disciples de Zoroastre. Mém. Vol. XXXI, 500 & 501. Ils conviennent, avec ceux des villes, du nom de Yezdan pour Dieu, & de celui d'Ariman pour le mauvais Principe: il leur attribue de reconnoître le mauvais Principe pour divinité; c'est une calomnie. — Si Plutarque en a parlé de même, il confondoit avec les Ghèbres des peuples d'Orient qui adoroient le Diable.-Les Zoroastriens zélés de M. Mosheim sont des Maguséens, que les Musulmans ne fouffrent pas, au lieu qu'ils tolèrent les Ghèbres mitigés. Ibid. 501. Pour les connoître, il faudroit de leurs écrits. — Le seul qu'on connoît est le Sad-der.—M. Hyde s'en sert pour prouver leur ofthodoxie, 502. M. l'abbé FOUCHER en fait l'extrait, pour prouver le contraire, 506; & soutient que le Sad - der & les voyageurs sont d'accord fur les deux erreurs dont les anciens Perses sont convaincus, & que les Ghèbres n'en different que par la modération causée par la crainte, 508. Voy. SAD-DER. Ghèbres de l'Inde. Voyez GROSE & PARSIS.

GHER-SELBIN. Voy. ATLAS.
GHERZÉ, ville d'Afrique; sa
position. — Monumens qu'on y
trouve, pris par les Arabes pour
des pétrissications. — Connue de

Ptolémée sous le nom de Gerifa. Mém. Vol. XXVI, 79.

CHIAOUR. Voyez GHEBR.

GHIR, rivière qui descend de l'Atlas. — On la trouve dans Pline. Mém. Vol. XXVI, 80

GIAM. Son ulage & son étendue.

Mém. Vol. XXX, 134.

GIBERT, (Joseph - Balthasar) Avocat au Parlement, Associé en 1746. Hift. Vol. XXIII, 13. Succède à la Pension en 1762. Histoire, Volume XXXI, 4. Sa Dissertation sur l'époque de la mort de Darius fils d'Hystaspe. & sur le commencement & la durée de son règne. Mém. Vol. XXIII, 33. Ses Observations sur la chronique de Paros. Ibid. 61. Differtation fur les premiers habitans de la Grèce. Mém. Vol. XXV, 1. Mémoire sur la chronologie de l'histoire des Machabées. Mém. Vol. XXVI, 112 & fuiv. Remarques fur l'ancienne année des Juifs, & sur la célébration de leur Pâque. Mém. Vol. XXVII, 84 & Juiv. Observations sur les mesures anciennes. Mém. Vol. XXVIII, 212 & Juivantes. Dissertation sur le lac de Mœris... Lbid. 225. Mémoire sur les Mérovingiens. Mém. Vol. XXX, 557 & Suiv. Article premier, sur l'époque de l'usage du nom de Mérovingiens. Ibidem, 5 58. Article second. Examen grammatical du nom dont s'est formé celui de Mérovingiens, 566 & suivantes. Article troisième. Observations historiques sur l'origine des.

Francs. Mém. Vol. XXX, 570 C Juiv. Recherches historiques sur les Cours qui exerçoient la Justice fouveraine de nos Rois, sous la première & la seconde race, & au commencement de la troissème. Ibid. 587 & Juiv. Mémoire sur la chronologie des rois de Juda & d'Israël. Mém. Vol. XXXI, 1 & suiv. Eclaircissemens sur les règnes de quelques rois de Baby-Ione & de Perle. Ibid. 29 & suiv. Nouvelles Observations sur les années des anciens Perses, 51 & suiv. M. GIBERT prépare une édition d'Hérodote. Hist. Volume XXV, 11.

GIBRALTAR. Où commence le détroit du côté de l'Océan & du côté de la Méditerranée. Mémoires, Vol. XXX, 97. Voyez FRETUM & GADITANUM.

GIEMSCHID, roi Persan qu'on suppose avoir régné avant le dé-Iuge. Mém. Vol. XXXI, 66. Les ecrivains Persans lui donnent pour Ministres Islouf & Pythagore. — Ce qu'on lui attribue pourroit l'amener au temps de Cyrus. — Ils le regardent comme le premier Dhulcarmin. - Voyez DHUL-CARMIN. Son histoire convient singulièrement au fils d'Hyttaspe ou à Xerxès, qui ont porté les premiers leurs armes en Europe. Ibid. 67. Cest sous le règne de Xerxès que le 1." de phevardin tomba au jour où le Soleil eutre dans le signe du Bélier; ce qui prouve que Giemschidest Xerxès, qui réforma l'année Persane, 68.

GIORANIDES. Leur Tribu quitte l'Arabie méridionale. — A quelle distance du puits d'Agar elle se fixe. — Bâtit la ville d'Yatreb. — Per se son établissement jusqu'au puits. — Le cède à Ismaël. Mém. Vol. XXXII, 407. L'enlève à ses descendans. — En est dépossédée. — Comble le puits & y jette le plus précieux du trésor, sur-tout la pierre noire. Ibid. 408 & 409. Se retire à Yatreb.—Deux Tribus méridionales, poussées par une inondation, s'emparent de cette ville. — Une autre Tribu bâtit Baten-mor, à une journée de la Mecque, 409. Le chef de cette Tribu s'empare de la Mecque, & remplit le temple d'idoles, 411.

GIORGION. (le) Voyez Cou-

GIR, fleuve d'Afrique; Notissimus, suivant Claudien. - Son cours, suivant Ptolémée & suivant les géographes Arabes. — Connu sous le nom de Nil des Nègres. -Sort de la vallée Garamantique. M. D'ANVILLE lui trouve deux dérivations. Mém. Vol. XXVI. 65 & 66. L'une forme le marais Chélonides, suivant Edriss la rivière de Coucou.—L'autre forme le marais Nube.—Communique au vrai Nil, par le canal Barh-elazrak. - Ptolémée n'en donne pas absolument la jonction, parce que ce canal ne se remplit que dans les débordemens; d'ailleurs sa distance est immense. Ibidem. 67 & 68.

GIUN-AL-MALIK ou golfe du Nn ij Roi, connu d'A gatarchide, &c. fous le nom d'A reisurne ui nue ou golfe immonde. Hist. Vol. XXIX, 260.

GLANDELACUM, ancienne ville d'Irlande, n'est plus qu'un vallage.

— Évêché dans la province de Leinster. Mém. Vol. XXXII, 654. Tire son nom de l'idiome celtique. Ibid. 655.

GLANDOMIRUM, ville de l'Espagne Terragonoise. — Tire fon nom de l'idiome celtique. Mém. Vol. XXXII, 655.

GLANNA ou GLANNAFO-LIUM, Glanfeuil, aujourd'hui Saint-Maur-fur-Loire, abbaye entre Angers & Saumur. — Tire son nom de l'idiome celtique. Mémoires, Volume XXXII, 655.

GLANNATIVA, Glandève, postérieure aux empereurs Romains.—Tire son nom de l'idiome celtique. Mém. Volume XXXII, 651 & 655.

GEANNIBANTA, ville de la Grande-Bretagne, que Cambden croit être Bainbrig, tire son nom de l'idiome celtique. Mém. Vol. XXXII, 654.

GLANOVENTA, ville de la Grande - Bretagne bâtie par les Romains. — On croit que c'est Gebrin. — Elle tire son nom de l'idiome celuque. Mémoires, Vol. XXXII, 654 & 655.

GLANUM LIVII. Mémoire de M. MÉNARD sur sa position, son origine & ses anciens monumens.

—Sa position dans le pays des Salyens. Mém. Vol. XXXII, 650.

N'est point Glannativa, ni Glandanum, ni Gap. — L'opinion la plus générale la place à Saint-Remi; mais il n'y a aucun vestige ancien. Ibid. 651. D'ailleurs elle s'appeloit anciennement Fretta. Voyez SAINT-REMI. Position de Glanum Livii à une demi-lieue de Saint-Remi, 652; & Hift. Vol. XXIX, 241. Démontrée par des vestiges antiques, & par la conformité de position entre ee lieu & la Table de Peutinger. - Son origine- Mémoires, Vol-XXXII, 652 & 653. Les Anciens l'appeloient Glanum tout court, Pline est le premier. qui ajoute Livii. — Son nom paroft. être celtique, latinisé par les Romains. Ibid. 654. Voyez GLAN-DELACUM, GLANNA, &. Pouvoit fignifier une colline, 655. Fondée par M. Livius, commandant dans les Gaules, vers l'an 740. — Y établit une colonie & lui donna son nom, 656. Pline la met au rang des villes Latines, sans lui donner de cotonie, 657. Ses anciens monumens. — Un arc de triomphe. -Description de ce qu'il en reste,. 658 & 663. M.M.ENARD fait voir que cet arc fut élevé en l'Ironneur de Claudius Drusus, 662. Voyez DRUSUS. On y voit. un mausolée; description de ce qu'il en reste, 664. Mauvaises. explications qu'on en a données. 665. Il paroît avoir été construit en même temps que l'arc detriomphe, 667; & peut être un cénouphe dressé à la mémoire de equelque capitaine qui avoit combattu avec Drusus.-Manière d'en lire l'inscription. Mémoires, Vol. XXXII, 668. Description d'une statue trouvée autresois à Glanum. Ibidem, 669. C'étoit celle d'une divinité, sous le nom de Fides publica, 670.

GLOBE terreftre. Sa circonférence, suivant Aristote, Anaximandre & Ératosthème. Mémoires, Vol. XXIV, 436 & 507. Celle de ce dernier est la plus célèbre. Mid. 510. Celle de Possidonius est extrêmement fautive, 517. Les contradictions entre ces mesures disparoissent, par la suppossion de différens stades, 518. Mesure ordonnée par le calife Almamoun. — Détail de l'opération; fameuse par la célébrité des Astronomes. — Division du globe, selon les Chinois, 542. Voyez LI.

GNANICUEULS. Saints des Indes qui n'adoroient que Dieu. Mém.

Vol. XXXI, 219.

GNOMONS. Les Anciens les terminoient par un globe, pourquoi?

On en voit fur des médailles.

Mém. Vol. XXIV, 515.

GNOSTIQUES. Leur doctrine étoit orientale, & conforme aux principes religieux de la Perse. Mémoires, Volume XXXI, 3,15. Infectent les églises d'Occident & d'Orient. — La philosophie de Zoroastre donne naissance à leur hérésie. Ibid. 448. Bardesanes la puise en Perse & aux Indes, 449. Voy. BARDESANES. Ilsadoptent le système de Platon, & reconmoissent aves lui Dieu & la ma-

tière. — Ils se forment des idées smistres de l'ame matérielle, pour fe rapprocher des Mages; & donnent la formation de l'Univers à un Eon, qui ne put empêcher te défordre. — Ils admettent un Verbe, qui vient délivrer les ames de leurs souillures. — Ils veulent corriger Platon par Zoroastre. 452; mais ils sont retenus par l'autorité de Platon. — Ils confervoient quelque respect pour l'Ancien Testament, 455; se réunissent avec les Manichéens, 468; & admettoient un Génie pour introduire les ames dans les corps,

GOETES. Voyez DACTYLES.

GOETIE au MAGIE NOIRE, profession de ceux qui rendoient des
oracles par les ames des morts.
Mém. Volume XXIII, 174. On
s'adressoit aux Génies malfaisans.—
Elle suppose les mauvais Génies
aux entrailles de la terre.— Cette
magie venoit d'Orient, où des.
peuples adoroient les esprits soumis à Satan. Mém. Vol. XXVII,
358.

Gog & Magog. Mémoire de M. D'ANVILEE fur le rempart de Gog & Magog. — Ézéchiel défigne par ces noms les régions septentrionales. — Lagog signifie un canton citérieur. H. st. Volume XXXI, 210. Les historiens. Orientaux les regardent comme des peuples qui ont désolé la haute Asie, & disent qu'Alexandre les contint derrière une chaîne de montagnes. — Hare s'agu point icit de Derbend. Voy. DER-BEND. Na iij.

Errreur de Bochart sur la dénomination du Caucale, tirée de Gog-hasan. Hist. Vol. XXXI, 211. Gog & Magog fort loin du Caucase. Ibidem, 213. Se trouvent, suivant Edriss & Affergani, dans le sixième Chimat, 214. Etenduse de ce rempart & sa description. — Plusieurs auteurs . l'ont confondu avec la muraille de la Chine, 215. Longitude de ce rempart, suivant M. D'A'N-VILLE, 216. Question, it ce rempart a existé. — Connu dans l'Orient. — L'ancienne carte du Gesta Dei per Francos lui donne ane polition, 217. Ce qui concerne les nations Gog & Magog le trouve dans les historiens Chinois, 218. Peuvent être les nations connues des Chinois sous les noms de Hioum-nou & Toumhou, 219.

GOGUET. (M.) Son opinion sur le récit d'Hérodote, dans l'oppofition du lever & du coucher du Soleil; résutée par M. DUPUY. Hiss. Vol. XXIX, 96 & 100.

GOLFE d'Ambracie. Voyez AM-BRACIE.

Golfe Gaulois, aujourd'hui golfe de Lyon. Histoire, Vol. XXVII,

114.—Son étendue.—Sentiment des Bollandistes sur son nom.—
Celui de Guillaume de Nangis plus vraisemblable. Hist. Volume

XXV, 66. Il commençoit au cap Couronne, & se terminoit au promontoire Aphrodision, nommé aujourd'hui cap de Creuz, &, par les monumens du moyen âge, caput de Crucibus. — Ce golfe

partagé en deux, suivant Strabon, par l'île de Blascou & le mont Sigius. — Voyez BLASCOU & SIGIUS. La plus grande partie, où se décharge le Rhône, est appelée golfe Gaulois.—Les atterrissemens l'ontrendu très-différent de ce que dit Strabon. Ibid. 67. Les étangs, séparés de la mer par le banc de sable appelé la plage, faisoient partie de la mer. — Voyez AIMARGUES & PSALMODI. La partie occidentale est encore comme du temps de Strabon, 68.

GOLFE Persique. Recherches géographiques de M. D'ANVILLE iur ce golfe. Mém. Vol. XXX, 132. Longueur de ce golfe & sa position en lautude. — La carte qu'il en donne, tirée de tout ce qu'il y a de plus instructif. Ibid. 1 3 3. Elle contient l'évaluation de plusieurs espaces qui déterminent la longueur, 134; & porte lur la distance de l'île Karek à l'île Keish, 136; sur la distance de Karek à l'embouchure du Tigre, 137; & sur deux points en latitude, Bender-abossi & Basra. — Latitude de Bender, 1 3 8. Latitude de Bafra. — La navigation du golfe le long de la Caramanie, de la Perse & de la Sustane, en suivant Néarque, conmence au cap de Jask, 139 & 140. Position de Jask. — Est le Badis de Néarque & le Carpella de Ptolémée. -Montagne ronde appelée Elbourz, connue de Ptolémée sous le nom d'Affabe, 140, 141 & 196; où il y avoit un pyrée. — Harmozia,

 $\mathbf{G} \mathbf{O}$ 

dans Néarque; Armiza, dans Prolémée; Armusia, dans Pline; ville dont les habitans sont transportés à Ormus. Mém. Vol. XXX:, 141 & 145. En quel temps. -Position de Harmozia. Ibid. 1.4.1 # 14.2. Rivière Anamis ou Andamis, la même que celle d'Ibmhim. - Le pays s'appelle Mogostan. - D'où vient ce nom, 142. Distance de Harmozia au promontoire d'Arabie, 144. Orguna, île, n'est point celle dont parle Ptolémée, & doit être Ormus. -Oaracta, île, subsiste dans Vroct, 146 & 149. Elle se nomme aussi Kesem, Kismis & Queixomo.—Son fol. — Son étendue. — Tumbo, He, convient avec la route de Néarque.—Isle consacrée à Neptune, M. D'ANVILLE fait voir que C'est Angan, 150. Ser-mion est représenté dans les cartes par Salmunte, 151. Pylorus, île, actuellement Pelur ou Peloro. -Sidodona; manière de vivre de les habitans. — Buflion. — Sannas, montagne voisine, peut avoir donné le nom à Sidodona, 152; M. D'ANVILLE croit qu'elle est la Sagdana de Ptolémée, 154. Calaa, promontoire appelé Tarfia, 152; existe dans l'île de Krish ou Cais, inhabitée du temps de Néarque. — Son étendue. '— Confacrée à Mercure & à Vénus. - Avant qu'Ormus, fut habitée, elle étoit l'entrepôt du conunerce, 153. Néarque fixe à Catara les limites de la Caramanie & de la Perse.-Récapitulation de la route, . 1 54. Caisardras, île déferre, doit

٠.;

être Andarvia. - Néarque ne nomme point Lara, 155. II nomine Ochus, montagne inconnue, & Apostanos, austi inconnu: le cap Naban: Gogana, connu fous le nom de Congan ou Congan: Sitaces, rivière; son rivage peu profond, 157; connue de Pline & du géographe Arabe; difficulté qui s'y rencontre; n'est point la rivière de Shiraz, 158: Hieratin, ville & tivière du même nom; le géographe Turc appelle la ville Kierarin, & la rivière Dekian, 160: Pedargus, torrent, est la poime de Risher: Taucé, à l'embouchure du Granis; cette rivière doit être Boshavir: & Taou-tang ou Tauag, 161; connu de Ptolémée & de Strabon. — Faute à corriger dans Strabon.—Rogenis, rivière, connue du géographe Arabe sous le nom de Shirin, 162. Brizana, rivière, paroît répondre à Bender-delem, 164 & 165. Les lacunes, dans les distances de Néarque, forment des difficultés -- pour remplir la route, 165. If reconnoît l'Orosis pour la plus. grande rivière de la navigation, 166. Elle est la même que l'Oroatis & le Pasitigris. — Cellarius la confond avec l'Araxes. — Les Orientaux l'appellent Tab. Erreur de Diodore sur la largeur de cette rivière, 167. Néarque ne peut aborder terre sans danger. ce qui le vérifie, 168. Il aborde à Diridotis, 169. Voy. Térédon. Aginis; fa polition; fon analogie avec Zéinii 184. GOLZIUS a mérité à juste titre le

nom d'Antiquaire. Mém. Volume XXIV, 32.

 $\mathbf{G} \cdot \mathbf{O}$ 

GONDEBAUD, aventurier, se dit fils de Cloraire I. Levé sur le pavois à Brive. — Frédegonde & Brunehaut lui font des avances. - Tué par ceux de son parti. Mėm. Vol. XXX, 645.

GONFANON. Origine de ce mot. - Imitation d'une coutume de la milice Romaine. Mém. Volume

XXIV, 425.

GONSAGUE, (Louis de) duc de Nevers, abat l'hôtel de Nesse, & y fait construire l'hôtel de Nevers, qui substite en partie dans l'hôtel de Conti. Hift. Vol. XXIII, 265.

GONTRAN place Sigébert sur le trône. - Lui laisse enlever la ville de Tours. - Reuré dans l'assle de Saint-Martin, Chilpéric le redemande à l'Evêque. Mém. Volume

XXVI, 607.

GORDIEN reprend Nisibe.--Passe l'Euphrate. — Contraint Sapor de se retirer dans ses Etats, & le poursuit jusqu'à Ctésiphon. — Ses victoires gravées sur tous les métaux. Mém. Volume XXVI, 397.-Son triomphe. Mim. Vol. XXIV, 135.

GORGIAS est le premier qui se vante de faire un discours sans préparation. - Il est raillé par Socrate. Mém. Vol. XXX, 6; & Mém. Volume XXXII, 144 # 145. On lui élève une statue d'or. Mém. Vol. XXX, 6. Ce qu'il dit du dialogue de Platon qui porte son nom. Mém. Vol. XXXII, 139. Voyez ELÉE.

GORILLES. Voyez HANNON & Pongos.

GOTHLANDIE ou RUGU-LANDIE, est la côte de la mer Baltique ou la Poméranie. Mém.

Vol. XXXII, 384.

GOTHS. Nations Germaniques; confondus avec les Gètes. - Voyez Gètes. Partagés en Ostro-goths & Visi-goths. Mem. Vol. XXX, 238 & 239. Les peuples qui leur sont associés, Gruntungi, Thaiphali, Thervingi, Victophali, étoient Scythes. — Les Goths s'établissent en Sarmatie. — Leur empire détruit par les Huns. -Voyez HUNS. Leur stature. Ibid. 2 3 9. Demandent à Valens de passer en Thrace. — Ne sont point éteints où ils formèrent des

établissemens, 240.

GOUVERNEMENT Romain. Peinture de l'ancien gouvernement Romain. — Dissentions qui l'altèrent, sur quoi sondées. -Différence des mœurs des premiers temps d'avec celles des temps postérieurs. *Mém. Volume* XXV, 386 & 387. Dès le commencement de la République, les Grands oppriment le peuple & le peuple se sépare du Sénat. — L'équité ne dura qu'autant qu'on craignit le retour des Rois. — Origine des Tribuns. Ibid. 388. Tous les esprits se réunissent à la venue d'Annibal. — Continuent entre la première & la seconde guerre Punique.—La destruction de Carthage, origine des féditions, corrompt les mœurs, non par degrés, mais comme un torrent-

Les

 $\mathbf{G}$  R

Les jeunes gens contractent la mollesse assatique. Mémoires, Vol. XXV, 389. Les Généraux ne savent plus se restreindre à l'égalité des citoyens. — La loi Agraire sert à réprimer l'orgueil du Sénat. Ibid. 390. Voyez ROMAINS.

GRACQUES. Leur caractère. Mém. Volume XX VIII, 36. Tibérius s'efforce d'arracher au Sénat les honneurs & les richesses. — Propose de remplir les tribunaux de Cavaliers, pour juger en place des Sénateurs. — Son frère fait passer cette loi. Ibid. 37.

GRAFFION. Voyez COUR.

GRAIN D'ORGE, mesure orientale estimée six crins de cheval, dont les six font le doigt. Mém. Vol. XXXI, 391.

TPATKOT. Voyez PÉLASGES:
GRAMMAIRE. Ce que c'est. Mém.
Vol. XXIV, 608. Fut long-temps
à s'introduire à Rome. — Cratès
de Mallos l'y enseigna le premier.
Ibid. 609.

GRANIQUE, aujourd'hui Outsvola.

— Se perd dans les sables. — Est déplacé par Ptolémée. — Erreur des voyageurs qui ont cru avoir passé le Granique. Mém. Volume XXVIII, 337.

GRAU. Voyez RHÔNE.

GRAVURE des Anciens, par M. le comte DE CAYLUS. — Ce qu'ils entendoient par calatura-ou fcalptura. — Cet art remonte à la plus haute antiquité. — Exécuté d'abord sur de la terre molle. — Manière des Égyptiens. Mém. Vol. XXXII, 764. Ce que nous entendons par gravure se rapporte Tome XXXIII.

principalement aux planches que l'on grave. Ibid. 765. Les outils des Anciens trempés & coupans. - Matières travaillées au touret, connues des Egyptiens, 766. Les habiles Graveurs célèbres en Grèce, 767. Le travail damasquiné connu des Anciens. -Effigies calandas se rapporte à la sculpture, 769. La gravure sur les pains des boulangers étoit d'une petite dépense. — La peinture mêlée à la gravure pourroit être l'application des émaux, 770. Le travail estampé peut être ertendu par cælare. - Luxe des Romains fur la gravure. — Prix que Crassus paye de deux coupes gravées. — Quantité de vaisselle gravée portée au triomphe de Scipion, 771. Les poignées des épées des soldats damasquinées. -Aucun-Graveur fameux en or. — Mentor célèbre Graveur en argent, 772. Voyez MENTOR. La gravure également pratiquée par les Sculpteurs & par les Peintres, 775. On ne peut rient assurer de positif sur les ouvrages cités sous le nom de cælatura, 777. On n'en peut juger que par les railons de l'art & par les convenances de la situation. La gravure sur le verre, 778. Cache les défauts du cristal. — Ceux de l'ambre & autres matières précieules. — Girafole difficile à graver, 779. Gravures du temple de cuivre bâti à Lacédémone. -Gravure & bas-relief synonymes dans Pausanias. — Les trépieds & le trône d'Amycles, 782. Οo

Le temple de Jupiter à Olympie, fermé avec des pentures de bronze imitées par les Romains. Mém. Volume XXXII, 783. Le. manteau de Jupiter indique une gravure proprement dite. — Le doigt d'Oreste, difficulté de cette gravure. - La figure du dieu Mars à Tégée, traitée en creux. Ibidem, 784. M. le comte DE CAYLUS croit qu'elle étoit en bas - relief. — La colonne du combat d'Echémus avec Hyllus pouvoit être un bas - relief. — Homère, dans son bouclier, semble concevoir la gravure comme la définit M. le comte DE CAYLUS, 785.

GRÉAVES. Son excellent ouvrage fur le pied Romain. Mém. Vol. XXIV, 434. Meture qu'il a prife de la grande pyramide d'Égypte, Ibid. 458, 462 & 465. Préférée par M. FRÉRET. — Pour quelles raisons, 460! Son exactitude dans l'examen des anciens monumens,

462.

GRÈCE, habitée par les enfans de Javan. Histoire, Vol. XXXI, 200 & 208. Son nom est conservé dans celui d'Ioniens & Idorec d'Homère. Ibidem, 201 & 208. Les Orientaux comprenoient toute la Grèce sous ce nom, & les étrangers sous celui d'Ioniens, 201. Enfans de Javan. Voyez CETTIM, DODANIM, ELISA & THARSIS. Comment ils passèrent dans la Grèce, 208. Elle se peupla par l'Asse mineure & par le Nord, 209. Dissertation de M. GIBERT sur

les premiers habitans de la Gréce. — Phoronée en est le plus ancien Roi. — Il est le premier qui rassemble les hommes épars. Mém. Vol. XXV, 1 & 3. L'époque des rois de Sicyone avant Phoronée est fausse. — Le fond des origines des Grecs roule fur deux familles, celle des Inachides & ce le des Deucalionides; & sur deux peuplades, les Pélasges & les Hellènes. — Les Pélaiges rapportoient leur origine aux Inachides, dont plusieurs portoient le nom de Pelasges, entr'autres le petit-fils de Phoronée, qui leur donna fon nom. - Les Hellènes rapportoient leur origine à Deucalion, en prenant leur nom d'Hellen son fils. — La Grèce occupée par les detcendans de Japhet. Ibid. 2. M. GIBERT prétend que Phoronée & les autres qui civilisèrent ces peuples, étoient plutôt des Chefs de colonies que des hommes nés parmi les fauvages de la Grèce. — Soutient avec Saumaile & Bochart, &c. que le Japet des Grecs est le même que le Japhet fils de Noé, 3 & 5. Répond à l'objection que Deucalion est contemporain de Moyse; 1.º qu'il est très - possible qu'un petit - fits de Noé ait vécu après Moyse : 2. que les Grecs peuvent avoir omis quelques filiations entre Japet & Deucalion; 3.° que le synchronisme de Deucalion & de Moyle n'est qu'une conséquence d'hypothèles chronologiques qui peut être rejetée à caule de l'idenuié des noins & des pays. -

GR

L'opinion des Grecs sur l'ancienneié de Japet, qu'ils mettoient au nombre des Titans. Mémoires, Vol. XXV, 3 & 4. Il suit de-là qu'Océan étoit frère de Japhet, & que les Inachides étoient les descendans de Sem & de Cham. Ibidem, 5 & 10. On oppose à M. GIBERT, que l'Océan est une allégorie. — Il répond que ce nom est quelquefois un être purement physique, mais aussi quelquefois un personnage; qu'il faut nécessairement que les Inachides descendent de Sem ou de Cham, 5; que leur arrivée par l'Océan ne serviroit qu'à le confirmer; que par conféquent les Pélasges & les Inachides étoient Syriens, Phéniciens ou Egyptiens, 6, 10 & 12. Ils parloient une langue différente de celle des Grecs. - Leur religion étoit purement Phénicienne ou Egyptienne. - Leurs premières Prêwesses de l'Egypne où de la Phénicie. — Leur nom propre & les mots reflés de leur langue, le confirment, 6. Etymologie da mot Pilasges, suivant Dom Calmet & M. FOURMONT, & fuivair M. Gibert. Cette dispersion occasionnée par les Cananéuns ou Phéniciens. — L'analogie du nom d'Inachides avec celui d'Ener, père des Enaviens, semble les faire venir de Canaan, 7. Le nom de Phoronode lignifie Prince. - Ceux d'Apis, d'Ogypès & de Cadmus fort Phériciens ou Egyptiens, 8. Voyce AGTLLA, ARGOS,

LARISSA, PARRHASIENS U Тнèвеs. Les Inachides & les Pélaiges donnent à la Grèce le nom de Pélafgie. — Thucydide croit qu'elle n'en avoit point auparavant, 10. M. GIBERT soutient que les Pélasges du Péloponnèse avoient passé en Italie. - Il se fonde sur le témoignage de Denys d'Halicarnasse, &c. 11 & 12. Fait voir que ceux qui foutiennent que tous les peuples Péloponnèse venoient de Thessalie, se trompent; 1.° parce que les Arcades y étoient avant les migrations Thessaliennes; 2.º parce que les Arcades étoient Pélaiges; 3.º parce que ce n'est qu'au moyen d'une équivoque qu'on confond les Pélalges Theffaliens avec les anciennes colonies, 12. Répond à ceux qui opposent une progression des peuplades du nord an midi, que ce n'est qu'une conjecture, 13; & à ceux qui demandent des garans à Denys d'Halicarnaffe, &c. que cet auteur dit qu'il fuit le sentiment commun, 14. Les Pélaiges poulfent les sauvages de la Grèce. — Ceux-ci policés & conduits par Prométhée & Deucalion, chassent. les Pélaiges & les soumettent. -Idée de la fable de Prométhée. — Pourquoi les Pélasges y sont délignés par Jupiter, 15 & 16. GRECS. Leur origine fabuleule. Hist. Vol. XXX, 37. Leurs premiers historiens étoient poëtes. - Leur principal but n'étoit que de plaire en contant agréablement. Hidem, 43. Leur histoire n'est Oo ij

certaine qu'au temps de Cyrus, 44. Leur caractère. Hist. Volume XXIII, 19. Vagabonds & fauvages, ils vivoient dans les forêts. Memoires, Vol. XXXII, 646. Ils prennent la forme d'un corps politique. Hift. Vol. XXIII, 25. Reçoivent des colonies des pays qui les environnent. — Inachus vient s'établir à Argos. — Il y apporte l'hittoire merveilleuse de sa samille. — Cécrops & Erechée apportent les pratiques religieuses. - Danaüs donne ton nom à une partie de la Grèce. — Cadmus y amène les arts & les sciences & y bâtit une ville. Mim. Vol. XXVII, 212. Avant l'arrivée de ces étrangers, les Grecs étoient des sauvages ingénieux, qui allièrent les contes de leurs hôtes avec les leurs. — S'ils avoient quelques Sages, leur manière d'enscigner étoit mystérieuse. - Prométhée, Linus, &c. échappent à la nuit des siècles. Ibid. 213 6 214. Les Grecs n'avoient aucune connoissance de la navigation avant l'expédition des Argonautes. — Leur nom ne s'étendoit pas jusqu'en Macédoine. Mém. Volume XXXII, 646. Leur commerce peu étendu. Mém. Vol. XXVIII, 300. Comment ils communiquoient avec les Egyptiens. Mémoires, Vol. XXIII, 297 & 302. Achetoient d'eux leurs statues. Ibid. 304 & 305. Leur commerce renfermé dans les bornes de la Méditerranée & du Pont-Euxinjusqu'au passage de Xerxès. ~ Depuis la défaite de Xerxès,

ils ne pensèrent plus à de nouveaux établissemens, 149 & 153. Donnent à leur théta la même forme que les Phéniciens donnoient à leur heth, 399. Défiguroient les histoires étrangères, pour les rapporter à l'étymologie de leur langue. Hifl. Vol. XXIX, 202. Indifférens pour tout ce qui n'étoit pas de chez eux. Mém. Volume XXVI, 26 & 27; & Mem. Voli XXXI, 213. Ont l'agrément du style & le genie... manquent de critique. — Leur ignorance & leur prélomption. Seduisent les Savans. Mem. Vol. XXVI, 27. Préjugés en leur faveur. Ibidem, 30. Ils trouvent leurs Dieux par-tout. — Accusent les Juits d'adorer le porc, parce qu'ils s'abstiennent de sa chair, & de rendre un culte au Ciel, parce qu'ils n'avoient point de statues. — Quelle croyance méritent ceux qui ont voyagé dans l'Inde. Mem. Vol. XXXI, 213. Leur religion commentée & embellie par les Poëtes. — Leur facerdoce. Voyez SACERDOCE. Leurs Dieux sont des Dieux de machine, mis sur le théâire impunément. — Ils ne pouvoient souffrir qu'on en parlât sérieusement. — Quels moyens ils employèrent pour connoître la volonté des Dieux. Mém. Volume XXIII, 188. Ils connoissoient des Dieux auteurs de l'arrangement des parties de l'Univers, avant les colonies Orientales. — Ne les distinguoient par aucun nom, ni par aucun nitre. — Ils

GR

les invoquoient collectivement. — Les colonies introduisirent l'usage de partager l'administration de l'Univers à des Divinités distinguées par des noms, des attributs & des rites différens. — Le plus grand nombre de ces Dieux vint d'Egypte. Mémoires, Volume XXIII, 244 & 297. Quelquesuns vinrent de Libye. Ibidem, 244. Les Grecs respectoient les bœufs & defendoient de les tuer, 296. Ne connoilloient que le Cahos. — Honoroient la Nuit comme mère des Dieux. - Thalès est le premier qui rectifie les idées communes. Mém. Vol. XXIX, 203. Voyez PHILOSOPHES GRECS. Il soumet le cahos à la puissance de l'espris. — Anaxagore affermit cette doctrine. - Pythagore fut celui qui la fit respecter. - Voyez PYTHAGORE. Ils ne s'inquiétèrent jamais de l'origine du mal. Ibid. 203 & 204. Leur philosophie ancienne étoit toute traditionnelle. Mém. Vol. XXXI, 127. L'Autos epha en est une preuve. - Platon en Physrque appeloit à la tradition. Ibid. 128. Leur religion Voy. RELIGION. Ils connoissoient mal l'antiquité. - Nous ont transmis les idées que nous nous en faisons. Mém. Vol. XX VIII, 299 & 300. Ignorent jusqu'à Platon la différence de l'année fixe & de l'année vague. — Méthode qu'ils imaginèrent pour fixer la célébration des jeux Olympiques. Hift. Vol. XXIX, 114. Ils ne furent jamais allez puissans pour executer des entreprises considérables. Mém. Volume XXIII, 303; & Mém. Vol. XXVIII, 300. Opposent des statues, des tableaux, &c. aux masses d'Egypte, &c. Ibid. 299. S'amusent à faire des systèmes sur l'origine de l'Univers, au licu de faire des découvertes, 301. Les arts libéraux & la science de la guerre étoient leur apanage. 300. Ils avoient établi des écoles de dessin & de peinture. Hist. Vol. XXIX, 164. Les proportions & les finesses de l'architecture leur sont dûes. Mémoires, Vol. XXIII, 300. Raisons qui les déterminoient dans leurs bâtimens. 1bidem, 303. Les plus anciens ne donnoient aucun ornement à l'architecture. — Des colonnes sans base, de la solidité & du trait, 306. Exemple tire d'un temple près d'Agrigente, 307. Ils surpassent les Egyptiens dans l'alliance de la sculpture & de l'architecture, 309. Leurs connoillances dans la peripective, 322. Leurs mailons peu remplies de meubles. — La décoration des édifices publics étoit l'objet de leurs dépenses, 332. Ils étoient nés pour combattre de pied ferme. - Cette disposition produite par les exercices du corps auxquels ils s'adonnoient. — Tiroient leur cavalerie des Thessaliens & des Etoliens. Mem. Vol. XXXII. 259. Empruntent des Egyptiens le casque & le bouclier. Mém. Vol. XXIII, 296. Leurs mesures. - La plus commune étoit la coudée. - Les plus longues en jii o O

écoient des multiplications, & les plus courtes, des divisions. — Ils se servoient du pied pour les distances innéraires & pour le terrein. Mem. Vol. XXIV, 548. Leur servilité & leur flaterie sous les Empereurs. — Ils ambitionnent de se dire Néocores. - On leur défend de prendre ce titre lans la permission du Sénat. — Fêtes qu'ils célèbrent en l'honneur des Empereurs. — Jeux qu'ils célèbrent. Mém. Volume XXVI, 493 & 494. Voyez JEUX. Ils conservent leur langue dans les inscriptions qu'ils faitoient graver à Rome. Mem. Volume XXIV, 158.

GREGOIRE V. Son épitaphe. — Il instruisoit les peuples en trois langues. Mém. Volume XXIV, 619.

GREGOIRE de Tours, ( nouvelle vie de ) par M. LÉVESQUE DE LA RAVALLIÈRE. - Sa vie écrite par S. Odon, abbé de Cluny, est un recueil de guéritons opérées par S. Martin sur la personne. - Baillet écrit d'après S. Odon. - L'histoire Litternire de France, ni Dom Ceillier, n'entrent pas dans un grand détail à re sujet. Mém. Vol. XXVI, 598. Ancêtres de Gregoire. Ibid. 5 99. Mus de familles ténatoriemnes. — Possédoiem les premières dignités Yous les tois Francs, 602. George, fénateur d'Auvergne, son aïeul.— Léocadie, fille de Léocadius, sérateur de Berri, son aïeule. — Gallus, évêque d'Auvergne, fon oncle, 199. Florentius ion père

avoit une terre en Auvergne & une en Bourgogne. — Sa mère Armentaria, petite-fille de Gregoire, évêque de Langres. — S. Nizier, évêque de Lyon, grand-oncle de la mère. — Un trère de l'évêque de Langres, fait Duc par Childebert II. remet Marleille fous fon obeiflance. — Son frère Pierre, 600. Voyez PIERRE. Sœur de Gregoire, dont on ignore le nom, mariée à Justin, & dont la fille Eustémie est mariée à Nien, comte d'Auvergne, 601 & 633. Naiflance de Gregoire, 602 & 604. Il est fait Evêque à vingt-quatre ans, 603. On ne fait s'il commençoit son année au mois de mars ou de janvier, 604 & 605. Ses noms. — Il prend celui de Gregoire fous lequel il est connu. - Reste sous la tutelle de sa mère. — Se confacre au service des autels. - Est instruit par Avice. - Fait peu de cas des auteurs de la belle latinité. — S'applique à l'Écriture, 605. Succède à Euphronius dans l'évêché de Tours. - Suivant Baillet & l'anonyme de la vie latine, il fut élu à cet évêché. - M. LÉVESOUE soupçonne qu'il fut nommé par le Roi.— Il prétend que l'élection & la nomination étoient également en ulage, 606. Son démêlé avec Chilpéric, au sujet du duc Gontran.—Il menace Rocolémus, envoyé de Chilpéric.—Rocoléaus entre à cheval dans l'afile de Saint - Martin, 407. Gregoire reçon Méronée dans cer affic.-

Refuse de le remettre aux envoyés de Chilpéric son père. Mém. Volume XXVI, 608. Comment il se comporta dans l'affaire de Prétextat. - Frédegonde veut le gagner par argent. Ibidem, 600 & 610. Il s'oppose à ce que le Roi demandoit dans la condamnation de Prétextat, au delà de ce quiest prescrit par les canons, 61 1. Ses contradictions aux volontés du Roi font former à Frédegonde le projet de le perdre, 612. Acculation qu'elle lui suscite par Leudaste, comie de Tours, 613 614. Il s'en justifie par trois sermens réitérés, 615. Ses accu-Leteurs punis. — Son différent avec l'évêque de Nantes, 616. Il conseille à Burgundio, neveu de cet Evêque, de le faire donner les Ordres, 517. Lui promet de le facrer Evêque. — Ses entretiens avec des ambassadeurs d'Espagne Ariens. — Refule d'approuver un livre de Chilpéric, 618. Est nommé Ambassadeur de Childebert à la Cour de Chilpéric. -Celui-ci lui fait voir des médailles de Tibère - Constantin, & une pièce de vaisselle appelée missorium. - M. LÉVESQUE soupçonne que la nef de la table du Roi vient de-là. - Le Roi lui demande sa bénédiction. — Manière dont il la donna, 619. Il demande au Roi la grâce de cenx qui avoient volé S. Martin. — Réponse qu'il fit aux envoyés de Childebert, qui demandoient la ville de Tours. - Il voit à Orléans, Gontran, roi de Bourgogne. — Réponse

qu'il fait à l'ambassadeur de Gontran en présence de Childebert, 620. Où se donnoit l'audience. - Visite le solitaire Wisside à Epolium. — Rencontre à Tours un imposteur avec des fioles remplies d'huile sainte. — Ne se dispensoit point de l'office de la nuit, 621. Excommunie l'Intendant des haras du Roi. — Est envoyé en ambassade par Childebert à Gontran, 623. Obtient du Roi à Reims, la grâce d'un prisonnier. - Le Roi remet le fred à ce prisonnier. Voy. FRED. Gregoire guérit Siggon, d'une surdité, en l'embrassant, 622. Reconcilie l'évêque de Reims avec Childebert & avec le duc de Champagne. — Sa maison étoit nombreuse. — Il est une seconde fois Ambassadeur auprès de Gontran. - Celui-ci tenoit sa Cour à Challon en Bourgogne. -Gregoire le fatisfait sur les plaintes de l'inexécution du traité d'Andelot, 624. Gontran demande la réconciliation de Brunehaut avec Frédegonde. — Gregoire répond qu'elle est impossible. — Goneran demande l'assemblée d'un concile. - Gregoire répond qu'il n'est pas nécessaire. — Gontran l'indique. - M. Léves que remarque que le Roi le convoqua de son ordre. — Gregoire dit la messe à Challon. — Le Roi l'entend & l'invite à diner, 625. Portrait qu'il fait de Gontran. — Fait la cérémonie des obsèques de-Radegonde, morte à Sainte-Croix. de Poitiers. M. LÉVESQUE

remarque que c'étoit l'usage de laisser la Reine exposée à visage découvert, & de faire bénir la fosse. — Gregoire dit les prières fur le corps & non la melle, parce qu'il n'étoit pas Evêque diocélain. Mémoires, Vol. XXVI, 626 & 627. Est nommé Commissaire pour juger le différent des Religieuses de Sainte-Croix de Poitiers. - Voyez LABOVÈRE. Il est estimé de S. Radegonde. Lbid.628. Est exécuteur testamentaire d'Ingoberge, 629. Obtient l'exemption du cens pour la ville & l'églite de Tours, 629 6 630. Voyez CENS. Rétablit plusieurs églises. — Envoie un Diacre à Rome, pour obtenir des reliques. — L'auteur de sa vie latine prétend qu'il alla voir le pape Gregoire le Grand à Rome. M. LEVESQUE penleque ce voyage elt fort douteux, 631. En quel temps GREGOTRE est mort, 632; & Mém. Vol. XXX, 660. Sa taille. — Sa fanté. — Il est mis au nombre des Saints. — Sa modération. Mém. Vol. XXVI, 632. Ses écrits ressentent le goût de ton siècle pour les miracles. — En quel temps il composa son hittoire des Francs. Ibid. 633. — Son étendue. Mém. Vol. 660. Elle est tirée des auteurs contemporains. Mém. Vol. XXVI, 634. M. GAILLARD l'accuse d'avoir gardé le silence sur les crimes de Brunehaut. Mem. Vol. XXX, ... 691. M. LÉVESQUE fait voir qu'aucun auteur n'a été aussi près des premiers temps de la nation

dont il écrit, que Gregoire. — Pièces qu'il a inférées dans son hiltoire. Mem. Vol. XXVI, 634. Il prend ses dates par les années des Rois. — Suit celles de Childebert, parce qu'il étoit roi de Metz, & que l'Auvergne & Tours étoient de son royaume. — Avoit les qualités desirables dans un historien. - Son goût pour les aits. Ibid. 635. Son style, Il étoit peu versé dans la langue latine, qui n'étoit point la langue maternelle, 636 & 637. M. BONAMY remarque que son histoire est écrite en langage populaire; que les copiltes de ses ouvrages les ont purgés des fautes de grammaire, & qu'il y a des manuscrits où les genres & Jes cas sont confondus. Mém. Vol. XXIV, 617.

GRENOBLE. Voyez CULARO.

GRIPHIANDER fixe, d'après ses Rabins, la durée du monde à six mille ans. — La vie du phénix à deux mille ans. — Ses visions sur la grande année. Mémoires, Vol. XXIII, 84.

GRONOVIUS. (Laurent - Théodore ) Sa differtation fur le marbre de Pouzoles. Mem. Vol. XXIV, 152. Son erreur sur le mot Respublica & sur celui de Reslituit, Ibid. 155 & 156.

GROSE. (Henri) Son voyage aux Indes orientales. — Il porte les préjugés de M. Hyde dans l'examen de la religion des Parsis. Mém. Vol. XXXI, 508. N'est que le réfultat de rélations informes, combinées avec l'ouvrage de M.

Hyde.

:Hyde. — Il dit que les Parsis détestent le système des deux principes. - Fait Ahriman fantôme seulement du mal. Mém. Volume XXXI, 509. Dit qu'ils font Dieu auteur de tout être; qu'ils placent le feu dans le Soleil, & lui rendent hommage pour les biens qu'il procure. — Ils le font premier Ministre de Dieu. — L'une de ses fonctions est de modérer les châtimens. — M. Grose vondroit faire penfer que Zoroastre connoissoit l'électricité. Ibidem, 510. M. l'abbé FOUCHER fait voir qu'il découle de ces notions que les *Parsis* regardent le feu élémentaire comme un être divin; que l'ame, extraite de ce feu, prouve que ses qualités doivent se trouver dans la totalité de la substance, 511; & que M. Grose donne ses propres idées, & non celles des Parsis, 512.

GROSLEY, (M.) Avocat au Parlement, réfidant à Troyes, Affocié-Libre, succède à M. le Président BON. Hist. Vol. XXXI, 3.

GROTIUS veut soutenir le récit de Moyse par les témoignages d'Ovide, de Plutarque, &c. Mém. Vol. XXIII, 135.

GROUPES de grandes figures composées par les Anciens. — Girardon les a imitées dans les bains d'Apollon. — Mauvais groupe d'Achille chez Déidamie. —Il passe du cardinal de Polignac au roi de Prusse. Mém. Volume XXV, 322. Voy. SCULPTURE.

GUARIN. Qui il étoit. — Met en . ordre les charles recueillies par Tome XXXIII. Gauthier. — Son intelligence & fa bravoure.—Faisoit les fonctions de Chancelier sous Philippe-Auguste, & le fut effectivement sous Louis VII. — En quel temps il mourut. — Deux de ses manuscrits à la bibliothèque du Roi. Mém. Vol. XXX, 707 & 708. Ce qu'ils contiennent. Ibid. 709. Il est le premier qui ait mis les lettres & les diplomes des Rois en lieu fixe, 716.

Guasco, (M. l'abbé de ) Membre de l'Académie de Cortone, remporte le Prix de 1749. Hist. Vol. XXIII, 8. Associé-Libre en 1749. Ibid. 9. Honoraire - Étranger, 14. Précis de son Traité historique sur l'état des Sciences chez les Volces, 156.

GUEBRE, langage des Parses des environs de la mer Caspienne.— Il est formé de zend, de phelvi, de persan & de mots étrangers, & est inconnu aux Persans. Mém. Vol. XXXI, 398 & 430.

Guérison. Tableaux confacrés aux Dieux après des guérisons. Mém. Volume XXXI, 140 & 141.

Gui de Spolète, foutenu par Foulques, archevêque de Reims. — Couronné à Langres. — Retourne en Italie. Mémoires, Vol. XXIV, 716. Bat le duc Bérenger. — Devient Empereur. Ibid. 717.

Guignes, (M. DE) Interprète du Roi pour les langues orientales, fuccède à M. Duclos dans la classe des Académiciens. Histoire, Vol. XXV, 8. Ses Recherches sur Pp

quelques évènemens concernant Phistoire des rois de la Bactriane. Mém. Volume XXV, 17 & fuiv. Ses Recherches für les philo-Iophes Semanéens. Mém. Volume XXVI, 770 & July Recherches fur quelques - uns des peuples barbares qui ont envahi l'empire Romain, & se sont établis dans la Germanie, les Gaules & autres provinces du nord. Premier Mémoire. Les Huns, les Alains, les Igours & les Sabirs. Mém. Vol. XXVIII, 85 & fuivantes. Second: Mémoire. Les Awares ou Abares. Ibidem, 108 & suiv. Recherches fur les navigations des Chinois du côté de l'Amérique, & sur quelques peuples fitues à l'extrémité orientale de l'Asie. Mém. Vol. XXVIII, 507. Mémoire où il essaie d'établir que les caractères égyptiens se retrouvent: dans ceux des Chinois, & que la nation Chinoise est une colonie. égyptienne. Mémoires, Volume XXIX, 1. Recherches fur les Chrétiens établis à la Chine dans le v 11.º siècle. Mém. Volume XXX, 802 & Juivantes. Il est le premier qui sonpçonne les rapports entre l'Egypte & la Chine. Hist. Vol. XXXI, 41. Réflexions générales sur les liaisons & le commerce des Romains avec les Tartares & les Chinois. Mém. Vol. XXXII, 355.

Guillaume au court-nez. Son entrée dans Nismes. — Fils du comte Théodoric. — Fait Comte du palais par Charlemagne. — Duc de Toulouse. Histoire, Vol. XXIX, 294. Son autorité dans le royaume d'Aquitaine: ---Motif de son voyage à Nismes. — Chaffe d'Orange les Sarafins. Itid. 295. Reprend Nifmes fur eux. — Le roman de Guillaume au court-nez, comient sa vie avec de. faux épisodes, 296. La prise de Nilmes ressemble au cheval de Troie.—D'où venoit à Guillaume le noin de Court-nez, 297. Il fonde le monastère de Gellone & s'y retire. — If est mis au nombre des Saints, sous le nom de Saint-Guillem-du-désert, 298. En quel temps if mourut: — Gellone étoit le nom d'une vallée où fut Bâti le monaltère. — On y joint le nom de son fondateur, 305. Elle porte aussi le nom de Saint-Sauveur, de la dédicace de l'église; celui de Sainte-Croix, d'un morceau de la vraie Croix donné à Guillaume par Charlemagne; & enfin cclui de Saint-Guillem-dudésert, 306.

GYGÈS. Lydien, inventeur de la peinture en Égypte. Mém. Vol.

XXV, 277.

GYMNASE. Inscription relative au gymnase d'Athènes. Hist. Vol. XXIII, 180.

GYMNASIARQUE ou SURIN-TENDANT DU GYMNASE. Sa charge dure un an, & dans quelques endroits elle ne dure qu'un mois. Hist. Vol. XXIII, 184.

GYMNOSOPHISTES. Voyez Phi-LOSOPHES DE L'INDE.

GYTIADES, auteur des Trépieds

Anyele. Mém. Vol. XXXII, 782.

## H

HACHEMIAH, ville bâtie par Aboul-abbas. Mém. Volume XXIV, 545.

HACHURES. Leur propriété dans la peinture. Mém. Vol. XXIII, 329.

HADRIEN. Son caractère. — Ses talens. Mém. Vol. XXVII, 500. Savoit peindre & modeler , & approchoit de Polyctète en sculpture, selon Victor. Hist. Volume XXIX, 162. M. le comie DE CAYLUS trouve cela très-exagéré, & en conclut seulement qu'il s'est quelquefois amusé à ces arts. — Hadrien étoit jaloux jusqu'à la bassesse de ses productions en architecture, & bannit Apollodore pour l'avoir critiqué durement. — Il élève un temple à la Fortune & à Vénus. Ibid. 16:2. Nouvelle critique d'Apollodore. — Hadrien le fait mourir par vengeance, 164. Il avoit été archonte d'Athènes, & avoit comblé cette ville de bienfaits. Hift. Vol. XXIII, 187. Il fait beaucoup de changemens dans la milice. Mém. Vol. XXV, 490. Il étoit pénétré de maximes républicaines. — Sa délicatelle envers Servianus son beau-frère. Mémoires, Volume XXVII, 448 & 449. Dissertation de M. l'abbé Belley fur fon adoption par Trajan. — Il étoit originaire de la même ville que Trajan, qui avoit été son curateur & ne l'aimoit pas. — Hadrien dissimuloit ses mauvaises qualités. — Ne fut point adopté par Trajan. fuivant quelques historiens.—Son adoption supposée par Plotine.— Dodwel & les monumens certifient l'adoption. Mém. Volume XXIV, 89 & Juiv. Examen de ces difficultés, par M. l'abbé FÉNEL. Ibid. 93 & fuiv. Ce dernier pense qu'il fit frapper les médailles qui constatent son adoption dans les premiers mois de son règne. — Fait voir qu'il s'empressa de le faire proclamer, qu'il s'en excuse auprès du Sénat, 95; & qu'il n'y eut que deux jours entre ion adoption & le commençement de son règne, 104. Hadrien s'excuse envers le Sénat de ce qu'il n'avoit pas attendu son jugement. Mém. Vol. XXV,II, 501. Ne décide aucune affaire sans le Sénat, ne donne la dignité de Sénateur qu'avec réserve, & introduisoit les Ambassadeurs au Sénat. — Ses discours favorables à la souveraineté de la nation. — Tribonien, homme despotique, Tupprime la loi & la harangue de Hadrien. Ibidem, 502 & 503. Voy. EMPEREUR dans le Sénat.

HAFFAR. Voy. EUPHRATE.
HAICHIA. Voy. NIMROD.
HAI-EBN-YOKDAM. Voyez

ILLUMINÉS.

HAINE. Voyez AMOUR.

HAKIM, surnom de Manès. — Ce qu'il signifie. Mémoires, Vol. XXXI, 445.

HALEP. Sa lautude. — Incertitude Pp ij 300

sur l'estimation, discutée par M. D'ANVILLE. Histoire, Volume XXVII, 103 & Suiv.

HAMATH, Voy. EPIPHANÉE. HAMI. Voyez ASMIRÆA.

HAMYAR, descendant de Joétan, donne son nom à la race des Hamyaristes. — Pendant combien de temps ils régnèrent sur l'Yémen. Hift. Vol. XXIX, 4.

HANGHIST, nom arménien, ce qu'il signifie. Histoire, Volume XXIII, 48.

HANNON. Sentimens de différens. auteurs fur fon voyage. - Opinion de M. DE BRÉQUIGNY, & de Rodriguez Campomanès. Histoire, Volume XXXI, 374. & 375. Mémoire de M. DE BOUGAIN VILLE fur les découvertes & les établissemens faits le long des côtes de l'Afrique par Hannon. Mém. Vol. XXVI, 10 & Juiv. Ses voyages connus & traités de fabuleux par Strabon, & de roman par Dodwel. - M. de. Montesquieu en fait cas. Ibid. 11. M. DE BOUGAINVILLE le. propose de réfuter Dodwel & Vossius, en établissant la vérité de ces voyages, 11, 30 & Suiv. 37. Il divise son Mémoire en quatre fections.-La première, de l'histoire du voyage d'Hannon; la seconde, de la traduction de son Périple; la troisieme, l'époque de son voyage; la quatrième, Réflexions sur le commerce des Anciens, 12. Première section. Hannon élu chef de la découverte de l'Afrique occidentale. — Son mérite. — Son départ de Carthage avec soixante

vailleaux, 14 & 39; chargés de trente mille hommes, 40. S'arrête au promontoire Hermeum, 140 40; y établit une colonie; & lui donne le nom de Dumathyr, 15 & 40. Passe à Soloë, 15 & 41; y bâtit un autel à Neptune, & double ce cap, 15. Arrive à un: lac fur le bord duquel se trouvent des éléphans, &c. — Fonde la colonie mur du Soleil, celle de Gytté, celle d' Acra, celle de Melitta & celle d' Arambys.—Touche à une rivière qu'il appelle Lixus.-Rencontre une nation de Pasteurs ou Nomades, 15 & 41. M. DE BOUGAINVILLE prétend que cette rivière est Rio do Ouro, 16 # 18. Hannon palle à l'île de Cerné, 16 & 42; qui doit être notre île d'Arguin, 16 & 18; appelée Ghir par les Maures, 16. - Sa position. - Estime cette ile aussi éloignée du détroit que le détroit l'est de Carthage, 16 & 43. M. DE BOUGAINVILLE observe que ce calcul est juste. — Cette île-sert d'entrepôt aux Carthaginois, 16. Ils y laissent de quoi construire un fort. — Hannon passe au sleuve Chrès, 17 & 43. M. DE BOUGAINVILLE croit que c'est le Sénégal. — Hannon continue sa course, 17 6 43. Voit des Ethiopiens sauvages, 18 6 43. Rencontre des montagnes élevées & remplies de bois, 18 & 44. M. DE BOU-GAINVILLE estime que ce sont celles de Serra-lione, 18. Remarque des feux alumés toutes les nuits sur les bords de la mer. Mem.

Vol. XXVI, 19 & 44. Cintra remarque la même chose.-Mosto croit que les Nègres, surpris des vailleaux, les prenoient pour des oiseaux monstrueux. — M. DE BOUGAINVILLE conclut que ces Nègres furent dans le même cas du temps de Hannon. — Celui-ci passe un grand golse, que ses interprètes nomment la corne d'Occident. — Y rencontre une île. — Continue à voir des feux & à entendre des cris. -Nomme cette côte la côte des fumigations. — Rencontre des terres brûlantes, des volcans. Ibid. 19, 20 6 44. Appelle la montagne où étoit un de ces volcans, le chariot des Dieux. — M. DE BOUGAINVILLE remarque que l'on ne connoît plus de volcans fur cette côte, mais qu'ils peuvent être éteints, 20. Hannon rencontre un cap qu'il appelle Corne du midi; ensuite un golse, 20 # 45, que M. DE BOUGAIN-VILLE pente être celui de la côte de Guinée, formé par le cap. des Palmes & celui des Troispointes. — M. DE BOUGAIN-VILLE remarque que le temps. employé par Hannon, depuis l'île de Cerné jusqu'à la corne du midi, est le même que l'escadre Portuguise employa pour aller de Lilbonne au cap des Trois-pointes, 20 & 21. Hannon rencomre une île dans ce golfe, & des fauvages, que les interprètes appellent Gorilles. — On en prend trois, dont les peaux étoient encore au temple de Junon lors de la destruction de

Carthage, 21, 23 6 45. M. DE BOUGAINVILLE remarque que cette île cst Ichoo, & que les pays voilins font remplis d'animaux femblables aux Gorilles.-Un commentateur d'Hannon les prend pour des singes, 21, M. DE BOUGAINVILLE prouve que ce sont des animaux de l'espèce des Pongos, 22. Voy. PONGOS. Hannon, faute de vivres, ne palle pas le cap des Trois-pointes, 23. Revient à Carthage, & dépose au temple de Saturne le journal de son voyage. — Point : de preuve que les Carthaginois. aient conservé les connoissances de ce voyage. — M. DE BOU-GAINVILLE présume que les marchands ne palsèrent jamais le Sénégal, 26. Seconde section. Ce voyage traduit en grec, 26 & 37. M. DE BOUGAINVILLE soupçonne que ce n'est qu'un extrait de l'ouvrage; que l'original étoit gardé dans les archives, pour ne pas divulguer les richesses de la découverte, 38 & 39. Traduction de l'ouvrage par M. DE BOUGAINVILLE, 39 & Suiv. L'extrait du journal d'Hannon, combiné avec Scylax, donne trente-huit journées, 45. Troisième fection. En quel temps il faut placer le voyage d'Hannon. — Son Périple n'a aucun caractère chrono⊦ logique. — Son nom commun dans l'histoire. Mémoires, Volume XXVIII, 261. Signifie gracieux, bienfaisant. Ibid. 286. Difficulté d'en fixer la date.—M. DE BOU-GAINVILLE cherche le temps. P.p iij

où l'état de Carthage ait pu favorifer cette entreprite. Mém. Vol. XXVIII, 261 & 262. Fait voir que Vossius la fait remonter à des temps où Carthage n'existoit pas. Ibidem, 262 & 263. M. MÉLOT le place vers l'an 300. - Il s'appuie fur la rencontre d'Hannon & d'Imilcon, à la tête des armées Carthaginoiles. — M. DE BOUGAINVILLE pense que ces deux noms peuvent s'êrre rencontrés plus d'une fois. — II fait voir que le voyage de Pythéas est moins ancien que celui d'Hannon, 26 5; qu'il correspond à l'an 360 avant J. C; que le Périple de Scylax est antérieur à l'an 336, & qu'il l'a composé vers l'an 360 avant J. C; qu'il y fait mention des établissemens faits par Hannon, & ne parle pas de l'or que les Carthaginois en tiroient, mais qu'Hérodote en parle; d'où M. DE BOUGAINVILLE conclut qu'Hannon est plus ancien qu'Hérodote, 266. Il fait voir que le siècle de splendeur de Carthage remonte très-haut, 267. Voyez CARTHAGE. Que le voyage d'Hannon convient mieux aux temps qui ont précédé l'invalion de la Sicile, qu'à ceux qui l'ont suivie. — Que les affaires de Carthage ne furent jamais plus florissantes qu'au moment de l'invasion de Xerxès, 283. Qu'il ne se trouve que deux Hannon dans la première période, celui qui fut père d'Amilcar, & celui qui vivoit du temps de Solon. — Le premier pourroit être chef de l'expédition - Temps auquel il vivoit.— M. DE BOU-GAINVILLE préfère le second. -Fait voir que le Périple ne peut être placé au - delfous de l'an 570 avant J. C. — La leure d'Anacharlis à cet Hannon peut -ëtre faulle, mais elle lert à établir leur synchronisine. — Il peut être l'Hannon qui faisoit porter son bagage par un lion apprivoité, & qui avoit instruit des oiseaux à 1'appeler Dieu, 286 & 287. Ces anecdotes s'assortissent à la découverte des côtes d'Afrique. -Plusieurs faits peuvent se rapprocher de cette date, 288. L'affoiblissement de la ville de Tyr, par les guerres du roi de Babylone, dut procurer à Carthage nombre de Tyriens. — Le voyage que les Phéniciens entreprennent par ordre de Néchos, roi d'Egypte. — Celui entrepris sous Xerxès, ainsi que celui de Scylax, par ordre de Darius, donnent aux Carthaginois l'idée d'en faire autant, 289. Quatrième section. Réflexions sur le commerce de Carthage & celui des Anciens. Voyez CARTHAGE, Commerce & Phéni-CLENS.

HARANGUES. Recueil de harangues tirées des Anciens. — Les historiens les composoient à plaisir. — Celles de Salluste sont originales. — Les orateurs de Rome étoient dans l'usage de publier leurs compositions. Mém. Vol. XXVII, 430.

HARDION, (Jacques) Gardedes

fivres du cabinet du Roi, de l'Académie Françoise, Pensionnaire en 1971. Hissoire, Vol. XXIII, 111.

HARDOUIN. (le P.) Simplicité de ses mœurs. — Abus de son érudition. Histoire, Vol. XXV, 262. Ses opinions n'avoient d'autre mérite que la singularité. Mém. Volume XXIV, 50. Son sentiment sur les médailles Samaritaines d'Antigonus. Ibid. 49. Son opinion sur le chapeau d'Ulysse, 219. Son paradoxe au sujet de Princeps Romanarum, semme du Prince du Sénat, 271 & 288. Son sentiment sur le titre nobilissimus Gæsar. Hist. Volume XXIII, 178.

HARFLEUR. Voyez GARAGO-

HARMOZIA. Voyez GOLFE PERSIQUE.

HARPAGIUM, lieu près de Priapus. — N'est connu que par des indications vagues. Mémoires, Vol. XXVIII, 336.

HARPIES, personnages allégoriques ou vents orageux. Hist. Vol. XXIII, 28.

HARPOCRATE. Voy. AMOUR.

Werner, évêque de Strasbourg, d'où la maison d'Autriche a prisson nom. Hist. Volume XXIII,

HASTATS. M. LE BEAU pense qu'ils ne furent d'abord que des troupes légères. Mémoires, Vol. XXIX, 340. — Divisés en manipules, ils en tenoient lieu. — Quand ils cessent de l'être. Mém.

Vol. XXXII, 280 & 281. Qui: font ceux qui forment le corps des Hastats. Mém. Vol. XXIX, 326 6 328. Ils étoient au nombre de douze cents. Ibidem, 326... Forment la première ligne, 3 27. Failoient la tête de la légion, 328. lisétoient plus âgés que les troupes. légères, 326 & 328. Tirent leur nom des piques dont ils furent armés, 329 6 338. Le gardent. après les avoir quittées, 3 30. Voy. JAVELOT & PIQUE. Étoient armés de javelots, 338 & 339... M. LE BEAU fait voir qu'au 111. siècle de Rome les noms. Hastati, Pilani, Principes ne leur convencient plus, 341. Variation: dans leur nombre. — A voient deux javelots, l'épée espagnole, le strum, le casque & le plastron, 342.

HASTE, symbole général de la divinité. Mém. Vol. XXIV, 161 & 183.

HAVERCAMP. Ses notes sur les médailles consulaires de Morel.—Son erreur sur le fondateur de la basilique Æmilia. — Correction heureuse qu'il fait au texte de Cicéron. Mém. Volume XXIV, 206. Son opinion sur la médaille de la famille Numonia. Ibid. 123. Sur celle de la famille Rubria, 224.

HAZAN, (Isac.) chantre de la fynagogue de Séville, renouvelle les erreurs de la grande année, fondé sur la cabale. Mém. Vol. XXIII, 100.

HÉBREUX. Manière dont ils expriment les unités. Mémoires,.

Volume XXXI, 404. Menoient, au pays de Chanaan, la vie des Arabes-Bédouins.—Apprirent les arts en Egypte. Mémoires, Vol. XXIV, 475.

HE

HECATE. Voyez CABIRES.

HÉCATÉE, célèbre graveur du temps de Pompée. Mém. Volume XXXII, 774.

HÉCATÉE d'Abdère. Ce qu'il dit des Juifs. Hift. Vol. XXIX,

HÉCATÉE de Milet. En quel temps il a vécu. Mém. Vol. XXIX, 68. Ses ouvrages confondus avec ceux d'Hécatée d'Abdère. — On ignore sa méthode chronologique. — Il reconnoît les Hellènes pour moins anciens que les étrangers dans le Péloponnèse. Ibid. 69.

HÉCUBE. Son tombeau. Voyez Cynosséma.

HEGJAZE, petit pays d'Arabie; ce que signifie son nom.—Mœurs de ses habitans. Mémoires, Vol. XXXII, 418. Voy. ARABIE.

HEIM, mot allemand, mansio. Mémoires, Volume XXIV, 574

U 575.

HEINSIUS. (Daniel) Sa Differtation pour prouver que le livre de Mundo n'est pas d'Aristote. — Réfuté par M. l'abbé LE BATTEUX. - Son erreur fur le passage de S. Justin. Mém. Vol. XXXII, 67 & 76. Sur le passage d'Apulée. - Preuves d'Heinsius. Ibid. 68 & 69. II accuse Aristote d'être sophiste, 70, 71 & 72. Réfutation de M. l'abbé LE BATTEUX. --Erreur d'Heinsius sur le défaut

d'analyse, sur l'Exorde, sur l'éternité du monde, suivant Aristote, 73 6 74; fur ce que les îles Britanniques n'étoient pas connues, 80.

HÉLAGABALE avoit forme le projet de décrier Macrin.-Lettres torgées tous le nom de Macrin pour lui plaire. Mémoires, Vol. XXVII, 525 & Juiv.

HÉLEL. Voyez ATLAS.

HÉLÈNE. Trois différens écrits au sujet de son enlèvement. Hist. Volume XXIX, 45. M. Méad donne à M. DE BOZE une médaille d'Hélène. Hist. Volume XXV, 267.

HÉLINAN, moine de Froidmont, auteur de quarante - huit stances fur la mort. - D'où il étoit, & en quel temps il vivoit. Hift. Vol. XXIII, 258. Loysel fait imprimer ses stances. Ibid. 259.

HÉLIOPOLIS reçoit une colonie Romaine. Histoire, Vol. XXIII,

169.

HELLANICUS de Lesbos. En quel temps il vivoit. — Il entreprend l'histoire générale de la nation Grecque. — Son plan. — La fable du voyage d'Énée en Italie n'étoit pas imaginée de son temps. Mém. Vol. XXIX, 70 & 71. Voyez Enée. Critique des ouvrages d'Hellanicus, par Thucydide. – Sa chronologie étoit par génération; & assujettie à la suite des prêtresses de Junon. — Durée des générations. Ibidem, 72. Durée du sacerdoce des Prêtresses, 73 & 74. Voyez PRETRESSES.

HELLEN, fils de Deucalion & son successeur,

Successeur, donne le nom d'Hellènes aux Grecs ses sujets.—Abolit le nom de Grecs, qui ne fut plus connu des écrivains occidentaux que pour désigner le dehors de l'isthme & la péninsule. Mém. Vol. XXIII, 116.

HELLÈNES. Mémoire de M. DE LA NAUZE sur la différence des Pélasges & des Hellènes. Mém. Vol. XXIII, 115 & suivantes. Succèdent dans la Grèce aux Pélasges, qui formoient le corps de l'ancienne nation.—Eolus, Dorus & Ion, descendans d'Hellen, répandent ces trois dénominations dans la Grèce. — La première confédération des Hellènes se fit pour le siège de Troie. Ibidem, 1 18. - Les Hellènes n'existojent pas fous Deucation. — Homère n'appelle de ce nom que les habitans de Phthiotide. Hist. Volume XXV, 22. Ils conservent leur Langue. Ibid. 23. Examen d'un passage d'Hérodote concernant les Pélasges & les Hellènes, 11 L' suiv. Voyez ANTIQUITÉS GRECQUES, ATHÉ-NIENS, HÉRODOTE & PÉLASGES.

HÉLOS. On sait peu de chose de l'origine de cette ville. — Sa position étoit déjà incertaine du temps de Strabon. Mém. Volume XXIII, 271. Faisoit partie du royaume de Ménélas. — Ses habitans connus sous le nom d'Hilotes. — Il paroît que c'étoit une colonie d'Achéens. Ibid. 272. Voyez HILOTES.

HELVIENS. Voyez ALBE. Tome XXXIII.

HÉMINE ATTIQUE, Voyez COTYLE.

HÉNAULT. (M. le Président) Son Mémoire sur les abrégés chronologiques. Mémoires, Vol. XXVIII, 611. Voy. ABRÉGÉS.

HENGIST, fils de Winigisile. conduit du secours aux Bretons. - Ce que signisse son nom. Mém. Vol. XXIV, 574. Son entrevue avec Vortigerne, roi des Bretons. Ibid. 575.

HENRI III, roi d'Angleterre, chasse d'Angleterre tous les teigneurs Normands & Angevins. - A quelle occasion. Mém. Vol.

XXIV, 668 & 669.

HÉRACLÉE, nom d'une ville supposée à l'embouchure du Rhône. - M. MÉNARD 12 placeroit au - dessous de Saint-Gilles. Hift. Vol. XXVII, 123.

HÉRACLÉE, aujourd'hui Heraclitsa. — Cellarius accuse mal-àpropos Scylax de confusion. Mémoires, Vol. XXVIII, 344.

HÉRACLÉE de Pont. Il y avoit une caverne par où Hercule étoit descendu aux enfers. Mém. Vol. XXIII, 179.

HÉRACLIDES rentrent dans le Péloponnèse sous la conduite des Doriens. — S'emparent de Lacédémone, de Messine & d'Argos. — Oreste immolé à leur sûreté. — Ils enlèvent aux anciens habitans les meilleures terres, & les exposent aux plus grands dangers, Mém. Vol. XXIII, 272.

HÉRACLITE étoit d'Ephèse. — Il cède son droit au trône pour philosopher. — Compose un traité

 $\mathbf{P}\mathbf{Q}$ 

elevé. — Il porte la guerre en Perse. Mém. Vol. XXXII, 559. Son histoire écrite par Pissidès, n'est point publiée. Ibidem; 560. À son approche, Chosroès abandonne. Gazacum. Voyez Gazacum. Il passe à Thébarmai, 564. Voyez Dastagerd, Thébarmai, Torna, Tesden, Etaloto, Torna, Zab, le grand & le petit.

HÉRAUTS. Il y en avoit quatre ordres, descendans de Céryx & de Pandore. — Les Hérauts des mystèrès. — Ceux des jeux publics. — Ceux des processions. — Ceux des Crieurs. — Ceux de la guerre. Hist. Vol. XXXI, 34.

HERCULANUM. Ses marbres. Voyez MARBRE. Ses peintures. fulpoctes. — Elles n'ont point été faites par des Grecs du premier ordre. Mém. Vol. XXIII, 324.

HERCULE, un des Dieux véritablement hommes. — Son ancienneté différente selon les Grecs & les Égyptiens. — L'un des douze Dieux qui succédèrent aux hait de la première classe. — De combien il précède le règne d'Amasis. Histoire, Vol. XXIII, 18. Son cuke venu d'Égypte. Ibid. 22.

HERCULE, le plus célèbre héros de la Grèce: — Les familles les plus nobles prétendoient en tirer leur origine. Mém. Vol. XXIV, 494. On dit faussement qu'il avoit inondé le pays des Orchoméniens. Mém. Volume XXIII, 143. Il est confondu avec l'Hercule Phénicien adoré à Thase. —

sur la Nature. — Le dépose au temple de Diane. — Obscurité de cet écrit. — Ce qu'en dit Socrate. Mém. Vol. XXXII, 204... Aristote l'appelle ténébreux. Ibid. 82; & Mém. Vol. XXIX, 321... La publication de son ouvrage luidonne d'illustres sectateurs. Mém. Vol. XXXII, 204. Idee de fon. système philosophique. Ibidem, 204 & suiv. Il admentolt le seu pour principe unique, 205;: Mem. Vol. XXVII, 167; & Mémoires, Vol. XXXI, 221. Distinguoit le seu ardent du seu éteint. Mêm. Vol. XXVII, 167. Les vertus étoient, selon lui, des modifications d'un feu épuré, & les vices, celles d'un feu épailli. Mim. Vol. XXXII, 205 & Juiv. Il enfeignoit que le repos étoit un mouvement moins apparent; que la mort étoit un changement de forme, & que l'ame de l'Univers étoit l'exhalaison de tous les êtres. - Il s'étoit plus appliqué 1 la propriété des corps qu'aux. qualités de l'ame. Ibid. 205. Son fentiment sur l'union des parties de l'Univers, 82. Il donnoit à la matière une forme fixe, 131. Avoit adop é les idées de Leucippe & de Démocrite. — Donne à la raifon l'opération des changemens. — Quelle est cette raison! Mem. Volume XXIX, 320 &

HÉRACLIUS. Recherches grographiques de M. D'ANVILLE fur l'expédition de l'empereur Héraclius en Perfe. — État de l'empire Grec, lorsqu'il y fut

On lui attribue l'ouverture de l'embouchure du Penée. Mém. Volume XXIII, 147. Sa taille. Mémoires, Volume XXIV, 496 d's suivantes. La coudée Olympique étoit réglée sur sa taille. Ibidem, 494. La hauteur de ses statues antiques étoit de sept longueurs de pied., 498. Quel étoit l'Hercule Attique! — Sa taille, 499. La statue d'Hercule à Hyète étoit une simple pierre. Mém. Vol. XXIII, 220. Statue d'Hercule combattant l'Hydre, restaurée par l'Algarde. Mém. Volume XXV., 329. Son culte établi à Abila. Mém. Vol. XXVIII, 566.

HERCULE DACTYLE, appelé Parastatès. Hist. Vol. XXIII, 33 & 34.

HERCULE des Germains, trèsdifférent de celui des Grecs. Mém. Volume XXIV, 428. Ce que fignificit son nom en langue germanique. — On lui facrificit comme à Mars. — On lui avoit consacré un bois au-delà du Véser. Ibid. 429. Culte d'Hercule dans les Gaules avant la conquête de César, 378.

HERCULE ou MELCARTH, divinité Tyrienne. — Son culte établi à Taprobane. Mém. Vol. XXXI, 195; & Mém. Volume XXXII, 704. Il vient dans les Gaules. Hifl. Vol. XXIII, 159. Avoit des temples dans plusieurs villes de Syrie. — Sa représentation fur les monnoies de Leucas. Mém. Volume XXXII, 704. Voyez AMOUR.

HERCULIS CASTRUM. Sa

position selon la table Théodosienne. Histoire, Volume XXXI, 291.

HERMAN. Ce que signifie ce mot. Mém. Vol. XXIV, 672. Voyez IRMENSUL.

HERMÉS. Sentiment que lui attribue Jamblique. — Ses ouvrages n'existoient plus du temps de Jamblique. — Ceux qu'on lui attribue, venoient des nouveaux Platoniciens, qui confondoient la doctrine Orientale avec le système Égyptien. Mém. Vol. XXXI, 232. Voyez PLOTIN.

HERMEUM, promontoire, aujourd'hui cap Cantin. Mém. Vol. XXVI. Distant de deux journées du détroit. Ibid. 14.

HERMINONES, peuples de Germanie, du milieu des terres.— Ce que fignifie ce nom. Mém. Vol. XXIV, 573.

HERMIONE, ville de l'Argolide, renommée par la pêche de la pourpre. Hist. Volume XXXI, 202.

HERMOGÈNE, Carien. Obligation que lui a l'Architecture. Mém. Val. XXIII, 206.

HERMONDURES, fidèles alliés des Romains. Mém. Vol. XXX, 576.

HERMONTHIS. Description d'une médaille de ce nom, représentant Hadrien. — Position de cette ville. — Elle sut de la province Thébaïde. — Ses Évêques. — Ses ruines. Mémoires, Volume XXVIII, 536 & 537.

HÉRODE s'empare de la Judée. - Fait mourir Antigonus. Mém. Q q ij

Volume XXIV, 55. Donne le sacerdoce à un Juif Babylonien. Ibidem, 5.6. Bâtit Céfarée de Palestine en l'honneur d'Auguste. - Magnificence de cette ville. -Il étoit le plus riche & le plus magnifique Prince de son siècle. - Il rebâtit le temple de Jérufalem. — It fut cruel envers fafamille & ses sujets. - Son dévouement pour Auguste. Mém. Volume XXVI, 447 & 448. 11 règne trente-quatre ans. - Eclipse de Lune arrivée quelques mois avant sa mort, & pendant sa maladie. — Il poursuit son fils à. Rome. — Va aux eaux de Callirhoé. — Assemble les principaux de son royaume, pour les faire périr dans l'Hippodrome. — M. GIBERT fait voir que l'écliple de Lune de l'an 4 avant l'ère vulgaire, ne peut être celle en question; que l'an 3 peut quadrer en partie avec la durée de son règne, mais qu'il n'y a point. d'éclipse de Lune. Mém. Volume XXVII, 112. Que l'an 2. y convient parfaitement. — D'où il résulte qu'il fat déclaré Roi l'an 40 avant l'ère vulgaire, deux ans après la bataille de Philippe. Epoque de cette bataille. — L'éclipse de Lune se trouve sept mois avant. Pâque de l'an 2°. Ibidem, 113. L'opinion de Scaliger, &c. qui place sa mort à l'an 1", fait protonger son règne d'un an, 114. HÉRODE ATTICUS. Les écrivains modernes en parlent superficiel-

Iement. Mém. Vol. XXX, 1. Sa

famille. — Il remontoit à Æacus

par son père, & à Cecrops par fa mère. — Hipparque son grandpère, accufé d'aspirer à la tyramie, est proscrit à Athènes. — Jules-Atticus son père, trouve un trésor: considérable. Ibidem, 2. D'où lui venoit son nom d'Hérode. — Magnificence de Jules-Atticus.— L'empereur Nerva lui permet de posséder librement son trésor, 2 6 3. Il fait venir à ses frais, de l'eau à la ville de Troas ou Alexandrie, 3 & 4. Lègue à chaque Athénien une mine d'argent par an - Manière dont Hérode s'en acquitta, 4. Pourquoi les Athéniens donnèrent au stade qu'il fit bâtir, le nom de Panathénaïque, 5: Sa naissance.— Il apprend de Scopélien à parler. fans preparation, 5 & 6. Voyer SCOPÉLIEN. Loue son père de cette manière. — Récompense du père. — Il fait abattre les statues. des Rhéteurs dans les jardins. -Va à Sinyrne entendre Polémon, . 5 & 7. Présent qu'il lui fait, 8. Il regarde Favorin comme for maître, qui lui lègue sa bibliothèque & sa maison de Rome, g. Voyez FAVORIN. Entend Secundas, dont il fut l'ami & dont il fit l'oraison funèbre. -Entend Calvifius - Taurus, &c. Reste court devant Hadrien, qu'il étoit allé haranguer, 10 & 11. Enseigne à Marathon. — Vient à Athènes avec ses disciples, pour entendre le sophiste Alexandre. - Il parle devant lui & en est loué. — Présent qu'il fait à Alexandre, 11 6 12. Rhéteurs qui le

forment à son école.—Il admettoit les plus habiles de scs disciples à l'auditoire du Clepsydre. — Ce que c'étoit que cet auditoire. -Aulu-gelle étoit un de ses disciples. — Sa maison de campagne. Mémoires, Volume XXX, 12 & 13; & Hift. Vol. XXIII, 1.86. Réponse qu'il fait à un jeune Stoicien, grand parleur. Mem. Vol. XXX, 13. Autre réponse qu'il fait à un gueux qui le disoit Philosophe. — Fragmens d'une de ses harangues, qui prouvent l'utilité des passions. — Antonin le choisit pour être maître d'éloquence de Marc - Aurèle. Ibid. 14; & Mém. Vol. XXIII, 196. Il obuent le consulat. Mém. Vol. XXX, 14. Est Préset pour régler l'état des villes libres d'A sie. — Est Président des Pallènes & des Panathénées. — Bâut un stade de marbre, Ibid. 14 & 15. Ses dimensions. — Son théâtre. — II répare l'Odeum, 15; & Hist. Vol. XXIII, 196, Construit un théâtre à Corinthe. — Description de ce théâtre par Paulanias. Mém. Vol. XXX, 15 & 16. Il fait conduire de l'eau à Olympie. - Sa magnificence. Mém. Vol. XXVIII, 76. Aures ouvrages publics qu'il fit faire. — Il avoit projeté de faire couper l'isthme de Corin he. — Inscriptions en son honneur, Men. Vol. XXX, 16. & 17. Il eut pour ennemis les Quintiles & Théodote qui avoit été ton ditciple. — Accufations qu'on forme contre lui. Ibid. 17 G suivantes. Jugement de Marc-

Aurèle, 19. Il ne fut point exilé, mais il se retira dans l'Attique, -Ecrit à l'Empereur, & en reçoit une réponse. — Chagrin qu'il eut de la mort de sa femme, 20 & 21. Il est accusé de l'avoir fait mourir, 21. Statue qu'il lui érige. - Mort de ses deux filles. - Les Athéniens permettent qu'on enterre à Athènes, celle qui se nommoit Panathénais, & retranchèrent de l'année le jour où elle étoitmorie. — Son fils est imbécille suivant les uns, & très-éloquent suivant les autres, 22 & 23. Hérode meurt à Marathon. — Il est transporté à Athènes avec cérémonie. — Son épitaphe. — Son oraison funèbre par Hadrien de Tyr, 126 23. Sa générolité. Sa bonté envers ses affranchis, 23 6 24. Les honneurs qu'il leur rend après leur mort, tournés en crime. Il est comparé aux plus grands Orateurs de la Grèce. — Son style modelé sur celui de Critias. — Ses œuvres. — Sa déclamation we maining est peu de chose, 24. Inscriptions d'Hérode & de Régille sa femme, trouvées à Rome, 25. Expliquées par Saumaise. — Les colonnes d'Hérode qui ont rapport aux inscriptions,. sont au palais Farnèse. — Leur description d'après M. l'abbé BARTHÉLEMY, 26. Les inscriptions de ces colonnes en lettres anciennes. - Pourquoi elles ont été préférées. — Autre colonne avec une inscription de Régille. — Elle servoit de colonne : milliaire du temps de Maxence, ---Qq iii,

Quelques - uns croient Régille parente de Faustine. Mém. Vol. XXX, 27. Le P. Hardouin fait Hérode, roi des Juis, de la famille d'Hérode-Atticus. Ibid. 28.

HÉRODOTE. Sa naissance est trois ans avant la bataille de Salamines. - Il doit être regardé comme sécrivain contemporain de ces temps-là. *Mém. Volume* XXVI, 183. En quoi il convient & en quoi il diffère d'Eschyle, au sujet de la bataille de Salamines. Hist. Volume XXIX, 60. Est plus croyable que les Mythologues sur les antiquités de sa nation. Hist. Vol. XXIII, 20. Assure que les ouvrages attribués à des Poëtes plus anciens qu'Homère & Hésiode, ont été composés dans des siècles postérieurs. Ibid. 22 & 25. Son système sur l'origine & les changemens arrivés dans la religion des Grecs, 22; & Mém. Vol. XXIII, 243. Ce qu'il pense de leur Polithéilme. Hift. Volume XXIII, 25. Interprétation d'un passage de son histoire, au sujet des nations Hellénique & Pélasgique. Mém. Vol. XXIII, 125 U suiv. Examen de ce passage entre M. l'abbé GEINOZ, M. de la Nauze & M. Gibert. Hist. Vol. XXV, 11 & fuivantes. M. GIBERT soutient que les Athéniens & les Lacédémoniens, branches Dorienne & Ionienne. sont les peuples les plus distingués de la Grèce; que les Ioniens ne Sont pas différens des Athéniens; qu'Ion reçu à Athènes ne fit que

donner son nom à la nation, cui étoit anciennement Pélasgique. Ibidem, 13; que les Pélaiges d'Athènes devinrent Ioniens sans changer de place, au lieu que les Doriens ne s'établirent à Lacédémone qu'après plusieurs courses. - M. DE LA NAUZE concilie la célébrité & l'avilissement du corps Ionique, 14. Fait voir que les Hellènes étoient dans l'Attique long - temps avant la naissance d'Ion, & qu'Hérodote ne prétend pas que les Ioniens d'Athènes aient été Pélasges d'origine, t 5. Au contraire, les Ioniens s'habituent à Athènes Pélasgienne. — Leurs descendans établissent leur langue & envoient des colonies. Les Doriens au contraire sont errans jusqu'à seur établissement à Lacédémone. — Ils ne se fixent dans le Péloponnèse qu'après la guerre de Troie, 16. Autre passage expliqué par M. DE LA NAUZE, qui a rapport à la nation Hellénique, 176 18. M. l'abbé GEINOZ a un sentiment contraire aux deux autres. — II prétend qu'il n'est point question dans ce paffage, des Doriens & des Ioniens; que ce qu'Hérodote dit des Helléniens & des Pélasgiens, n'est que pour parler de l'ancien partage de la Grèce, 19. 20 & 22; que les circonstances de son récit ne regardent que les Pélasges; que les Hellènes étoient constant dans leur demeure & dans leur langue; que cette nation se grossit des peuples qui se joignirent à elle; qu'Hérodote est

HE

sujet à faire des transitions subites. Histoire, Volume XXV, 23 24. Son plan, ses vues. -M. l'abbé GEINOZ fait voir que les Ioniens avoient autant voyagé que les Doriens. Ibid. 24; que les Pélasges ne descendent point de Pélaigus, 26; & il reconnoît qu'il n'y a jamais eu de Doriens en Thessalie, 27. Thucydide, &c. accuse Hérodote de conter desfables. Hift. Volume XXIX, 45. - M. DUPUY rétablit son crédit. Hift. Volume XXXI, 7. Critique de M. Guoguet au sujet de Sésostris. Ibid. 8 & suivantes. Réponse de M. DUPUY, 10 & Luiv. Critique au sujet de la pluralité des femmes Egyptiennes, 13. Réponse de M. DUPUY, 14. Au sujet des pourceaux qui enfouillent le gram. - Réponse de M. Dupuy, 17. Sur ce qu'il dit que la vigne n'est pas cultivée en Egypte, 20. Réponse de M. Dupuy, 21. Hérodote défendu par M. l'abbé GEINOZ contre les accusations de Plutarque. -Il fait voir qu'il s'est proposé. d'innier l'Odyssée. — Des Savans l'ont comparé à un homme ivre qui raconte confulément ce qu'il a acquis dans beaucoup de voyages. Mem. Vol. XXIII, 101 & fuiv. M. DE LA NAUZE remarque qu'il confond quelquefois les générations avec les successions. Hill. Vol XXIX, 65. Qu'il fut trompé par les prêtres d'Egypte. Ibid. 66 & suivantes. Difference entre Hérodote & Diodore sur in chronologie Egyptienne, 70.

Objections qu'on lui fait sur les temps avant la guerre de Troie, fur les dynasties des rois Lydiens,. fur la liste des rois Héraclides de Sparte. — Explication du récit de l'opposition dans le lever & le coucher du Soleil, 72. M. DE LA NAUZE fait voir qu'il: n'a aucun rapport avec ceux de Platon, 73. Explication du même récit par M. DE BRÉQUIGNY, 76. Sentiment de M. DE LA NAUZE combattu par M. DUPUY, 77. Hypothèle du chevalier de Louville sur le même sujet, 82. Hypothèle de Fracastor, 88. Elles sont inutiles pour expliquer Hérodote, 93. Explication donnée dans les Journaux de Trévoux, 103. Refutée par M. DUPUY, 106. M. DE BOU-GAINVILLE fait voir que ses descriptions des pays septentricnaux sont exactes; que ses détails du dedans de l'Afrique, traités de fabuleux, sont justifiés par les relations modernes. Mém. Vol. XXVIII, 302. Exposition de son récit au sujet de la monarchie des Mèdes. Mém. Vol. XXIII, 4. Liste des auteurs qui soutiennent ce récit. Ibid. 11. Il compte deux cents trente-un ans depuisle règne de Déjocès jusqu'au passage de l'Hellespont. - Ne date point par les Olympiades. Mem. Volume X X X I, 31. Fait. commencer le règne de Cyrus deux ans avant ki veritable époque, ce qui l'oblige de prolonger le règne de Darius de trois ans. ---Fait survivre Darius quatre ans

après la bataille de Marathon. Mém. Vol. XXXI, 32. Compte ssept ans entiers entre la mort de Darius & le passage de l'Hellespont. Mémoires, Vol. XXIII, 36. Passage d'Hérodote expliqué par Xénophon, & traduit par Cornélius - Népos. Ibidem, 40. Erreur d'Hérodote sur la durée du règne de Darius. — Corrigée par Ciésias, 53 & 57. Ses Assyriaques cités par Aristote, 27. Ses voyages dans la haute Asie. Mém. Vol. XXVI, 183. Mesure qu'il donne de la traversée de l'Asie mineure. Mémoires, Vol. XXIV, 437. Elle quadre avec celle de Xénophon. Ibidem, 43 8. Combien il met de stades au degré.—S'accorde avec la mesure des anciens Astronomes, 439. Mesure qu'il donne du Pont-Euxin, 508. Quelle mesure il emploie dans la description de Babylone, 525. M. l'abbé GEINOZ éclaircit Hérodote par fes notes. Hift. Vol. XXIII, 109 & suiv. M. GIBERT en prépare une édition. Hist. Vol. XXV, 11. Voyez CRESTONE.

HÉROÏSME des Anciens. En quoi il consistoit. Hift. Vol. XXIII,

54.

HÉRON, astronome & mathématicien d'Alexandrie. En quel temps il vivoit. — Discussion de M. FRÉRET sur les mesures qu'il a données. Hist. Vol. XXIV, 450 & 459. Il écrivoit à Alexandrie. Ibid. 560. Étoit un écrivain exact, 450 & 459. Est rejeté par seux qui ont écrit sur les mesures,

faute d'être entendu, 450. Il enseigne les Mathématiques à Proclus. Hift. Vol. XXXI, 140 & 141.

HÉROOPOLIS. Description d'une médaille de ce nom avec la tête d'Hadrien. Mém. Vol. XXVIII, 537. Position de cette ville. — Ses restes inconnus. Ibid. 538.

HÉROS, transportés après leur mort, dans les îles Fortunées.— Leur félicité. Mém. Vol. XXIII, 175.

HERTHUM, le même qu'Erde. Ce qu'il fignifie. Mém. Volume XXIV, 573.

HERTHUS ou HERTA, déesse de la terre, adorée par les Germains. — Ils la baignoient dans un lac le jour de sa fête. Mém. Vol. XXIII, 216.

HERVART (Frid) fait une aiguille aimantée, de la pierre de la Mère des Dieux. Mém. Vol. XXIII, 230.

HERVI, langue du Khorassan. Mém. Vol. XXXI, 340.

HÉRULES sortent des Palus Méotides. — Entrent avec cinq cents vaisseaux dans le Bosphore. -Sont battus. — Se retirent dans le Pont-Euxin. — Traversent le Bosphore & ravagent la Propontide. — Brûlent Athènes, ·Corinthe, &c. — Sont vaincus par Gallien. Hift. Vol. XXV, 100. Sont battus par les Lom-Jards. — Leur bravoure. — Leur Roi est massacré. — Ils prennent un champ de lin pour un amas d'eau. — Sont détruits suivant Paul. — Subfiftent par pelosons fuivant faivant Procope. Mém. Volume XXXII, 391 & 392.

HÉSIODE. En quel temps il vivoit. — Sa Théogonie est le fonds où ont puiséles Théologiens du Paganilme. — Elle contient l'hiltoire des changemens de la religion. Hift. Vol. XXIII, 20, 22 & 25. On y trouve les règnes des Dieux. Ibidem, 26. Elle est l'ouvrage le plus authentique de la mythologie des Grecs. Mém. Vol. XXVII, 219; & Mém. Vol. XXIII, 189. Son plan. — Il est guidé plus par son goût que par a raison. — Son sujet est la naissance des Dieux. — Leurs noms désignent les parties du monde. Mém. Volume XXVII, 219. Le Cahos est l'état primitif des principes physiques. Ibid. 220. II admet pour principes, le Cahos & l'Amour, 167 & 220. Formation de la Terre posée sur le Tartare. — L'Amour principe actif, 220. Est une tendance fecrète qui pousse chaque espèce élémentaire dans le lieu qui lui convient.-Générations de l'Erèbe, de la Nuit, &c. sont allégoriques, & ne signifient que la progression du développement. — Le combat des Dieux contre les Titans, 221 & 222. Représente l'effort de la Nature sortant du Cahos, 222. On y reconnoît les fables d'Egypte transportées en Grèce, augmentées d'une multiplicité de circonstances. — La suite de la victoire est le tableau du Monde ordonné & conservé par l'action & la lagelle de la Divinité su-Tome XXXIII.

prême, 223; mais on ne peut connoître si Jupiter est l'esclave du Destin ou l'ordonnateur libre.

— Hésiode est en contradiction là-dessus, 224. Ce qu'il dit de Bacchus. Mém. Volume XXIII, 243. Hésiode ne parle point des désuges d'Ogygès & de Deucalion, quoiqu'il écrivit dans le voisinage des pays ravagés. Ibid. 130. Poëme attribué à Hésiode, où il est fait mention de Deucalion, sans parler du déluge, 131.

HÉSUS, divinité Gauloise, qui avoit le soin de la guerre. — Pris pour Mars par les Romains. Mémoires, Vol. XXIV, 349. Étoit le Génie guerrier des Gaulois. Ibid. 350. Son culte, à Paris, joint avec celui de Jupiter & de Vulcain, dès le temps de Tibère,

377.

HÉSYCHIUS sert à corriger le texte de Xénophon, au sujet des Éparoètes. Mém. Vol. XXXII; 245. Édition de son ouvrage par Alberti.— En quel temps il vivoit. Ibid. 247. — Est de peu d'autorité. Mém. Vol. XXV, 487. HOEA. Exposition de ce mot. Hist.

Vol. XXIX, 94.

HETMAN ou ATMAN. Ce que ce mot fignifié chez les Cofaques.

Mém. Vol. XXIV, 572.

HEXAMILIUM, autrefois Lysimathie. — Bâtie par Lysimaque, des débris de Cardia. — S'appèlle aujourd'hui Hexamila. — Son nom sert à désigner l'étendue de l'isthme. — On désigne sous le même norn, celui de Corinthe. —

M. D'ANVILLE observe que le

Rr

mille doit avoir été raccourci par les Grecs, pour que l'étendue quadre avec la dénomination. Mémoires, Volume XXVIII, 342 & 343. Il soupçonne que le mot Hexamilium a été ajouté au texte de Ptolémée. Ibid. 242.

HIÉRATIN. Voyez GOLFE PERSIQUE.

HIÈRES. Voyez ATHÉNOPOLIS. HIÈRES, (îles d') anciennement Stoëchades. — Leurs noms. Hift. Vol. XXVII, 131.

HIÉROGLYPHES. Leurs explications n'ont rien d'assuré. Hist.

Vol. XXIII, 138.

HIÉRON rebâtit la ville de Catane & la nomme Etna. — En fait Souverain son fils Dinomène, & la peuple d'habitans de Gela, &c. Mém. Vol. XXXII, 475.

HIÉROPHANTE à Éleusis devoit être célibataire. Hist. Vol. XXIII.

61.

HILARIA, fêtes de Cybèle. Voy. CYBÈLE.

HILOTES. Recherches sur leur histoire & leur etclavage, par M. CAPPERONNIER. Mémoires, Vol. XXIII, 271. On appela de ce nom les habitans d'Hélos. — Ils s'opposèrent aux conquêtes d'Agis, - Leur ville prise, ils furent réduits en esclavage, sous la condition qu'ils ne pourroient être vendus hors du pays, ni mis en liberté. Ibid. 272. Conjurent . ayec les Parthéniens. - Leur nombre augmente par la défaite des Messéniens, 274 & 281. Conjurent avec Pausanias. Quelques-uns condamnés à mort,

se réfugient à Ténara, dans le temple de Neptune. — En sont tirés & mis à mort. — Un tremblement de terre ayant renversé Sparte, les Hilotes & les Messéniens reprennent les armes. -Archidame les force à se retirer sur le mont Ithome, 275. Ils se défendent pendant dix ans. — Se rendent à condition de sortie du Péloponnèle.—Les auteurs de la révolte punis, les autres traités avec sévérité. - Ceux d'Ithome sont reçus à Naupacte par les Athéniens, 276. Les Hilotes rendent de grands services aux Lacédémoniens. — Ceux qui étoient à Naupacte, ravagent le territoire de Lacédémone. — Font déserter un grand nombre d'Hilotes, 277. On ordonne à ceux qui ont rendu quelques services, de se faire inscrire. — Cruautés qu'on exerce contre eux. - Mille des plus entreprenans enrôlés sous Brasidas, 278. Furent établis à Leprée. — Les Hilotes de Naupacte passent à Cranies. — Reviennent peu après à Pylos. 279. Les Hilotes conjurent avec Cinadon. — Ceux qui purent recouvrer leur liberté passèrent à Mysène, du temps d'Epaminondas, 280. Cléomène donne la liberté à ceux qui purent payer cinq mines Attiques.—Différence entre les Hilotes & les domesiques. — Tenoient le milieu entre les gens libres & les esclaves, 281. Demeuroient à la campagne, 282. Cultivoient les terres sous certain tribut. - Pouvoient être

propriétaires en partie & exercer des métiers. — Assistoient aux funérailles des Rois avec une sorte de cérémonie. — N'étoient pas enuèrement méprilés. Mém. Volume XXIII, 283. Guerre que les Ephores leur déchrent, en entrant en charge sous le nom de Crypte. Ibid. 284. Leur grand nombre donnoit beaucoup d'inquiétude. — Il y en avoit trente-cinq mille à Platée contre cinq mille Lacédémoniens, 284. Étoient employés dans les armées. - Pouvoient être mis en liberté pour leurs services. - Cérémonie de leur affranchissement. — A près leur affranchissement, ils étoient envoyés en colonie. — Ce que pensoit Aristote des Hilotes. — Noms qu'on feur donnoit après l'affranchissement, 285.

HINCMAR, archevêque de Reins. En quel temps il meurt. *Mém.* Vol. XXIV, 702 & 703.

HIOM - NOU. Voyez GOG & Huns.

HIPPALUS, pilote Romain, qui traversa le premier la mer des Indes. — On donne son nom au vent de sud-ouest. Mém. Vol. XXXI, 206.

HIPPARQUE, Astronome célèbre. En quel temps il vivoit. Mém. Volume XXVI, 97. Corrige Ératosthène sur la mesure de la Terre. Ibid. 976 110; & Mém. Vol. XXIV, 514. Strabon dit qu'ils s'accordent. Ibid. 514.

HIPPOCRATE. Son sentiment sur l'éther. Mém. Vol. XXXII, 76. S'accorde avec ce qu'en ont dit d'autres Philosophes. Ibid. 77. HISSCAR. M. l'abbé LEBEUF croit que ce mot désigne la Scarpe. Mém. Volume XXPV. 697.

HISTOIRE. Voyez HISTORIENS. HISTORIENS anciens. Réflexions sur les historiens anciens en général, & sur Diodore de Sicile en particulier. — Avantage des Modernes sur les Anciens, par rapport à la grande suite que presente l'histoire. Hist. Volume XXVII, 55. Eprouvent un fort , pareil aux vicissitudes de notre vie. — Ne sont pas exempts de préventions nationales. — Les 'Grecs flattent la vanité de leurs compatriotes, & leur attribuent les inventions des Egyptiens. -Ils voyageoient pour étudier les mœurs de ceux dont ils vouloient écrire. Ibid. 56.

HISTORIENS François. Réflexions de M. le marquis D'ARGENSON sur les historiens François. Mém. Vol. XXVIII, 627. Cause de la disette de ces historiens.—Qualités principales d'un historien. — On les trouve employées séparément, mais point réunies. Ibid. 628, 629 631. Jugement sur Hérodote, sur Diodore de Sicile, sur Xénophon, sur Trogue-Pompée, 629; sur Thacydide, fur Tite-Live, fur Denys d'Halicarnaffe, sur Polybe, sur César, fur Salluste, sur Suétone, sur Tache. — Etat de nos historiens avant la renaissance des Lettres, 630 & 631. Jugement sur Gregoire de Tours, fur Aymoin

Rrij

de Fleury, sur Joinville, sur Froissard, sur Gaguin, sur Comines. Mémoires, Vol. XXVIII, 631 & 642. Sur Jean de Serres, sur Jean du Tillet, sur Bellesorest, sur Papire Masson, sur Etienne Pasquier. Ibid. 633. Sur d'Aubigné, sur Fauchet, sur M. de Thou, sur Dupleix, 634 & 635; sur Varillas, sur Mézemy, fur le P. Daniel, 635 & 636; sur l'abbé le Gendre, sur M, le président Hénault. — Du style de l'histoire. — Objet de l'histoire, 637 & suiv. La morale, 638. La politique, 639. Avantages des anciens auteurs dans les anciens gouvernemens, 640. Le droit public, 641. Utilité de connoître les loix. - Liberté qu'ont les historiens de disserter fur la politique. — La pédanterie & la légèreté partagent nos hiftoriens. — Première cause de la corruption du goût, 643 & 644. Le goût exclusif est nuisible. — Le peu de constance des historiens ne leur permet de faire que de petits morceaux. — Défaut de la prolixité, 644 & 645. L'histoire devroit être l'ouvrage d'une société, 645 & 646.

HIVER. Usage de compter par hivers. Mémoires, Vol. XXIV, 417. Usité dans les loix Anglo-

Saxonnes. Ibid. 418.

HOLBEIN. Deux de ses tableaux à l'hôtel de ville de Louvain, représentant la mort de Marie d'Arragon, avec une inscription tirée de la Légende dorée. Hift. Vol. XXIII, 220.

HOLSTENIUS (Lucas) fait présent à la bibliothèque de Hambourg, de manuscrits de Proclus non imprimés. Histoire, Volume XXXI, 139. Ses notes & ses corrections sur Etienne de Byzance. Mém. Volume XXXI, 245.

HOMAN, nom du culte du feu dans l'Inde. — Dieu révéré dans la Perse, & symbole du Soleil. *Mém. Vol.* XXXI, 199.

Homéoméries. Conjectures de M. l'abbé L'E BATTEUX sur les Homéoméries d'Anaxagore. Mém. Vol. XXV, 48 & fuiy.

Voyez ANAXAGORE.

HOMÈRE est l'historien de l'expédition de Troie. Hift. Vol. XXIX, 45. La fable de son poëme est le fruit de son imagination. — Les évènemens & les béros sont pris dans l'histoire. Mém. Vol. XXXI, 45. Est, avec Hésiode, le plus ancien Poëte qu'on connût en Grèce. Hift. Vol. XXIII, 22 & 25. Ses ouvrages regardés comme le fondement de la théologie des Grecs. Ibidem, 189. Etoit l'oracle des Anciens. Hift. Volume XXV, 197. Est plus souvent cité dans le Digeste, que tous les Philosophes. Ibid. 198. Son Odyssée sert de modèle à Hérodote. Mém. Vol. XXIII, 101 & suivantes. Thucydide lui attribue l'hymne d'Apollon, contre l'opinion des Anciens. *Mém. Vol.* XXVI, 212 & 215. M. LE BEAU le cadet prouve que le Margitès doit lui être auribué.— Voyez MARGITES. Ce que

c'étoit que ses Cercopes & ses Epicichlides. Hift. Vol. XXIX, 54 & 55. Prend l'idée de la Nécyomantie de l'oracle de Thesprotie. - Est inintelligible lorsqu'il parle des pays situés à l'occident de la Grèce. Mém. Vol. XXIII, 177. Ne parle point du déluge d'Ogygès ni de celui de Deucalion. Ibid. 130. Parle de Bacchus, & contredit Hésiode sur l'immottalité d'Ariadne, 243. Homère est le plus grand des Poëtes & le plus sage des Philosophes. — Il représente parfaitement les idées de son temps, & démontre avec force l'action des Dieux sur toute la Nature. — Il appelle Océan son · Principe primitif. — Les Dieux en tirent leur origine. — C'étoit la manière de voir le Chaos, suivant les Egyptiens. — Jupiter y est l'auteur. & le maître du monde. Mém. Volume XXVII, 224 & 225: Homère considéré comme Poëte tragique, M. DE CHA-BANON fait voir que de son Margitès naît la comédie. — Que de l'Iliade & de l'Odyssée nast la tragédie. — Que la loi d'unité, la division du poëme & les récits n'en sont que l'accessoire. — Que les caractères, &c. en font la fubstance. — Comparation d'Homère & de Virgile. Mém. Vol. XXX, 539 & 540. Voy. VIR-GILE. M. DE CHABANON remarque que le seul caractère de Didon est dramatique; que tous ceux de l'Hinde le sont. - Supériorité d'Homère dans le discours & dans l'opposition des carac-

tères. Ibidem, 543 & 544. . Opposition du caractère d'Achille avec les caractères d'Agamemnon, de Patrocle & d'Ulysse, 545 & 546. Pourquoi Homère n'a point mis l'amour dans son Iliade, 547. Il le remplace par l'amitié. — La première partie de l'Iliade est le courroux d'Achille. - La seconde, sa tendresse pour Patrocle, 548. Simplicité des discours d'Homère, 549. Réveil des chefs comparé au réveil du vieillard d'Iphigénie, 450. Euripide imite la simplicité d'Homère. - Convenance des discours avec l'âge, &c. 551 ひ 552. Chaleur dans l'expression & invectives. 553. 6554. Expressions de la douleur manquées par Corneille, & entendues par Racine & Euripide, 555.

но

HOMMES. Leurs besoins & leurs passions sont par-tout les mêmes, & donnent lieu à des usages semblables. Mém. Vol. XXIV, 392 & 419. Pouvoir des préjugés sur leur ame. — Leur respect pour leurs maîtres. — Ils s'embarrassent plus de lier leurs nouvelles connoissances avec celles dont ils sont imbus, que de les vérifier. — Ce caractère, de tous les temps & de tous les pays, est particulièrement affecté aux Orientaux. Mém. Vol.

XXXI, 114.

HONGROIS. Fable sur leur origine.

Hist. Vol. XXIX, 40. Différentes
opinions sur leur origine. — M.
D'ANVILLE remarque que ce
n'est point un nom de nation,
mais une dénomination tirée des

Rrij

Huns & des Avares. Mém. Vol. XXX, 244. Il les fait venir du pays des Baskirsk .- Position de ce pays. — Les Avares furent appelés Turcs. Ibidem, 245. Ce qu'on entendoit par ce nom de Turc, 246, Voyez TURC. Les Avares reconnoissent pour leur nom celui de Majar, 244 & 245. Quand est-ce qu'ils arrivent en Hongrie, 247 & 248. — Viennent à Erdel ou Erdelen. -M. D'ANVILLE fin voir que ce mot lignifie Transplranie, 247. Leur Prince Arpad.—Ses descendans entrent dans la balle Hongrie, 248. Voyez PATZINACES.

HONORAIBES, (Académiciens) sont au nombre de dix. Hift: Vol. XXIII, 4 & 14.

. Hor. Voyez Amour.

HORACE. Explication d'un passage d'Horace touchant la morale d'Arillippe, par M. l'abbé LE BATTEUX. Mém. Vol. XXVI, 1. Malentendu par le P. Sanadon. Ibidem, 2 & 3. Exposition de ce passage par M. l'abbé LE BATTEUX, 4, 6 6 7.

HORATIA. Médaille de la famille de ce nom, restituée par Trajan. Mém. Vol. XXIV, 215. Elle avoit été frappée par quelque monétaire de cette famille, pour faire revivre Horatius Cocles. - Pourquoi Trajan la restitua. Ibidem,

HORSE, fils de Witigilile, conduit du secours aux Bretons. - Ce que signific ce nom. Mém. Vol. XXIV, 574.

HORUS, le globe terrestre, suivant

les Egyptiens. — Pourquoi fils d'Osiris. Mémoires, Vol. XXXI. 228. Voyez AMOUR.

HOSPITALITÉ, vertu particulière aux Gamois. Mém. Vol. XXIV,

372.

HUET a relevé plusieurs articles de Perrault. - Son Huettana est rempli de dissertations nouvelles. Mem. Vol. XXIII, 322.

HUGUES, (l'Abbé) cousin de Louis-le-Bègue, veut pour Rois les deux fils de ce Prince. Mém. Volume XXIV, 691 & 692. Chasse Louis de Germanie. Ibid. 693. Combat avec lui les Normands, 694. Aide à Carloman à chasser les Normands, 703. Ne peut suivre les armées de Charlesle-gros, 708. Meurs pendant le

Rége de Paris, 7104

HUGUES Copet. Ses ancêtres très-puissans. Mém. Vol. XXVI, 667. Robert son père tenoit le premier rang après le Roi, & ne peut hisser à son fils ses honneurs & ses dignités fans le consentement du Roi. — Se trouve à la tête du gouvernement. - Richard, duc de Normandie, reconnoît Hugues pour son seigneur avant qu'il sut Roi. — Son crédit. — Il s'empare du royaume. Ibial 668.

HUILE (F) fait pouffer les couleurs & les noireit. Mémoires, Volume XXIII, 325. Origine de la peinture à l'huile. Voyez E N-

CAUSTIQUE.

HUMAIOUN-NAMEH OU KALIEA & DAMNA, sivre fort ancien dans l'Orient. Mém. Vol. XXXI, 8g.

HUMANITAS. Différentes acceptions de ce mot. Mém. Vol. XXIV, 621.

HUNGARI. Voyez IGOURS. Huns (les) habitoient au-delà des Palus Méoudes, depuis le Tanaîs jusqu'au Volga. - Incertitude de Zosime sur leur origine — Jornandès les fait descendre des magiciennes Alrumnæ. Mémoires, Vol. XXVIII, 87 & 88. Huns blancs & Euthalites, aux confins de la Perse, plus sociables que les Huns septentrionaux, parce qu'ils se polissent avec les Perses. — Ceux du nord restent barbares, parce qu'ils habitent sous des tentes. - M. DE GUIGNES pense qu'ils ont une même origine. -Les historiens Orientaux les connoissent sous le nom de Turcs.- Les Huns Euthalites, Nephthalites ou Cidarites myagent les provinces de Perse. Ibidem, 89, 90 & 96. Vahram en fixe les limites avec eux. — Perosès ou Chofron - pervis est battu. M. DE GUIGNES fait voir que les Chinois connoificient depuis deux cents ans avant Jésus-Christ, les Huns sous le nom de Hiom-nou, 90, 91 & 96; qu'une branche s'appeloit Tou-kieue. - Etendue de leurs habitations. - Résistoient aux Chinois. - Portent leur domination julqu'aux environs de Tobolsk. — En chassent les Alains, 92 & 93. Voy. ALAINS. Leur empire subsiste dans l'intérieur de la Tartarie. - Il se divise en deux parties; l'une au midi & l'autre au nord, 93 & 94. Ceux du midi s'attachent aux Chinois, & sont ennemis de ceux du nord. — Les Chinois, à leur invitation, détruisent les Septentrionaux, qui se sauvent dans le Ou-siun & le Kam-kin. — Forment un empire appelé Tan-jou, dans la contrée des Baschkers, 94. Aboulgazi parle de ces peuples. Voyez ABOULGAZI. Ce qu'il dit des Turcs convient aux Hiom-nou, 95. Les Hiom-nou du nord s'emparent d'un pays appelé par les Chinois Yen-tcai ou Alann, 96 6 97; ce qui désigne le pays des Alains, 96. Les Hiom-nou prennent le nom de Te-le, d'où leur vient celui d'Abtelites. — Ce que signifie ce nom. — Le pays abandonné des Huns septentrionaux, est occupé par les Tartares Sien-pi, 97. Voyez SIEN-PI. Ceux-ci pressent les Huns, qui le resserrent vers l'Europe, & qui aiment mieux chercher de nouvelles demeures, que d'être foumis dans leurs anciennes habitations, 98. Les Huns pressés par les Topa se resserrèrent de plus en plus vers l'Europe. — L'endroit qui leur parut le plus facile à surmonter, est l'empire Romain. - Ils défont les Alains & les Goths. — Conformité de mœurs des anciens Hiom-nou avec celles de leurs descendans. — Leur manière de camper & de combattre. 99 & 100. Leur ressemblance avec les Calmouks, 100, & Mém. . Vol. XXX, 239. Conformité de la religion d'Attila & de cellede Genghiz - Kam. Mémoires

Vol. XXVIII, 100 & 101. Funérailles d'Attila semblables à celles des Hiom-nou ou Mogols leurs descendans. — L'étendue du terrein qu'ils out parcouru, n'est point une objection solide. -Inscriptions en caractères Chinois & Runiques, près du fleuve Amour. Ibid. 101 & 102. Leur nom est connu par les expéditions d'Attila. — M. D'ANVILLE remarque qu'ils avoient pour com-, pagnons les Ostrogoths & les Gépides; que leur domination cesse à la mort d'Attila, mais qu'ils infestent les provinces de l'Empire. Mém. Volume XXX, 240 G 241.

HYANTES succèdent dans le pays de Thèbes, aux Ectènes détruits par la peste. — Sont chassés par Cadmus. Hist. Volume XXIX,

HYDE. (M.) Sa passion pour les Perses. - Savoit le Persan moderne & l'ancien. — Avoit rassemblé les écrits de Zoroastre sous le nom de Zend - avesta. — Les usages des Perses se trouvent très-bien débrouillés dans fon livre. — Son raisonnement peu brillant. Mém. Volume XXV, 101 & 102. Sa critique peu judicieuse. — Succès de son livre dû à l'ignorance où l'on étoit des auteurs Orientaux. —Son fysteme hardi.— M. l'abbé FOUCHER se propose de le réfuter. Ibid. 102. Charité de M. Hyde pour les Ghèbres, 103. Il fait les efforts pour les jultifier des erreurs des Chrétiens & des Mahométans. — Prétend qu'il

faut juger des anciens Perses par le Sad-der. — Traite d'ignorans ceux qui représentent les Perses comme ignicoles & dualistes. — Voudroit qu'on n'étudiât l'hilloire de Perse que dans les auteurs Arabes & Perfans. — Accute les Grecs de placer par - tout leurs idées, 104. N'est point touché du sort des martyrs de Perse qui, au 111. & au 1v. siècle. refusent d'adorer le Soleil; d'où il fuit que depuis le déluge jusqu'à nos jours, les Perses ont conservé la religion naturelle, 105. M. l'abbé FOUCHER se propose de faire voir le contraire, 106. Tout ce que M. Hyde dit de la langue des Perses, est tiré du Dje-hanguir. — Il ne s'est pas aperçu que cet ouvrage est d'un foible secours. Mém. Vol. XXXI, 348. Origine de les mépriles. Il prétend que les ouvrages de Zoroastre ont été écrits en pehlvi, Ibidem, 350. Il a donné le nom de pehlvi à la langue de l'Avesta, & a cru entendre la langue des ouvrages de Zoroastre. - Présente des caractères zends pour des caractères pehlvis, 351 & 383. Remarques de M. ANQUETIL fur son alphabet de l'ancien Persan, 351 & suiv. Son erreur sur la langue & la ville de Dravul, 378. Est copié par ceux qui ont parlé des Mages. — Censuré par fes compatriotes, 381 & 382. Son erreur fur la lifte des ouvrages de Zoroastre, 395. Ignoroit la langue zend & la pehlvie. 397. Pense que la figure assile, trouvée dans les ruines de Persépolis, est un Roi; que la petite figure placée au-dessus d'un vieillard, est son ame. — Cette figure - ci est la seule de toutes qui entre dans son système. Hist. Volume XXIX, 133.

HYDRAQUES, nation Indienne à la folde de Cyrus. — Pourroient être les Oxydraques. — Les Hydarques d'Étienne de Byzance. — Leur position. — Soumis par Bacchus. *Mém. Vol.* XXXI. 196.

HYGIN, auteur de différens traités fur l'arpentage. Mémoires, Vol. XXIV, 448 & 554. Conseil qu'il donne aux Arpenteurs. Ibid. 448. Il vivoit sous Hadrien — Décrit exactement le campement des armées. — Est très-différent de Polybe. — Ses manuscrits sont réparés par d'habiles mains. — Les notes de Shélius sont excellentes. Mém. Vol. XXV, 460.

HYLLUS, fils d'Hercule, adopté par Égémius, va à la conquête du Péloponnèle. Mémoires, Vol. XXIII, 122.

HYLOBIENS, classe de Samanéens, vivoient dans les bois. — Leur manière de vivre. Mém. Volume XXXI, 103. Voyez SAMANÉENS.

HYLOPATHIENS regardoient la matière comme une pâte prête à recevoir les formes. Mém. Vol. XXXII, 131.

HYLOZOÏTES. Qui ils étoient. Mém. Vol. XXXII, 129.

HYMNES attribués à Orphée, sont supposés. Hist. Vol. XXIII, 25.

Tome XXXIII.

HYPOCOSMÈTE, Officier subordonné au Cosmète. Hist. Vol. XXIII, 184.

HYSTERA, nom dont on défignoit le fabricateur du Ciel. — Différent de celui d'Aftarté. Mímoires, Vol. XXIII, 223.

HYSTÉROLITHES, forte de petites pierres noires. — M. FALCONNET prétend que la pierre de la mère de Dieux en étoit une. Mém. Vol. XXIII, 222 & 228. Elles font peu communes. — Il y en a au cabinet du jardin du Roi. — Plutarque dit qu'il s'en trouve dans le fleuve Sangaris. Ibid. 228. Comment fe forment ces pierres, 239 & fuivantes.

## 1

JABADII (les) de Ptolémée font allusion à Java. — Doit être Sumatra. Mém. Vol. XXXII, 625. Sa capitale, Argantea, peut répondre à Taujong-goère ou Pointedu-diamant. — Doit être Ashem, lieu fréquenté par le commerce. Ibid. 626.

JABLONOWSKI, (M. le Prince) Associé – Libre, succède, en 1761, à M. le cardinal PAS-SIONÉI. Hist. Vol. XXXI, 3.

I A C C H U S, jeune enfant qui accompagne Cérès. — Les My-thologistes modernes le prennent pour Bacchus. — M. F R É R E T pense que c'étoit le nom du cantique, formé du verbe la ve. — Il y avoit une sête qui portoit son nom, où l'on dansoit en chantant

idan. - lacchus fert de guide à Antée pour descendre aux enfers. Mém. Vol. XXIII, 256.

IAMBÉ. Voyez IAMBES.

IAMBES, sorte de vers qui donnoit son nom à la pièce où il étoit employé. Hift. Vol. XXIX, 53. Inventés par lambé, pour divertir Proferpine. Ibid. 54.

*IAMBI. Voye*z IAMBULE.

IAMBLIQUE étoit de la secte des Orphiques. Mém. Vol. XXIII, 263. Justifioit les sacrifices sanglans. Ibid. 268. Il prête aux Egyptiens le sentiment de l'émanation de la matière. Mém. Vol. XXXI, 232.

IAMBOLI. Voyez lambule.

IAMBULE, Grec qui écrit une histoire des Indes. - Esclave en Arabie.—Pris par les Éthiopiens, il est destiné à l'expiation qui s'y failoit. Mém. Vol. XXXI, 85 & 86. M. l'abbé MIGNOT croit qu'il alla à Sumatra, d'autres à Taprobane, & d'autres à Madagescar.-Il remarque qu'on trouve à Sumatra une ville appelée Iambi ou Iamboli. Ibid. 86.

JANUS règne dans le pays où Rome fut bâtie. — Il étoit fils d'Apollon & de Creiise. Hist. Vel. XXIX, 38.

JAPHET. Voyez GRECE.

JAPON (le) est connu des Arabes sous le nom de Sila. Mém. Vol. XXXII, 613. Marc-Pol l'appelle Zipangri, & les Portugais Japão. Ibid. 614.

JASK. Voyez GOLFE Perfique. IATINUM. Voyez MELDI: JAVAN, Voyez GRÈCE.

JAVELOT, *pilum*, inventé par Penthésilée, est l'arme propre des Romains. — Il n'étoit point ens usage en Grèce. Mém. Volume XXIX, 331. Sa forme. — Description qu'en sait Polybe & Denys d'Halicarnasse. Ibid. 332. En quoi elles diffèrent, 333. Javelot de la colonne Trajanne.— Description d'Appien. — M. LE BEAU remarque qu'il a changé plusieurs fois.-Changement qu'y fait Marius. — Description de Végèce. - Appelé de son temps spiculum. — Javelots des monumens, 334,335 & 336. Nétoit l'arme la plus meurtrière. — Saumaife croit qu'il ne le lançoit pas.-Tous les auteurs disent le contraire. — Il est appelé par les Grecs visit, 331, 333, 334 & 337 bis. Il fe

lançoit de près, 337.

JAXARTE (le) porte le nom de Gété. — En quel lieu fitué. Mém. Volume XXV, 38. Pris pour le Tanaïs par les hiltoriens d'Alexandre. Hift. Vol. X X V, 45, 48 & suiv. Le placent vers le quarante - cinquième degré de longitude. Ibid. 49. Cette erreur fait dire, par Arrien & Ammlen-Marcellin, à Homère ce qu'il ne pense pas des Abiens. — Fait changer de place les nations que Hérodote avoit mises entre le Danube & le Tanaïs, 50. Met le Thermodon, qui se jette dans le Pont-Euxin, au midi de la mer Caspienne, 51. Porte les neiges & les glaces du Tanaïs dans la Drangiane, l'Arachofie & le Paropamise, 52; suués vers le

trente - cinquième degré de latitude. — Ptolémée attribue aussi au Jaxarte ce qui ne convient qu'au Tanaïs. Histoire, Volume XXV, 53.

IBÉRIE. Son ancienne étendue. Mém. Vol. XXXI, 368.

ICARIUM. Voyez KAREK. ICENI, peuples de l'île Britannique. — Leur révolte causée par l'avidité du fisc. Mém. Volume XXIV, 410 & 411.

ICIUM PROMONTORIUM. Voyez PORTUS ITIUS.

ICTÉOCRATES, nom des anciens habitans de la Laconie. Mém. Vol. XXIII, 404.

IDA, montague. Voy. OLYMPE. IDALIUM, lieu de l'île de Cypre; Sa polition. Mém. Vol. XXXII, 5 58.

IDÉES. L'âge où l'on acquiert le plus d'idées est depuis la naissance jusqu'à dix ans. Histoire, Vol. XXVIII, 58.

IDES Platoniciennes. Ce que c'est. Mém. Vol. XXXI, 280; & Mém. Volume XXXII, 191. Voyez INTELLIGENCES.

IDOLATRIE (l') naît de l'astronomie.-S'étend en Arabie. Mém. Vol. XXXII, 409. Naît du culte des morts. — On suppose que leurs esprits viennent habiter les statues qu'on leur élève. Mém. Vol. XXV, 109. Le terme est impropre pour signifier l'adoration d'une créature. - Il vient de la langue grecque, où les héros avoient des statues. - Il désignoit exactement le culte de l'Occident. Ibid. 110. Ce que c'est qu'ido-

lâtrie. — Sarug introduit le culte des idoles. - Tharé failoit des statues d'argile. Mémoires, Vol. XXVII, 72.

IDOLE. Ce que signifie ce mot. — Les anciens Gaulois n'en avoient point. Mém. Vol. XXIV, 359. Le culte des idoles commence au temps de Bélus.—Jusqu'alors l'Orient étoit Sabaïte.—Les Juifs confondent le Sabéi sme avec l'idolâtrie. Mémoires, Volume XXVII,

JEAN de Luxembourg, roi de Bohème, épouse Béatrix de Bourbon. - Est tué à la bataille de Creci. Hift. Vol. XXIII, 266.

IEPA ΧΩΡΑ. Ce qu'on entendoit par ces mots. Mem. Vol. XXVI, 423.

JÉRÉMIE compose des lamentations sur la mort de Jossas. Hist. Vol. XXIII, 103. Il compose ses lamentations au milieu de la ville Sainse. — It est comparé à Simonide. Ibid. 104.

l'EPOKHIII'A, bois facré en Cypre, & retrouvé sous le nom de Giérosibou. Mém. Volume XXXII, 554

JÉRÔME (S.') demeure à Trèves. - Reconnoît parmi les Galates le langage de ceux de Trèves. Mém. Vol. XXIV, 590.

JÉRUSALEM. En quel temps elle a été prile. Mém. Vol. XXVII, 113.

JÉSO. Voyez CHINOIS.

Jésus-Christ. M. l'abbé DE LA BLETERIE examine û véritablement le Sénat refusa à Tibère de mettre Jésus-Christ au nombre des Dieux. Mém. Vol. XXVII, 465 & 466. Il soutient que les actes de Pilate & de Tibère sont supposés; que Pilate néanmoins a dû instruire Tibère de l'éclat des actions de Jésus - Christ; que Tibère a pu proposer la chose, mais que le Senat resusa les honneurs divins à un étranger. Ibid. 466 & 467. En quel temps Jésus - Christ est mort, 107 & 108. Voyez ANNÉE ancienne des Juis.

JETTONS. Voyez VERRE.

JEUX (les) devoient être annoncés. - Des hérauts notifioient, dans tous les cantons de la Grèce, le temps de la fête & les trèves facrées. Mém. Vol. XXVI, 215. Les noms des jeux étoient quelquefois gravés sur les vales qui étoient le prix des vainqueurs. Ibid. 496. Les jeux étoient solennifés en Grèce en l'honneur des Dieux & des héros. — On les appeloit sacrés, 492. Les villes d'Orient célébroient dans leurs fêtes plusieurs jeux sacrés de la Grèce. - M. VAILLANT croit qu'elles les célébroient dans le même temps qu'à Rome. — M. l'abbé Belley fait voir qu'elles n'imitoient que le modèle & non le temps, 501.

JEUX Alexandria, institués en l'honneur d'Alexandre. Mém.

Vol. XXVI, 493.

JEUX Antigoneia, institués en l'honneur d'Antigone. Mém. Vol. XXVI, 493.

JEUX Arateia, institués à Sicyone. Mém. Vol. XXVI, 493. JEUX Attaleia, institués en l'honneur d'Attale. Mém. Vol. XXVI, 493.

JEUX Capitolins, institués par les Romains en l'honneur de Jupiter.

— Domitien les célèbre, & ordonne qu'on les célèbre tous les cinq ans. Mém. Volume XXVI, 494. Il propose des prix de musique, de poësse, &c. — Il-y préside habilié à la grecque. Ibid. 494 & 495. Ces jeux duroient plusieurs jours. — Différens prix & combats qu'on y donnoit, 498. Voyez SARDES.

JEUX céréaux. Leur origine inconnue. — Déjà établis du temps de la seconde guerre Punique. Mém. Vol. XXIV, 221.

JEUX Dusariens, en l'honneur de Bacchus. Voyez BACCHUS & BOSTRES.

JEUX floraux (les) regardoient la faison où les fleurs tomboient.—
Institués aux calendes de mai.
Mém. Vol. XXVI, 233. Pline en rapporte la fixation au calendrier Julien en usage deson temps, mais il vouloit seulement dire que les Romains les établirent au coucher du grand Chien. Ibid.
234.

JEUX Ishmiques, en l'honneur de Neptune, institués par Thésée. Mém. Vol. XXVI, 492.

JEUX Loucoulleia, en l'honneur de Lucullus. Mém. Volume XXVI, 493.

JEUX Lysandria, en l'honneur de Lysandre, en Thrace. Mém. Vol. XXVI, 493.

JEUX Miltiadées, chez les Athéniens. Mem. Vol. XXVI, 493.

JEOX Néméens, en l'honneur de Jupiter - Néméen, institués par Hercule. Mém. Vol. XXVI, 492. JEUX Olympiques, consacrés au père des Dieux. Mémoires, Vol. XXVI, 492.

JEUX Paufaneia, à Lacédémone. Mém. Vol. XXVI, 493.

JEUX Pythiques, institués pour les victoires d'Apollon. Mém. Vol. XXVI, 492. Voy. LAODICÉE. JE UX scéniques. A quelle occasion ils commencent. Histoire, Vol. XXIII, 149. La jeunesse Romaine y prend goût & les assaifonne de plaisanteries. Ibid. 150. Quelques Romains en firent profession. — Ils substituèrent aux vers grossiers des vers suivis, & formèrent des farces.—Andronicus persectionna ces pièces, 151.

JEUX séculaires. Leur origine dûe à la piété d'un particulier. — Sont imités par Valérius Publicola, pendant la peste. — Il offre des facrifices à Pluton & à Proserpine pendant trois jours, & la peste cesse. — On ordonne le renouvellement de ces jeux tous les cent ans, d'où ils sont appelés séculaires. Mém. Volume XXVI, 478. Ils furent célébrés tous les cent dix ans, pour préserver Rome de maladies & pour la conservation de la République. — Ils sont célébrés sous Auguste. Horace compose une ode à ce fujet. — Claude les fait célébrer. foixante-troisans après.-Domitien les fait célébrer cent cinq ans après ceux d'Auguste. - Furent célébrés lous les règnes de Sep-

time-Sévère, de Philippe, &, la dernière fois, sous Honorius, qui supprima les sacrifices & les cérémonies du paganisme. - Des hérauts annonçoient ces jeux. Ibid. 479. L'Empereur, comme souverain Pontife, placé sur une estrade, devant le temple de Jupiter-Capitolin & devant le temple d'Apollon-Palatin, distribuoit des flambeaux & des parfums aux personnes libres seulement, 477, 478 & 480. Ces jeux se célébroient au temps de la moisson. On y offroit les prémices de la moisson.—Ils duroient trois jours, pendant lesquels on donnoit les spectacles du théâtre, &c. - Le troisième jour les jeunes gens chantoient des hymnes en grec & en latin, en l'honneur d'Apollon-& de Diane.—Ce jour l'assemblée étoit convoquée au temple d'Apollon, 481 & 482. Le Soleil, après un certain nombre de révolutions, amenoit la même solennité, 483. Camée du cabinet de M. le duc d'Orléans, représentant Domicien distribuant les parfums, 477 & Suiv. Médaisses. de Domitien qui représentent ces jeux, 477.

IGNORANCE (1') devient un titre de noblesse. Hist. Vol. XXIX,

IGOURS, connus sous les noms de Hungaris d'Onigouri & d'Onoguri. Mém. Vol. XXVIII, 102 & fuiv. Connus en Chine sous ceux de Tehe-sa & de Kao-tcham.—
Ils sont divisés en deux royaumes. Ibid. 103. Celui du midi a pour. S si iij

capitale Turphan. — Celui du nord est appelé pays des Igours. — Sont foumis aux Huns & aux Chinois. Sont détruits par les Tartares Geou-gen. - Paroissent en Europe, fous le nom d'Igours. — Sont connus dans l'histoire du Mogol, 103. Les Tokos-Onigours iont les Cutrigours de nos Ecrivains. -D'autres se retirent sur les bords de l'Irusch, d'où ils fournissent aux Romains les martres zibelines. - Quelques nations des Nogais portent encore ce nom. — Sont chassés par les Sabirs & les Abares. Mém. Volume XXVIII, 104. Voyez ABARES & SABIRS.

ILI ou ÉILI, rivière qui se perd dans un lac. Mém. Vol. XXXII,

589.

ILIUM. Sa distance d'Alexandrie de la Troade, d'Abydos, de Dardanus. Mém. Vol. XXVIII, 3 22. Du cap Sigée. — Position de l'Ilium qui subsistoit du temps de Strabon. Ibid. 327. Lysimaque l'embellit. - Fimbria la détruisit. - Elle est affranchie de tout impôt par les Romains. — Constantin vouloit y placer la nouvelle Rome. — L'ancienne Troie placée à l'endroit que Strabon appelle l'ainor rojun. — Il y coule trois rivières; le Scamandre, le Simoïs & le Thymbrius. -Le Xanthus & le Scamandre sont la même rivière, 328. Erreur de Pline sur l'embouchure du Scamandre, 329. Autre rivière appelée par erreur Simois. — Est appelée Rhodius par Homère. — Thucydide l'appelle Pydius. —

M. D'ANVILLE croit qu'il fautlire Pédies, 331 & 332.

ILLIBERIS, ville fameuse du temps d'Annibal. — Est ruinée deux siècles après. — Pouvoit être la capitale des Sardons. — Est confondue par des auteurs Espagnols avec Elvire & avec Caucoliberum, Collioure. — Étoit bâtie sur les bords de la Tech. — Sa position répond à la ville d'Elne. Hist. Vol. XXV, 76.

ILLUMINÉS, chez les Mahométans, tirent leurs pratiques de l'Inde. — Hai - ebn - yekdan ésoit leur Chef. Mém. Vol. XXXI. 324. En quel temps il vivoit. — Disoit souvent qu'il étoit Dieu. -Est mis à mort pour avoir dit qu'on pouvoit suppléer le voyage de la Mecque par des prières. — Ce fanatisme passe avec les Arabes en Espagne, sous le nom d'Alumbrados. — Même apathic chez les uns comme chez les autres. Ibid. 325. Siméon, abbé de Saint-Mamas, fait quelque chose de semblable, au XI. siècle, 326.

ILOS. Voyez CRONOS.

IMILCON tente la découverte des mers du Nord. — On n'a aucun détail sur son voyage. Mémoires, Vol. XXVI, 10 & 11.

Impressions. L'empire des premières impressions ne finit qu'avec la vie. Mém. Volume XXXI, 114.

IMPRIMERIE. Ses avantages.

Mémoires, Vol. XXVII, 700.

Changement qu'elle fait parmi nous, par rapport à la langue.

Met tout le monde à portée de

IN

fire. Mémoires, Volume XXIV, 612. Négligence qu'on commet en imprimant les anciens auteurs François, fur-tout les Gothiques, qui font défigurés. — M. DE SAINTE-PALAYE conseille aux éditeurs de se défier de ces anciennes impressions, & de consulter les manuscrits. Mém. Vol. XXVII, 700 & 701.

INACHIDES. Voyez GRÈCE.

INACHUS fonde le royaume d'Argos avec une colonie Egyptienne. Mém. Vol. XXIII, 297. Voyez ANTIQUITÉS GREC-QUES, GRÈCE & GRECS.

INDE. Lieu où Ptolémée termine l'Inde. Mém. Volume XXXII, 6 1 1. Pensoit que la côte de l'Inde prolongée vers le-midi, joignoit la côte orientale de l'Afrique. *Ibid.* 612. M. ľabbé MIGNOT soutient l'antériorité de l'Inde sur l'Egypte. Hift. Vol. XXXI, 41. Il croit qu'elle n'a eu aucune communication avec l'Egypte, que long-temps après qué sa religion & sa police ont été formées. Mém. Vol. XXXI, 153, 194 & 335. Les Savans prouvent par trois moyens, que l'Inde a tout emprunté de l'Egypte: 1.º par les conquêtes des anciens rois d'Egypte dans l'Inde, 2.° par la dispersion des prêtres Egyptiens; 3.° par le commerce entre les deux nations. Ibid. 153. M. l'abbé MIGNOT soutient que le premier moyen n'est fondé que sur le récit des Egyptiens, & qu'il est détruit par l'histoire d'Egypte & celle de l'Inde. - Il fait voir que les anciens Indiens étoient autochtones; que les Egyptiens n'envioient point les richesses des autres pays. - Tradition suspecte, qui fait passer Osiris dans l'Inde, 154. Voy. OSIRIS. La conquête de l'Inde par Osiris, ne se concilie avec aucun des systèmes des Anciens, 156. On avance que sa mémoire le conserve dans l'Iride. fous le nom d'Isuren. - M. l'abbé MIGNOT soutient qu'Osiris n'est pas Isuren, 159. Voyez ISUREN. Que la conquête de l'Inde est supposée par les Prêtres. 176 & 194; qu'Hérodote n'en parle pas, 176; que Diodore l'assure, mais qu'il a été trompé par les Prêtres, 177. Strabon le nie, & met au rang des fables. les expéditions d'Osiris & de Sésostris. — Inscriptions, vues par Strabon, qui marquent l'étendue de la puissance des rois d'Egypte.-Interprétées faussement par les Prêtres ignorans, 178 & 179. Voyez PRÉTRES. Les Indiens ne font point une colonie conduite par Osiris & Sésostris, 179, 194 & 335. La différence de leur police en est une preuve, 179 & 335. La servitude n'étoit point admise dans l'Inde, & elle l'étoit dans toute sa rigueur en Egypte. — Dans l'Inde, les terres font sacrées & inviolables en temps de guerre; les Egyptiens, comme les autres nations, les ravagent, 180 & 181. L'hospitalité étoit exercée dans l'Inde; on interdisoit T'entrée de l'Egypte aux étrangers. - En Egypte, on épousoit une

seule femme; dans l'Inde, la polygamie est permise. Mémoires, Vol. XXXI, 181. Les persécutions suscitées contre les Prêtres en Égypte, ne portent point dans l'Inde leurs superstitions. Ibid. 182 & 336. Ces Prêtres étoient sans zèle pour leur doctrine & leurs mystères. - Faisoient faire de rudes épreuves avant de le communiquer. — Le culte persécuté sous Cheops & Sabacon, l'histoire ne parle d'aucun mauvais traitement contre les Prêtres, 182 U 183. Koëmpfer trouve une persécution sous Cambyse, mais ce sentiment n'est fondé que sur le traitement qu'il fit aux prêtres de Memphis. — L'histoire ne dit pas que les Prêtres aient été obligés de quitter le pays, 184 ر 194. Darius favorise le culte Egyptien, 185. Persécution sous Ochus, sans aucun mauvais traitement contre les Prêtres, 186. La philosophie étoit cultivée dans l'Inde, long-temps avant ces persécutions. - Boutta existoit cing cents ans avant Cambyle. - Plusieurs Savans croient que l'Egypte avoit un commerce avec l'Inde, 187; mais on ne connoît que celui qui se faisoit par terre par les Isinaëlites & les Madianites. - Ils y portoient les drogues pour les embaumemens. — Ils y faisoient aussi le commerce d'esclaves. — Quelques particuliers poussés par les révolutions, s'embarquent sur la Méditerranée, sans idée de commerce. — Temps auquel la communication s'est

faite entre l'Égypte & les autres pays, 189. Le commerce établi par Sélostris, étoit intérieur, 190 & 191. S'il a eu des vues de commerce maritime, elles ont été abandonnées par les successeurs, qui se soutinrent par les seules richesses du pays, 191. Leur conduite exclut l'idée d'importation. - L'exportation se faisoit par les Phéniciens. — Plamméticus ouvre le premier, aux étrangers, les ports d'Egypte 192. Néchos forme le projet de rendre la nation commerçante, 193. Les Egyptiens ne purent donner à Darius aucune connoillance de l'Indus. -Les voies de communication entre l'Inde & l'Egypte, ne sont donc point prouvées, 194 & 336. Les traces de l'Egyptianisme qu'on connoît dans l'Inde, sont postérieures aux conquêtes d'Alexandre, 195 & 336. Relations des Indiens avec les Phéniciens & les Assyriens. — Sémiramis a pu pénétrer dans l'Inde, mais elle n'y a laissé ni culte ni philosophie. 195. Les Indiens persécutés se retirent en Assyrie. — Cyrus avoit des Indiens à son service, mais il ne pénétra point dans l'Inde, 196. Darius envoie à la découverte de l'Inde, & en soumet une partie. — Les rois de Perse conservent cette conquête. — Xerxès avoit des Indiens à sa suite, ainst que Darius-Codomanus, 1976 198. Leurs habillemens étoient d'écorce d'arbre & leurs arcs de roseaux. — Les Perses négligent le commerce de l'Inde. - Font

des cataractes pour empêcher de remonter le Tigre & l'Euphrate. - Laissent le commerce de l'Inde aux Phéniciens. — Ces cataractes détruites par Alexandre. — Idées Persanes adoptées par les Indiens. Mémoires, Vol. XXXI, 198. Voyez HOMAN, MITHRA & RAM. Les mots communs aux langues Indienne & Persane, viennent du commerce de ces nations.—Vestiges de l'entrée des Grecs dans l'Inde.-Voy. KIREN-**DUM.** Communication avec les Grecs, en quel temps. — Commerce des Indiens par échange. Ibidem, 199. Fut ouvert par Alexandre, 200. Ses successeurs jouissent de ses conquêtes dans l'Inde. — Les Indiens fournissent dès soldats aux Grecs. — Origine de la coutume Indienne qui oblige les femmes à se brûler après la mort de leurs maris, 201. Voyez CÉTÉE. Sandrocottus délivre l'Inde de la domination des Grecs. - Elle est assujettie successivement aux Bactriens, aux Parthes & aux Scythes, 203. Ptolémée-Philadelphe établit le commerce entre l'Inde & l'Égypte, 204 & 336. Voyez PTOLÉMÉE. Mais il ne fut jamais considérable, 205. Il augmente beaucoup sous les Romains. - Voyez HIPPALUS. Mots latins qui se trouvent dans l'indien. Voyez DEFTAS ou DEOUTAS, DEVETAS, & LOCOM. Vestiges du Judailme chez les Indiens. — Création de l'homme, 206. Paradis terrestre. - Chute de l'homme. - Ange Tome XXXIII.

qui chasse nos premiers pères du Paradis terrestre dans la pagode d'Eléphanta. — Cause de la chute de l'homme, suivant les Bramines, 207. Déluge universel, 208. Deux traditions de l'histoire de Moyse dans l'Inde, 209. Ces idées ont pu être communiquées aux Indiens dès le temps de la captivité de Salmanazar. — Traces du Christianisme dans l'Inde, 209. Christchnen ou Christna, qui est Jésus-Christ, confondu avec Wischnou dans sa huitième apparition. — Les Indiens appliquent à Boutta la naissance de Jésus-Christ. — Bardesanès & Manès forment des disciples dans l'Inde. - Les Gaures & les Parsis se retirent de la Perse dans l'Inde. -Mahmoud-Gaznevide y porte le Mahométisme, 210. La philosophie d'Aristote y est portée par Abu-Rihan, 211.

INDIENS (les) sont de tous les Orientaux les plus attachés aux pratiques anciennes & à la doctrine de leurs pères. — Ils sont encore tels que les Anciens les ont représentés. Mémoires, Vol. XXXI, 115. Leurs sentimens sont difficiles à découvrir. Ibid. 212. On ne peut guère compter sur le récit des auteurs qui ont parlé de leurs dogmes. — On doit peu de croyance aux Grecs qui ont voyagé dans l'Inde, 213. Les Romains ne fournissent aucune lumière, 214; peu alloient jusqu'au Gange.-Les Chrétiens, qui ont parlé de leur doctrine, ont copié les Grecs. — Le Traité attribué à S.' Ambroise n'est pas de lui.—Celui attribué à Pallade non plus.—Un autre, anonyme, est composé sur des récits grecs.— Tous tâchent de rapprocher les dogmes Indiens de ceux de l'Eglise. Mém. Vol. XXXI, 215. Mais ce qui se trouve de conforme avec la croyance actuelle des Indiens est incontestable. — Objets de la philosophie des Indiens sur Ia Nature. Ibid. 216 & 262. Sur la morale, 216 & 217. Différence entre les anciens Indiens & les modernes. — Différence entre le philosophe & le peuple.— Idolâtrie du peuple.—Les anciens philosophes paroissent avoir reconnu l'unité de Dieu, 218. Erreur de ceux qui les ont fait adorateurs du Soleil.—Les Brachmanes sont persuadés de l'unité de Dieu. — Bramine de Malabar qui avoue l'unité de Dieu comme le fecret de son école. — Les Joghigueuls méprisent les cérémonies du peuple. — Les Gnanigueuls n'adorent que Dieu. - Les Bramines de Bénarès sont pour l'unité de Dieu.—Le peuple, convaincu de cette vérité, le livre néanmoins à la superstition.-Selon les anciens Indiens, Dieu étoit lumière, verbe & raison, 219 & 220. Si les anciens philosophes de l'Inde ont cru Dieu corporel, 223. Ils donnoient à Dieu toutes sortes de perfections. — Causes de leur idolâtrie, 226. Ils admettoient une Cause intelligente, 227; & croyoient la matière émanée de Dieu, 232 & 234. Les uns

expliquent cette émanation en comparant Dieu à une araignée qui tire de son sein le fil dont elle forme sa toile, 234 & 277. D'autres donnent à Dieu deux sexes, pour préparer les voies de la création. — Croient qu'il s'est proposé à l'adoration dans trois idoles, le Lingam, le Tchiven & le Tchaddi, 235. Allégories de ces explications. - Semblable allégorie dans Platon, admise par les Chaldéens, 236. Voy. PLATON. Admise encore par les Cabalistes, 237. Voyez CABALISTES. Les Indiens croient le monde formé par une Intelligence émanée de la première Cause; que Dieu avoit donné à cette Intelligence un modèle d'homme & de femme qu'ils montrèrent à Bardesane, 240; qu'il créa Brama pour former les autres êtres. — Cette idée commune à tous les Orientaux, suivie par les hérétiques des premiers siècles & adoptée par Platon. — Voy. DEMIURGUS. Principes matériels du monde visible, selon les Indiens. — Ils admettent cinq élémens, croient les Dieux engendrés de l'éther, & que les créatures qui respirent l'air sont mortelles.—Ils admettent un autre élément appelé Agachum. — Voyez AGACHUM. Le premier & le plus ancien élément étoit l'eau, 241 & 242. Voyez EAU. Pensoient que la forme du monde étoit sphérique, 244; & lui accordoient une ame distinguée de la première Cause, 245. Ce que pensent aujourd'hui les

Indiens. — Comparent Dieu à la tortue. Mém. Vol. XXXI, 247. Admettent la pluralité des mondes, mais les renferment tous dans l'œuf de Brama. Ibid. 248. Admettent une pluralité successive, 250. Etendent la durée du monde à cent ans, 253. Font chaque année de trois cents soixante-cinq jours, mais les jours sont terriblement longs. — Partagent cette durée en quatre âges, qui s'accordent à ceux de la mythologie Grecque, 2 54. Ce partage connu avant que les Grecs pénétrassent dans l'Inde, 255. Durée de ces âges. — Quand commencent leur ère, 257. Croient à la conflagration du monde, 259. Les philosophes de l'Inde admettent la Providence, 263. Pensent que tout est soumis à son administration, 267; mais que Dieu agit par le ministère de quelques Intelligences. — Idée qu'ils ont de la divinité, 271. Cette doctrine est ancienne chez eux.—Comparent le monde à un vaisseau gouverné par une multitude innombrable, 272; & donnoient à ces Intelligences le nom de Dieux, sans prétendre multiplier la divinité, 274. Ce qu'ils pensoient de la génération de ces Intelligences, 275. Le nom qu'ils donnent au premier Etre est rendu en hébreu par Olam, en arabe par Alem, & en chinois par Chi, 277. Ils croient l'émanation des Intelligences de toute éternité, 278. Philostrate dit qu'ils les croient des corps éthéréens, & le trompe;

c'étoit des esprits auxquels ils donnoient un corps, 282. Ils les divilent en trois classes. — Cette division est fort ancienne, & se trouve très-anciennement chez les Chaldéens & les Perses. — Ceux de la première classe, très-purs, sont connus des Perses & des Chaldéens, & placés, par Pythagore & Platon, au-dessus de tous les cieux, 283. Platon les estimoit autant que des Dieux.-Philon les compare aux yeux & aux oreilles d'un grand Roi. -La Synagogue & l'Eglise en font les ministres du Tout-puissant, & leur donnent des Anges subalternes, qui forment la seconde classe chez les Indiens. - Peuvent déchoir du bien, se purificient dans les corps, 284 & 308; & s'appellent Devétas. — Vayez DE VÉTAS. Les fidèles à leur devoir animent les astres, 308. Cette animation des astres trèsancienne, 284. Les Chaldéens & les Mages la croyoient. — Pythagore & Platon l'admettoient.-Elle passe des Grecs aux Romains, 285. Philon & les Juiss l'admettoient aussi. - L'Église est partagée sur cette question, 286. Ce sentiment occasionne le culte des aftres chez les Indiens.—Cene idolâtrie leur est commune avec les Chaldéens & les autres peuples de l'Orient. — Les Sages les honoroient comme ministres du souverain Etre. — L'animation des astres est la source du Sabéisme & de l'Anthropolâtrie, aussi-bien que de l'Astrologie judiciaire. — Ttij

Voyez ANTHROPOLÂTRIE, ASTROLOGIE & SABÉISME. Les Indiens abusent de cette connoissance. Mémoires, Volume XXXI, 287, 288 & 289. Ils se bornent à prédire ce qui intéresse l'Etat & la société. Ibid. 200. Croient que les Génies mal-faisans habitent l'air avec les bons. — Rendent un culte particulier aux Génies tutélaires des pays, 291. Ont des idoles pour chaque membre, au lieu de génie assigné à chaque homme en naissant, 292. La troissème classe font les esprits immondes. — Ils les peignent comme nous faisons les démons. - Noms qu'ils leur donnent, 293. Voy. DIAGAL& SATAN. Pensent que ce sont les ames des méchans, 294. Les Chingulais disent que Dieu ou le diable font les maladies. — Ils se mêlent d'enchantemens pour guérir. — Méthode qu'ils pratiquent, 298. Ils emploient des mots barbares qu'ils croient efficaces, 299. Croient que les ames humaines émanent de Dieu, & les rangent à la seconde classe des esprits, 303 & 307. Voy. AME. Disent que l'ame des bêtes est de la même nature que celle des hommes. — N'y mettent de différence que par l'impersection du corps. — Ce qu'ils expliquent par l'exemple des petits enfans, par la comparaison d'un bon ou d'un mauvais miroir, & par la lumière différemment réfléchie suivant les objets, 3 o 6. Ils attribuent aux brutes une espèce de religion,

ce qui a donné lieu à l'abstinence religieuse des Indiens, & non point la métemplycole, 307. Les plus religieux s'abitiennent même des herbes, 308. Font descendre les ames des astres, 308 & 309. Les regardent comme l'origine de leurs castes ou tribus. — Celles du Soleil forment la tribu Souria-vankham; celles de la Lune, la tribu Tom ou Tomma, 309. Ils connoissent la distinction de l'ame raisonnable & sensitive. — Ils, appellent la première paramatma, & la seconde sivatma.—L'Anbertkend dit que celle-ci est annexée à l'autre, 3 1 3. Ils regardent l'entrée de l'ame dans un corps comme sa mort, & sa sortie comme sa naissance. — Leur indifférence pour la vie, 316. Admettent la purification de l'ame par des facrifices & des pratiques, 317. Tous leurs vœux tendent à la réunion de leur ame à Dieu.—Comparent cette réunion à un vase plein d'eau qui se brise au milieu de la mer, 318. Cette doctrine influe sur leur manière de vivre, les détache des objets sensibles, leur donne une indifférence pour les évènemens de la vie & leur fait braver la mort. - Ils préfèrent le feu pour sortir de la vie, imaginant que leur ame, en sortant de cet élément, sera nettoyée de ses taches, 3 1 9. Ils admettent l'union de l'ame avec Dieu, 320; & prétendent devenir Dieu même.-Procédé de cette déification. -Ce que doit faire celui qui aspire à cet état, & moyens pour parvenir

333

à cette union. Mém. Vol. XXXI, 321, 322 & 323. Ce fanatilme, fort ancien dans l'Inde, passe aux Mahométans. Ibid. 324. Voyez ILLUMINÉS. La doctrine des Indiens sur la féparation de l'ame & du corps, est qu'elle passe successivement dans plusieurs corps. Voyez AME. Budda enseigne la métempsycose dans l'Inde, 328. Voyez BUDDA & MÉTEMPSY-**COSE.** Les divinités, les symboles & les cosmogonies différens en Egypte & aux Indes, 336. Les Indiens ne furent point instruits par Pythagore, ni par Zoroastre, 337. Les Arts & les Sciences étoient en honneur dans l'Inde dès le temps de Budda, 338. M. l'abbé MIGNOT accorde aux Egyptiens l'invention des pratiques religieuses, l'Arithmétique, la Géométrie, l'Astronomie, & revendique toutes les autres connoissances aux Indiens, 81. Les Indiens mêlent l'/ dans la prononciation de l'r, & prononcent Séran au lieu de Ceylan, 401.

INDOUSTAN. Fables fur l'origine de ces peuples. Histoire, Vol.

XXIX, 41.

INFANTERIE (l') étoit la principale partie de la légion. — Pourquoi elle fut préférée à la cavalerie! Mém. Volume XXV, 480. Ils étoient au nombre de trois mille par légion jusqu'à Servius Tullius. Ibid. 481; & Mém. Vol. XXXII, 279. Quatre mille ou environ depuis Servius jusqu'à la seconde guerre Punique. Mém. Vol. XXV, 481. —

Cinq mille depuis ce temps jusqu'à Marius, & six mille sous Marius. Mém. Volume XXXII, 281. M. LE BEAU examine ces quatre intervalles séparément.-1.º Romulus composa la légion de trois mille hommes d'infanterie. Mém. Vol. XXV, 481; & Mém. Volume XXXII, 280. Varron prétend que chaque tribu en fournit mille, d'où vint le nom de Miles. Mém. Vol. XXV, 481. Plutarque veut qu'après la jonction des Sabins, elle fut de six mille. — Par l'explication de ce passage, & d'un de Denys d'Halicarnasse, il paroît qu'il faut entendre seulement que toutes les troupes Romaines se montoient à ce nombre. — M. LE BEAU pense, avec Denys, que ce nombre précéda la défaite des Sabins.-Embarras où jette Denys d'Halicarnasse, en donnant aux Romains une armée de vingt mille hommes de pied contre les Sabins. Ibid. 482. Ce nombre ne se divise point par celui de la légion. — M. LE BEAU pense qu'il y a erreur dans le nombre, ou-bien que le surplus étoit d'Italiens & de Toscans, qui se donnèrent à Romulus. — 2.° L'infanterie de la légion se trouve de quatre mille hommes après l'expulsion des Rois, 483; & Mém. Volume XXXII, 281. Saumaife conjecture que cet accroissement remonte à Servius, & soutient que la légion à toujours été de quatre mille deux cents hommes. Mém. Vol. XXV, 483. On la Тtij

334

trouve de cinq mille hommes contre les Véiens, mais c'étoit un effort passager. - Lors de la défection des Latins, on la trouve de quatre mille deux cents; Eutrope la fait, en cette occasion, de six mille.—Tite-Live lui donne constamment quatre mille hommes jusqu'à la seconde guerre Punique; morceau corrompu de cet auteur où il donne cinq mille hommes. Mém. Vol. XXV, 484. Polybe, d'accordavec Tite-Live, donne à l'armée de Trébie seize mille hommes, & l'appelle armée consulaire. — M. LE BEAU remarque que ce nombre varioit suivant l'importance des guerres, & que jusqu'à la bataille de Cannes il a été de quatre mille à quatre mille deux cents. Ibid. 485; Mémoires, Vol. XXXII, 281. 3.º La légion paroît sur le pied de cinq mille hommes. Mém. Vol. XXV, 485. On la retrouve encore fréquemment de quatre mille à quatre mille deux cents, & de cinq mille dans les circonstances périlleuses. — Scipion la porte à six mille deux cents. -Cetteaugmentation n'est que pour l'Afrique. — Elle croît de quatre cents hommes contre Antiochus.-Elle revient à cinq mille. — Dans les guerres de Ligurie, à cinq mille deux cents. — À la guerre de Macédoine, de six mille. Ibid. 486 & 487. Celles d'Italie restent à cinq mille deux cents, 487. M. LE BEAU remarque que depuis la bataille de Cannes julqu'à la guerre de Macédoine

elles furent à cinq mille, 486; & Mém. Vol. XXXII, 281. Que depuis la conquête de la Macédoine jusqu'à Marius il n'y eut aucun changement.-4.° La légion le trouve de différente forme. — Jusqu'à Constantin elle n'est point au-dessous de cinq mille hommes, ni au-dessus de six mille deux cents. — Le nombre complet, suivant les Grammairiens, est de fix mille.—Hésychius diffère des autres, mais n'est que de peu d'autorité. Mém. Vol. XXV, 487. Festus dit que Marius sut le premier qui la mit à fix mille deux cents hommes. — Critique de Juste-Lipse. — Réponse de M. LE BEAU. — La légion ne fut pas constamment de six mille hommes. *Ibidem*, 488. Celles de Sylla, de César & de Brutus n'en avoient que cinq. — Celles de Lucullus & de Cicéron en avoient fix. — Rufus-Festus se trompe en n'en donnant que trois mille à celles de César. — Sous Auguste elles furent vraisemblablement fixées à six mille, & c'est à ce temps qu'il faut rapporter ce que dit Végèce, 489. Les légions ne sont pas toujours égales, soit pour perte ou détachemens. — Ce que Xiphilin rapporte de la légion de Néron est une erreur. — Sous Hadrien, Hygin la fait de cinq mille deux cents quatre-vingts, p. 490; & Mém. Vol. XXXII, 290. Sous Alexandre-Sévère, de cing mille. Mém. Volume XXV, 490. Celle dont parle Végèce, de six mille cent. Ibidem, 491;

Mim. Vol. XXXII, 29. M. LE BEAU pense que c'étoit celle de Trajan, &c. — Celles des Joviens & Herculiens, de six mille.-D'où tiroient leurs noms. — Appelés auparavant Martiobarbules. Mém. Vol. XXV, 490. Celle qui étoit assiégée dans Amide devoit être d'un petit nombre. Ibid. 491 & 492. Zosime estime que six mille hommes formoient cinq légions. - M. LE BEAU pense que les termes de Zosime signifient indifféremment un corps de troupes. —Celles énoncées dans la Notice de l'Empire étoient des corps semblables aux préfectures de Constantin - Porphyrogénète, 492. L'infanterie de la légion composée de quatre espèces de soldats. Mém. Vol. XXIX, 325 **ひ** 326. Voy. ARMÉS LÉGÈ-REMENT, HASTATS, PRINCES & TRIAIRES. Les soldats ne recevoient leurs armes qu'après avoir été partagés. - L'âge & la fortune principes de distinction. Ibid. 326, 327 & 329. M. LE BEAU divise ces quatre corps en deux espèces, armure pesante, armure légère. — La première ligne est celle des Hastats; la seconde, celle des Princes; la troissème, celle des Triaires. — Scaliger pensoit que ces noms n'avoient lieu que dans la tactique, 327 & 328. Toute l'antiquité prouve que c'étoit des troupes d'istinguées. Voy. ARMÉS LÉGÈREMENT, HASTATS, PRINCES, TRIAIRES & Troupes légères.

INFANTERIE pesamment armée, importante dans les combats. Mém. Vol. XXXII, 281.

INFERIÆ. Voy. E'NA'TIEMATA.

ING. Signification de cette terminaison, d'où Mérovingiens, &c.

Mém. Vol. XXIV, 576.

INGÆVONES, peuples des bords de l'Océan. — Dérivation de ce nom. Mémoires, Volume XXIV,

INSCRIPTION antique, sur le rémblissement de l'Odeum par un roi de Cappadoce. Hist. Volume XXIII, 183 & 189. En quel temps découverte. — Étoit probablement la base d'une statue. Ibid. 189 & 196. On y trouve la filiation & la suite des derniers rois de Cappadoce, 190. L'inscription tirée des Fastes Attiques de Corsini, confirme l'explication de celle de l'Odeum, 198.

INSCRIPTION de l'arc de Septime - Sévère. Remarques de M. l'abbé BARTHÉLEMY sur cette inscription. Mémoires, Vol. XXVIII, 599 & 600. Corrections sur les inscriptions des bas-reliefs de la table Iliaque. — Remarques sur l'inscription du vase de Mithridate. Ibidem, 601 & suivantes.

INSCRIPTION de Samarcande, gravée par Schamer. Hift. Vol. XXIX, 15. Détruite au XIV. siècle. Ibid. 26.

INSCRIPTION de Torigny. Hist. Vol. XXXI, 253 & 254.

INSCRIPTION du temple d'Apollon-Amycléen, trouvée par M. l'abbé FOURMONT, & expliquée par M. l'abbé BARTHÉLEMY. Mém. Vol. XXIII, 394. Elle est en bostrophédon. Ibidem, 395. Sentiment des auteurs de la nouvelle Diplomatique sur cette inscription, 396. Manière dont M. l'abbé BARTHÉLEMY la lit, 397 & 400. Elle contient les noms des prêtresses d'Apollon, 396 & suivantes.

INSCRIPTION de Pouzzoles. Voyez POUZZOLES.

INSCRIPTION Phénicienne de Carpentras, expliquée par M. l'abbé BARTHÉLEMY. Mém. Vol. XXXII, 725. Fait voir que les bas-reliefs sont Phéniciens. Ibid. 737.

INSCRIPTION Romæ felici. Obfervations de M. l'abbé Belley fur cette inscription, qu'on lit au revers de quelques médailles. — Il fait voir qu'elles ne sont point Romaines, & qu'elles ont été frappées en province par quelque colonie. Hist. Vol. XXIII, 168.

INSCRIPTIONS (les) de Corèdes font au nombre de cinq. Hift. Volume XXV, 140. M. l'abbé LEBEUF estime que ce sont des sépultures Chrétiennes, & y remarque l'altération de la langue & de l'orthographe latine. — II remarque, sur les dates, que l'indiction cinquième fut comptée deux fois sous Thierri, roi d'Austrasse; que la quatrième, où Théodébert est appelé Dominus noster, est fausse; & que la pièce de monnoie rapportée par Bouteroue, avec ce titre, n'est pas fausse. Ibid, 142 & 143,

INSCRIPTIONS de Périgueux, trouvées dans l'ancienne cité. Hift. Vol. XXIII, 203. On n'y en trouve point de grecques. Ibidem, 204. Elle prouve qu'un de ses Magistrats a fourni d'eau la ville. Hist. Vol. XXVII, 172. Son nom fait voir qu'il n'étoit pas Gaulois d'origine; qu'il étoit de la tribu Quirina, qui tiroit son origine de la ville de Cures. — Voyez QUIRINA. Son furnom Æternus, connu dans les Gaules, a la même signification que perpetuus.—Il étoit Duumvir, ce qui prouve que Périgueux étoit municipe au 11. siècle. - Cette inscription mérite d'être placée dans les monumens des Gaules. Ibid. 172, 173 & 174.

INSCRIPTIONS (les) de Persépolis sont bien conservées, mais les caractères sont inconnus. His.

Vol. XXIX, 137.

INCRIPTIONS du gymnase d'Athènes. Remarques de M. l'abbé BELLEY sur une inscription d'Athènes, contenant quelques particularités relatives au gymnase public de cette ville; découvertes en 1.743, & envoyées par M. Gasparià M. le comte DE MAU-REPAS. Histoire, Vol. XXIII, 180, 181 & 189.

INSCRIPTIONS faites par l'Académie. Une pour une des portes du cabinet du Roi à Fontainebleau; une pour la Chambre des Comptes de Rouen; & une pour le portail de Saint-Sulpice. Hist. Volume XXV, 210. Une autre inscription pour la fontaine

d'Aix.

d'Aix. Histoire, Volume XXIX,

INSCRIPTIONS (les) qui marquent punition sont rares, ainsi que celles en caractères romains sur des pierres brutes. Histoire, Vol. XXV, 138. Les grecques sont plus tares que les latines.—
Principal mérite des inscriptions.
Hist. Volume XXIII, 180 & 190.

INTELLIGENCES, médiatrices entre la divinité & les créatures, admises par Aristote, Pythagore & Ocellus. Mém. Vol. XXXI, 268 & 269. Par les Indiens, par les Chinois, par les Chaldéens & les Perses. Ibid. 271 & 272. Par quelques Pères de l'Eglise, & par Synésius, 273 & 274. Leur génération, suivant les Indiens, les Chaldéens, &c. - Voyez INDIENS. Cette génération doit s'entendre de l'émanation, 275. Noms donnés au Principe des Intelligences, 277. Voyez CHI'm OLAM & ZAROUAN. Ces noms répondent à l'A'iw des Grecs, 278. Voyez A'IO'N. Ce nom est communiqué aux Intelligences par les lectaires qui mê-Toient la philosophie à la religion, & est aussi employé par les Pères.-Les Intelligences sont appelées Nombres, dans l'école de Pythagore, 279; Idées, dans celle de Platon, Verbes ou Raison, par d'autres philosophes; Anges, chez les Juis & les Chrétiens, 280. Mais le nom le plus commun aux Grecs est Démon.-Voy. DÉMON. Chez les Latins c'étoit Genii. -Tome XXXIII.

Nature des Intelligences, 281. Philostrate dit que ce sont des corps éthériens dans l'Inde, mais il le trompe. — Les Anciens leur donnoient un corps & une ame.-Le corps conforme à l'éther. — Ce sentiment passe dans l'Eglise, 282. La philosophie d'Aristote, introduite dans la scholastique, fait les Intelligences abstraites & les Anges incorporels; mais tous les suffrages ne sont pas réunis. — Trois classes d'Intelligences, 283. Voyez INDIENS. L'espace entre le ciel & la terre peuplé de Génies, dont les corps étoient si déliés qu'ils ne pouvoient être aperçus. — Les Chaldéens & les Mages en remplissionent l'air. — Thalès, &c. tout l'Univers, 290 & 291. Les bons Génies sont médiateurs entre Dieu & les hommes. — Il y en avoit pour les royaumes & pour les provinces. — S.' Ephrem fixe ce partage à la construction de la tour de Babel, 291. Il y en avoit pour chaque lieu. — Ils étoient représentés sous le symbole du serpent. — Impiété de ne pas les faluer en quittant ou arrivant quelque part. — Chaque homme avoit un Génie à l'instant de sa naissance. — Homère en donne à ses héros. — Empédocle y en ajoutoit un mauvais. — Les Indiens ont des idoles pour chaque membre. - Les Egyptiens partageoient le soin des corps à trentesix Génies, 292 & 300. Noms qu'ils leur donnoient.-Ils fervoient encore à nommer les Génies des figues du Zodiaque, 293 & 300.

Les Grecs les appeloient Aixami, & les Latins Decani. — Ce nom venoit de l'égyptien Dekan. -Génies mal-faisans des Indiens peints comme nous faisons les Démons. - Leur office est de tromper les hommes. Mém. Vol. XXXI, 293 & 294. On doute. fi Platon les a connus. — Les nouveaux Platoniciens en font fouvent mention, & les qualifient comme les Pères font les Démons. — Les Indiens pensent que ce sont les ames des méchans, & Porphyre pensoit de même, 294. Apulée les appelle Larvæ, & pense de même. — Josèphe en dit autant, mais il contredit en cela la doctrine des Pharissens, dont il étoit sectateur. Ibid. 295. Voy. PHARISIENS. Du temps de S. 'Justin, l'opinion étoit que les possédés du Démon l'étoient par les ames des morts. — Guérison de cette possession.—Les Anciens attribuoient aux esprits toutes les maladies. - Pythagore & Homère y ajoutoient les songes. — Selon les symptômes, la maladie venoit de tel ou tel Dieu, 205 & 206. Cette opinion étoit née en Chaldée, & elle fut portée en Judée par les Juifs. — Ceux-ci donnent à toutes les maladies le nom dé mauvais esprit. — Cette opinion donne lieu à la magie Théurgique, 297. Voy. MAGIE.

INTERCALATION. Voyez
CALENDRIER.

INVIOLABLE. Ce que c'étoit que ce droit. Mém. Vol. XXVI, 423; & Mém. Vol. XXVIII, 462.

JOBERT (le P.) est le premier qui sépare les médailles grecques des latines. Mém. Vol. XXIV, 32.

JOCTAN, fils d'Héber. Ses descendans règnent plusieurs siècles dans l'Yémen. Histoire, Volume

XXIX, 3.

JOGHIGUEULS ou CONTEM-PLATIFS des Indes, méprisent les cérémonies du peuple. Mém. Vol. XXXI, 219.

ION termine la guerre contre Eumolpe. — Les Athéniens lui défèrent l'administration. — Il divise les Athéniens en quatre tribus. Mém. Vol. XXIII, 121. Voyez HÉRODOTE.

JONATHAN succède à son frère Judas-Machabée. — Analyse de ses médailles. — Son alliance avec le roi de Syrie. *Mém. Volume* 

XXIV, 60 & 61.

IONIENS. Les premiers furent les Athéniens, dont Ion changea le nom. Mém. Vol. XXIII, 119. Reçoivent des terres en Égypte, du roi Psamméthicus. — Y bâtissent la muraille des Mikésiens. — Fordent Naucrate. Ibid. 298. Voyez HÉRODOTE.

JOSÉPHE. Plutarque ni Tacite n'avoient lû ses livres. Mém. Vol. XXIII, 135. Interpolation de son texte au sujet de l'ame des méchans. Mém. Volume XXXI,

295.

JOUR civil se compte du coucher du soleil chez les peuples qui emploient les mois lunaires. — Commençoit à Babylone au lever du soleil; en Ombrie, à midi; à Rome, à minuit. Mém. Vol. XXIV, 413. Combien duroit un été à Rome. Hist. Vol. XXV, 188.

JOURS consacrés en Perse, chacun à une divinité, qu'on invoquoit par une formule particulière. Mémoires, Vol. XXXI, 53.

JOURS épagomènes. Leur origine.— Osiris naît le premier, Arouéris le second, Typhon le troisième, & Isis le quatrième. Mém. Vol. XXVII, 191 & 192.

JOURS fasti & nefasti. Abus qu'en faisoient les Pontises. Hist. Vol. XXXI, 117.

Jours justi. Voy. Enrôlement.

JOUVENCEL. Notice de deux manuscrits du livre intitulé le Jouvencel, conférés avec l'exemplaire imprimé, par M. DE LA CURNE DE SAINTE-PALAYE. Mém. Vol. XXVI, 700. L'impression de ce roman mutilée & défigurée par l'éditeur. — Ce qu'il contient. Ibidem, 702 & 720. C'est le testament militaire d'un des plus grands hommes de guerre de notre monarchie. Le sujet de l'histoire est un jeune homme initié aux armes. – Confidéré comme fimple aventurier, comme Chef de plusieurs autres, 703; comme Chef d'un grand Etat. — Ses premières expeditions. — Il vole de la toile. – II vole un cheval. — On lui fait présent d'armes, 704. Sa conduite le fait remarquer. — Il est appelé Jouvencel, 705. Gagne une vingtaine de chevaux. —

Projette une expédition plus considérable, 706. Est fait prisonnier. — S'empare de la prison. — Succède à son Capitaine, 707. Sa conduite. — Il délivre une ville assiégée, 708 & 709. On l'en fait Commandant, 709. Il mène des soldats au secours d'Amidas. - Pendant la paix, demande au Roi des récompenses pour ses anciens Capitaines, 710. Epouse la fille d'Amidas. — Il en obtient les Etats, & les remet à un fils que son beau - père lui avoit celé, 711. Reste à la Cour. Ingratitude qu'il y éprouve. -Instructions du Jouvencel pour ie Soldat, pour le Capitaine, 713 & 714; pour le Général, 715. Du camp, des siéges, des batailles, 717. Condescendance de l'Officier supérieur pour le subalterne, 718. Des Règles de chevalerie, 719. Le manuscrit de M. d'Hérouville plus ample que celui du Roi, 721. L'auteur est M. de Beuil, 720 & suiv. Il se sert de Jean Tibergeau, Martin Morin & Nicole Riolai, pour exécuter son plan, 721. L'addition du manuscrit de M. d'Hérouville est de Guillaume Trincant, dit *Messodez*, Secrétaire de M. de Beuil. — M. de Beuil defend qu'on le nomme. — Mefsodez explique le détail & donne la clef des noms, 722 & 723. Le Jouvencel se rapporte au temps qui s'est écoulé depuis la bataille de Verneuil jusqu'à celle de Caltillon, 723. L'épisode d'Amidas exprime l'expédition de Vu ij

IRAN, Aran suivant les Arabes, Eriene en zend. — Position de cette contrée. - Parost être l'Iranie de Moyse de Chorène. Mém. Vol. XXXI, 389 & 390.

IRLANDOIS. Leur origine fabuleuse. Hifl. Vol. XXIX, 39.

IRMENSUL, divinité des Allemands. — Rêverie des Saxons. — Idole détruite par Charlemagne. — Confondu avec Mercure. — Signifie colonne des pauvres, colonne confacrée à Mars. — Étoit un monument érigé à Ehresbourg, en l'honneur d'Arminius. Mém. Vol. XXIV, 572.

IRTISZ prend sa source dans les Monts-d'or. Mém. Vol. XXXII,

591.

Is A i E. Ses prédictions & ses cantiques. Hift. Vol. XXIII, 103. Est comparé aux meilleurs poëtes Grecs. Ibid. 104.

ISCHOLAS, capitaine Lacédémonien. Sa valeur. — Il imite l'action de Léonidas. *Mém. Vol.* XXXII, 250.

Isère. Sa rapidité. Hist. Volume XXVII, 121.

ISIDORE peu exact. Mém. Volume XXII, 284.

ISIDORE de Charax. Sá description de l'empire des Parthes. — Décrit le monument de Bisutoun. Hist. Vol. XXVII, 363.

Is 1 s. Ce que signifie son nom en

langue Cophie. Mém. Volume XXIII, 257. C'est la même que Cérès. — Son temple dans la ville de Busiris. Mém. Volume XXXI, 172. Fête qu'on y célèbre en son honneur. Histoire, Volume XXXI, 22. Elle étoit révérée chez les Suèves sous la forme d'un navire. Mém. Volume XXIV, 383. Elle maît le quatrième des épagomènes. — Est engendrée par Hermès. — Son amour pour Ofiris. — Elle le pleure. — Recueille les parties de son corps. — Met Typhon en liberté. — Est privée des marques de la royauté. — Mercure lui donne une coiffure semblable à une tête de vache. Mém. Volume XXVII, 192. Sa robe variée de toutes les teintes qui sont dans la Nature. — Elle avoit tous les noms des Déeffes qui ont rapport à la maternité. *Ibid.* 203 & 205. Etoit cause matérielle. — S'appeloit Muth ou Mouth, Athyri, Methouer, cause productrice, 204. Est le récipient universel, 205.

Is Les Britanniques, connues par Hérodote, fous le nom de Cassitérides. — Devoient être connues du temps d'Aristote. Mém. Vol. XXXII, 80 & 81. On alloit s'y instruire dans la discipline des Druides. Mém. Volume XXIV, 412. Fut peuplée dans son origine par des colonies Gauloises. Ibid.

413.

Ismael chasse par Abraham avec Agar, s'arrête dans l'endroit où est la Mecque. — Y reste jusqu'à la mort d'Agar. — Passe vers les

parties méridionales de l'Arabie. S'y marie. — S'en retourne vers le puits d'Agar avec une famille nombreuse. Mém. Vol. XXXII, 406. Trouve le terrein occupé par les Gioramides. Ibid. 407. Voyez GIORAMIDES. Il le réclame & épouse la fille de leur Chef. — Devient possesseur du puits & des environs. — Y bâtit la Caaba, en l'honneur du Dieu d'Abraham. — Le concours à ce temple, forme une habitation considérable, 407 & 408. De ces commencemens vint la Mecque.— Ses descendans furent les Princes & les Prêtres de ce temple. -- Us en jouissent pendant trois générations. — Le chef des Gioramides s'en empare. — Trois siècles après, les Ismaëlites la reprennent, 408 & 409. Ils s'occupent à rappeler les Arabes à la pureté du culte. — Caab institue une assemblée pour prêcher l'ancien culte. - Annonce la mission de Mahomet, 410. Ses descendans chassés de la Mecque. - Kosa, l'un d'eux, la recouvre. - Ne peut rétablir le culte, ni ôter les idoles que les Gioramides y avoient introduites. — Hachem son petit-fils, l'un des plus grands Princes qui ait gouverné les Mecquois. - Est bisaieul de Mahomet. - Etablit des pélerinages & des caravanes régulières, qui faisoient le commerce de l'Arabie en été, & celuide Syrie en hiver, 411 & 4 1 2. Lui-même étoit à la tête. — Abdo'lmotalleb fon fils r'ouvre le puits d'Agar & en retire la pierre

noire. — Son fils Ado'llah meurt à la tête d'une caravane en Syrie, laissant Mahomet son fils, 412. Voyez MAHOMET.

IS

Ism #£L, premier roi de la Dynastie des Sophis. Mém. Vol. XXIV. 755. Etoit fils de Scheik-haydar. Ibid. 758. Est instruit par sa mère dans la religion Chrétienne. - Son amitié pour les Chrétiens, 760. Etant enfant, il est sauvé dans une corbeille, 761. Sa fuire racontée différemment, 762. Ses heureuses dispositions.— Il publie les dogmes de son père. — Devient puissant. — Prédiction de son père à son sujet. — Il joint à son nom celui de Sophi, 763. Se rend maître des pays donnés en dot à sa mère. — Empoisonne fon oncle.—Est recupar-tout avec joie. — Entre dans Tauris. — En fait massacrer les habitans. - Fait trancher la tête à sa mère, 764. Profite des troubles qu'excitent les fils de Giacum. — Pille son tombeau, & en fait disperser les os .- Défait les enfans .- Institue le tadg ou turban rouge. - Voyez TADG. Est reçu en Souverain à Aschiras. — Chasse de Bagdat, Mourad-chan. - Devient maître de toute la Perse, 765. Meurt à trente-huit ans. — Sa force. — Son adresse. — Prévention favorable de ses soldats. - Kouli-chan fait périr le dernier de sa famille. - Erreur du prince Cantemir à son sujet, 766. Il protège la doctrine de Tekel, 768. Voyez TEKEL. Excite les Vénitiens contre les Turcs. — Leur envoie Vu iji

des Ambassadeurs. — Réponse des Vénitions. Mém. Vol. XXIV, 769.

ISOCRATE. Examen de son style, extrait de Denys d'Halicamasse. Mém. Vol. XXIII, 4. Jugement de Denys sur son discours sur la paix. Ibid. 7.

ISPAHAN OU ISFAHAN. Sa latitude. Hift. Vol. XXVII, 107

ISSEDON, deux villes de ce nom dans Ptolémée. — La première est plutôt une nation répandue dans la Scythie. — Son nom tiré de l'usage d'habiter sur des chariots, est commun aux nations de Scythie. - Effedum signific un chariot dans les langues du Nord. — Les Grecs les appeloient Hamaxebii. - Les Chinois les appellent Kaostehe. Mém. Vol. XXXII, 592 & 593. L'autre Issedon, Scythica, pourroit être Hara-sar en langue Turque. - Est la même que Cialis, fuivant M. D'ANVILLE. Ibid. 594.

Issus. Quand se donna la bataille d'Issus. Hist. Vol. XXV, 34.

ISTEVONES, troisième nation de Germanie. — Habitoient à l'orient de cette contrée. — Ce que significit seur nom. Mém. Vol. XXIV, 573.

ISUREN, dieu des Indiens, n'est point Osris. — Manière dont ils le peignent. Mém. Vol. XXXI, 159. Voyez OSIRIS.

ITALIENS. Leur origine fabuleuse. Hist. Vol. XXIX, 37.

ITHAGURI. Voyez EYGUR. ITINÉRAIRE Arménien de la Bibliathèque du Roi, ouvrage imparfait. Histoire, Vol. XXXI, 300.

ITIUS (portus) est Willand. Hift. Volume XXXI, 220.

JUDAS. Sa domination sur les Juiss établie par Antiochus - Eupator. - Étoit Grand-Sacrificateur. - Étendue de son règne. Mém. Vol. XXVI, 136 & suiv.

JUDITH. Son cantique rempli de beautés. Hist. Volume XXIII,

JUGERUM. Son étendue. Mém. Vol. XXIV, 553. Le Cyrénaïque plus grand que le Romain. Ibid. 554.

JUGURTHA, neveu de Massinissa, qui le fait son héritier avec ses fils. — Il fait affassiner le plus jeune. — Gagne l'amitié des Grands de Rome. Mém. Volume XXIV, 241. Envoie des Ambassadeurs avec des sommes considérables. Ibidem, 242. Méprile l'ordre du Sénat, de lever le siège de Cirthe. — Balance s'il obéira à Scaurus, 243. Le gagne. — Fait mourir Adherbal, 244. Corrompt Calpurnius. — Conditions du traité qu'ils firent, 245. Il vient à Rome. — Corrompt le stribun Bébius, qui le sauve. — Reçoit ordre de sortir d'Italie. — Mot qu'il dit en quittant Rome, 247 & 248.

Juifs séduits par le raisonnement humain. Mém. Vol. XXVII, 366. Se désont à Babylone, du penchant qu'ils avoient au culte des idoles. — Prennent le goût de la philosophie des Genuils,

d'où vinrent les secles qui s'introduisirem parmi eux. — La plupart supposoient que l'Univers n'étoit pas sorti du néant. Mémoires, Vol. XXVII, 367. Voyez CABALE. Erreurs historiques des auteurs profanes au sujet des Juifs. Histoire, Volume XXIX, 199 & fuir. Ils sont chasses d'Egypte, suivant la commune opinion des Egyptiens. -Respectent singulièrement leur temple. Ibid. 201. Cléarque les fait descendre des Calanes; d'autres, des Mages.-Ils sont accusés de sacrifier des étrangers, 204. Histoire à ce sujet. - Plutarque croit que c'est par respect pour : le porc, qu'ils s'abstienment d'en manger. - Ils font accusés de révérer l'âne & le lièvre, 205 & 206; d'adorer le Bacchus des Grecs; d'honorer Saturne; de manger de la viande froide le jour du Sabbat, par rapport à cette Divinité, 207. Se servoient de l'ère des Contrats, avant le temps des Machabées.— Prennent pour époque l'instant où ils secouent le joug des rois de Syrie. Mém. Vol. XXIV, 56. Le souvenir de leur liberté évanoui, ils datent de l'année des pontificats. -Leur commerce avec les nations voisines, les accoutume au culte des divinités païennes. - Leurs monétaires se servent pour types, des symboles de ces Dieux. Ibid. 57. Ce qu'en pensoient les Juifs, 58. Quelles étoient les lettres dont ils se servoient avant leur captivité, 59. Les lettres Sanaritaines long-temps en usage chez les Juiss après leur captivité, 63. Au 111.º siècle, leurs bibles & les paraphrases Chaldaïques, étoient en caractères Samaritains, 64. Suivant M. l'abbé BAR-THÉLEMY, ils ont fait usage du caractère Samaritain & du Chaldaïque, jusqu'aux premiers siècles de l'ère vulgaire, 65.

JU

JUILLAC. Voyez AUSONNE.

JULE-AFRIQUAIN. Son suffrage de grand poids en Chronologie, Mém. Vol. XXIII, 7 & 17.

Julia - Domna, femme de Septime-Sévère. — Les soldats de Narbonne lui élèvent une statue. — En quel temps! — L'inscription en est conservée. Mém. Vol. XXXII, 754.

JULIA - TRADUCTA. Voyez Portus-Albus.

JULIÆUS paroît être un nom Romain. — Paroît pour la première fois dans une inscription trouvée au Puy. Hift. Vol. XXV, 149.

Julie, fille de Tite, partage les débauches de Domitien. — Il lui élève des statues, sous l'image de Vénus. Mém. Volume XXIV, 197. Il lui décerne les honneurs divins après sa mort. Ibid. 198.

JULIEN, amateur des anciens usages, reçoit la visite des Confuls & marche à pied dans leur cortège.

— Vouloit rétablir le gouver-nement d'Auguste.—A voit l'ame républicaine. Mém. Vol. XXIV, 334. Ce qu'il pense du Dieu des Juiss. Ibid. 377.

JULIOBONA; Liflebonne, capitale

des peuples Caleti, ruinée avant la fin du IV. siècle. Hifl. Vol.

XXXI, 271.

JUNIA, médaille de la famille Junia, restituée par Trajan, & à quelle occasion. — Représente Brutusentre deux Licteurs. Mém. Vol. XXIV, 217.

JUNNA, la Junne, rivière qui se décharge à Corbeil. Mém. Vol.

XXIV, 718.

JUNON. Son simulacre à Thespis, étoit une souche, & à Samos une planche. Mém. Volume XXIII, 219. Sa divinité est d'origine Pélasgique. — Son culte établi à Argos. — Le sacerdoce de ses Prêtressert à régler la Chronologie. - M. FRÉRET croit qu'elle est venue d'Orient, & qu'elle est la même qu'Astarté ou Battis de Phénicie. - Elle est connue des Romains sous le nom de Junon Reine. — Son nom grec Hera, vient de la même racine que Heros, & est synonyme de Despoina. Mém. Vol. XXIII, 245. Son temple fut réparé par Scaurus. Mem. Volume XXIV, 240,

JUNON Ammonienne étoit invoquée à Olympie. Hist. Vol. XXIII,

35.

JUPITER, adoré chez les Celtes fous la forme d'un chêne. Mém. Vol. XXIII, 219.

JUPITER Ammon, invoqué à Olympie. Hift. Vol. XXIII, 35.

JUPITER de Dodone, appelé Rélasgique par Homère.—Son culte établi à Thèbes en Égypte. Hist. Vol. XXXI, 207. JUPITER Farétrien. Temple hâti à son honneur par Romulus, augmenté par Ancus - Martius, rétabli par Auguste, brûlé par Néron & réparé par Trajan. Mémoires, Vol. XXIV, 213.

JUPITER, fils de Cronos, forme le troisième règne des Dieux. Hist.

Vol. XXIII, 26.

JUPITER, frère du Ciel, premier roi de Crète.-Le fils de Saturne moins ancien. Hish Vol. XXIX, 37.

JUPITER Melichius ou le Bon. Sa statue en forme de pyramide. Mém. Vol. XXIII, 304. Une de ses statues faite de plusieurs pièces attachées avec des clous.

Ibid. 305.

JUPITER ou PHAETON, seconde planète. Mém. Vol. XXXII, 77. Terme de sa révolution. Ibidem. 91. Les Grecs comparoient vo-Iontiers Jupiter à Oromaze. Mém, Volume XXIX, 114. Les noms qu'ils lui donnent, ne signifient d'abord que le Ciel empyrée. -Il est pris tantôt comme Dieu souverain, tantôt comme le Chef des dieux inférieurs, foumis au Destin. — Les Philosophesappeloient ainsi le Dieu suprême. Ibid. 115 & 116. Comme Chef des Dieux, on lui donne le Firmament; & pour rendre les dieux à portée des peuples, on en a fait une famille & des statues, 117.

JURA. (le mont) Ses différens noms grecs.—Il sépare les anciens Sequani des Helvétiens.—Il est appelé aujourd'hui Jura ou mont Saint-Claude. Histoire, Volume

XXV, 70.

Ivrée.

JU

Vol. XXIV, 163.

JUSTINIANA. Mémoire de M. D'ANVILLE sur deux villes qui ont porté ce nom. Hist. Vol. XXXI, 287 & suiv. S'appellent aujourd'hui Giustendil. Ibid. 288

Justinian, ville de Dardanie, bâtie par Justinien dans le lieu de sa naissance appelé Tauresium. — Siége d'un Archevêque.-Étendue de sa juridiction. — Confondue avec l'ancienne Lychnidas. — Raison de cette confusion. Hist. Vol. XXXI, 287 & 288.

Justinia NA secunda. Sa pofition, dans un itinéraire de Constantinople, à Durazzo. Hist. Vol. XXXI, 289. Est la résidence d'un Sangiachée. Ibidem,

291.

JUSTINIEN. Description d'un médailloir d'or de Juttinien par M. DE BOZE — Ce médaillon est le plus considérable de tous ceux qui restent de l'empire Romain. Mém. Vol. X X V I, 523. Sa description. — M. DE BOZE remarque que ce médaillon établiroit seul la vigueur des Arts sous le règne de cet Empereur. Ibidem, 523 & 524 bis. Que le revers est d'une autre main. -Le relief remarquable pour être frappé au marteau. - Le temple de Sainte - Sophie est une autre marque de son amour pour les Arts. — Sa compilation des loix Tome XXXIII.

Romaines marque son amour pour les Lettres & le bon ordre.— Le médaillon paroît frappé pour une victoire éclatante. — Ses différentes victoires. - Les médailles se datoient par la puissance tribunitienne des Empereurs. — Cet ulage oblervé julqu'au siècle d'Elagabale, 524, 525 & 526. Quelques - uns négligèrent de joindre le nombre. — La marque & le nombre disparoissent sous Constantin.—On datoit aussi par les consulats; mais cette date étoit peu sûre. Il est difficile de fixer les dates fur les acclamations des armées victorieuses.-Aucune de ces dates ne pouvant être appliquée . à ce médaillon, M. DE BOZE essaie d'y remédier par l'âge où cet Empereur est représenté; il lui paroît de quarante-cinq 🖥 cinquante ans; & il pense qu'on peut l'appliquer aux victoires qu'il remporta sur les Perses. — Dans les beaux siècles cela n'eût mérité que des actions de grâces. — Du temps de Justinien, le moindre succès réveilloit les espérances, 527. Le nom d'Imperator disparoît, & est remplacé par celui de Dominus, 528. Voy. DOMINUS. Les cinq lettres de l'exergue n'ont aucun rapport à son type. Les Antiquaires sont divisés en deux opinions sur cela; l'une que les médailles où elles se trouveix ont été frappées à Constantinople; l'autre qu'elles sont de bon or. Ce médaillon a été trouvé près de Césarée en Cappadoce, \$\mathbb{p}\_2 9. Commentil est parvenuau Roi.—

## 1346 JUKA TABLE KAKEKH

Il y en a eu de plus considérables. — Ceux que Chilpéric montra à Gregoire de Tours, & un autre de Jean Paléologue, sont dûs à l'imagination du Pisan, peintre, qui y menoit quelquesois son nom. Mém. Vol. XXVI, 530. Voyez GREGOIRE. Justinien réunit le consultat à la dignité impériale & le supprime. Mém. Vol. XXIV, 292.

PUSTITIUM edici. Ceque c'étoit. Mém. Volume XXXII, 327 &

329.

## K

KABR-HOUD, tombeau d'Héber. Hist. Vol. XXIX, 21.

TALBASUM, tour, fa position.
 Description de cette tour.
 On y trouve des peintures kalmouques. Mémoires, Vol. XXX, 784.

KALHOUATH, pas arabe. Mém. Volume XXIV, 543. Différente étendue qu'on lui donne. Ibidsm,

545.

KALMOUES. Origine de leur nom. Mém. Vol. XXX, 789. La religion des Indes pénètre chez eux. Mém. Vol. XXXII, 264.

KAMCHATKA. Voy. CHINOIS. KAMI. Voyez ASMIREA.

KARAB. Voyez EUPHRATE.

KAREK ou KARG, île du golfe Perlique. — Sa position & son étendue. Mim. Vol. XXX, 163. Elle pourroit être une de celles que Ptolémée appelle Tabiana & Sophtha. — M. D'ANVILLE convient qu'elle n'est point servium, comme il l'a dit ailleurs. — Difficulté de reconnoître servium. Ibid. 164.

KARINA, canton de Médie, mjourd'hui Kérin. Histoire, Volume

XXVII, 163.

KARN, mot germain, ce qu'il fignifie. Mém. Volume XXIV, 241.

KARNÉ, capitale de Bournou. Mém. Vol. XXVI, 67. Un de ses souverains fut appelé Mathan. Ibid. 68.

KASHGAR. Voyez CASIA.

RATA'AOFOE, mot propre pour fignifier le registre des légions. — Il servoit à désigner les soldats légionnaires dans les aureurs Grecs. Mém. Vol. XXXII, 330.

KATIF & KEBAN. Voyez

EUPHRATE.

KÉBLA. Voyez SABAÎSMB. Keish, île. Voyez Golfe

Perfique.

KEMPFER. Son erreur au sujet des anciennes lettres des Perses. Mém. Vol. XXXI, 3 \$8.

KERRIS. Veyez CHINOIS.

KÉRON, moine de Saint-Gal, en quel temps il vivoit.—Ses Gloses tudesques sur l'oraison dominicale. Mém. Vol. XXIV, 577.

KERTA fignifie, en scythique, un lieu fortifié. Hist. Vol. XXXI, 212. Voyez SAMUS.

KHACAN. Voyez AWARES.

KHAN, Voyez DACE.

KHITANS, CARAKHITANS, habitans des montagnes du Dagueltan.-Leur origine.-Fondent un empire vers Kalchar. Mém.

Vol. XXVIII, 98 & 121. Il s'en trouve dans les montagnes de la Géorgie. — Ils habitent les bords de la mer Caspienne jusqu'au Schirman.-Leurlangueapproche de la calmouque. Ibid. 121. Ils ont sait le tour de la mer Caspienne, 122.

KIATIB CHÉLÉBI, géographe Turc, fa description du casé. Hist. Vol. XXIII, 285.

KIRCHER. (le P.) Ses ouvrages fur la langue cophte sont remplis d'une érudition fatigante. — Il se perd dans les hiéroglyphes. Mém. Vol. XXXII, 213 & 214.

**MIRENDUM**, langue facrée des Malabares, renferme des mois Grecs. Mém. Vol. XXXI, 199.

ZIZIL-BASCH ou tête touge, nom que les Turcs donnent aux Persans. — Ce n'est point un Sobriquet. — Il doit son origine aux troubles de Natolie. Mém. Volume XXIV, 754 & 755. À l'institution du tagd ou turban rouge par Ismaël, & à la bande rouge ordonnée par Tékel. Ibid. 765 & 768. Voyer ISMAEL & TAGD. Ce bonnet est méprisé par les sujets du Grand-Selleneur. -- Il est une marque d'honneur en Perse. — Les Natoliens, pillés par les Kirilbachs, ont ce bonnet en horreur. — Ce n'est point une couronne, 775. On appelle de ce nom les premiers foldats d'Ismaël, 777. Les Natoliens appellent ainfi les troupes de Tékel, 768.

KNEPH, CNEPH, ÉMEPH, PHTHAS, VULCAIN, Dieu éternel & immortel, adoré à

Thèbes. Mem. Volume XXVII. 197. — Il venoit des Phéniciens. - Ce que fignifie ce nonz. Mém. Volume XXXI, 228 & 229. Pourquoi il est peint sous la figure d'un homme. Mém. Vol. XXVII. 197 & 241. Sous la forme d'un Androgyne, avec une tête d'épervier. — Le souvenir s'en conserve jusqu'au temps de Cicéron & d'Eusèbe. Ibid. 197, C'est à lui qu'on élève des pyramides & des obélifques, symbole de ses rayons, 202. Joint à la Nuit, il est l'artisan de l'Umivers. - Il est peint avec un œuf qui lui sort de la bouche. — De cet œuf sort Phthas, appelé Vulcain par les Grecs. — Il étoit génie tutélaire. — L'inscription de Saïs lui étoit adressée. — Connu sous le nom de Neith. - Appelé Minerve par les Grecs. — Pourquoi d'un Dieu on fait une Déesse! 241. Le feu artille, rendu par les Grecs dans la fable des filets de Vulcain qui surprend Vénus & Mars, d'où naît l'harmonie. -De la même idée viennent les forges de Vulcain. — Le dieu Feu, ou la Lumière avec la Nuft, est la Cause des causes, 242; & Mém. Vol. XXXI, 228. Est placé au centre du monde, comme le jaune au milieu de l'œuf. Mém. Volume XXVII, 243 & 244. Sur cette idée, Numa lui bâtit un temple de forme ronde. -Le feu primordial appelé, par les Grecs, Vulcain, amour, defir. -Ils mêlent la notion de leur mot was, amour, à celle de our ou or, X x ij

le feu, en chaldéen; ou à celle de hor ou horus, le Soleil, en égyptien. Mém. Vol. XXVII, 244.

KŒMPFER, Savant qui a séjourné deux ans en Perse.—Ses descriptions des ruines de Persépolis conformes à celles de Corneille le Brun. Hist. Vol. XXIX, 119.

KOMMI, appelé aujourd'hui gomme du Sénégal. Hist. Volume XXIII,

KONCOBλR, ville de Médie, aujourd'hui Kenghever. Hist. Vol. XXVII, 164.

KO'PH. Voyez PROSERPINE. KRAPAK. Voy. ALPES bastarniques. KRUDA-YU-GAM, mot indien,

ce qu'il fignifie. Mémoires, Vol. XXXI, 254.

KTPIE. Voyez ADONIS.

KUTATA, anciennement Cotiaeum.

Mém. Vol. XXIV, 771.

KYPH-1. Ce que c'étoit. Mém.
Vol. XXXII, 733.

## $\boldsymbol{L}$

LABICUM. Voy. VOIE Labicana.
LABOURAGE. Défenses des anciens législateurs de tuer ou facrifier les animaux propres au labourage. Mém. Vol. XXXI, 148.

LABOUREUR conduisant la charrue, symbole de l'établissement d'une colonie. Mém. Vol. XXIV, 219.

LABYRINTHE. Ce qu'en dit Hérodote. Mém. Vol. XXIII, 289. Ses ruines se trouvent où commence le canal de Mœris, fuivant M. GIBERT, qui souvient que les voyageurs le placent mal, qu'il étoit fort près d'Arsinoë, selon Hérodote, qu'il pouvoit être malgré cela dans le nome. héracléotique. — On a prétendu malà-propos qu'il y a eu plusieurs labyrinthes. Mém. Vol. XXVIII, 241. Celui d'Étrurie construit par Porsenna. Mém. Vol. XXIII, 289.

LAC chaldaïque. Voy. EUPHRATE. LACÉDÉMONIENS (les) recouroient à l'oracle de Jupiter-Ammon. Mém. Vol. XXIII, 302. Maîtres de la mer après la victoire d'Aiguepotame. *Ibidem*, 168. Leurs colonies ne furent point l'objet du commerce, mais pour se débarrasser d'une muhitude inquiète, 169. Motif de la guerre qu'ils déclarèrent aux Messéniens. - Jurent de ne point retourner chez eux qu'ils n'eussent détruit la ville. — Renvoient du camp la jeunesse, pour peupler leur. ville. — De ce commerce naissent les Parthéniens, dont ils firent une colonie qu'ils envoyèrent en Italie, 274. Voyez PARTHÉ-NENS. Ils donnent à des Hilotes la qualité de citoyens.—Punissent ceux qui avoient conjuré avec Pausanias, 275. Voy. HILOTES. Sont battus à Spactérie par les Athéniens, 277. Leur bonheur confistoit dans leur profond loisir, 282. Traitement qu'ils faisoient à leurs domestiques, 281. Sont battus par les Arcadiens. Mém. Vol. XXXII, 249 & 250. Défendent Lacédémone. Ibid. 251.

Empêchent que le corps de Cléombrote ne reste au pouvoir des Thébains à Leuctres. Mém. Vol. XXXII, 253.

LACHÉSIS règne sur l'avenir. Mém. Vol. XXXII, 99.

LACTANCE cite les livres des Sibylles avec assurance. Histoire, Vol. XXVII, 97. Compose le discours de Constantin à l'assemblée des Saints. Ibid. 98.

LEDUS de Stratia, graveur du temps de Pompée. Mém. Volume XXXII, 774.

LESI VERPO. Ce que fignifient ces mots. Mém. Volume XXIV,

LAITIER de volcan. Voy. VERRE.

LALA de Cyzique peint à Rome,
à l'encaustique, des portraits de femmes, & à Naples une vieille fur une planche. — Se peint ellemême au miroir. — Elle vécut fille du temps de Varron. Mém. Vol. XXVIII, 182.

LALVERUM, Lavier, village; fa position. Mem. Vol. XXIV, 698.

LAMARE. Ses plans de Paris sont peu exacts. Hist. Vol. XXIII, 262.

LAMAS. Voyez SAMANÉEN.

LAMBERT de Liége, traducteur de la vie de S." Batilde, épouse de Clovis II. — M." LÉVESQUE & LEBEUF sont d'accord sur l'auteur de cette traduction. — Lambert suppose, contre l'autorité des monumens, à Dagobert un pélerinage à Jérusalem. Hist. Vol. XXIII, 258.

LAMIES. Leur usage dans l'histoire

poctique. Hift. Volume XXIII,

La Missio, fecond roi des Lombards, est retiré de l'eau par Agelmond. - Combat contre une Amazone. - Histoire monstrueuse de sa mère. Mém. Vol. XXXII; 386 & 387.

LAMLEN. Voyez NIGER.

LAMOIGNON, (Chrétien-Guillaume DE) Président à mortier honoraire, Commandeur & Grand-croix de l'ordre royal • & militaire de Saint-Louis, élu Honoraire en 1743. Hist. Vol. XXIII, 10. Sa mort. Hist. Vol. XXIX, 31 & 348. Son éloge par M. LE BEAU.—Sa famille. Ibid. 345. Quitte le Palais.—Entre à l'Académie, 347.

LAMOIGNON de Malesherbes, (M. DE) Premier Président de la Cour des Aides, succède à M. DE LAMOIGNON. Hist. Vol.

XXIX, 31.

LAMPADOPHORES, prêtres de Cérès-Éleusine. Histoire, Volume XXIII, 61.

LAMPE romaine, trouvée vers le Volga. — Sa description. — Le design fourni à M. DEGUIGNES par M. le comte DE CAYLUS. Mém. Vol. XXXII, 364.

LAMPSAQUE, fondée par les Phocéens. Mém. Vol. XXIII, 161. Sa distance d'Alexandrie de la Troade. Mémoires, Volume XXVIII, 322. Autrefois plus considérable que Gallipoli, aujourd'hui moindre. — Connue sous le nom de Lamsaki. — Conferve sessignobles. Ibid. 335.

Ххііj

LAMY (le P.) prend l'étendue du terrein facré pour la mesure de l'enceinte du portique extérieur du temple. Mém. Vol. XXIV, 479.

LAN, terres de Lan, pays des Alains. Hift. Vol. XXXI, 213.

LANGRES. Son Évêque obtient de Charles-le-Chauve le droit de battre monnoie. Hist. Volume

XXIII, 219.

LANGUE. L'étude des langues est nécessaire pour s'instruire du progrès de l'esprit humain. Mém. Vol. XXIV, 671. Cette étude a deux objets, 1.º de communiquer ses idées, 2.° de démêler l'origine des peuples qui les parlent. — La grammaire dans le fond est la même, mais la construction est différente. Ibid. 569. Les premières ont été musicales. — Les gelles, & une intonation marquée par des intervalles, ont dû marquer les affections & les besoins. — Les sons articulés affoiblissent ce caractère d'expression. — Les Grecs font les seuls dont l'intonation marquée se soit conservée. Mém. Volume XXXII, 432. Voyez LANGUE grecque. Nécessité de comparer les anciennes langues entre elles. Ibidem, 212. Deux choses à remarquer dans toutes les langues, le vocabulaire & l'expression. — A mesure qu'une langue se polit, on invente des règles pour la perfectionner. — Jusqu'à ce qu'elle soit astreinte à ces règles elle est réputée barbare. Mém. Vol. XXIV, 608. Quatre manières qui peuvent changer une langue, 1.º les mots hors d'ulage, 2.º les idées différentes attribuées aux mots, 3.º les changemens d'expressions, 4.º les changemens dans la prononciation. Ibidem, 610 & 611. Les langues se ressemblent toutes dans leur marche, 612. Division des langues en Japétiennes & Araméennes, 570. Voy. LÉIBNITZ. LANGUE catalane. Nations qui

S'en servoient. — Elle est la même que celle qu'on appelle langue d'oc. Mém. Vol. XXIV, 682.

Voyez LANGUE françoise.

LANGUE celtique. Son affinité avec celle du pays de Galles. Mém. Vol. XXXII, 654. Il n'en reste que quelques mots. Ibid. 606. Elle ne s'abolit point tout-à-coup, 5 8 8. Les gens de la campagne la parlèrent. - On faisoit des testamens en cette langue sous Alexandre - Sévère, 589. Elle étoit formée & cultivée par les Druides au temps de César, 570. Sous la séconde race de nos Rois . les mots langue celtique, gaubife, romante, françoife étoient synonymes. Hift. Vol. XXIII, 247. M. LÉVESQUE prétend que le langage celuque s'est conservé julqu'à nous, & que nous parlons celtique. Ibidem, 244.

LANGUE tophte, à peine connue de quelques Prêtres de la nation.

— Presque inconnue en Europe lorsque le P. Kircher publia ses ouvrages. Mém. Vol. XXXII, 213. Saumaise s'en sert avec succès.—M. l'abbé RENAUDOT fit yoir qu'elle venoit de l'ancienne

langue égyptienne. Mém. Vol. XXXII, 214. Le P. Bonjour en compose une grammaire. -David Wilkins traduit en cophte le Nouveau-Testament & le Pentateuque. - Lettres de M. de la Croze sur la langue égyptienne. Ibidem, 215. Entrevoit la fiaison qu'elle a avec le chinois, 216. Eloigné de la découverte de M. DE GUIGNES. — Idées qu'il s'en étoit fait, suivant M. l'abbé BARTHÉLEMY, 216 & 217. Compose un dictionnaire cophte. - Communique ses principes à M. Jablonski. — Plulieurs livres d'églife publiés en cette langue par la Propagande, 217. Tous ceux qui se sont appliqués au cophie l'ont confondu avec l'égyptien. - Réponfe à ceux qui croient que c'est un idiome formé de plusieurs langues, 218 & 233. Les mots cophtes se trouvent dans le chinois, 212 & 218. Singularités qui prouvent son ancienneté. - Ses racines sont communément d'une syllabe. — Celles de trois sont composées. — Exemple du roi Mœris, traduit en grec par iniciales, 219. Cette ancienne langue enfévelie dans l'écriture chinoise. — Pouvoit être sujette à des variations, 220. Rapport qu'elle a avec la phénicienne. — Termes qui lui sont communs avec l'hébraïque. — Comparaison des termes phéniciens & des égyptiens, 221 & suivantes. M. l'abbé BARTHÉLEMY pense que les monogrammes égyptiens furent communiqués aux Phéni-

ciens, &c .- Examen du rapport qui se trouve entre leurs grammaires, au sujet des pronoms perfonnels. — Les pronoms possessis donnent une ressemblance plus frappante.-Manière de conjuguer les verbes, 224 & 225. Grande conformité dans la syntaxe. — M. l'abbé BARTHÉLEMY pense que les mots étoient tracés dans l'écriture courante en forme de monogrammes. — Ces groupes de lettres lus différemment, 226. Rapport de la langue égyptienne avec la grecque, 228 & 233. Exemples de plusieurs mots égyptiens passés en Grèce. — Les verbes y ont reçu le verbe id. fum; d'autres le verbe injui, 229. Ces opinions confirmées par la ·découverte de M. DE GUIGNES. qui trouve dans l'ancienne écriture chinoise plusieurs mots égyptiens, 231. Le mot sios passe en Grèce sous celui de suc. -Celui de mil pour asim en Grèce, & tina chez les Etrusques, 232. les anciennes langues de la Perse,

LANGUE de Perse. Recherches sur par M. ANQUETIL. Mém. Vol. XXXI, 339 & Suiv. Second Mémoire du même. Ibid. 393 & Juiv. M. ANQUETIL établis que le parsi est en usage dans la contrée de Pars; qu'il avoit sept idiomes, dont trois subsistent; le deri, le pehlvi & le parsi. - Voyez DERI, PARSI & PEHLYI. Le zend étoit pour le reste du royaume, 340. Voyez ZEND. Les caractères du persan moderne iont arabes. — Les Persans y

ont ajouté quatre lettres, 412. Tableau généalogique des langues de Perse. Mémoires, Vol. XXXI, 430 & suiv.

LANGUE des Negres. Voyez EUDOXE.

LANGUE d'oc, dérivée du latin. Mém. Vol. XXIV, 639. Se sert des pronoms hoc & hac. Ibid. 653. La même que la catalane, d'où elle tiroit son nom, 682.

LANGUE d'oui ou d'oil, dérivée du latin. Mémoires, Vol. XXIV,

639.

- LANGUE espagnole, dérivée du latin. Mémoires, Vol. XXIV, 608 & 646. Comparaison de cette langue avec la françoise & l'italienne. Ibidem, 646 & suivantes. Elle change les lettres pl en ll, met h au lieu de f & g, & forme le singulier de l'ablatif latin & le pluriel de l'accusatif, 651 & 652.
- LANGUE françoise (la) étoit synonyme de gauloise, romance & celtique sous la seconde race de nos Rois. Histoire, Vol. XXIII, 247. Sa dénomination de françoise 1e trouve dans les livres du XII. siècle. Ibidem, 248. Elle doit sa célébrité d'aujourd'hui au règne de Louis XIV. Mémoires, Vol. XXIV, 670. Auteurs qui ont recueilli des matériaux pour l'hiftoire de cette langue. Ibid. 671. Sa ressemblance avec l'italienne & l'espagnole, 672, 678 & 686. Pièce de Rambaut de Vaguéiras, où elles sontassociées avec la gasconne & la provençale, 672. Conformité dans la versification

de ces langues, 678. Exemple tiré de Monjos d'Arras, 679. En quoi consistent les principales différences, 680. Ces langues, à l'exception de l'italienne, rangées sous deux classes, le catalan & le françois.- Nations qui se servoient du catalan. — Nations qui se servoient du françois, 681. La françoile est la même que la langue d'oil ou d'oui, 682. Pièce qui donne le caractère distinctif du catalan & du françois, 683. La françoise étoit déjà formée sous Charles - le - Chauve, 686. Le serment de Louis de Germanie, & la ratification qu'en font les Seigneurs, sont les plus anciens monumens de cette langue, 603 & 656. Tous les mots en sont latins, défigurés par la prononciation & l'orthographe, 604. Se retrouvent dans les auteurs de la troissème race, 604 & 656. Ce serment est en langue romance, qui étoit la langue que les François avoient apprile dans les Gaules, 605. M. BONAMY foutient que la langue tudesque n'étoit point celle des Gaules, puilqu'on alloit l'apprendre en Germanie, 638; & que la langue romance & tous les dialectes sont dérivés du latin, 607 & 639; mais du latin vulgaire, 608 & 640; & que la langue romance a donné l'origine à la françoile, 639 & 640. Voyez LANGUE romance. Il le prouve en failant voir que l'origine de nos aorilles & futurs indicatifs se trouyent dans les verbes latins, 614; que nous

nous avons imité les régimes actifs donnés à des verbes passifs par les Latins. Mém. Vol. XXIV, 615. Dans les formules de droit & les auteurs qui ont traité des arts, les expressions latines sont conformes aux françoiles. Ibidem, 622 & Juiv. Et nombre d'autres dont on ignore l'origine, 625. Les mots simples & primitifs peuvent faire connoître les mots qui en sont formés, 626. Les mots composés & dérivés peuvent prouver que les simples ont été usités. — Les pronoms & les prépositions sont latins d'origine, il ne faut que faire attention à l'ancienne orthographe, 626 & 627. Réponse de M. BONAMY à l'objection qu'on peut lui faire sur les terminaisons, fur les articles, & sur l'usage des verbes auxiliaires pour former les passifs, 628 & suiv. Nous avons quelques mots qui peuvent être celtiques ou tudesques, 635; ce qui n'empêche pas que le fond ne vienne du latin, 636; mais du latin prononcé, jargon qui a été long-temps parlé sans l'écrire; quand on l'a écrit on a suivi la prononciation, 643. Nécessité de comparer les mots avec l'ancienne orthographe, pour trouver · leur origine, 645. Comparaifon de cette langue avec l'italienne & l'espagnole, 646. Comparaison de plusieurs dialectes du royaume, 648 & fuls. Nos mots qui ne - se trouvent point dans les auteurs latins, n'en sont pas moins descen--dus, 649. Changement que nous Tome XXXIII.

avons fait dans les mots latins. 651 & Suiv. L'ancien françois contient le plus d'analogie entre nos mots & les latins, 652. L'italien, l'espagnol & les dialectes des provinces méridionales montrent cette analogie. - Nos pronoms viennent d'anciens pronoms latins, 652 & 653. M. BONAMY fait voir que les mots des sermens de Louis de Germanie & des seigneurs François sont composés d'origine latine, & écrits en langue françoile presque avec la même orthographe, 640 U suivantes, 645; que ce latin ne reliemble pas plus à celui des auteurs contemporains que le languedocien ressemble au latin de Cicéron, 584. Explication des mots du serment de Louis. 641 & fuivantes. M. BONAMY remarque que pro s'est conservé dans quelques mots composés, 641; que poblo vient de poplus; comment il est devenu françois.— Di, pour jour, est conservé dans les noms des jours de la semaine. Jour vient de diurnum, en italien giorno, 642; & podir de potere, 645. Différentes prononciations de ce mot. - Différentes expresfions tirées des meilleurs auteurs latins .- Je s'écrivoit jo , jou & ge , 645 & 646; comment s'employoit, 657. De adindha vient le mot aide, parisien; chacun vient de cadhuna; on vient de homme, homs, om, 648 & 649; plaid vient de placitum; plaire, de placere, 652; serment, de sacramentum, 654; retourner, détourner, . Y y

du mot sornare, detarnare; en, particule, de inde; qu'à la place du c. Mém. Vol. XXIV, 656,

657 dr 658.

LANGUE grecque. Ses accens. Voy. ACCENS. Un grand nombre de les mois venoient des langues harbares. Man. Vol. XXXII, 202. Elle s'est formée ayant l'ulage de l'écrique. - Impossibilité d'en donner un bon smité étymologique. Ibid. 202. Une quantité de mou égyptisns palsent en Grèce, 228 & 323. Voyez LANGUE COPHTE. Les Grecs incorporent dans leur langue, la danse, le chant & le gelte. — Platon pensoit que la danse devoit son origine aux mots exprimés par les mouvamens du corps, 433. Les termes de leur élocution emportent l'idée de monvement & d'action. — Ceux de leur rhétorique passent dans motre langue lans y conferver leur valeur. — Les Athéniens s'appliquent à rendre leur langage mélodieux, 433. Auteurs célèbres intertompus pour n'avoir pas prononcé avec délicatelle. -Un étranger opulent liftlé pour avoir offert son argent aux Athéniens en termes incongrus, 434. Voy. ACCENS. La langue grecque s'introduisit chez les Volces par le commerce des Phocéens. - Les expressions du langage vulgaire des provinces méridiomales autorifent ce sentiment. Hist. Vel. XXIII, 160. La forme des carachères celtes est purennent celle des Grocs. Hiden, 161.

Observations de M. BONAMY sur la conformité du grec vulgaire avec notre langue, 250 & suiv.

LANGUE italienne dérivée du latin.

Hifl. Val. XXIV, 608, 619 & 646. Au v1.°, siègle, elle n'étoit pas plus épurée que le gaulois.

Ibidem, 619. Comparation de cette langue avec le françois & l'espagnol, 646. Elle forme son lingulier de l'ablatif latin, & le pluriel du nominatif, 653.

LANGUE latine formée de la dinlecte dorienne. ... S'augmente des mots apportés par les différentes nations qui s'établirent à Rome. — Mots anciens que les bons auteurs avoient peine à emendre. Mém. Volyme XXIV, 598. Barbarie remarquable de la colonne de Duillius.— Elle ne doubloit point les consonnes. Ibid. 599. Finissoit les mots par la lettre d. — Les grammairiens la fixèment sur les meilleurs auteurs. - Ils formèrent des règles que le commun du peuple n'écoura point, 600. Les meilleurs auteurs ne déclinoient ni ne conjuguoient de la même manière, 601 & suivantes. Cette languene le polit à Rome cu'après cinq cents ans. — Ses écrivains ne paroiffent qu'au commencement du vi. siècle, 608. Difficultés qu'essuya sa grammaire, 600. La langue réglée très-différente de l'ancienne. — Celle-ci ne s'abolit point dans les provinces, 600, 610 & 612; ni papni ceux qui n'avoigne point en d'éducation. — Ne le perfectionna pas par la kelturs å par les femmes, S.2.

Les soldats, les artifans & les femmes ne lisoient point. - Difficultés dont les meilleurs autouts ne conviennent pas. Mémoires, Vol. XXIV, 613. Sur les déclinaisons & les conjugaisons. — Ils avoient des verbes actifs au lieu des déponens qui nous restent. Ibidem, 614. Donnoient quelquefois la signification active à des verbes passifs, 615. Le peuple ne parla jamais la langue des bons auteurs, 6 i 6. La langue latine succède dans les Gaules à In langue cekique, 583, 603 & 657. Comment s'opéra ce changement, 603. Les Romains forcent les Gaulois à l'apprendre, 187 & 660. Les Empereurs font leurs loix en latin. - Il falloit le savoir pour s'avancer à la Cour, 587 dr 592. Un député de Lycie est privé du droit de Civoyen Romain, parce qu'il ignoroit le huin, 188. C'étoit le langage des Ecclésiaftiques dans leurs affemblées, 664. Sur quoi se sondent ceux qui prétendent qu'elle étoit le langage populaire, 583. M. BONAMY fouriers que la langue latine conformoaux règles, n'étoit pas le langage des Gaulois & des François, 584 & 597. Il fait voir qu'on a parlé quatre langues dans les Gaules, mais que d'est la latine qui a donné le pitre de mots françois, 5843 qu'elle a donné nalffarsce à la langue romance, qui est la langue latine parlée en éficours familiers, 585 585; qu'elle s'établir peu à pen dans les Gaules; qu'elle ne

fut jamais en usage chez les Belges comme dans la Gaule Celtique & l'Aquitanique, 589; qu'elle fit peu de progrès dans les deux Germanies en - deçà du Rhin. - Les autres provinces l'apprirent plus facilement, 190. Leurs habitans aimoient à briller parlèurs discours. - Elle étoit enseignée chez eux, 591. Nécessité de l'apprendre pour parvenir aux charges, 592. Le commun du peuple ne la parloit pas purement, 5946 597. Il y mêta des mots gautois, &c. — Son progrès ne fut pas celui de la langue françoise depuis deux siècles, 595. On l'appeloit celtici fermonis squamma, 396. Le barbarisme de ce langage étoit établi dans les provinces d'Italie avant l'invafion des Barbares: - Preuves tirées des mots familiers Romains, 596. Ce langage familier étoit la langue vulgaire des provinces Romaines. 603. Devient langue dominante dans les Gaules quatre cems ans après Jules-Céfar, 606. Ce que c'étoit que ce langage vulgaire, 616 & 637. C'étoit cefui de Gregoire de Tours & d'un grand nombre de tures, 617 & 618. Il ne s'apprenoit pas dans les écolès, mais par l'usage, 619 & 640. La différence de ce jargon étoit dans la prononciation, 619. Cette barbarie s'établit dans les actes publics, après le règne de Charlemagne, & la prononciation itti fit perdre fa reffemblance avec le kuini — Expressions qui défigaroient ce latin, 620: Celles de Yуij

la bonne latinité n'avoient pas chez le peuple la même signification. - Le peuple en avoit qui ont prévalu. Mém. Vol. XXIV, 621. Les mots de l'ancienne langue ne sont pas perdus. -Ceux qu'on trouve dans les auteurs les plus purs, ne doivent pas être regardés comme des expresfions de la basse latinité. Ibidem, 636. La langue latine confidérée Luivant sa prononciation, 639 suivantes. Elle n'étoit apprile que par la fréquentation, & en l'entendant parler. Les Romains ne la prononçoient pas comme nous la prononçons. - Auguste écrivoit fuivant la prononciation. — Cicéron ne seroit pas entendu de nous, 641 & suiv. Alterations que doit souffrir un langage par la prononciation des différens peuples. - Prononciation de Caton, 651. Prononciation avec des abréviations. — Usage des passifs avec la préposition per. — Les verbes déponens ont eu des actifs. - Verbes passifs avec signification active. — La différence des modes ne sut pas toujours observée. — Variation dans les déclinaisons, 654. Jonction de deux prépolitions. — Les noms gouvernés par des verbes, sont régis par des prépositions. — Les Latins emploient leurs prépositions comme nous nos articles. — Leurs adverbes inde & unde répondent à en & dont. — Leurs pronoms donnent lieu aux nôtres, 655. Leur relatif employé autrement que nous pe faisons. -

Les infinitifs tenoient lieu de substantifs, 656.

LANGUE lydienne. Il n'en restoit aucune trace, du temps de Strabon. Mémoires, Vol. XXIV, 124.

LANGUE phénicienne (la) différoit peu du syriaque. — Devoit être dialecte d'une langue générale, étendue en Orient & en Afrique. Mém. Vol. XXXII, 221. Voyez LANGUE COPHTE.

LANGUE phrygienne (la) ne subsiste plus. — L'arménienne en est un dialecte. — M. FRÉRET pense qu'on peut y chercher les racines des mots phrygiens. Hist. Vol. XXIII, 36.

LANGUE punique en usage en Afrique, sous Alexandre-Sévère. Mém. Vol. XXIV, 189.

LANGUE romance (la) est formée de la latine. Mém. Vol. XXIV, 593 & 661. Pourquoi elle est ainsi appelée. Ibid. 605. Elle étoit en usage à Rome du temps de Luitprand, 619. Tous les seigneurs François la parloient du temps de Charles - le - Chauve, 657. Elle devient la langue des François, comme étant la nation la moins nombreule, 660. Elle est la langue commune des Gaules long-temps avant Charlemagne. — On l'appeloit rufticana romana. - Elle ne dispensoit pas d'étudier le latin, si on vouloit entendre les bons auteurs.— D'où lui venoit le nom de ruftique, 661. Réponse à ceux qui allèguent le concile de Tours, où l'on ordonne la version des Homélies

en langues tudesque & romance. Mém. Vol. XXIV, 662 & suiv. Nécessité où se trouvèrent les feigneurs François & Allemands de savoir les langues romance & tudesque. Ibidem, 664. Au commencement du règne des Rois de la troissème Race, la langue romance étoit la seule en France. — Guillaume-le-Conquérant la porte en Angleterre. Elle passe aussi à Naples, 669.

LANGUE Sacrée des Indes. Voyez SAMSCRET.

LANGUE tudesque. Dissertation de M. BONAMY sur les causes de sa cessation en France. Mém. Vol. XXIV, 657 & Juiv. Elle fut la langue de nos Rois de la première race; ce qui est prouvé par le testament de S. Remi, par l'éloge de Charibert dans Fortunat, & par celui d'Arbogaste dans Sidoine-Apollinaire. — Elle étoit naturelle à Charlemagne, Ibid. 658. Nos Rois de la seconde race & leurs courtisans l'entendoient. — Ils devoient aussi entendre la langue romance, 659. Ceux qui avoient le maniement des affaires, devoient entendre I'une & l'autre langue, 663 & suiv. Nécessité des seigneurs François & Allemands de les savoir, à cause de leurs possessions, 663 & 666. La langue tudesque ne sut abolie dans les Gaules que lorsque ces possessions réciproques celsèrent, 666 & 669. Cette langue subsiste chez les Germains avec peu de changemens, 670.

LAOCOON, morceau supérieur

à tout ce que la sculpture & la peinture ont produit. - Par qui il a été exécuté. — Critique de M. le comte de CAYLUS. — Le bras droit rétabli en terre cuite par Baudinelli. — Ce morceau est d'un seul bloc, suivant Pline. Mém. Vol. XXV, 328 & 329. Michel-Ange dit qu'il est de trois pièces. - Fulvius - Ursinus dit que ce n'est qu'une copie de

l'ancien. Ibid. 330.

LAODICÉE, colonie Romaine. - Elle frappe des médailles avec l'inscription Romæ felici. Hift. Vol. XXIII, 169 & 172. Est rivale d'Antioche. — Proclame Auguste Septime-Sévère. — Il lui accorde en récompense, le titre de métropole enlevé à Antioche. & le droit Italique. Ibid. 169. Elle prend par reconnoissance, le nom de Septimia, 170 & 175. Plusieurs médailles portent ce sitre avec le symbole de la louve & des jumeaux, que les colonies failoient graver pour perpétuer la gloire de leur origine, 172. Les habitans de cette ville reçoivent de Caracalla, le droit de citoyens Romains. — Ils lui en témoignent leur reconnoillance par une médaille frappée à ce sujet, 174. Ils célèbrent les jeux Pythiens en fon honneur, 175.

LAODICÉE de Phrygie. Son abondance la rendoit commode pour les assemblées. Mémoires, Vol.

XXIV, 127.

LAON, Lugdunum clavatum ou Laudunum cloatum. — Son diocèle dépendoit de Reims. — C'étoit Yyiij

un château sous les Rois de la première race. — Il avoit ses Comtes particuliers. — S. Remi le sépare de son diocèle, & y établit un Évêque. Hist. Volume XXXI, 272.

LAPETHUS ou LAPITHUS, principané de Cypre, actuellement Lapitho. — Elle contenoit autrefois quinze mille familles. — Route de Lapethus à Cerynia. Mém. Vol. XXXI, 540.

LAPIDATION, supplice des Francs. Mén. Volume XXVI,

600.

LAPITHES. Ce qu'il signifie. Min. Vol. XXII, 149.

- LAFONS (les) ont une écriture hiéroglyphique. Mém. Volume 428.
- LAIRISSA, nom commun aux Syriens & aux Pélasges. Il y a plusieurs villes de ce nom. On en trouve dans tous les lieux qui ent été occupés par les Pélasges. Ils peuvent en être regardés comme les fondateurs. Celle du Péloponnèse étoit leur métropole. Origine du nom Larissa. Mémoires, Vol. XXIV, 9. Voyez. RESEN.
- LARISSA, pointe du continent opposé à Tenédos, aujourd'hui Larussan Mém. Vol. XXVIII, 326.

LARIX, bois incombustible, qui n'a jamais existé. Hift. Volume XXXI, 222.

LARVÆ. Voyez INTELLI-GENCES.

LATES, Caffellum Latera, village près de Montpellier. — M.

Astruc conteste cette conjecture. à M. MÉNARD. — Réponse de M. MÉNARD. Histoire, Volume XXVII, 117.

LATICLAVE. Ce qu'il signifie. Hift. Vol. XXXI, 127.

LATONE, représentée à Délos par un bois informe. Mém. Vol. XXIII, 220. Fête célébrée en son homeur à Buto. Hift. Vol. XXXI, 22.

LAURE. Mémoire de M. MÉ-NARD sur l'origine de Laure célébrée par Pétrarque. Mém. Vol. XXX, 756 & Suiv. Ce que dit Velutello de la naissance est faux. Ibid. 756 & 757. Les registres où il dit l'avoir vu, n'ont jamais existé, 757. D'autres l'appellent Laure de Sade, & presendent qu'elle ne fut jamais mariée. - II n'y a jamais eu de Laure de Sade. 758. Celle dont il est question, est Laure de Noves, épouse de Hugues de Sade. — Temps & lieu de la naillance. — Sa famille, 759 & 760. Son contrat de mariage. — Autres preuves de ion mariage. - Dans quel endroit Pétrarque la vit pour la première fois, 761 & fuiv. Sa beauné & son esprit. - Elle est admise à la Cour d'Amour par une tante de fon mari, 764 & 763. Eloge qu'en fait Mostradamus. — Pourquoi on ne trouve aucune de ses poëlies, 766 & 767. Origine des liaifons de Laureavee in Dame de Romanil. - Ricard de Noves, fon parent, poète Proyençal, 767. Ceux qui veulent faire quadrer les idées de campagne avec

la demeure de Laure, l'établissent à Cabrières. M. MÉNARD fait voir que ce pourroit être à Saumane. Mémoires, Vol. XXX, 768. Mais il soutient que ce fut plutôt à Avignon. — Pourquoi Pétrarque le retire à Vaucluse. Ibidem, 769. Il accompagne un jour Laure julqu'au port d'un certain endrois. - M. MÉNARD fait voir que c'est celui de Noves. -M, DE LA BASTEB nie ce que l'on du du sombeau de Laure. -M. MÉNARD suit voir qu'elle moutut à Avignon, 770 6771. La preuve en est tirée de son teltament. - Elle est enterrée dans l'église des Frères-Mineurs d'Avignon, dans le lieu de la lépulsure de la famille de son mari, 771 & 774. Son tombeau est découvert par Maurice de Sève, 772. Est visité par François I". ... Baîte de plomb & sonnet Italien qu'on y voit — Quatrain de François I." en l'honneur de Laure, 773 & 774. Il ne fit point reconstruire son tombeau, comme le dit Clément Marot. - Laure eut philicurs enfons, 774 & 775. Reproches fines à Pénarque de célébrer une Laure en idée, 77:5. Impostures sur la mémoire de Laure, 776.

LAURIER missculeux de Livie. Mém. Vol. XXIV, 161.

LAZIUS. Confusion qu'il fait au fujet des Lombards. Mém. Vol. XXXII, 383.

LEBEDA, l'ancienne Leptis. Mémaires, Vol. XXVI, 77 47 78. Sa polition. Ibid. 77. LEBEUF, (Jean) Chanoine & Sous-chantre de l'église cathédrale d'Auxerre, Associé en 1740. Hifl. Vol. XXIII, 12, Il succède, en 1759, en qualité de Pensionnaire, à M. l'abbé DE EONTENU. - Sa mort. Histoire, Valume XXIX, 22 & 382. Son Hoge par M. LE BEAU. - Sa famille. - Ses études. Ibid. 372. Son application à l'émde des manuscrits.-Il visite les cryptes & les anciens tombeaux de Normandie. - Son caractère, 373. Il s'attache aux ulages du moyen âge. - Sa manière de voyager, 374 & 375. Il suit les chaussées Romaines. -50n extérieur, 376. Tous les ouvrages confidérables profitent de ses collections. — Il déméloit sur l'architecture le siècle d'un bâtiment. -- Il projette de communiquer les connoillances dans se genne, 379. Ses ouvrages, 378 & 379. Il succède dans l'Académie à M. Lancelot, 379. Est chargé, par M. de V intimille, du chant du bréviaire, 379 & 380. Ses recherches fur cet article dans la bibliothèque de Sainse - Geneviève, 380. Il est chargé par le Clergé, de dreffer un pouillé général, 3 & 1. Les Maténiaux qui ont été ramaffés à cet effet, sont déposés à la Doctrine-Chrétienne, 380. M. le cardinal de la Rochefoucault lui donne anne pendion de mille livres. --Le Pape defire le voir. -- Il antennamend le voyage de Rome & rexient per Avignon, 381. Ses conjectures sur la reine Pedauque. Hist. Vol. XXIII, 227. Son Mémoire sur quelques antiquités de Périgueux. Ibid. 201 & suiv. Notice raisonnée des annales Védassines, premier Mémoire. Mém. Volume XXIV, 587. Second Mémoire sur le même sujet. Ibid. 713 & suiv.

LECTUM, promontoire. Sa posttion. — C'est aujourd'hui Bababournou. Mém. Vol. XXVIII,

3 2 6.

LECTURE. On lui est redevable de la décence des mœurs. Mém. Vol. XXIV, 595.

LEDW ou LEDOU. Ce qu'il fignifie en celuique. Mém. Vol.

XXXII, 655.

LEGES. Leur position suivant Strabon & suivant Pline. Hist.

Vol. XXV, 50.

LÉGION. Projet de M. LE BEAU sur les légions Romaines. Mém. Volume XXIV, 233. Avantpropos. — La légion rend les Romains maîtres de l'Univers. -Elle est née avec l'Etat. — Ils eurent la même durée & la même révolution. Mém. Vol. XXV, 457 & 479. Cette matière doit intéresser la nation Françoise. Ibid. 458. Voy. MILICE ROMAINE, M. LE BEAU divise sa matière en trois parties principales: 1.° il - examine la légion en général, sa naissance, sa fin & le nombre de ses soldats; 2.º il examine le soldat depuis son entrée dans la légion julqu'à la fin de son service; 3.° il examine les légions entr'elles, leur nombre, leurs noms, &c. 458

& 459. Il s'astreint absolument à la légion. — Ce qui la regarde a été jusqu'à présent peu approfondi. — Petit nombre d'Anciens qui ont écrit sur cette matière, 459, 460 & 461. Le morceau le plus précieux qui nous reste sur ce sujet, est de Polybe, 459. La légion n'existoit plus du temps de Maurice, 461 & 479. Elle étoit composée d'infanterie & de cavalerie, 4.62. Voyez CAVALERIE JINFANTERIE. Tous les soldats qui y étoient admis, devoient être citoyens Romains, ce qui forme la différence de ce corps avec les troupes auxiliaires. — La cohorte, le manipule & la centurie étoient des parties de la légion. — Voyez CENTURIE, COHORTE & MANIPULE. L'armée étoit au - dessus de la légion. — Elle formoit elle-même une armée. - Tiroit son nom du mot legere, choisir. — Ce nom & celui de phalange signifient souvent des corps de troupes en général. — Les Latins & les Grecs les traduisent réciproquement, 462 6 463. Les poëtes & les historiens anciens donnent ce nom aux troupes, quoique la légion ne fût point instituée. - Hégélippe les appelle *ordines ;* Tacite , *numéri*; V opilcus s'en sert pour distinguer les légionnaires des limitanei qui gardoient la frontière. — Les différens mots dont se servent les Grecs pour exprimer la légion, donnent lieu à des équivoques. — Ces mots sont παρματέις, φαλαγέ, περιια, πεξις, πιχος, πιλος, εραπυμα, εραπίπιδον, thema.

LE

thema. Mém. Vol. XXV, 464. Tite-Live & Denys d'Halicarnasse ne parlent point de l'établisfement de la légion. — Tite-Live en parle la première fois avant la guerre des Sabins. — Varron & Plutarque en font Romulus l'instituteur. — Il la compose de trois mille fantassins & de trois cents cavaliers. Ibidem, 465; Mémoires, Vol. XXXII, 280. Contradiction entre Varron & Plutarque, qui donne lieu d'examiner laquelle des deux, de la tribu ou de la légion, fut instituée la première. — Elle est conciliée par M. LE BEAU. - Pourquoi Romulus forma la légion, de ce nombre. Mém. Vol. XXV, 466. Il dut l'augmenter par ses colonies & par les braves qui lui venoient pendant la guerre contre les Sabins. — M. LE BEAU remarque quatre époques où la légion éprouva des changemens qui altérèrent sa constitution; 1.º sous Marius. Voyez MARIUS. 2. Sous l'empire d'Auguste, 467 & 468. Dans les premiers temps, l'armée revenoit à la ville, à la fin de chaque campagne. — Tous les citoyens Romains étoient soldats. — Ils ne pouvoient exercer aucun métier. Lorsque les conquêtes se furent étendues dans les pays éloignés, les légions ne revenoient qu'à la fin de la guerre. — Les pertes le réparoient en recrutant les anciennes ou en envoyant de nouvelles, 469. Auguste forme des légions perpétuelles. — Il les fixe dans les provinces frontières dont Tome XXXIII.

il se réserve le gouvernement. — Inconvénient de ces légions perpétuelles.— On fait une différence entre le citoyen & le soldat. — Les Commandans se donnent une grande autorité. - Les soldats méprisent les citoyens. - Les légions devenues sédentaires, se regardent comme des corps étrangers aux autres. — On se relâche fur la qualité de citoyen, & on enrôle les habitans des pays où étoient les légions, 470. Différence entre l'homme élevé selon l'esprit des loix de la patrie, & le volontaire misérable. — De-là viennent la désobéissance, la mutinerie, la prétention d'élire un maître, 471 & 472. 3.° Sous Caracalla, qui donne le droit de bourgeoisse Romaine à tous les lujets de l'Empire. — Il n'y a plus alors d'amour pour la patrie, plus de point d'honneur, ni d'habitude de vaincre, 472. 4.º L'introduction des barbares dans les légions, 473. Voyez TROUPES ÉTRANGÈRES. La légion tire pour lors à sa fin, 476. Végèce n'osoit attribuer ce dépérissement au mélange des barbares. — Il étoit retenu par Bauton & Arbogaste, qui étoient puissans à la cour de Valentinien II. - Anéantissement des légions. — Depuis Alexandre-Sévère jusqu'à Théodose - le -Jeune, on ne trouve nulle part l'énumération des légions. — La dernière, marquée sur les médailles, est sous Dioclétien. — Il y en avoit une en Angleterre sous Honorius.— Le code de Justinien LE

fait aussi mention d'une. - La notice de l'Empire en annonce encore beaucoup, mais c'étoient des cohortes demi-barbares. Mém. Volume XXV, 477. L'auteur de rebus bellicis n'en parle pas. - On ne voit plus de Romains dans les armées. — La multiplication de la cavalerie fait disparoître les légions. — Bélisaire n'ose faire usage de son infanterie. -M. LE BEAU conclut de tout cela, que l'extinction des légions est au plus tard dans la vieillesse de Justinien. Ibid. 478. Qu'il n'en restoit plus de traces sous Maurice, dont le traité de la Conduite des armées forme une milice différente de la légion, 479. Végèce regarde la légion comme un effet de l'inspiration divine. — Tite-Live lui donne l'avantage sur la phalange. Mém. Vol. XXIX, 325. Du nombre des gens de pied dont étoit composée la légion. Mém. Vol. XXV, 480 & suivantes. Voyez INFANTERIE. M. LE BEAU remarque que les noms grecs donnés aux légions, & même le mot legio, subsistèrent après leur anéantissement, & que les corps, dans l'ordre politique, comme dans l'ordre naturel, prennentleur croissance en proportion, & leur décadence sans proportion. 1bid. 492 & 493. La légion se divisoit de deux manières, par rapport aux espèces de soldats ou par rapport aux différens corps. Elle étoit composée de quatre espèces de soldats. - Voy. ARMÉS LÉGÈREMENT, HASTATS,

PRINCES, TRIAIRES. Elle comprenoit dix cohortes. Mim. Vol. XXIX, 325 & 326. Voyez COHORTES. Les soldats ne reçoivent leurs armes qu'après avoir été partagés. — L'âge & la fortune, principes de distinction. Ibid. 327 & 329. M. LE BEAU divise ces quatre corps en deux espèces, armure pesante & armure légère, 327. La première ligne étoit celle des Hastats, 327 & 228; la seconde celle des Princes; la troisième celle des Triaires, 327. Scaliger pensoit que ces noms n'avoient lieu que dans la Tactique, 3 28. Toute l'antiquité prouve que c'étoient des troupes distinguées. — On ignore à quel âge on entroit dans chaque corps, 3 29. Les armes principales étoient la haste & le pilum, 328. Voyez JAVELOT & PIQUE. La légion fut divisée en trois corps par Romulus, 338 & 339. Chaque corps fut divisé en dix parties. — Quelle étoit la division de ces corps, à mesure qu'on augmentoit la legion! 341 & 342. Description de ces trois corps par le Trissin. — Il les a peints d'après les Anciens, 351 & 352. Rapport des classes de Servius avec la milice Romaine, 359. Les difficultés qu'elles font naître, semblent incompatibles avec les Triaires, &c.—Réponfe de Jufte-Lipse & de Valtrinus. — La solution qu'en donne M. LE BEAU, fait voir qu'elle s'accorde avec l'idée des classes, 360 & suiv. Les Rois n'eurent que quatre

Iégions. — Même nombre sous les Consuls. — Deux légions faisoient une armée consulaire. Mémoires, Vol. XXXII, 321. Manière dont on levoit les soldats. Ibidem, 318 & suivantes. Voyez ENRÔLEMENT.

LÉGISLATEURS. Moyens qu'ils ont employés pour perpétuer leur doctrine. Mémoires, Volume XXXII, 140 & 141. Ils se servent de fables pour contenir les méchans. Ibid. 182. Facilité d'en inventer. — Difficulté d'en retirer de l'avantage. — Inconvéniens qui en résultent, 185 & 186.

LÉIBNITZ admet pour principes l'esprit incréé & les mondes créés.

Mém. Vol. XXVII, 167. Il faisoit deux classes des langues connues, les japétiennes & les araméennes. — Quelles sont celles qu'il appelle japétiennes. — Quelles sont celles qu'il appelle araméennes. — Il sentoit l'utilité de l'étude des langues pour démêler l'origine des nations. Mém. Vol. XXIV, 570

LÉLEX. Ce qu'il fignifie. Hift. Vol. XXIX, 37.

LEMNOS, île consacrée à Vulcain.
— Ses volcans la font consacrer à ce Dieu. Hist. Vol. XXIII, 30. Ils sont disparus. — Il y a encore une source d'eau chaude. — Elle avoit une ville appelée H'édicia. — La plus ancienne fabrique d'armes y étoit établie. — Homère n'en dit rien. Hist. Vol. XXVII, 10 & 11.

LEMURES. Ce que c'est. Hist. Vol. XXIII, 145.

LÉOCHARÈS décore le tombeau de Mausole du côté du couchant. Mém. Vol. XXVI, 324.

LÉOPOLD, duc d'Autriche, accusé faussement d'avoir appelé les Anglois pour ravager les Suisses, ennemis de sa maison. Hist. Vol. XXV, 164 & Suiv. Célèbre par fon courage. Ibid. 169. Qualités qu'il prenoit.-Epouse Catherine, fille d'Amé V, comte de Savoie. Il en eut deux filles; l'une, nommée Catherine, épousa le sire de Couci; l'autre, appelée Agnès, épousa le duc de Schweidnitz. - Duchesne le marie, sans preuves, à une fille du duc de Luxembourg. — Son contrat de mariage inconnu à Duchesne. Clauses de ce contrat. — Ses filles ne pouvoient prétendre que ses meubles & ses biens allodiaux, & non les grands fiefs qu'il avoit possédés, où étoient situés ses biens allodiaux.-Ce qu'on entend par terres allodiales. — Les fiefs ne passoient jamais qu'aux mâles, fuivant la loi salique, 170 & suiv.

LÉPIDE veut se rendre maître de la République. Mémoires, Vol. XXVII, 427. Son caractère. — Fait casser les loix de Sylla. — Ramasse les débris du parti de Marius, &c. — Fait déclarer l'Étrurie en sa faveur. — Marche à Rome & demande le consulat. — Est battu par Catulus à Pontemole. Ibid. 428 & 429. Philippe fait résoudre la guerre contre lui. Meurt en Sardaigne, 435.

LÉPIDE, Censeur. Voy. PLANCUS. LÉPIDUS (M. Émilius) est nommé

`Zzij

jusqu'à six sois Prince du Sénat. Mém. Vol. XXIV, 263.

LEPTON. Voyez ASSARION.

LERS. Voyez AERIA.

Lens. Deux rivières de ce nom.—
Leurs sources sournissent des eaux
au canal de Languedoc. — M.
Ménard croit que Pline les
appelle du nom de Liria. Hist.
Vol. XXV, 81.

LESBIENS (les) eurent l'empire de la mer. — Leurs colonies sur les côtes de l'Hellespont. Mém. Vol. XXIII, 160.

Lesboclès, peintre & graveur. Mém. Vol. XXXII, 775.

LÉTHÉ. Voy. TARTESSUS.

LÉTOPOLIS. Description d'une médaille de ce nome représentant Hadrien. — Position du nome. — D'oùtiroit son nom.-Ses Évêques. — Subsiste sous le nom de Diroté. Mémoires, Vol. XXVIII, 538

LETTRES Arméniennes. Voyez MIESROB.

LETTRES Chinoises, Égyptiennes, Éthiopiennes & Phéniciennes. Voy. ÉGYPTIENS.

LETTRES grises Voy. PAPYRUS.
LETTRES initiales. Explication des lettres initiales C. G. I. H. P. qui fe trouvent sur plusieurs médailles.
— Sentimens du P. Hardouin & de M. VAILLANT, suivis par un grand nombre d'Antiquaires.— La nouvelle explication de M. l'abbé BELLEY fait voir que les monnoies des Empereurs avoient cours dans tout l'empire; que celles des villes n'avoient cours que dans leur territoire; que les

médailles des villes ne doivent se trouver que dans les pays pour lesquels elles ont été frappées.— Dissérence sensible dans la fabrique.—Il fait voir que les lettres C. A. des médailles d'Auguste, désignent Casarea Antiochia; que les médailles en question ressemblent, par le métal, le goût & la gravure, à celles d'Alexandria-Troas, & qu'elles sont de la colonie Parium. Mém. Volume XXV, 94 & suiv.

LETTRES runiques des Scaldes, en usage dans l'Islande. — Connues des Saxons, &c. Mémoires, Vol. XXIV, 428.

LEUCAS, presquile. Voyez AM-BRACIE.

LEUCAS, en Célésyrie. Dissertation de M. l'abbé BELLEY sur les ères de cette ville. - Elle a eu deux ères différentes. Mém. Vol. XXXII, 695 & Juiv. M. l'abbé BELLEY fait voir que la plus ancienne commençoit fix ans avant la bataille d'Actium. — Pline est le feul auteur qui parle de cette ville. — Une médaille frappée par les habitans reprélente le fleuve Chrysorrhoas. — Voyez CHRY-SORRHOAS. Leucas est la même qu'Abila. Ibidem, 698, 701 & 705. Correction faite à ce sujet dans Etienne de Byzance. — Position de cette ville, 699, 701 705. Pourquoi & par qui elle a été appelée Leucas, 699, 700 & 703. Ses médailles, 700. Etablit sa première ère au recouvrement de sa liberté, après la mort de Lysanias, 702 & 706.

Cette ère employée sur cinq médailles. Mém. Volume XXXII, .. 702. Sa leconde ère, établie sous l'empereur Claude, est employée fur deux médailles. — Grâces accordées par cet Empereur à cette ville. — Fait partie du royaume d'Agrippa. — Réunie à la Syrie. Ibidem, 703. Rendue au fils d'Agrippa. — Elle fait graver sur ses monnoies le triomphe de Trajan, & rend les honneurs divins à Faustine. — Elle adoroit le Soleil & Hercule. — Représentation du Soleil & d'Hercule sur ses monnoies. — Elle élève un temple à son génie tutélaire. — Conferve fon ancien nom d'Abila. — Séparée de la Phénicie fous Théodose le grand.—Siége épiscopal dépendant de Damas.— Ses ruines portent le nom d'Abil,

LEUCIPPE. Lieu de sa naissance. Mém. Vol. XXIX, 317. Disciple de Zénon. — Entreprend de réformer l'école d'Elée. — Comparaison de la doctrine de l'école avec la sienne. - Posidonius vouloit que sa doctrine des atomes fut venue de Phénicie, d'un certain Moschus confondu avec Moyfe. — De ces atomes naissent les tourbillons de Descartes, plus de deux mille ans avant lui.-Trois opinions fur les atomes. — Ou ils agissent par une cause motrice hors d'eux, ou dans eux, ou par leur gravité. - Leucippe suit la dernière, Démocrite la seconde, & Anaxagore la première. — La manière dont Leucippe fait agir ses atomes s'accorde avec celle de Descartes. — La pesanteur n'est pas un mouvement suffisant.—Ne pouvoitrendre raison de l'inégalité du mouvement, ni de l'ordre & de l'arrangement des organisations de la Nature. Ibidem, 318, 319 & 320.

LEUCOLLA, port de Cypre, sa position. Mém. Volume XXXII, 547.

LEUDASTE, fils d'un vigneron de Poitou, a l'oreille coupée pour désertion. Mémoires, Vol. XXVI, 612. De domestique des écuries de Caribert, il en devient Connétable ou premier Officier.-Comte de Tours. — Ses mœurs. — II suscite une accusation à l'évêque de Tours, regardée comme une imposture par Chilpéric. Ibidem, 613 & 614. Est chargé de chaînes. — Frédégonde le fait mettre en liberté. — Il arrête ceux qui devoient soutenir sa fourberie. - Il est cité à l'assemblée des Évêques. — Fut excommunié. — Se présente à Frédégonde dans une église de Paris. — Elle le repousse, & les gardes le tuent sur un pont, 615 & 616. .

Levée. Voy. Enrôlement.
Lévesque (Pierre - Alexandre)
DE LA RAVALIÈRE, Associé
en 1743. Hist. Vol. XXIII, 13.
Succède à la Pension. Hist. Vol.
XXXI, 3. Sa mort. Ibid. 4. Son
éloge par M. LE BEAU. — Sa
famille, 341 & 344. Ses études.—
Son Essai de comparaison entre la
déclamation & la poësie dramatique. — Écrit sur les annales de

Zz iij

Saint - Bertin. — Compose une hiltoire de Champagne. — Publie les poëmes du comte de Champagne. Hift. Vol. XXXI, 343. Veut prouver que la langue françoise est celtique. Ibidem, 343. Remarques sur la langue vulgaire des Gaules, depuis César jusqu'au règne de Philippe-Auguste. Hist. Vol. XXIII, 24 & Juiv. Notice d'un manuscrit françois conservé dans la bibliothèque de Sorbonne. Ibidem, 254 & suiv. Nouvelle vie de S. Gregoire de Tours. Mém. Vol. XXVI, 598 & Juiv. Vie d'Etienne I." du nom, comte de Sancerre, avec des éclaircissemens sur un acte nécessaire à la preuve des faits, 680 & fuiv.

Lex Imperii. Décret du Sénat qui légitime l'élection de l'Empereur. — Appelé, du temps de Justinien, lex Regia. — Le Sénat ne resuse pas cet acte, mais on le demandoit d'une manière respectueuse. Mém. Volume XXVII, 505. Voy. Empereur comme Consul & Empereur dans le Sénat.

LEX REGIA. Voyez LEX IMPERII.

Lez, (le) Ledum flumen. Sa source & sa décharge. Histoire, Volume XXVIII, 118. Torrent à sec la plupart de l'année. — Il a été pris pour le Liria de Pline. Hist. Vol. XXV, 81.

L1. Mémoire de M. D'ANVILLE fur le li. Mém. Volume XXVIII, 487. Il y en a de différente espèce. — Détail des mesures chinoises, Ibidem, 488 & 489,

Opinion reçue sur la longueur du li. — M. D'ANVILLE la trouve fausse, 490. Fixation du li par ordre de l'Empereur. — L'étendue que lui donne le P. du Halde trop longue. — M. D'AN-VILLE en met cent quatre-vingttreize au degré, 492; mais cette mesure ne convient pas aux temps antérieurs, 491 & 492. Če qu'en rapporte le P. Gaubil n'est pas juste, 493 & 494. Comment les Chinois divisent le globe. — M. D'ANVILLE fait voir que la précission, dans la mesure du Degré, n'est pas plus grande chez eux que chez les Arabes.—Prend un terme moyen entre les estimations. — Se rapporte à l'évaluation faite par l'astronome Y-han, 495. Prouve, par le secours de la géographie turque, que le li n'est pas monté à l'étendue qu'il a sans gradation. — Que la parasange a varié dans son étendue depuis vingt-cinq julqu'à dix-lept au degré, 496. La parasange comparée au li, il se trouve deux cents foixante-douze li pour un degré, 497. Ce sentiment confirmé par la marche de l'ambassadeur Sharok, 498; par la distance de Si-gan-fou à Eygur; distance où un Missionnaire se trompe de trois cents lieues sur huit cents, 500 & 501. Différentes gradations du li, 502. M. DE GUIGNES remarque que le li a varié sous les différentes dynasties & dans les différentes provinces; que pour en juger il faut connoître la mesure du temps de

l'auteur; qu'aujourd'hui deux cents cinquante li font un degré. Mém. Vol. XXVIII, 505.

LIBELLE. Ce que c'étoit. — Son prix. Mém. Vol. XXVIII, 696.

LIBELLENSES. Voy. CONSEIL.

LIBERTÉ. Le bonnet étoit son symbole. - Elle avoit un temple au mont Aventin. — On lui érigea une statue après la mort de Séjan. — Mot donné par les Consuls après la mort de Caïus. Mém. Volume XXIV, 174. Statue que lui ésève Nerva. Ibid. 175. Ce qu'on appeloit atrium libertatis, statue qu'on lui élève à la mort de Néron. — Inscription de la base d'une de ces statues. — Les provinces imitent la capitale, 182.

LIBYE. Son étendue. Mém. Vol. XXXII, 81. Médaille avec le nom de Libye. — Ce nom étoit donné à l'Afrique, proprement à la partie voisine de l'Égypte. — Sur les médailles c'est un nome situé à l'occident de l'Égypte, habité par les Marmariques. Mém. Vol. XXVIII, 539 & 540.

LIBYS, nom d'un prêtre Germain conduit au triomphe de Germanicus. Mém. Vol. XXIV, 420.

LICORNE. Description de cet animal. — La plupart des Naturalistes le regardent comme fabuleux. — Opinion qu'il ne pouvoit être pris que par une vierge. Mem. Volume XXVI, 484. Regardé comme le symbole de la pureté. Ibidem, 485. Représenté avec la Vierge parmi les signes du Zodiaque, 483.

LIÉBE. (Sigilmond) Son ouvrage

intitulé Gotha nummaria. Mém. Vol. XXIV, 106.

LI

LIEUE, leuca ou leuga, mesure dont se servoient les Gaulois. Hist. Vol. XXIX, 249.

LIEUE commune d'Allemagne. Mém. Vol. XXVIII, 376.

LIEUE marine. Son rapport avec le mille romain. Mémoires, Vol. XXVIII, 375. Lieues marines de Hollande. Ibid. 376.

LIGAUNES. Leur position. Hist. Vol. XXVII, 132.

LIMBE, attribut de la divinité.—. L'usage d'entourer d'un limbe les têtes des Saints, vient des Orientaux. Mém. Vol. XXX, 784.

LIMÉNIA, ville de Cypre. Son nom actuel est Limna.—Sa position. Mém. Vol. XXXII, 539.

LIMISO VECCHIO. Voyez AMATHUNTE.

LIMITANEI. Voy. LÉGION. LIMNÆA. Voy. AMBRACIE.

LIN. Toile de coton plus en usage en Égypte que celle de lin. — Le lin cultivé en Égypte, au Sénégal & à la Martinique. Mém. Volume XXVI, 273. Manufacture de toile de lin à Scythopolis. Ibid.

LINGAM. Son origine.-Est, chez les Indiens, ce qu'est le Phallus chez les Égyptiens. Mémoires, Vol. XXVI, 789; & Mémoires, Vol. XXXI, 117. N'avoit point autrefois la même forme qu'il a aujourd'hui. Ibid. 136. Description de l'ancien Lingam. — Il représentoit le Principe actif & passif de la génération. Mémoires,

Vol. XXXI, 136 & 235. Les Indiens ne conservent, de cette statue, que ce qui désigne les deux Principes.—Ils l'appellent encore Pulleiar. Ibid. 136. Ils y joignent le Mullos qu'on trouve dans les temples consacrés à Libéra ou Vénus, 137. Voy. PHALLUS.

LIONS de pierre à chaque côté du portail de plusieurs églises. — Servoient de bate au siège des Juges eccléfialtiques.—Sentence qui en parle sous ces mots: Actum inter duos leones. Histoire, Volume

XXIII, 232.

LIPSE (JUSTE-) veut élever les Storciens au-dessus de toutes les autres sectes. - Parle mal de Cicéron. Mém: Volume XXXII, 102. Interprète mal le sens de corps par substance. — Détourne le sens du passage de Sénèque sur Dieu. *Ibid.* 107. Son embarras fur le Destin qui entraîne les Dieux, 114.

LIRIA. Voyez LEZ & LERS.

LISLE, (M. DE) premier Géographe du Roi, propose une évaluation conjecturale des mefures. Mém. Vol. XXIV, 444. Sent la nécessité de reconnoître différens stades. Ibid. 521.

LISTA, évêque de Coûtances, mort à Saint-Lo. Mém. Volume XXIV, 721. Erreur des modernes à son sujet. Ibid. 722.

LIVIE, regardée comme incapable d'avoir des enfans d'Auguste, Hift. Vol. XXXI, 193. Si elle porta le titre de Princeps Romanarum! Mém. Vol. XXIV, 288. Vouloit partager la souveraineté avec Tibère. — Survit à son crédit. - Avoit des statues du vivant d'Auguste. — On Iui en élève une du temps de Tibère, qui fut réparée par Tite & Trajan, —Ce que fignifie le laurier qu'elle tient. Ibid. 160 & 161. Claude la met au rang dès Déesses, 183 & 201. M. LE BEAU croit que Galba fit frapper des monnoies où elle est représentée. — Elle lui avoit laissé un legs considérable, - 183.

LIVIUS ANDRONICUS affujenit les plaisanteries des jeux Toscans, & compose des pièces suivies. — Jouoit dans les pièces. Hift. Vol. XXIII, 150 & 151. Il fait réciter un esclave tandis qu'il fait les gestes. - Ses pièces deviennent férieuses.-On introduit des peutes

pièces. Ibid. 152.

LIVRE romaine. Recherches des Savans fur la livre romaine. — La silique, ni les anciens poids, ne peuvent servir à établir le poids de la livre. Mém. Vol. XXVIII, 653. Comment le pied pourroit servir. Ibidem, 656. Expériences faites sur le conge de Farnèse, 657. Sentiment de M. DE LA BARRE, qui établit deux différentes livres, 658; & donne à l'once romaine vingt-quatre grains de plus qu'à la nôtre.- M. Dupux fait voir qu'il s'est trompé, 659 & fuiv. & que la conciliation qu'il a voulu faire des différens senumens fur le conge est fausse. — Usage de la monnoie pour connoître la livre romaine, 662. Deux opinions, l'une qu'on taille quatre-vingt-leize

LI

quatre-vingt-seize deniers à la livre, & l'autre quatre - vingtquatre. Mem. Volume XXVIII, 663. M. DUPUY fait voir la fausseté de ces deux opinions. Ibidem, 653 & 663. Preuves qu'on allègue pour l'égalité de la drachme au denier. — Voyez DENIER. M. DUPUY fait voir que la livre romaine approche de six mille trois cents de nos grains, 671 & 677; que Fannius compare la livre romaine à la mine attique, quant au nombre des pièces seulement, & non quant au poids, 673. Les Romains donnent quelquefois le nom de mine à leur livre, & adoptent aussi celui de talent, 674. Voyez TALENT. Comparaison de la livre romaine à la longueur du pied romain, 675 & fuiv. Cette livre ne fut point changée par Constantin, 710 & 711. Elle sert jusqu'à Philippe I." dans la fabrication des monnoies. Mém. Volume XXXII, 789. Elle n'a jamais été qu'une monnoie numéraire. Ibid. 792. Dissertation de M. DE LA NAUZE sur le poids de l'ancienne livre romaine. -M. DE LA NAUZE se propose de montrer, par le témoignage de Pline, comparé avec les plus anciennes médailles en or, que la livre étoit de six mille cent quarante-quatre grains de Paris. -Témoignage de le Blanc. Mein. Vol. XXX, 359. M. DE LA NAUZE s'attache aux monnoies d'or par préférence, & pourquoi! - La principale difficulté vient Tome XXXIII.

de la diversité du poids actuel. Ibid. 360 & 361. Il remarque qu'on prenoit indifféremment la drachme attique pour le denier d'argent, 361; que le monétaire tailloit, dans la livre de matière, le nombre de pièces, sans trop les égaliler; que l'aureus augmente peu à peu sous le gouvernement républicain, & de même sous les Empereurs. — Il partage son Mémoire en huit époques. -1." Epoque, depuis 547 jusque vers 560. Le scrupule de 21 5 grains.-Cinq anciennes médailles fixent ce poids, 362. La conjecture d'Havercamp fur l'une d'elles ne fait point de difficulté.— Celle de Blasso en est la copie. 363. Havercamp croit qu'elle annonce simplement le triomphe de Bacchus.-M. DE LA NAUZE rejette cette mythologie, & l'attribue au premier Scipion-Africain. — Est le plus ancien aureus connu. — Proportion de l'aureus à vingt-cinq deniers, 364. Proportion de l'or à l'argent, 365. 11. Epoque, depuis 560 jusque vers 620. L'aureus de quarantehuit à la livre. — Médaille de l'an 563, cérémonie d'un traité de paix avec les Liguriens, 366. . Autre où est caractérisée l'élection par tablettes. — Proportion de l'or. — III. Epoque, depuis 620 jusque vers 635. L'aureus de quarante - cinq à la livre, 367. IV. Epoque, depuis 635 jusque vers 650. L'auteus de quarantedeux à la livre, 368. Il remarque que l'or gaulois, appelé

· albicratense, diminue la proportion de l'or, & fait augmenter le poids de l'aureus. - v. Epoque, depuis 650 jusque vers 717. L'aureus de quarante à la livre, 369 & 3 8 4. Médailles de Sylla plus fortes que les autres. — Médailles de César, frappées en Espagne, plus fortes aussi. - Médaille de Pembrock trop foible.-Médailles non suspectes. — Médailles de Brutus un peu foibles, pourquoi! 375 & Juivantes. Une de Pompée soupçonnée d'être fourrée. - Proportion de l'or, 3 84. V1. Epoque, depuis 717 jusqu'en 767. L'aureus de quarante-un à la livre. - Confirmation de ce que dit Pline, que les Empereurs diminuèrent peu à peu le poids de l'aureus, 385. Monnoies d'Augulte, frappées en Asie, plus fortes que l'aureus du temps de la République. — Les deniers deviennent aussi plus foibles, 386 & 387. VII. Epoque, depuis la mort d'Auguste jusqu'aux dernières années de Néron. L'aureus varie. - VIII. Epoque, depuis les dernières années de Néron jusqu'aux dernières de Caracalla. L'aureus de quarantecing à la livre, 388. Médailles de Domitien plus fortes que celles de ses prédécesseurs, 391. Celles de la fin de Caracalla beaucoup plus foibles. — Celles jusqu'à Constantin encore plus disproportionnées, 392. Les sous d'or commencent fous Constantin; leur poids. — Proportion de l'or. 493. Voyez DENIER.

LIVRES. Leurs ornemens. Voyez
PAPYRUS.

LIVRES Apocryphes des premiers siècles de l'Eglise. - Livres de magie attribués à Jésus-Christ. — Simon & Cléobé, ainsi que les Manichéens en supposent. Hist. Volume XXVII, 88. Lettre de Jésus-Christ à Abgare. — Lettre de la Vierge aux habitans de Messine, produite pour la première fois par Lascaris. — Fourberie d'un évêque Grec pour la soutenir. — Lettre de la Vierge à S. Ignace, & la réponse. Ibid. 89 & 90. Actes de Pilate publiés par l'autorité de Maximin. — Actes des Quatuordécimans. — Actes cités par S. Justin. -Procès-verbal de Pilate, envoyé à Tibère, donne lieu aux relations de la mort de Jésus-Christ. -Fausse histoire de Jésus - Christ envoyée à Tibère par Pilate, fubliste. — Dans quel endroit elle fut trouvée. — Marque évidente de sa supposition, 90 6 91. Voy. JÉSUS-CHRIST. Evangiles supposés, 91. Voy. EVANGILE. Différens Apocalypses. — Révélations des Patrriaches & des Prophètes, 93 & 99. Le quatrième livre d'Esdras. - Le Pasteur d'Hermas. — Le testament des douze Patriarches. — Ecrits supposés à S. Pierre. — Écrits supposés à S. Paul. — Voyages de ce dernier avec S. 'Thècle. — Ses lettres à Sénèque. — Ecrits supposes à S. André, à S. Jean, à S.' Thomas, à S.' Philippe, à S. Mathias, à S. Barnabé, 94.

Le symbole & le concile des Apôtres à Antioche. — Leurs liturgies. — Ouvrages attribués S.' Denys, jugés tels par la Sorbonne. — Jugés actuellement supposés. — Sa liturgie considérée en Orient. Hift. Volume XXVII, 95. Ecrits supposés à S. Clément, sous les titres de Recognitions, de Constitutions apostoliques & de Liturgie. — Epîtres attribuées à S. Ignace. Ibidem, 96 & 97. Histoire des disciples des Apôtres. — Livres des Sibylles supposés par des Chrétiens sous : Marc - Aurèle. — Les Païens appellent Sibyllinistes ceux qui s'en fervent. — Ils sont cités avec assurance par S. Justin, &c. 97. But de ceux qui les citoient. — Ces oracles n'avoient aucun rapport à Jésus-Christ. — Ils étoient regardés par Cicéron comme suppolés. — Ils sont méprilés aujourd'hui. - Modernes qui ont voulu les remettre en crédit, 98. Livre tombé du ciel parmi les Elcélaites. — Faux Prophètes inventés par les Gnostiques, &c. — On corrompoit les ouvrages des auteurs vivans. - Le témoignage de Josèphe touchant Jésus-Christ, inséré dans son histoire depuis Origène jusqu'à Eusèbe.—Celui qui regarde S. Jean - Baptiste, également suspect, 99 6 100. Faux actes des Martyrs plus considérables que les vrais. — Ceux de S. André, inconnus dans les sept premiers siècles de l'Eglise.— Vrais écrits distingués des faux par le pape Gelase. — Fausses

décrétales supposées par Isidore,

LIVRES facrés d'Hostanès, disciple ou maître de Zoroastre. — Sont respectés des anciens Perses. Hist. Vol. XXVII, 81 & 82.

LIVRES facrés de Zoroastre regardés comme envoyés du Ciel.—
Résutés par Plotin.— Porphyre soutient qu'ils sont supposés par les Gnostiques.— Les Gaures ou Ghèbres prétendent les posséder.— Ils les nomment Zendavessa ou Zend.— Se bandent la bouche lorsqu'ils les lisent.— On veut les vendre à Chardin, qui prétend qu'ils surent composés du temps de Yesdegerd, dernier roi des Sassanides. Hist. Vol. XXVII, 81 & 82.

LIVRES facrés des Babiloniens, contiennent l'histoire de cent mille ans. Hist. Vol. XXVII, 81.

LIVRES *facrés* des Chinois.— Leur religion est équivoque. — Ils font bien connus par le P. Magaillans. *Hist. Vol.* XXVII, 86.

LIVRES facrés des Éthiopiens, Hist. Vol. XXVII, 80. Démocrite écrit contre ceux qu'on garde à Méroë. — Ce que contenoit celui de Manéthon. — Ce qu'en dit Platon. — Lucien s'en moque. Ibid. 80.

LIVRES facrés des Étrusques. — Ils servirent aux Romains pour régler leurs Augures. Hist. Vol. XXVII, 7.

LIVRES *facrés* des Indiens. Le Vedam est le principal. Hist. Vol. XXVII, 84. A braham Rogers en donne une connoissance exacte.— A aa ij Il est divisé en quatre parties. — Le P. Bouchet prétend que c'est une imitation du Pentateuque. — Ces livres distribuent les peuples en quatre castes ou tribus, qui sont les Brahmènes ou gens de loi, les Quaterys ou gens de guerre, les Bancones ou marchands, les Seydra ou artisans. Hist. Volume XXVII, 85.

L'Alcoran. — Leur respect pour ce livre. — Ce qu'ils en disent.

Hist. Vol. XXVII, 87.

LIVRES facrés des peuples profanes.

— Les fausses religions supposent des révélations & des livres sacrés. Hist. Volume XXVII, 79. Les Égyptiens avoient les livres de Mercure.— En quoi consistoient ces livres. — Vénération qu'on avoit pour eux. — Ces livres perdus, on en a supposé depuis. — Le Poémandre fabriqué par un Chrétien. Ibid. 80.

LIVRES facrés des Romains, réfervés aux Prêtres. — Confiés à la garde des Duumvirs. — Le duumvir Tullius jeté dans la mer, pour les avoir communiqués. — Libri fatales ou Sibyllins. — Livres de Numa découverts & brûlés. Hist. Vol. XXVII, 86 & 87.

LIVRES facrés des Sabiens, regardés comme inspirés. — Ce qu'ils contenoient. — Il y en a trois manuscrits à la bibliothèque du Roi. Hist. Vol. XXVII, 82 & 83. Voyez Sabiens.

LIVRES facrés des Siamois, écrits en langue inconnue. — L'auteur est Sommonakoudom. — Ce qu'ils contiennent. Hift. Vol. XXVII, 85.

TOBOVÈRE, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers. — Crotilde veut la faire déposer. — Combat qu'elles donnent dans le couvent. — Crotilde & celles de sa faction viennent à pied & à jeun, à Tours, trouver l'Evêque Mém. Volume XXVI, 627. Lobovère accusée d'entretenir un homme d ns le monastère. — Il se trouve muilé. — Elle n'est point déposée. — Crotilde ne veut point se soumettre. — Childebert lui donne une terre. Ibid. 628.

LOCADIUS, sénateur de Berry, aïeul de Gregoire de Tours. —
Le premier de sa famille qui embrassele Christianisme. — Ce que c'étoit que les Sénateurs sous la domination Romaine. — Il eut deux fils, Gallus & Florentius.

Mém. Val. XXVI, 599.

LOCOM, mot indien. Ce qu'il désigne. — Il vient du latin. Mémoires, Vol. XXXI, 206.

LOI impériale de Vespassen ne fait mention que d'Auguste, de Tibère & de Claude. Mém. Volume XXIV, 15 L. Voyez LEX IMPERII.

LOI royale de Solon en faveur des parasites.— Pourquoi elle est ainsi appelée. Hist. Vol. XXXI, 52. Termes de cette loi & leur exposition. Ibid. 53.

LOIX. Leur empire est de peu de durée. — La partie des mœurs qui se gouverne par elle est plus durable. Hist. Volume XXVII, 64. Difficulté de connoître la

cause de la décadence des mœurs. Hist. Vol. XXVII, 65.

LOMBARDS. Mémoire historique & critique sur les Lombards, par M. GAILLARD. Mém. Volume XXXII, 370. Leur origine. — S. Prosper les fait sortir de la Scandinavie, mais le passage où ce fait est rapporté, n'est pas de lui. Ibid. 371. Frédegaire dit la même chose, 372. Ils étoient connus des auteurs avant Tacite. - Difficulté sur leur première apparition en Germanie, 372. Grotius veut les faire sortir de Suède, & Albert Krantz, de Danemarck. - Ce dernier foutient que ceux de Tacite, &c. n'ont de commun avec ceux d'Italie que le nom. — Leur nom venoit de leur longue barbe, 373 & 376. Le portrait qu'en fait Tacite ressemble à celui de Paul Diacre, 374. Supposition de l'auteur des antiquités de la nation & de la monarchie Françoile. — Paul Diacre les appelle Winili; d'où il résulte, suivant la différence des dialectes, qu'ils seroient originairement Vandales.—Cela prouveroit qu'ils étoient de Germanie, 375. Paul Diacre ne croit pas que les Winili soient Vandales, 376. Ils paroissent pour la première fois sous Auguste, en-deçà de l'Elbe. — Ils étoient membres de la ligue des Suèves dans la guerre de Marobodus. — Le nom de Roi leur étant odieux, ils fuivirent les Cherusques. — Ils aident Italus à monter sur le trône des Cherusques. — Sont de la

ligue des Quades sous Marc-Aurèle. - Ils occupoient sous Tibère, le terrein qui est entre l'Elbe & l'Oder, 377 & 378. Sous Marc - Aurèle, ils passent le Danube. - Ils s'établissent en Pannonie sous Justinien, & en Italie lous Justin II. - Malgré ces fixations, les auteurs du moyen âge les tirent de la Scandinavie. 379. Motif de leur départ selon Paul Diacre & Saxon le grainmairien. - Ils passent dans un pays appelé Scoringa. - Voyez SCORINGA. Ils font conduits par Ibor & Ayo, affiftés de leur mère Gambara. — De-là ils pallent à Mauringa. - Voyez MAURINGA. Leur stratagème pour intimider les Affipites, 380. Ils remettent leur différent à deux guerriers .- Un esclave Lombard remporte la victoire. - Ils passent en Godandie. - Impossibilité de connoître ces pays, 381 & 382. Opposition entre le sentiment de Saxon le grammairien & celui de Paul Diacre, 382 & 383. Leur gouvernement semblable à celui des Germains, 386. Leurs chefs Ibor & Ayo avoient peu d'autorité. - Ils élisent pour roi Agelmont fils d'Ayo. -Lamissio succède à Agelmont. -Ils passent une certaine rivière, 386 & 387. Il paroît que c'est le Danube. — Ils s'emparent du pays des Rugiens, qui répond à une partie de l'Autriche & de fa Moravie, 388. Il paroît qu'ils étoient tributaires des Hérules. -Leurs guerres avec les Hérules.—

Aaa iij

La cause en est rapportée différemment par Paul Diacre & par Procope. Mém. Vol. XXXII, 389 & 390. Ils font vainqueurs des Hérules. Ibid. 391. Suite de leurs Rois, 392. Rotharis est leur légissateur. — Le préambule de ses loix contient la liste de leurs Rois. Le peu d'exactitude de ce préambule. — Différence entre cette liste & ce que dit Procope, 393. Différence entre Procope & Paul Diacre sur la succession de ces Rois, 394. Ils passent en Pannonie sous la conduite d'Audoin, & de-là en Italie, 395. Procope dit que Justinien leur concéda la Pannonie, pour faire la guerre aux Gépides. — Ils plaident leur cause contre les Gépides devant Justinien, qui prononce en leur faveur & leur donne du secours, 396. Bataille où Turismond, fils du roi des Gépides, est tué par Alboin, fils du roi des Lombards. — La nation demande à son père de le laisser asseoir à sa table. — Refus que fait son père de l'y recevoir, s'il n'est armé auparavant par un Roi étranger. — Il se fait armer par le roi des Gépides, 397. Risques qu'il court, & quérelle qui s'élève chez le roi des Gépides. - Alboin devenu Roi, fait alliance avec les Avares, 398. Il combat les Gépides, tue leur Roi, fait de son crâne un vase à boire. — Epouse la fille de Closaire Ier, roi de France -Epoule Rolemonde, célèbre par les vices, 399. Caractère des

Lombards, 400. Formule d'affranchissement par le don d'une slèche, & en prosérant certains mots. — Paul Diacre divise leurs Rois en deux dynasties. — Disticulté de les fixer, 401. Il omet l'époque de leur conversion au Christianisme.—M. GAILLARD sait voir que le Christianisme avoit été reçu de leurs Rois avant Alboin, même dès la fin du v. siècle, 402 & 403.

LORIUM. Voyez VOIE AURÉ-

LIENNE.

Lotus. En quel temps de l'année il paroît. — Il est représenté dans la mosaïque de Palestrine. Mém. Vol. XXX, 515. Sa tige sert à faire des flutes. — Il sert de nourriture aux Égyptiens. Ibid.

**§ 20.** 

Louis de Germanie & Charles-le-Chauve affemblent les Seigneurs leurs sujets, à Strasbourg. — Promesse qu'ils font de se secourir mutuellement contre l'empereur Lothaire. Mém. Volume XXIV. 605: Du côté de Charles étoient les François Gaulois, & du côté de Louis les François Orientaux. Ibid. 638. Louis fait ferment aux François Occidentaux en langue romance; Charles le fait aux François Orientaux en langue tudesque, 629. M. BONAMY remarque que jusqu'à Charles VII les Grands, garans des traités, promettoient de ne point secourir le Roi, s'il manquoit aux conventions jurées, 640 & 641.

Louis, frère de Carloman. Singularité de sa mort. — Erreur de Paul-Émile à ce sujet. — Erreur des derniers Chronologistes. Mémoires, Volume XXIV, 700 &

701. 0UIS-

Louis-Le-Gros. Eclaircissemens fur la chronologie des règnes de Louis - le - Gros & de Louis-le-Jenne. — Diplomes de Louis-le-Jeune, datés de l'année du règne, sans ère. — M. l'abbé LEBEUF fixe trois évènemens pour l'ère de Louis-le-Jeune; son sacre, Ion association, la mort de Louisle-Gros. Hift. Vol. XXVII, 184 & 185. Fait voir que son sacre est du 25 octobre 1131. Ibid. 185; que son association fut de quatre ans; qu'il régna seul pendant une partie des années 1137 & 1138; que la mort de Louis - le - Gros est de l'année 1137, & qu'il est inhumé à Saint-Denys. 188 & fuiv.

LOUIS-LE-JEUNE. Pourquoi il fut surnommé le Jeune. Il faisoit la guerre plus par goût que par justice. — Aidoit volontiers ses feudataires de ses armes. Mém. Volume XXVI, 683. Avoit un Chancelier du nom d'Etienne. — Il est différent d'Étienne de Senlis, évêque de Paris, & d'Etienne de Garlande. - Algrin, appelé Assertis, c'est-à-dire Secrétaire, fut aussi son Chancelier. Hist. Vol. XXVII, 187 & suivantes. A l'occasion de son mariage avec Eléonore, il exempte des droits régaliens le clergé de Bourdeaux. - Charte qui contient cette exemption. Ibidem, 185. Voyez Louis-LE-Gros.

Louis. (S.') Évaluation des dots de set trois filles. Mémoires, Vol. XXXII, 798. Il oblige les seigneurs Normands à se décider pour lui ou pour le roi d'Angleterre, sur le choix d'un maître. Mém. Vol. XXIV, 668.

LOUIS XI. Evaluation de l'augmentation de la taille sous son règne. Mém. Vol. XXXII, 797.

LOUVILLE. (le Chevalier DE)
Son hypothèse au sujet du récit
d'Hérodote sur l'opposition du
lever & du coucher du Soleil,
combattue par M. DUPUY.
Hist. Vol. XXIX, 82. Il fait dire
à cet historien ce qui convient à
son système. Ibid. 83. Il se sert
habilement de son système, pour
expliquer ce que Diodore rapporte des Chaldéens, 85. Résultat
de son système, 86.

LUCAIN écrivoit sous Néron.

Mémoires, Vol. XXIV, 396.

Explication de ce qu'il dit sur le système des Druides touchant les ames. Ibid. 363, 366, 396 &

397.

LUCIEN. Comparaison de son Timon avec le Plutus d'Aristophane. — Jugement sur ses dialogues. — Exposition du Timon. Mém. Vol. XXX, 77, 78 & sur sur sur l'ont précédé. Ibid. 82. Il ajoute dans le déluge de Deucalion la circonstance des oiseaux introduits dans l'arche. Mém. Volume XXIII, 134. En quel temps & à quelle occasion il composa son traité sur l'histoire. Hist. Vol. XXV, 89.

LUCINE, (S.") petite-fille de Galla & fille de Gallien. Mém. Vol. XXXII, 274.

LUCRÈCE a besoin que le lecteur Le prête au détaut de précision gui règne dans son ouvrage. Mémoires., Vol. XXIV, 397.

LUCRETIA. Médaille de cette famille, restituée par Trajan. -Frappée par un Lucrétius, Questeur. — A quelle occasion elle fut restituée. Mém. Vol. XXIV, 217 · 6 218.

LUCRIN, lac. On observoit dans l'adjudication des fermes, de commencer par celle de ce lac, à cause de son rapport avec lucrum. Mém. Vol. XXXII, 336.

Lucus Augusti, le Luc, ville capitale des Vocontiens, fondée par Auguste. Mém. Vol. XXXII,

657.

LUDIUS, originaire d'Italie. -Il peint le temple d'Ardéa. --Est honoré du droit de bourgeoisie. - Il peint à Lanuvium. - Ces peintures subsistoient du temps de Pline. Mém. Volume XXV, 276. Il est postérieur à Cléophante. — En quel temps il vivoit. Ibid. 267 bis.

LUGAGNAC. Voyez AUSONNE, LUITPRAND, évêque de Pavic.— Il vivoit du temps de Charlesle-Simple. — Il est envoyé en ambassade par l'Empereur. — Ce qu'il dit du langage des François, - Il reconnoît qu'il vient du latin. Mem. Volume XXIV, 606 G 607.

LUNAISON commence parmi les Grecs à la syzygie ou à la nouvelle lune, de même que chez les Juiss & autres nations Orientales. — Elle commençoit chez les Gaulois, au premier quartier. — On ignore la durée de leurs lunaisons. - Conjecture de M. Fréret fur cette durée. Mémoires, Vol. XXIV, 414 & Juiv.

LUNE, Terme de sa révolution. Mém. Vol. XXXII, 91. Voyez

LUNUS.

LUNUS., lune. Son nom est masculin dans les langues arabe & allemande. — Ce Dieu est le même que le mois Pharnace. Voy. PHARNACE. Il est représenté fur plusieurs médailles de différens endroits. — Est le même que la Lune. — Est révéré à Carres en Mélopotamie. Mémoires, Volume XXIV, 84 & 85.

LUSIGNAN, (Étienne DE) Dominicain, écrit l'histoire de Cypre. - Fait répondre trois milles à une lieue. Mém. Volume

XXXII, 530.

LUSTRATION. En quel-temps elle se faisoit à Athènes. Mém. Vol.

XXV,I , 209.

LUTEVANI, peuplo de Lodève. Les Gaulois appellent cette ville Luteva ou Loteva, & les Romans forum Neronis. — Elle est confondue avec Carpentras, qui portoit le même nom. Hift. Vol. XXIX, 141 & 142.

LUVIA, Louain, rivière qui se jette dans la Seine , au-dessous de Moret. Mém. Vol. XXIV, 718.

LUXE. Soneffet. Mém. Vol. XXIII, 3 5 8. Celui des tables réprimé par Scaurus. Mém. Vol. XXIV, 240. LYCHNIDUS,

LYCHNIDUS, ville connue dans le bas Empire, sous le nom d'Achrida, confondue avec Juftiniana prima, est Epirote. Hist. Vol. XXXI, 287 & 288. Les Bulgares en font la conquête & lui donnent le nom d'Achride. -Ils y établissent un Archevêque, & mettent sous sa juridiction ce qui appartenoit à Justiniana. Ibid. 289.

LYCOMEDE, Général des Arcadiens, se met à la tête des Eparoëtes. Mém. Volume XXXII, 251 & 252. Bat les Lacédémoniens à Orchomène. — Prend d'assaut la ville de Pallène. - Il étoit puissant chez les Arcadiens. Ibid.

255, 256 6 257.

LYCOMIDES. Leurs hymnes supposés. Hist. Vol. XXIII, 25.

LYCOPHRON fait allusion aux trois règnes des Dieux, dans la Caffandre. Hift. Volume XXIII, 26.

LYCURGUE, roi de Thrace; en quel temps a vécu. Mém. Vol. XXXI, 166 & 171. Son histoire, selon Diodore de Sieile; selon Apollodore. — Ce sont celles de l'établissement du culte de Bacchus dans les Etats de Lycurgue.—Sa généalogie. Ibid. 167 & 168.

LYCURGUE l'orateur étoit de la race des Etéobutades.-Singularité qui regarde sa famille. Hift. Vol.

XXIII, 56 & 61. LYCUS. Voyer ZAB.

LYDDA. Voyez DIOSPOLIS'de Palestine.

LYDIAT. Reproche qu'on lui fait Tome XXXIII.

fur son entêtement. Mém. Volume XXXI, 30. Aimoit le singulier. Mémoires, Volume XXVI, 159. Son explication des semaines de Daniel. - Il les faisoit finir au temps où Caligula vouloit placer sa statue au temple de Jérusalem.— Il soutenoit l'erreur de la chronique de Paros sur la mort de Darius, pour faire quadrer son ' système, & soutient ce système avec enthousiasme. Ibid. 173 & 174. Ce système se renouvelle - dans l'Académie, 176. Il se sert de la Chronique pour placer le règne de Gélon, 194. Dissertation qu'il fait contre Diodore, &c. — Il soutient que les lettres attribuées à Thémistocle sont de lui, quoiqu'elles pallent, avec toutes les autres de cette espèce, pour être de quelques sophistes, 195.

LYDIENS. Leur origine fabuleuse.

Hift. Vol. XXIX, 37.

LYDUS de Philadelphie traduit, du latin en grec, l'ouvrage de Nigidius sur les présages du tonnerre. - Rutgersius le fait imprimer.-En quel temps il vivoit. Histoire, Vol. XXIX, 197.

LYON. Son autel dédié à Auguste par soixante nations. Mém. Vol-

XXIV, 379.

LYRE. Son origine. Hift. Volume XXIII, 88. Entre les mains des Dieux elle signifie l'emblême de l'harmonie de l'Univers. Mêm. Vol. XXXII, 24.

LYSIAS. Examen de son style extrait de Denys d'Halicarnasse. Mém. Vol. XXIV, 3.

LYSIMAQUE. Ses erreurs au ВЬЬ

sujet des Juifs. Histoire, Volume XXIX, 202.

Lysippe. En quel temps a vécu.— Un de ses tableaux avec l'inscription, Lysippe m'a fait avec le feu. Cette inscription paroît singulière à Pline. Mém. Vol. XXV, 276 # 287. Lysippe fait six cents dix înorceaux de bronze.-Sa manière de les compter. — M. le comte DE CAYLUS fait voir que ce fait n'est ni possible ni vraisemblable, qu'en admettant plusieurs pièces sorties du même moule.— Ibid. 336 & 337.—Le P. Hardouin lui en attribue quinze cents. - Lyfippe étoit de Sicyone. -N'eut point de maître.—Conseil que lui donne Eupompus, de suivre la Nature. — Embellit son art. - Fait les hommes comme ils Tui paroissoient, 3 3 8. Critique de M. le comte DE CAYLUS sur cette expression, 339.

1. Les mots employés pour dire mère, ont cette lettre pour radicale chez presque tous les peuples du monde. Mémoires, Vol. XXIII, 224.

M A étoit le nom de Rhéa chez les Lydiens. Mémoires, Vol. XXIII, 224.

MABILLON (Dom) échircit la généalogie de Hugues-l'abbé. Mém. Volume XXIV, 692. Son erreur d'après la chronique Saxonne. Ibidem, 694. Son erreur fur la date du siège de Meaux,

MACARIA, lieu dont Ptolémée donne la position. — On trouve seulement un cap & une île de ce nom. Mém. Volume XXXII. 541.

MACEDNON ne fignifie point Macédoniens. Hift. Vol. XXV. 27. Voyez MAKEANON.

MACÉDONIENS. Leur origine fabuleuse. Hifl. Vol. XXIX, 37.

MACER, (Caïus-Licinius) orateur célèbre, accusé de péculat, meurt frappé de sa condamnation. — Ce qu'en dit Valère - Maxime n'est point vraisemblable. Hist. Volume XXXI, 122.

MACHABÉE 9. Mémoire de M. GIBERT sur la chronologie de l'histoire des Machabées. — Ceux qui ont examiné la chronologie des Machabées embrassent Popinion de Pétau & de Scaliger. M. FRÉRET a combattu cette opinion. — M. GIBERT s'écarte des deux opinions.-Il fait voir que la date de l'histoire des Machabées a commencé un an plus tôt que l'époque de Scaliger & de Pétau, & est antérieure de quatre à six ans à l'opinion de M. FRÉRET. Mém. Vol. XXVI, 112 & 113. Il observe que l'ère des Grecs & l'ère des Séleucides sont deux ères différentes. — M. Toinard & M. l'abbé de Longuerue avoient fait une histoire des Machabées qui n'a point paru, & ils avoient suivi l'époque de Scaliger & de Pétau. Ibidem, 113. Le premier livre des Machabées commence à l'expédition d'Antiochus - Epiphane en Egypte, - Etablissement de

l'époque de cette expédition. Mém. Vol. XXVI, 114 & suiv. M. GIBERT fait voir qu'elle est attachée au consulat de Q. Marcius. Ibid. 117. Il observe que les ambassadeurs des Achéens furent rencontrés en Egypte en même temps que Polybe joint le conful Q. Marcius, 118 & 119; que le consulat de L. Emilius Paulus étant fixé à l'an 168, par une éclipse, celui de Q. Marcius doit l'être à l'an 169, p. 120 & 123; d'où il suit que l'époque de l'invasion d'Antiochus est de l'an 169. — Cette époque, marquée dans le premier livre des Machabées, répond à l'an 3 1 1 avant J. C. p. 123 & 126. Les années de ce livre commencent à l'équinoxe du printemps. — M. Verndorff soutient le contraire, 123; & est réfuté par le P. Froëlich & par M. GIBERT 124 & Suivantes. Opinion qui fait commencer l'époque des Machabées à l'an 312 avant J. C; tirée de l'année sabbatique, qui concourt avec le siége de Jérusalem, 126. M. GIBERT fait voir que cette année commence à l'autonne de l'an 37 & non de l'an 38 avant J. C. — M. FRÉRET prétend que l'année de disette de Josèphe n'étoit point la sabbatique, mais l'année suivante. - M. GIBERT soutient le contraire, 129 & 130. Opinion tirée de la date du commencement du règne d'Antiochus-Epiphane, rapportée à l'aunée 137 des Grecs, p. 131. M. GIBERT fait voir que cette date répond au confulat

ΜA

de P. Mucius Scévola & de M. Emilius Lépidus. — Nouvelle preuve que l'époque des Machabées tombe en l'an 311. — Autre preuve, tirée de la fuite de Démétrius-Soter de Rome, 131, 132 & 133; & des autres évènemens de son règne, 155. Autre preuve, tirée de l'époque du retour des enfans d'Antiochus; autre, tirée de la défaite d'Alexandre - Balas & de la mort de Ptolémée. — Comparaison de la chronologie des Machabées avec celle de Josèphe. — Suivant M. FRÉRET, la date de la profanation du temple feroit commencer l'ère des Grecs à l'an 307 avant J. C.p. 134. M. GIBERT fait voir qu'elle convient à son époque; que la date de la purification du temple ne peut remonter cette époque jusqu'à l'an 312. — M. FRÉRET prétend que l'ère des Grecs, suivant l'époque des Asmonéens, se trouve fixée par Josèphe à l'an 300, sept cents ans avant J. C. p. 135. M. GIBERT soutient que ce règne ne commença qu'à Judas, en l'an 162, & il fait voir que Josèphe ne donne à Judas que trois ans de règne, 136! L'histoire des Machabées racontée dans le fecond livre avec une chronologie disserte, 137. M GIBERT résout ces difficultés par la différence des années, dont l'une se comptoit du printemps, l'autre de l'automne, p. 138, 155 & 156. L'ère des contrats commence à l'autonne de l'an 3'12; Mêm, Bbb ij

Vol. XXVI, 138, 139 6 140. Cette ère, connue chez les Arabes fous le nom de Tarik d'hylkarnain, est employée par leurs Astronomes. — Impossibilité de se tromper sur son époque. — Médailles de Tripoli qui s'y rapportent. Ibid. 138. Ére attachée à l'automne de l'an 3 1 1. — Cette ère retarde d'un an sur celle des Arabes.-Les Syriens s'en servent encore aujourd'hui. - M." Assemanni la confirment. — Elle est appelée ère des Syro-Macédoniens-Apaméens dans la chronique d'Alexandrie.-Médaille d'Antiochus-Philopator qui quadre avec cette ère, 139 & 140. M. GIBERT fait voir, en conséquence, que le commencement du règne de ce Prince doit être de l'automne 3 1 1, contre l'opinion du cardinal Noris, 140. L'origine de l'ère de l'automne de l'an 3 12, dûe au commencement du règne de Séleucus, 142; n'a lieu que sur les peuples dépendans de la domination. - L'origine de l'ère 3 ; 1, dûe à l'époque de la souveraineté des successeurs d'Alexandre dans les provinces où ils commandoient, 143 & 144; a principalement lieu dans la Syrie. - Ces deux ères peuvent être appelées des Grecs, mais la première appartient aux Séleucides seuls. — M. GIBERT l'appelle l'ère des Séleucides, 145. L'autre appartient à tous les Généraux d'Alexandre. -M. GIBERT l'appelle Syro-Macédonienne. — Manière dont on s'en servoit. — Les livres des

Machabées suivent l'ère Syro-Macédonienne, 146. La diversité qui s'y trouve provient de la différence du terme d'où elles sont comptées. — Le premier livre compte ses dates de l'an 3 1 1; le second livre les compte de l'automne suivant. — Celle de la mort d'Antiochus est la plus difficile. M. GIBERT fait voir que les uns l'ont placée à l'an 149, & les autres à l'an 148, p. 147. La lettre d'Eupator à Lysias paroît postérieure à cette mort, 148. M. GIBERT observe, 1.º que les auteurs des livres des Machabées ont jugé à propos de rapporter tous les faits de suite, sans interruption, & qu'on se tromperoit s'il falloit les placer entre la purification du temple & la mort d'Antiochus, 148 & 149; 2.º que la lettre de Lysias aux Juis fut écrite aussitôt qu'il eut reçu celle d'Eupator, 150 & 151. Il insiste sur ce fait, & prétend qu'il est de l'an 148 de l'ère Syro-Macédonienne. — Le mois de cette lettre n'est pas difficile à reconnoître. — Le nom de dioscuri, que lui donne la version latine, est le vrai. — Les Macédoniens donnoient à leurs mois, outre leur vrai nom, ceux qui dépendoient des signes, 151; d'où M. GIBERT conclut que ce mois étoit celui des Gémeaux, &non celui de Tifri, 152 & 153; & prétend prouver que ce mois est antérieur à l'autonne de l'an 149 de l'ère Syro - Macédonienne; d'où il suit que la paix

des Juiss fut terminée par Lysias avant l'année sabbatique. Mém. Vol. XXVI, 152. M. GIBERT donne à la lettre d'Eupator à Lysias, & à celle adressée aux Juifs, la même date, & prouve qu'elle leur convient.—Difficulté qu'on pourroit faire sur les traités de Lyfias & d'Antiochus avec les Juifs, rapportés à différentes dates. Ibidem, 153 & 154. M. GIBERT fait voir qu'il s'agit de deux traités & de deux expéditions de Lyfias. - Difficulté qui se trouvoit dans les dates des actes émanés des Séleucides, conciliées par le moyen des ères dont M. GIBERT a fait voir l'origine, 154, 155 6 156.

MACHINES de guerre. Nous en avons de grandes idées, nous ignorons leur composition & leur mouvement. Hist. Vol. XXIX, 164.

Mâconnois (le) acheté par S. Louis & réuni à la Couronne. Mém. Vol. XXIV, 743.

MACRINUS. (M. Opélius) Son extraction. — Fait affaffiner Caracalla & n'en est pas soupçonné. — Les Prétoriens le nomment Empereur. — Ses lettres au Sénat supposées. Mém. Vol. XXVII, 504 & Suiv. Voyez Empereur dans le Sénat.

· MADYTUS, aujourd'hui Maïtos, fa position. Mém. Vol. XXVIII, 339.

MAFFEI, (M. le marquis) Honoraire-Étranger en 1734. Hist. Volume XXIII, 14. Sa mort. Hist. Vol. XXVII, 4 & 240. Son éloge par M. LE BEAU, 228 & suivantes. Sa naissance, sa famille, & ses études. Ibid. 228. Son poëme sur la naissance du prince de Piedmont le fait entrer à l'Académie des Arcades, 229. Il excelloit dans les vers sciolti. — Il regardoit la poësse françoise comme de la prose rimée. — II soutient à l'Académie de Vérone, une thèse sur l'amour. - Précis de son poëme sur un voyage dans la Lune, 230. Essaie des armes. - Ecrit contre les duels, 231; & les rend ridicules. - Dissertation où il prouve que l'ordre Constantinien ne doit pas son origine à Constantin. — Il déplaît au prince de Parme pour ce sujet.—Remet tous les exemplaires au ministre de Parme à Paris. — Fait entreprendre un journal pour instruire les étrangers des productions des Italiens, 232. Réforme le théâtre italien. — Compose sa Mérope. — Critiqué par M. de Voltaire. — Surpassé par celui - ci dans sa Mérope. — Sa comédie intitulée Cérémonie contre les complimens. Veut justifier le théâtre, 233. Ses connoissances dans l'antiquité grecque, 234. Etudie les manuscrits. — S'écarte des sentimens de Mabillon sur l'art diplomatique. — Fait venir les vers rimés des Romains. — Défend l'indépendance de la ville de Vérone. & compose à ce sujet sa Verona illustrata. — Idée de cet ouvrage. 235 & 236. Récompense qu'il en reçut de sa patrie. — Son voyage en France. — Reçu à Bbb iii

l'Académie. — Son sonnet sur le voyage des Académiciens pour la meture de la Terre. — Son livre des Antiquités des Gaules.-Reçu Docteur en Droit à Oxfort. -Dédie la traduction du premier livre de l'Iliade au prince de Galles. Mém. Vol. XXVII, 237. Fait ôter son buste de la salle de l'Académie de Vérone. — Fait encastrer dans un mur toutes les inscriptions qu'il avoit ramassées, & les fait graver dans son Museum Veronense.-Critique générale pour démêler le vrai du faux dans les inscripcions. Ibid. 238 & 239. Prétend que le feu de la foudre est formé près de la terre & s'élève de bas en haut. - Ses discussions fur la magie & l'usure lui causent du chagrin. — Sa mort. — On Jui élève une statue. — Sa magnificence à la réception du prince de Bavière.—A cadémies dont il étoit membre, 239, 240 & 241.

MAHRAH, pays dont on tire les chameaux qui supportent le plus long-temps la sois. Histoire, Vol.

XXIX, 21.

MAGAILLANS. (le P.) Sa relation de la Chine. — Demeure trente-fept ans en Chine, dont vingt-neuf à la Cour. — Sa connoissance de la langue chinoise. Hist. Vol. XXVII, 86.

MAGES, prêtres de Perse. Leur nom signisse Prêtre. — Leurs prérogatives. — Leur science ne passe qu'à seurs enfans & à la famille royale. — Leur hiérarchie. — Juridiction de l'Archimage. — Imprécations contre ceux qui les

contredisent. - Leur célébrité est diminuée par la conquête d'Alexandre. — Les Mages entroient dans le conseil des Rois, même du temps de Justinien. — Difparoillent en Perse lorsque les Arabes y eurent introduit le Mahoméulme. Hift. Vol. XXXI. 110 & 111; & Mém. Volume XXXI, 73. Conservent leurs temples en payant une redevance aux Emirs. — Leurs pyrées subfistent en Médie & à Bactriane. Jouissent de leurs priviléges dans le Kerman. — Vivoient en paix à Ispahan. — Ne furent contraints à le faire Mahométans qu'au siècle dernier. Ibidem, 481. Célèbrent leur liturgie un bandeau fur la bouche, 482; & Histoire, Vol. XXVII, 82. M. Hyde traite d'apostats ceux qui quittent le Magisine; c'est à tort, puisqu'un Mage qui se fait Musulman fait un pas vers la vérité.-La populace reste fidèle, sur - tout dans les montagnes & les lieux écartés. Mém. Vol. XXXI, 482. Il y en a à Surate & à Bombai. — On les y connoît sous le nom de Farsis ou Parsis. — Ils sont en horreur en Perse. — Noms injurieux qu'on leur donne. Ibidem, 483. Voyez GHEBR. Ils représentent Dieu comme feu ou lumière, 220. Excluent toute composition dans . la définition qu'ils en donnent, 223. Adorent les Anges & les Démons. — Ne mangent point de chair, 1 50. Disputent entre eux sur le mélange de la lumière & des ténèbres, & sur la manière

МА

dont la lumière sera délivrée des ténèbres. — Soixante - dix sectes formées par ces disputes. — Quelques-uns abandonnent la doctrine de Zoroastre. — Artaxerxe les fait assembler. — Erdaviraph s'extasse pendant six jours, & confirme la doctrine de Zoroaftre.—Sapor I.ª les assemble une seconde fois. Mém. Volume XXXI, 453. Marasphand seur chef subit l'épreuve de l'airain bouillant. Ibid. 454. Leur altercation avec Manès, 472. Leur conférence avec lui, 475. Ils paroissent orthodoxes à M. Hyde. — Admettoient trois substances coéternelles.-Ne confondoient point la matière avec Arimane. — Subordonnent à la puissance de Dieu la matière & les deux Principes du bien & du mal. — S'accordent avec Manès & les Maguléens, sur la matière & Arimane, non créés de Dieu, 476. Voyez ZOROASTRE.

MACH. Ce que signifie ce mot en irlandois. Mémoires, Volume

XXXII, 655.

MAGIE noire. Voyez DACTYLES,
GOÉTIE & TELCHINES.
Mélange d'eau du Stix avec du
foufre, à quoi bon. — Idées que
Pline avoit des recettes & fumigations. Hift. Vol.XXIII, 39.

MAGIE théurgique (la) doit son origine à l'opinion que les maladies viennent des mauvais esprits. — On employoit les enchantemens pour la guérison. — Pythagore y avoit recours. Mém. Volume XXXI, 297. Diverses sortes d'enchantemens. — Menaces que

faisoient les enchanteurs d'Egypte aux Génies des astres, pour obienir la guérison. — Ces menaces n'étoient point inconnues aux enchanteurs de l'Inde. — Notifioient leur ordre par des lettres. Ibidem, 298. Employoient des mots barbares qu'ils croyoient efficaces.— On ignore ceux qu'employoient les Mages. — On en trouve huit de ceux des Indiens dans l'Ambertkend, extrait par M. DE GUIGNES.—Ils croient, en les prononçant, être semblables aux Génies.—Noms de ces huit mots & leur effet, 299 & 300. Les Egyptiens en avoient trente-six. -C'étoient les noms des Génies qui présidoient au Zodiaque. — On les invoquoit suivant la partie affligée. — Les mois efficaces des Grecs s'appeloient lettres éphé*fiennes*, & n'étoient que fix dans l'origine, 300. Leur prononciation, 301. Ce qu'ils significient. - Les malades devoient les prononcer avec exactitude. — Les lettres miléliennes célèbres pour le même usage. — Etoient au nombre de neuf.-Leurs noms.-On y employoit aussi le nom du vrai Dieu, que chaque nation joignoit à celui de ses Dieux; mais il falloit le prononcer dans la langue du pays où ce Dieu étoit adoré, 301 & 302.

MAGISME (le) fuccombe fous le Mahométisme. — Les pyrées furent abattus, les Mages insultés; mais le Magisme ne sut point interdit. Mém. Volume XXXI, 480 & 481. Voyez MAGES.

MAGISTER LIBELLORUM.

Voyez Conseil.

MAGNIA URBICA, Impératrice. Grand nombre de ses médailles dans les cabinets. - Les Antiquaires partagés sur le temps précis de son règne. Hist. Volume XXVII, 154 & 155. La médaille qui la représente avec l'empereur Carin, fait juger qu'elle est femme de Carin. — M. l'abbé FOUCHER fait voir qu'elle n'étoit point femme, mais mère de Carin & femme de Carus. - II remarque que les têtes de femme, gravées au revers de celles des Empereurs, n'étoient pas toujours leurs épouses. Ibid. 155 & suiv. Cette médaille prouve qu'elle étoit Auguste, 158. Elle paroît avoir été frappée après la mort de Carus, 159. La médaille d'Albani, où elle est représentée avec deux Princes, célèbre sa fécondité, 1576158.

'MAGOG est regardé comme le père des Scythes. — Signifie un canton ultérieur. — Peuple d'une taille de trois palmes. Hist. Vol. XXXI, 210. Voyez GOG.

MAGON écrit sur l'agriculture.

Voyez CARTHAGE.

MAGUSÉENS, secte ancienne dans la Perse. Mém. Volume XXXI, 452. Regardés comme hérétiques par les Mages. — Ils attaquoient la doctrine de Zoroastre. Ibidem, 453. Leurs opinions tiennent plus de la superstition que de l'incrédulité. — Ils étoient Dualistes rigides. — Voyez DUALISTES. N'admettoient que deux

Principes, la vertu & le vice. — Contredisoient Zoroastre en ce point, 454. Adoptent l'erreur indienne, 457. Voyez MANÈS. Ne s'opposoient point au culte de la religion de Zoroastre, ils s'y conformoient au contraire, 469 & 470. Voyez MASDEK.

MAHOMET. Monnoie battue avec une inscription à Mahomet, par Alfonse, frère de S. Louis. Mém. Vol. XXX, 72 5. Mémoire de M. DE BRÉQUIGNY sur l'établissement de sa religion & de son empire. — Idée qu'on se fait de Mahomet d'après les écrivains étrangers à sa nation. - Idée qu'on s'en fait d'après les auteurs Arabes. *Mém. Volume* XXXII, 404. Il descendoit d'Ismaël en droite ligne. Ibidem, 405. Voyez ISMAEL. Il adopte l'institution de Caab, qui étoit de prêcher une fois la semaine. — Sa mission annoncée par Caab, 410. Il est petit-fils d'Achem, 411. Il place de sa main, la pierre noire dans l'endroit qu'elle occupe au temple de la Mecque, 412. Ses parens étant morts , il fut élevé par Abutaleb fon oncle. — Il l'accompagne à la tête des caravanes & dans les guerres. — Il épouse une de ses parentes, qui étoit riche & dont il avoit conduit les caravanes. -Cette fonction tenoit autant du militaire que du négoce. — Son zèle contre l'idolâtrie l'avoit fait furnommer le Fidèle.—Il fait connoissance avec le moine Sergius, en logeant dans un monaltère à Bolra. — Il se livre à la vie mystique.

mystique. Mém. Vol. XXXII, 413 6430. Est considéré à cause de sa charité & de sa frugalité. Ibid. 4 1 3. Sa piété lui fait déférer l'honneur de placer la pierre noire. -A l'âge de quarante ans, il s'annonce pour rétablir la pureté de la religion. — Les Arabes disposés à croire qu'il étoit Prophète, 414. L'adopte toutes les cérémonies. — Deux articles fondamentaux de sa croyance font qu'il n'y avoit qu'un seul Dieu, & qu'il en étoit l'Envoyé. — Il prétend être le successeur des Prophètes. — Il affichoit ses prophéties dans les places publiques.—Ces morceaux rassemblés forment l'Alcoran. ---Les extravagances Musulmanes n'en tirent point leur origine, mais elles sont puisées dans la Sonnah, 415. Il ne fut point aidé par le moine Sergius, puilqu'il confond le Christianisme avec l'Idolâtrier • — Il regardoit la religion des Juifs & celle des Chrétiens comme une altération de celle d'Abraham. Il prit son fanatisme pour une milion particulière, 416. Les Mecquois se soulèvent contre lui. — Ses partifans se dispersent. - Il répond à ceux qui lui demandent des miracles, que sa mission ne consiste qu'à rappeler les vérités. — Les Mecquois chafsent les héritiers de son oncle, & élisent un Prince idolâtre. — Il prend la résolution de se retirer, 417 & 419. Il se retire à Tayes. A les premières déclamations, il est chassé. — Il se marie plusieurs fois. — Revient à la Mecque, — Tome XXXIII,

Sème sa doctrine parmi les pé-Ierins. - Elle fut portée à Yatreb, 419. Il se retire dans cette ville. après avoir pris le serment de ses prosélytes, qu'ils le défendroient. – Il échappe à la poursuite des habitans de la Mecque. - Sa politique & son ambition commencent à guider son fanatisme, 420. Après bien des dangers, il arrive à Yatreb. — Cet évènement fait l'époque de l'ère des Mahométans. — Gouvernement des Yatrebites. — Liberté qu'il a de débiter sa doctrine. — Peu de temps après, on n'appela plus Yatreb que la ville du Prophète ou Médine. — Il encourage ses disciples à la patience. - L'ambition lui fait armer les partilans, 421. Il abolit les mois facrés, & déclare que la cessation des hostilités ne regarde point les persécuteurs du serviteur de Dieu. - Ses révélations impriment un caractère sacré à toutes ses actions. - Il emploie le mensonge pour accréditer la vérité, 422. Attaque avec trois cents vingt hommes la caravane des Mecquois. — S'en retourne en triomphe à Médine, — Chasseles Juifs de cette ville. — L'année suivante, il enlève la caravane des Mecquois, 423. Battu par les Mecquois, il fait des prodiges de valeur. — Publie que sa défaite est la punition des siens, pour n'avoir pas exécuté ses ordres. — Fait une trève avec les Mecquois, 424. La trève finie, les Mecquois marchent à Médine, Mahomet ruine leur Ccc

XXIX, 166. Son Mémoire à l'Académie des Sciences, sur l'incorporation des couleurs dans les marbres. Ibid. 172.

MAJESTÉ. On ignore en quel temps ce titre a été donné aux Rois. — Nos Rois l'out toujours porté, mais il n'excluoit pas les autres titres. Mém. Vol. XXVI, 674. Ferdinand traite Gustave de Sérénité. — L'un & l'autre regardent ce titre au dessous d'eux. — Les empereurs Romains s'en décoroient. Ibid. 675.

MAINS jointes, figne d'hospitalité.

— Symbole de la foi conjugale.

Mém. Vol. XXIV, 199.

MAIRAN, (M. DE) de l'Académie des Sciences. Son Mémoire fur l'origine & la fable de l'Olympe. Hist. Vol. XXV, 190 & suiv.

MAÎTRES des Requêtes. Voyez

CONSEIL.

MAKEΔNONN, nom de peuple. Mémoires, Vol. XXIII, 122.

MAL. Système de Zoroastre sur l'origine du mal. Mém. Volume XXIX, 167. Les anciens Mages animoient les corps de deux esprits contraires. Ibidem, 168. Les hommes font bons ou mattvais suivant l'esprit qui domine, 169. Ces affertions ne portent point sur les argumens de Bayle, mais sur la tradition de la révolte de Satan, & sur la corruption de la nature humaine. — Témoignage de Xénophon sur les deux ames, 1696 170. Lesecond Zoroastre adopta cette hypothèse, & dut en sentir les défauts, 171. Il y

parti par la mésintelligence. — Il extermine une tribu de Juifs, du nombre des ligués. - Devient Prince & Prophète dans Médine. - Députe vers l'empereur Héraclius, Mémoires, Vol. XXXII, 425. Zonaras dit qu'il eut une entrevue avec cet Empereur, & qu'il en obtint une étendue de pays. — M. DE BRÉQUIGNY fait voir qu'il put en obtenir la ville de Daumato'lgjandal. — II envoie prêcher sa réforme vers l'Yaman & l'Irack.— Est reconnu pour Prophète & pour Souverain dans le Yaman. — Sa doctrine fait des progrès dans l'Irack. — Elle est embrassée par le prince de Tadmor, Ibidem, 426. Les Chrétiens & les Juiss sont forcés d'acheter la liberté de croyance. - Ils quittent leur religion pour s'exempter de la taxe. — Mahomet projette de soumettre la Mecque, 427. Il épouse la fille du Prince de ce pays - là. -Celui-ci embrasse la doctrine de son gendre. — Surprise de la Mecque. — Mahomet rétablit la ville & le temple dans les droits, 4.28. Il veut rendre sa religion unique en Arabie. — Il defend l'entrée du temple à tout autre qu'à ses partisans. — Cette loi est observée actuellement avec rigueur. — Sa mort, 429. La religion l'occupe jusqu'au dernier foupir. — Son caractère étoit le fanatisme, 430.

MAJAULT, Docteur en Médecine, contribue à l'invention de la peinture encaustique. Histoire, Vol.

remédie en subordonnane l'Ange de lumière & celui de ténèbres à l'Etre souverain. — Oromaze ne fut plus que la plus noble émanation de Dieu. — Il fait cesser le combat entre Oromaze & Arimane. Mémoires, Volume XXIX, 172. Il établit Dieu fouverain arbitre des biens & des maux. — Il fait du mal l'action propre d'Arimane.-Inconvénient de ce système, 173. Mal'abbé FOUCHER le propole ces deux questions: 1.º Arimane existe-t-il indépendamment de Dicu! -2.° Est-ce un être distingué de la matière! 174. Voy. ARIMANE & OROMAZE. Les anciens Grecs s'inquiétoient peu de l'origine du mal. Ibid. 203. Pythagore fut le premier qui en apporta l'idée, de la Chaldée. — Platon s'applique à cette question, 204 & Juiv. Voyez PLATON. Les autres Philosophes n'entrent point dans cette matière. — Dans leurs systèmes, l'origine du mal n'étoit pas une question, 205. Platon & Pythagore ne l'attribuent point à Dieu. — Les Mages & les Manichéens pensoient de même, mais ils confondoient le mal moral & le mal phylique. — Ils ôtoient par-là à Dieu le droit de punir, 207 & 208. S'ils reconnoissoient que Dieu punit les méchans, c'est une contradiction, ou bien les peines étoient un effet de la bonté de Dieu. - Dieu n'est point auteur du mal moral, mais il n'arrive que par sa permission. Les Philosophes pensoient au

contraire qu'il ne pouvoit l'empêcher. — Ils regardoient le mal comme une qualité très-réelle, dont ils cherchoient la cause dans une substance étrangère à la Divinité, 209. Les Mages la plaçoient dans Arimane, & diftinguoient trois substances coéternelles ; la lumière ou Dieu, les ténèbres ou Arimane, & la matière indifférente; mais les Grecs n'en reconnurent que deux, la lumière ou Dieu, & la matière mêlée de bon & de mauvais. — Ils érigeoient la matière en principe éternel, antipatique à la Divinité, 210 & 211. Les nouveaux Platoniciens ont cru voir dans cette doctrine les émanations & le fystème de Zoroastre.—M. l'abbé FOUCHER fait voir qu'ils prenoient le système de Zoroastre dans un fens contraire; que l'émanation de la matière ne pouvoit être leur système, 211 & 212. Manière dont ils la peignent. — Elle est considérée comme brute & comme animée. — Pythagore & Platon cherchoient dans cette ame l'origine du mal, 212 & 213; mais ils lui donnoient une tendance au bien. - Ce qui la diltinguoit d'Arimane. — La cosmologie de ces Philosophes suppose un animal immense, où ie trouve le Nis, le Tuza, d'où résulte l'harmonie de l'Univers. 214 & 215. Ce qu'entendoit Platon par le Nis. - Il l'appeloit aussi Λόχος. Des parcelles de ce Nie sont formés les Dieux ministres, qui forment l'homme, Ccc ij

fans établir un équilibre parfait entre la partie sensible & la partie intelligente de l'ame. - De - là l'homme s'asservit à la matière. — Cette ame précipitée dans les bas lieux de l'Univers, passe dans dittérens corps jusqu'à son entière purification, qui peut être abrégée par la théurgie. — M. l'abbé FOUCHER remarque que l'homme n'est point l'ouvrage immédiat de Dieu; qu'il étoit composé de cinq parties; de l'esprit divin, de l'élixir de l'ame matérielle, d'un corps délié, d'un corps groffier & d'une ame déréglée. Mémoires, Vol. XXIX, 216 & 217. Comment les Philosophes parloient de ces trois ames.-Comparaison de ce système avec celui de Zoroastre. Ibidem, 217 & Suiv. Zoroastre & Pythagore conviennent que le mal ne vient point de Dieu; que le monde étoit parfait; que l'état primitif de l'homme étoit l'innocence; que le mal étoit entré dans le monde par une cause étrangère. - Pythagore étoit dualiste en ce sens, 217. Différence entre les Mages & Pythagore. — 1.° Suivant Pythagore, la mauvaise substance étoit un des principes constitutifs de l'Univers; suivant les Mages, le monde primitifétoit sans défaut. — 2.° Oromaze étoit un écoulement de la substance divine; fuivant Pythagore, l'ame du monde étoit un composé de l'Esprit divin & du meilleur de l'ame de la matière. 3.º En rabaillant Oromaze, il relevoit

Arimane. — 4.º Le combat des ames moins violent dans le système 'de Pythagore que dans celui des Mages. - 5.° Selon Pythagore, l'homme étoit immortel dans l'état primitif, il n'est devenu mortel que par son union avec un corps: les Mages le croyoient formé avec un corps semblable au nôtre, assujetti à la mort par le combat des deux ames. — 6.° Les Mages croyoient la résurrection des corps, d'où il réfulte que la métemps y cole étoit une invention de Pythagore, 218 6219. Pythagore & Platon ne réussissent point dans l'explication de l'origine du mat moral, 220. M. l'abbé Foucher fait voir que leur Dieu s'est mal conduit pour empêcher le mal; qu'ils ne réuffissent pas mieux du côté du péché; que le dénouement des trois ames est inutile, 221. Système des anciens Hérétiques fur l'origine du mal. — L'origine du mal occupe les premiers Chrétiens. - Les Grecs embrassent le Christianisme avec leurs préjugés, 222. Leurs expressions mystiques ne doivent pas être prises à la lettre. — Les *Eons* de Valentin étoient les attributs de Dieu, personnifiés d'après les émanations divines de Zoroastre. - Changemens qu'ils firent à la doctrine de Pythagore & de Platon, en embrassant le Christianisme. — 1.9 Ils cherchoient l'origine du mal dans une substance indépendante de Dieu, 223. 2.º Croyoient l'ame de la matière principe de tout mal, —

3. Refusoient à Dieu la formation immédiate de l'Univers. — La donnoient à un Eon. Mémoires, Volume XXIX, 224 & 227; qui, faute de puissance, y laisse introduire le mal, punit les hommes par un déluge, & s'attache à un peuple qui conserve le culte, Ibid. 224 & 225.4.° Ils croient que le souverain Dieu, pour remédier à ce mal, envoie fon Λόρος, qui devient le principal Eon, 225 & 227. Ils nient la réfurrection. — Leur hérésie connue sous le nom de Docètes, & pourquoi! — Ils étoient aussi nommés Encratites, & pourquoi! 225. Prétendoient que l'Eon des Juifs n'avoit pu reconnoître le Aégos. — Ne croyoient pas que l'Auteur de l'Univers fût l'auteur du mal. — Ils l'appeloient Juste. Appeloient Dieu Bon. -Donnoient l'origine du mal physique à la punition, 226. Leur système avoit le même fonds que celui des Pythagoriciens & des Platoniciens. — Différence entre leurs deux hypothèses. - Ils s'éloignoient également de la doctrine de Pythagore & de celle de Zoroastre sur l'origine du mal. - Ils avoient formé leurs émanations d'après l'école d'Alemandrie, 227. Poyez DUA-LISME.

MALATIS, Maladitza. Sa position. — Elle répond à Illak. — Elle a été appelée Bononia. Mém. Vol. XXVIII, 420.

MALBERGE. Voyez Cour.
MALBRANCHE admet pour prin-

cipes l'actif & le passif. Mém. Vol. XXVII, 167.

MALLE. Voyez Cour.

MAMERCUS, le plus jeune des fils de Numa. — Ce que signifie ce nom. — Il est surnommé Aymilos. — Les Émiliens sont ses descendans. Mém. Volume XXIV, 235.

Mamilia. Médaille de cette famille, restituée par Trajan. — Elle étoit originaire de Tivoli. — Elle prétendoit descendre de Télégone, sils d'Ulysse. — Le revers de cette médaille y sait allusion. — Elle sut srappée à l'occasion de Mamilius, Tribun, du temps de la guerre de Jugurtha. Mém. Vol. XXIV, 218. Voy. Mamilius.

MAMILIUS. Loi qu'il propose au peuple, au sujet de l'affaire de Jugurtha. — Il jette les Nobles dans de grands embarras. Mém. Volume XXIV, 248. Il est surnommé Limetanus. Ibid. 218.

MAN, fils de Tuiston. — Il avoit trois fils, d'où descendent les trois principales nations de Germanie. — Leurs noms sont Herminon, Ingavon & Islavon. — Ce qu'ils signifient. Mém. Vol. XXIV, 571 & 573. Voyez HERMINONES, INGAVONES & ISTAVONES.

MANDANIS. Sa réponse à Alexandre, qui le menaçoit de la mort. Mém. Vol. XXXI, 111.

MANDATA Principum. Voyez
CONSEIL.

MANÈS, regardé comme auteur de l'hérésie qui porte son nom.

Ccc iii

Il n'a fait qu'en rassembler les conséquences. Mémoires, Vol. XXIX, 202. Il la tire de la théologie des Mages. Mém. Vol. XXV, 127; & Mém. Volume XXXI, 443. Son système parut neuf, mais le fonds ne l'étoit pas. Mém. Vol. XXV, 128. Il pousse le dualisme jusqu'au dernier degré de l'impiété. Ibid. 144. Il étoit Perse & Mage d'origine. Mém. Vol. XXXI, 443. Il entreprend de réformer le Magissine & le Christianisme. Ibidem, 443 447. Il puise chez ses compatriotes le dogme du double principe. — Pourquoi est-il persécuté par les Mages! 443. M. l'abbé FOUCHER l'examine comme réformateur de la religion des Perses. — En quel temps il paroît dans le monde. — Sa naissance, 4.4.4. Son nom étoit commun en Orient. — Les Grecs le donnoient à leurs esclaves. \_ Il est instruit par les Mages. — Est regardé comme le premier de son temps en science. — Est surnommé Hakim. -Est inventeur de l'instrument de musique appelé thælis. — Exerce la médecine en Perse, 445. Son habileté dans les mathématiques & l'astronomic. — Il croyoit le ciel sphérique. — Il admettoit les antipodes, 446. Son habileté dans la peinture lui fit donner le surnom de Peintre. — Il fut élevé dans la religion des Mages. — Etudie les saintes Ecritures. — Fut élevé au sacerdoce. — Ses disputes avec les Mages & les Juifs.— Enseigne une doctrine perverle, est chassé

de l'Eglise, 447. A dû avoir des conférences avec les Gnosliques.-Suit leur méthode pour convertir ses confrères, 448. S'instruit vraisemblablement dans les écrits de Bardesanes, 449. Ne croit pas la création possible. — Son raisonnement sur le principe du bien & du mal, est le même que celui des Dualistes, 450 & 455. Voy, DUALISTES, Il fut d'abord Maguléen , 454 & 497. Voyer MAGUSEENS. Il fait de Dieu & de la matière deux principes parallèles. — Confond la matière avec Satan. — Nie que Dieu ait eu part à la construction du monde, contre tout ce que les peuples avoient pensé jusqu'alors. - Imagine le monde sans matière, ... Le place entre les Ténèbres & la Divinité. — Les Ténèbres transportées de la beauté du monde, veulent y pénétrer, 454 6 456. Un Eon céleste vient veiller à sa garde. - Il laisse perdre l'ame humaine. — Elle est dévorée par le Prince des ténèbres. — Est enfermée dans le corps matériel de l'homme. — Séduite par les sens, elle s'y plaît. — Elle passe fuccessivement dans de nouveaux corps julqu'à la parfaite purification. — Ce dogme est appelé erreur Indienne par S,' Ephrem. -Les ames qui avoient achevé leur purification, étoient réunies à l'homme céleste. — Elles alloient auparavant augmenter la lumière de la Lune; celle - ei les transmettoit dans le Soleil, & ces deux astres les portoient au

Ciel. Mém. Vol. XXXI, 457. Le Verbe descend sur la Terre, pour enseigner à se purisser promptement. - Manès défend l'usage du vin & des viandes. --'Il avoit horreur du mariage -Il l'interdit absolument à ses élus. - Le permet à ses auditeurs du fecond ordre. - M. de Beausobre compare les élus des Manichéens au clergé Romain, & l'ordre des auditeurs aux laïques. Ibid. 458 6450. Il se trompe; les élus répondoient à ceux qu'on appeloit fidèles ou initiés. — Infamies de leurs assemblées traitées de ca-Iomnies par M. de Beausobre. - M. l'abbé Foucher fait voir qu'il y en avoit de fondées; que les Manichéens regardoient le corps & les passions comme étrangers; que le moi intelligent n'y participoit en aucune façon, 460. Manès ne faisoit qu'un seul être du corps & de la mauvaise ame. - Il appuyoit son système fur les passages du nouveau Teltament, qui enseignent la corruption de la Nature. - Il abusoit de la croyance du péché originel. - Les Catholiques & les Manichéens convenoient également de la nécessité de la purification par les austérités. — Ils différoient en ce qu'elle étoit physique chez les Manichéens, & morale chez les Catholiques, 461. Enormité de la différence de ces hypothèses, 462. Voyez Purification. M. de Beausobre traite les explications de détail, de paraboles & d'allégories. — Il invective les

Pères de l'Église, pour n'avoir pas saisi un système plein d'allégories forcées. — Les disciples de Manès prenoient à la lettre les absurdités de leur maître, 463. Il se fait Chef de secte. — Prétendavoir reçu sa mission dans une extase, 464. Est accusé de se donner pour le Christ ou le Paraclet. — Ne s'est jamais dit qu'Apôtre de Jésus-Christ; mais il affuroit que c'étoit à lui que le Sauveur adressoit la parole. - en disant, Je vous enverrai le Consolateur. - S'attribue la gnose parfaite que S. Paul n'avoit qu'entrevue, 465. Dit que les Livres sacrés ne sont bons que pour les Juifs. — Regardoit comme divins les livres du nouveau Testament.-Soutenoit qu'ils avoient été altérés par les Galiléens. — Donnoit la préférence aux évangiles des Gnostiques. — Regarde comme supposés les textes qui condamnent ses opinions. — Conserve précieulement ceux qui regardent la corruption de la Nature & l'inutilité de la loi. — Ce qui regarde les Démons. — Il y reconnoissoit l'Arimane des Perses.-Trouvoit, dans l'opposition que les Livres Saints font de la lumière aux ténèbres, ses principes coéternels, 466. Il étoit plus enthousiaste qu'imposteur.—Il se fait un grand parti en Perse. - Son caractère. -Il établit des loix pour gouverner son église. — Partage ses disciples en deux ordres, les élus ou fidèles, les auditeurs ou cathécumenes, 467. Fait des progrès dans les pays

plus éloignés. — Les Gnostiques se réunissent à lui. — Ses disciples augmentent au point d'inquiéter les Empereurs. — Il gagne la confiance de Sapor. Mémoires, Vol. XXXI, 468. Se donne pour Mage & pour Médecin. -Le sils du Roi, mort entre ses mains, cause sa disgrâce. - Les auteurs Orientaux n'en parlent point. Ibidem, 469. D'autres disent qu'elle vient de ce que ses disciples s'opposoient aux cérémonies Zoroastriennes, 469 & 477. Il étoit ennemi du culte national en deux points; comme Chrétien, adorateur d'un Dieu, & comme ne devant point s'accorder aux facrifices sanglans, -Son orthodoxie, sur la Trinité, reconnue, n'étoit qu'apparente, 470. Plaçoit le Père au plus haut du Ciel, le Verbe dans le Soleil & la Lune, le Saint-Esprit dans l'air.—Sur quel fondement Manès proscrivoit les sacrifices sanglans, 471. - Il se sauve dans le Turkestan, où il s'occupe de ses ouvrages. - Il ne nous reste de lui que des fragmens. — Avoit pris S.' Paul pour modèle, 473. Il donne sa principale attention à son livre intitulé l'Evangile de vie. - Se cache dans une caverne pour le composer. - Feint d'être enlevé au ciel. - Embellit de figures ce livre. — Les Perses le nomment Er-tenk. - Affecte de ressembler à l'ancien Zoroastre. Revient en Perle, & présente son Evangile à Hormisdas, 474. Persécuté par les Mages, le Roi

lui bâtit la forteresse de Daskarah.

— Sa conférence avec Archélaüs, évêque de Cascar, regardée comme un roman par M. de Beausobre. — Sa conférence avec les Mages, 475. Condamné comme impie. — Sa mort. — Sa secte proscrite vivement. — Fut surnommé Zendik ou impie, 476 & 477. Manès connu en Chine. Voyez Chrétiens à la Chine & Samanéens.

MANÉTHON, originaire & prêtre d'Héliopolis. Mém. Vol. XXXI, 154. Dédie fon histoire d'Égypte à Ptolémée - Philadelphe. Ibid. 155. Ce qu'il dit des Juiss. Hist. Vol. XXIX, 201.

MANHEIM. Ce qu'il signifie. Mém. Vol. XXIV, 574.

MANICHÉENS. Conformité de leur doctrine avec celle des Samandens. Mémoires, Vol. XXVI, 789 & 790,

MANICHÉISME (le) n'est qu'un Gnosticisme plus développé. Mém. Vol. XXXI, 448. Détesté singulièrement par les Mahométans, Ibid. 500. Vayez MANÈS.

MANIOLÆ, dix petites îles, suivant Ptolémée.-Sont ce qu'on appelle Andaman & Chique. — Erreur de ceux qui les ont prises pour les Manilles, Mém. Volume XXXII, 623 & 624.

MANIPULE (le) contient deux centuries. Mém. Vol. XXXIX, 325; & Mém. Vol. XXXII, 279 & 287. Étoit la division immédiate de la cohorte. Ibid. 279. Son étymologie par Varron. — Celle

qu(

que donne Ovide indique mieux l'origine. — Raison de cette étymologie. — Le manipule des Hastats est évalué à cent vingt hommes depuis Romulus jusqu'à Servius. — Même évaluation depuis Servius jusqu'à la bataille de Cannes. Mémoires, Volume XXXII, 280 & fuiv. Depuis la bataille de Cannes jusqu'à Marius, de cent soixante ou cent foixante-dix hommes. Ibid. 281. M. LE BEAU prouve que cette forme de manipule cessa pour lors d'être en usage, 282; que par le changement fait par Marius, le nom ne subsista que pour distinguer les officiers & les foldats.— Noms des officiers. — M. LE BEAU dit que cela dura jusqu'à Hadrien, 283 & 287. Le nom de manipule ne signifioit plus ce qu'il avoit signifié, 283; quoiqu'on appelât les soldats manipulates. — Manipulus fut employé, depuis Marius, pour marquer un nombre déterminé; pour une chambrée par Tacite, & même indéterminé, 284 & 285. Confusion que sait Végèce. — Est pris, dans les inscriptions, pour une division de la centurie, 286. Sa notion ancienne se perd, & il conserve la signification générale pour désigner une poignée de soldats. - Devient synonyme de contubernium. — Paroît avoir signifié un seul soldat, 287. Manipule de Triaires de soixante hommes dès le temps de Romulus. - Fut de cent sous Romulus, 288. Polybe donne au manipule Tome XXXIII.

trois noms. — Définition par Varron, 292.

MANIPULUS. Ce qu'il fignifioit.

— Passe dans l'usage militaire.

Mém. Vol. XXV, 465. Voyez

CHAMBRÉE & MANIPULE.

MANIS, roi Phrygien, chante en Phrygie toutes les actions de grandeur appelées maniques, de ion nom. Mém. Vol. XXVII, 193 & 194.

MANLIUS est accusé d'avoir usé de trop de rigueur dans les levées.

Mém. Vol. XXXII, 331.

MANNUS. Voyez ARABES &

MANS. (le) Son ancien nom étoit Subdinum. Hist. Volume XXXI, 275. Étendue de son diocèse. Ibid. 271.—A quoi est attribuée cette étendue. Hist. Vol. XXVII, 113.

MANSA, Mèse, sur l'étang du Taur. — Confondu par Vossius avec Sette. Hist. Vol. XXVII, 116.

MANSIO fignifie gite dans les Itinéraires. Hist. Vol. XXV, 77.

MANTINÉENS (les) défendent de toucher à l'argent destiné à l'entretien des temples. Mém. Vol. XXXII, 240. Quelques-uns font arrêtés à Tégée.— Ils sont redemandés par le corps de ville. — L'officier Thébain qui commandoit les renvoie. Ibid. 243.

MANUSCRITS (les) font d'un foible secours pour corriger les noms propres des textes des auteurs. Mém. Vol. XXXII, 248. Notice d'un manuscrit françois, par M. LÉYESQUE DE LA Ddd



RAVALIÈRE, conservé dans la bibliothèque de Sorbonne. Hist. Vol. XXIII, 254 & Suiv. Description de quatre manuscrits trouvés en Sibérie, par M. le président DE BROSSES. Mém. Volume XXX, 777 & 789. Us sont en deux langues différentes.— ·Les deux premiers en langue du Thibet, dont l'écriture est la même que la tangutique. Ibidem, 790 6 791. Grand nombre d'écrits tangutiques au temple d'Ablay.—Pourquoi se trouvent en ce lieu! 792 & 793. M. le président DE BROSSES croit qu'ils concernent la religion. Essai qu'a fait M. de Chamblane pour en lire, 794, 795 6796. Essai de traduction de pièces tangutes présentées à l'Académie. — Essai de M. Muller, 797, 798 & 799. D'où provient la différence des versions. — Exemple de la version du Pater, par un Siamois, de la langue siamois en langue d'Europe, 800 & 801.

MARACANDA, Samarkand, ville mal placée par Ptolémée. Mém. Vol. XXXII, 581.

MARAS, autrefois Marsyas, fleuve. Mém. Vol. XXIV, 773.

MARATHON, ville de l'Attique, fondée par Xuthus. Mém. Vol. XXIII, 120. Patrie d'Hérode-Atticus.—Sa distance d'Athènes. - N'est plus qu'un hameau. Mémoires, Vol. XXX, 5. Deux opinions des Anciens fur l'époque de la bataille de Marathon. Mém. Vol. XXIII, 46.

MARBRE (le) d'Egypte est plus

pesant que ceux de France & d'Italie. - Point de marbre blanc en Egypte. - On en pouvoit tirer des environs du mont Sinaï. Hist. Vol. XXXI, 26. Couleur & dureté des marbres de Persépolis. Hift. Vol. XXIX, 137. Moyen d'incorporer la couleur dans le marbre & d'en fixer le trait, par M. le comie DE CAYLUS. Ibid. 166. Teinture du marbre, pratiquée depuis le renouvellement des arts, mais ce n'étoit qu'une incorporation vague. -Les Grecs n'ont pas connu cette incorporation.—Elle fut inventée fous les premiers Empereurs, 167 6 168. Ce qu'on doit penser des fragmens trouvés à Herculanum, 169. M. le comte DE CAYLUS pense que le rouge qui colore le visage de la Vestale de la galerie de Versailles est une teinte incorporée, 168. Marbres teints par M. du Fay. — Ceux teints par un marbrier, 171. Les couleurs des Anciens, incorporées avec un mordant & non par le feu, 168 & 170. Procédé de M. le comte DE CAYLUS par le feu. — Procédé pour la couleur rouge sanguine.—Procédé pour la couleur brune, 172 & 173.

MARC, poids de huit onces, introduit sous Philippe I." Mém. Vol. XXXII, 789. Prix du marc actuel d'argent. Ibidem, 791 & 796. Donne lieu à la fabrication de quantité de monnoies, 791. Valeur du poids de marc sous Henri IV, 792. Contrats par marc défendus, 794. Prix du marc d'or en 1689. — Prix d'aujourd'hui. Mémoires, Volume

XXXII, 796.

MARC-AURÈLE s'amusoit à la peinture. Histoire, Vol. XXIX, 164. Observations de M. l'abbé Belley sur une de ses médaisses où il est appelé Medicus. Hist. Volume XXV, 82 & suivantes. Il remarque que Marc-Aurèle resusad'abord letitre d'Armeniacus; qu'il le prit l'année suivante. Ibid. 86. Qu'il resusad le titre de Parthicus; qu'il s'accepte trois ans après. — Marc-Aurèle triomphe des Parthes avec L. Vérus, 87. Voy. VÉRUS.

MARCELLINUS, monétaire, fait frapper la médaille de M. Claudius Marcellus.—De qui il étoit fils.—Adopté par P. Cornélius Lentulus Sura. Mém. Vol. XXIV, 213.

MARCELLUS, fils d'Octavie. Sa naissance & sa mort.—N'est point l'enfant célébré dans la quatrième églogue de Virgile. — Est adopté en qualité de gendre par Auguste. Hist. Vol. XXXI, 191.

MARCH E ordinaire d'un voyageur, felon Hérodote. — Marche de l'armée du jeune Cyrus. - Marche des Athéniens à Marathon. Mém.

Vol. XXIV, 537.

MARCHÉ, forum, établi au voisinage des voies militaires, pour l'approvisionnement des troupes. Hist. Vol. XXIX, 240.

MARCHÉ romain. Si la période des marchés étoit de huit ou de neuf jours. — Macrobe l'établit de neuf jours, & Denys d'Halicarnasse de huit. — M. DE LA NAUZE observe que la période de neuf jours appartient au calendrier romain, & celle de huit au calendrier julien; & fait voir, par son calcul, qu'elle sut de neuf jours jusqu'au sortir de l'année de confusion, & de huit jours dès cet instant. Mém. Vol. XXVI, 259 & 260.

MA

MARCIA. Conduite de l'eau Marcia. Voyez CAPÈNE.

MARCIEN reçoit le rang & le nom d'un foldat nommé Auguste, présage de sa haute fortune. Mém. Vol. XXXII, 352.

MARCURA de Ptolémée paroît exister sous le nom de Méro. Mém. Vol. XXXII, 606.

MARGITÈS. Précis du Mémoire de M. LE BEAU le cadet sur le Margites d'Homère. Hist. Vol. XXIX, 50. M. LE BEAU fait voir qu'on doit attribuer ce poëme à Homère. Ibid. 52. Que c'étoit une satyre dont le but étoit de rendre ridicule un homme du commun. — Qu'elle étoit composée de vers de différentes mefures, 53. Il n'en reste plus que trois vers. — M. LE BEAU remarque que le personnage étoit trop chargé pour qu'il fût réel, 55. Ce que signifie le mot Margitès. — Pourquoi Alexangre fut ainsi appelé par les Athéniens, 56 & 57.

MARGUERITE de France, veuve de Louis, comte de Flandre prétend à la fuccession de la première race de Bourgogne. — Se mêloit du gouvernement du comté de Bourgogne. – Regardée comme

Dddij

fouveraine par les gens du pays.

Hist. Vol. XXV, 160.

MARGUS, fleuve, aujourd'hui la Morava. — Ville du même nom à son embouchure. — Étoit Cité. — Avoit une flotte. — Son Évêque la livre aux barbares. Mém. Vol. X X V I I I, 432. Poste appelé contra Margo, bâti par Constance. — Vestiges qui en portent le nom. Ibid. 433.

MARIA. Médaille de cette famille restituée par Trajan. Mém. Vol. XXIV, 219. Par qui, pour qui & en quel temps sut frappée, & à quelle occasion restituée. Ibid.

220.

MARIE d'Arragon, femme d'Othon III. Examen critique de son histoire, par M. le baron DE ZUR-LAUBEN. Hift. Vol. XXIII, 220. Exposé de l'histoire. Ibidem, 221. Critique de l'histoire, 222. Plusieurs modernes se laissent surprendre à cette narration, 223. Parmi les historiens contemporains, un seul donne une femme à Othon, 224 & 225. On ne dit point qu'elle mourut de mort violente. - Aucun écrivain, avant le x v.º siècle, n'avoit donné à l'Impératrice le nom de Marie d'Arragon, 225. Anecdote ajoutée à Marie d'Arragon, 226.

MARIETTE (M.) prouve, dans fon recueil de pierres gravées, que les vases murrhins étoient de porcelaine, & qu'ils venoient des Indes. Mém. Vol. XXIII, 353.

MARIN de Tyr, fameux Géographe. — Ses cartes avoient beaucoup de réputation. Min. Vol. XXIV, 518.

MARINE. Les Grecs en avoient quelques connoissances dès les temps héroïques. Mémoires, Vol. XXIII, 151. Voy. CARTHAGE, COMMERCE & PHÉNICIENS.

MARIUM, ville de Cypre. Son nom changé en celui d'Arfinoë.

— Appelée aujourd'hui Mariou.

Mém. Vol. XXXII, 551.

MARIUS s'élève, de la plus basse naissance, au consulat. - Devoit fon élévation à la populace. Mém. Volume XXV, 468. Tyran de la République. — Sa connivence avec le tribun Saturninus. — Le sacrifie sans peine. Mém. Volume XXIV, 2526253. Sestrophées les plus célèbres de Rome.—Leur emplacement. — Détruits par Sylla & relevés par César. — Le quartier de Rome en a conservé le nom. — Il s'en voit encore au Capitole, suivant quelques Antiquaires. Ibid. 191. Changemens qu'il fait dans la milice. Mém. Vol. XXV, 468; & Mémoires, Vel. XXIX, 352, 353 & 364. -Il y introduit la populace. Mém. Vol. XXXII, 282; & Mém. Vol. XXV, 468 & 488. Jusque-là on n'avoit employé que les gens qui avoient quelque fortune. — Ces anciens soldats ne savoient faire la guerre qu'aux étrangers.-Les derniers excès de leur colère n'alloient qu'à se séparer de leurs concitoyens. — Cette populace rendit la légion séditiense. Ibid. 468. Des Savans soutiennent que les Hastats, les Princes & les

Triaires subsissement malgré ce changement. Mém. Vol. XXIX, 353. M. LE BEAU soutient que cette distinction disparut. Ibidem, 353,354,357,358 & 389; & Mem. Vol. XXXII, 282. Qu'on ne trouve plus ces noms au pluriel, mais seulement donnés aux capitaines des manipules, d'où le capitaine de la légion s'est appelé primipilus ou primipili centurio, Capitaine de la légion. — Quel nom M. LE BEAU soupçonne qu'on donnoit aux autres. Mém. Volume XXIX, 355 & 356. Ces noms lui paroissent désigner les diverles cohortes, & non pas les grades. — Passage de Végèce qui favorise son sentiment. Ibid. 357. D'où M. LE BEAU conclut que jusqu'à Marius, Hastats, Princes & Triaires avoient signifié trois espèces de soldats, 358; que depuis Marius jusqu'à Hadrien ce n'étoit plus qu'une dénomination de trois manipules, 359. Marius rangea sa légion par cohortes fur deux lignes. Mém. Vol. XXXII, 282. Divise sa cohorte en fix centuries.—Dénominations des officiers & soldats. Ibid. 283. Défaite des Cimbres, Marius part de Rome à la hâte. — Campe le long du Rhône. — Retranche fon camp à l'embouchure Massaliotique. — Creuse le fosséappelé depuis fossa Mariana. Mém. Vol. XXVI, 340; & Hist. Vol. XXVII, 124. Position de son campfixée par M. MÉNARD. - Position des fossa Mariana, comblés depuis long-temps. —

Vestiges qu'il en reste.—Tours, margier & maulager, que les Marseillois construisent sur ces sossés.

Ibid. 125 & 126. Marius attaque les barbarcs près d'Aix & les défait.

—Fait prisonnier Teutobochus.—
On sui désère le consulat pour la sixième sois. — Désait entièrement les Cimbres aux environs de Verceil. Mém. Vol. XXVI, 340 & 341. On sui décerne les honneurs d'un double triomphe.

— Menoit avec sui Marthe. — Elle sui sert pour contenir ses soldats. Ibid. 341 & 342.

·MA

MARIUS, armurier de profession, succède à Posthume. Mém. Vol. XXVI, 511. Son audace & sa force le font admirer. — Un de ses anciens amis, qu'il traitoit avec mépris, le tua. — Les auteurs ne lui donnent que trois jours de règne.—M. DE BOZE remarque qu'on trouve nombre de ses médailles dont le travail paroît exiger plusieurs mois; qu'il y en a de frappées pour des victoires remportées en Angleterre; & en conséquence il lui donne quatre à cinq mois de règne. Ibid. 512 **ن ۱**۲۲ ک

MARMARA, île. Mémoires, Volume XXVIII, 336.

MAROBODUUS, chef des Mérovingiens. Voyez MÉRO-VINGIENS.

MARRANA, (la) ruisseau de Rome.—Est le rivus Herculaneus, qui n'est point un conduit souterrain, comme prétend Fabretti. Mém. Vol. XXVIII, 383 & 384.

Ddd iij

MARS. Son culte établi chez les Germains avant la quatrième année de Néron. — Ce culte étoit commun aux Ubiens & aux Tenchtères. Mém. Vol. XXIV, 429. Som nom germain est ignoré. -Conjectures de M. FRÉRET sur ce nom. Ibid. 430.

MARS. Voyez ADONIS.

MARSEILLE. En quel temps fondée. Hift. Vol. XXIII, 160; & Mém. Vol. XXIV, 415. -Son alliance avec Rome. Histoire, Vol. XXVII, 130. — Doit être mise au rang des premières métropoles grecques. - Ouvre des écoles & répand les Lettres chez les Volces. — Ses guerres avec les Gaulois servirent de prétexte aux Romains pour s'emparer des contrées voisines. Histoire, Vol. XXIII, 160 & 161.

MARTÈGNES, ville des Avatiques. - Bouche veut que ce soit Marignane.—Est aujourd'hui formée de trois villes. - S'appeloit autrefois Mastramela, comme son étang. Hift. Vol. XXVII, 127.

MARTIAL, flatteur outré de Domitien. - Ce qu'il dit du temple qu'il avoit confacré à sa famille. Mémoires, Vol. XXIV,

MARTIN (S.') Ce qu'il dit en renonçant au fervice. Mém. Vol. XXXII, 352. N'a point servi fous Julien, mais fous Constantin · le jeune. — Erreur de Sulpice-Sévère. Ibid. 353.

MARTIOBARBULES. Voyez INFANTERIE.

MASDEK, réformateur du magiline,

quand paroît en Perse. - Etoit Maguséen. Mém. Vol. XXXI. 477. Dualiste pur. - Otoit toute intelligence à la substance des ténèbres. — Surnommé, par les Mages, Zendich ou impie ou Saducéen. — Se fait un nom par sa morale.—Vouloit que les richesses & les femmes fussent communes. – Le Roi ordonne la pratique de fes maximes. — Masdek demande la Reine au Roi. - Le Roi, déposé, se reure chez les Huns. Ibid. 478. Remonte sur le trône & abandonne Masdek, qui revient en Perse sous Cosroès. — Sa punition, 479.

MASIMBAS, pygmées Ethiopiens, sont tributaires de Manikosock.— Leur taille. — Vivent de chasse. Mém. Vol. XXVIII, 306. Leurs femmes. — Hs ne communiquent point avec les autres Nègres. — Sont appelés, par les voyageurs,

Bakbaké. Ibid. 307.

MASQUES. L'affection de grandeur donnée aux mafques paroît con-· facrée, & n'être point de l'ignorance de l'ouvrier. Mém. Volume XXIII, 355.

MASSAGÈTES. Voyez GÈTES. MASSICE, aujourd'hui Massieb; If y a un han pour les voyageurs. Mém. Vol. XXVIII, 247.

MASTRAMELA. Voyez MAR-TÈGNES.

Mastusia. Voyez Cher-SONĖSĘ,

MATATHIAS, chef des Almonéens, persécuté par Antiochus. - Se retire à Modin. - Prend les armes, avec ceux qui s'étoient rourés chez lui, pour défendre sa religion. Mém. Val. XXVI, 136.

MATER NOGTIUM. Vayez Suède.

MATIÈRE. Sa définition, suivant les principes de Timée. Mém. Vol. XXXII, 13. Voyez Timée. C'est un être qui n'a point d'état. - Matière ordonnée, soumise à Dieu; matière désordonnée a dû lui être aussi soumise. Ibid. 14. Observation d'Aristone sur la matière; il en conclut l'éternité du monde.—Raisonnement de Bayle contre ceux qui admettent l'éternité de la matière, 15. L'ame, naturelle à la matière, se porte jusqu'aux astres; elle est l'emblême de la Discorde des Poëtes, 40. Définition que donnoient de la matière les Anciens. — Elle est ce qu'on appelle être toujours autre, 43. Elle n'est point principe destructif dans le système de Platon, 44. Avant la formation du monde, elle n'étoit point sans corps, sans mouvement & fans ame. — Dieu la foumet à l'harmonie & forme le monde, 46 & 150. Dieu figure les parties de la matière en corps de quatre espèces, & les jette dans l'ame du monde, 50. Ses fonctions sont de présenter ses portions au sceau de l'ame du monde, si. Vues d'Épicure & de les lectateurs sur la matière. Mémoires, Volume XXIX, 321. Les Anciens ne l'entendoient pas de même. — Ce que c'étoit que leur matière, & ce qu'ils pensoient de l'ame. Ibid. 323. Comment ils établiffoient la divinité. — Leur matérialisme n'étoit que dans les termes, 324. La matière première doit sa naisfance à la comparaison des ouvrages de la Nature avec ceux de l'art. Mém. Vol. XXXII, 120. Matière unie à la divinité pour la formation du monde; conséquence. — Matière soumise à la divinité; conséquence. — Matière leule; conséquence. — Matière féparée de la divinité; conféquence. Ibid. 129, 130 & 131. Opinions fur son mouvement. 132. Matière crue préexistante par les Indiens & par quelques lectes de Chrétiens, & crue éternelle par les Egyptiens & les Grecs. Mém. Vol. XXXI, 229. Partage entre les Philosophes sur le temps auquel la matière a été arrangée. — Ce qu'en pensoient Aristote & Platon. - Voy. Aris-TOTE & PLATON. Conciliation de leurs sentimens par les mou-l veaux Platoniciens. Ibidem, 230. Quelques-uns la croient émanée de Dieu, 231. Les Indienstle penient ainli, 232 & 234. Voy. INDIENS. Les Egyptiens ne paroillent pas avoir adopté cette émanation. — Voy. EGYRTIENS. Les Chaldéens l'avoient adoptée, ainsi que les Perses - Voyez AHRÉMAN & YEZDAN. Ces noms sont les principes de tout bien & de tout mal chez les Perses, 2326 233. N'existoient point par eux-mêmes, mais étoient émanés du premier être. — Les Egyptiens adoptent ce système lous l'allégorie d'Ofiris & de

Typhon. — Manière dont l'expliquent les Cabalistes, les Indiens & Platon. Mém. Vol. XXXI, 236 & 237. Le système de l'émanation de la matière admis par ceux de la Thébaïde & par les Grecs. — Ils comparoient le monde à un œus. Ibidem, 238 & suiv. Voyez ANAXAGORE, ANAXIMANDRE, ANAXIMANDRE, ANAXIMANDRE, ANAXIMANDRE, ANAXIMANDRE, ANAXIMANDRE, ANAXIMANDRE, ANAXIMANDRE, ANAXIMANDRE, ARIMANE, INDIENS, MAL, ŒUF, PRINCIPE & STOÏCIENS.

MATRICULA. Voyez ENRÔ-LEMENT.

MATTE. Mesure arménienne de deux doigts. — Est le douzième de la coudée. Hist. Vol. XXXI, 293. Peut s'évaluer à un pouce & demi. Ibid. 294. Vaut douze grains d'orge, 295.

MA-TUON-LIN, auteur d'une bibliothèque, copife peu exact.

Mém. Vol. XXV, 18.

MAUREPAS, (Jean-Frédéric PHELYPEAUX, comte DE) Ministre d'État, Honoraire de l'Académie des Sciences, élu Honoraire en 1736. Hist. Vol. XXIII, 10. Lettre à l'Académie. Ibid. 2.

MAURICE & LÉON. M. LE BEAU ne se sert point de leurs ouvrages militaires, parce qu'ils ne parlent point de la légion. Mémoires, Vol. XXV, 461 & 479.

MAURINGIE. Confusion de Paul Diacre, &c. sur la situation de ce pays. Mém. Volume XXXII, 381, 382 & 383. L'anonyme de Ravenne le place dans le

Danemarck, en face de l'Elbe: Ibid. 383. Léibnitz conjecture que c'est la Poméranie, 283 & 284. Eccard la met dans le Holstein. — Son sentiment est le plus conforme à Paul Diacre & à l'anonyme. — Il comprend les duchés de Holstein, &c. 384.

MAVRO-NISI, îles Noires vers Ténédos. — Elles font en grand nombre. Mém. Vol. XXVIII,

326.

MAUSOLE. Dissertation de M. le comte DE CAYLUS sur son tombeau.—Phylon, de Byzance, l'avoit décrit, mais le chapitre est perdu. — Auteurs qui en ont parlé. — Pline est le seul qui en ait laissé quelque détail. Mémoires, Vol. XXVI, 321 & 322. La description de Fischer & ses élévations peu fatisfaifantes. — M. le comte DE CAYLUS sait collationner le passage de Pline sur trente-lept manuscrits. — Vingttrois donnent cent quarante pieds d'élévation à ce monument. — Il remarque qu'en fait de manuscrits, les copistes pêchent plutôt par défaut que par excès. — Texte de Pline. Ibid. 323 & 324. Artistes qui décorèrent ce tombeau, 325; & Mém. Volume XXV, 323. Sa colonade appelé ptéron. Mém. Vol. XXVI, 325. Voyez PTERON. Méthode que M. le comte DE CAYLUS emploie pour former les plans & élévations de ce tombeau. — Son pourtour. —' Etendue de ses faces longues. Ibid. 326, 327 & 329. Nombre de les colonnes, leur espacement & leut

& leur hauteur. Mémoires, Vol. XXVI, 328. Gradins qui formoient la couverture. — Etendue des autres faces.—Sa pyramide.— Les côtés du soubassement. Ibid. 3 24. Le char a quatre chevaux, 325, 326 & 330. Critique de ce char par M. le conte DE CAYLUS. Mém. Volume XXV, 324. Les ornemens que M. le comte DE CAYLUS représente fur le tombeau sont de son invention. — Le tombeau de Constantine a quelque rapport à celui de Mausole. — Voy. Constan-TINE. M. le comte DE CAYLUS retrouve la forme égyptienne dans le tombeau de Mausole. Ibidem, 330 & 331. L'architecte en est inconnu. - Pourquoi M. le comte DE CAYLUS la représente avec des colonnes corinthiennes, 3 3 2. L'emplacement de ce monument concourt à en faire la plus superbe décoration, 333 & 334. Voyez Artémise.

Mausolés de Rome.—Description de celui de Pallazzuolo. — Il est du temps de la République. — Ces mausolés tiennent de la forme pyramidale. Mém. Volume XXVIII, 588. Celui d'Auguste est un des plus beaux édifices de Rome. — Celui d'Hadrien sert de massif au château Saint-Ange. — Pourquoi ils étoient placés sur des chemins publics? Ibid. 589.

MAXIME. Son origine, & sa crumué pour la cacher. Hist. Vol. XXIII,

MAXIME de Tyr étoit de la secte Tome XXXIII. des Orphiques. Mémoires, Vol. XXIII, 263.

MAXIMIN. Hauteur de sa taille. Mém. Vol. XXIV, 533.

MAZAÇA, capitale de Cappadoce depuis Césarée. *Mémoires, Vol.* XXXII, 685.

MAZZOCCHI, chanoine de Naples, Académicien - Libre. Hist. Vol. XXVII, 5.

M É C A N I Q U E surprenante des Anciens. — Les historiens n'ont pas daigné en parler. — Grands poids qu'ils ont élevé. Mém. Vol. XXIII, 369 & 370.

MÉCHOPANÈS. Voyez ARIS-TOLAÜS.

MECQUE. (la) Ses commencemens dûs à l'habitation qui se forma autour du puits d'Agar. Mémoires, Vol. XXXII, 408. Elle devient le centre de la religion des Arabes. Ibidem, 409. Sous Achem, elle devient l'entrepôt du commerce, 412. Voy. Ismaêl.

MÉDAILLES. Leur utilité. Mém. Vol. XXIV, 92. Trois fortes de médailles; celles des Rois, les impériales, grecques & latines; & celles des villes autonomes. Ibid. 30; & Mém. Vol. XXV, 263. Utilité de celles des villes. — Difficulté d'en fixer le temps. Mém. Vol. XXIV, 30. Utilité d'une paléographie qui pût le fixer. Ibidem, 31. Les médailles étoient de pures monnoies. - Leurs types tirés de la religion ou des productions du pays, 34. L'art de les graver s'est perfectionné avec l'art de la peinture. — Il Еeе

TABLE

n'a famais eu aucune célébrité à part. — On n'employoit d'abord qu'un seul côté. Mém. Volume XXIV, 35. Pourquoi il se trouve des médailles qui ont le type en relief d'un côté & en creux de l'autre. Ibid. 36, 38 & 42. Cette méthode subsistoit encore fous le règne des premiers Empereurs, 39. Origine du double type sur les médailles, 40. C'est un point fondamental de la paléographie, que lorsqu'on commença à graver des types, on mit une empreinte en creux, 42. Erreur de plusieurs antiquaires à ce sujet, 43. Médailles incuses, ce que c'est. — Elles sont trèsdifférentes de celles en creux, 45. Médailles en creux antérieures à l'an 400, p. 46. Comment on datoit les médailles. Voyez Jus-TINIEN,

MÉDAILLES expliquées dans l'Histoire & dans les Mémoires de l'A cadémie, suivant l'ordre des volumes. Médailles Samaritaines d'Antigonus, roi de Judée. Mém. Vol. XXIV, 49 & Juiv. Il y en a du temps de Simon-Machabée. Ibid. 49. Il y en a de très-rares, avec une infeription greeque & une légende samaritaine, 58, 59 & 62. Celles d'Antigonus sont de cette espèce. — Lettres isolées des sicles sont numérales, 56. Explication des médailles de Jonathan, 60. Difficultés pour expliquer celles des Juifs, 63. Médailles de Pythodoris, reine de Pont, 67 & suiv. Médailles des rois du Bosphore, 73 & 75.

Médailles de Pescennius-Niger; 110 & suivantes. Médailles de Cibyres, 145. Médailles de restitution, quatrième Mémoire de M. LE BEAU, 151 & Suiv. II contient celles de Tibère, de Drusus, &c. 152. Celles d'or sont très-rares, 159. Celles qui portent sur le revers la marque du Sénatus-consulte, sont des monnoies que le Sénat faisoit frapper pour honorer le restituteur, 165. Cinquième Mémoire, 180 & suiv. Il contient les médailles de Galba. de Vespasien & de Nerva, 182 & suivantes. Sixième Mémoire. Il contient les médailles confulaires, 203 & suivantes. Voyez EMILIA - CÆCILIA, CASSIA, CLAUDIA, COR-NIFICIA, HORATIA, JUNIA, LUCRETIA, MAMILIA, MARIA, MEMMIA, NORBANA, RUBRIA, SULPITIA, TITIA, TULLIA, VALERIA. Résumé de tout l'ouvrage, 232. Médaille de Scanrus, 241. Médailles de Marc - Aurèle & de Lucius-Vérus. Hift. Vol. XXV, 82 & Suiv. Médailles arabes du même. Ibid. 87. Médailles avec l'inscription Ael. Munic Coel ou Coil, 102 & fuiv. Voy. COELA. Médailles marquées des lettres initiales C. I. C. A. 105. Voyez APAMÉE. Médailles faites par l'A cadémie pour le fondement du piédestal de la statue équestre du Roi, pour la naissance de M. le duc d'Aquitaine, pour le portail de Saint-Sulpice, 210. Médaille.

du roi Samus. Observations de M. l'abbé Belley. — Voyez SAMUS. Nouvelles conjectures de M. DE BOZE sur la médaille du roi Samus. Mém. Vol. XXVI, 365 & suiv. Nouvelles observations de M. l'abbé BELLEY fur la même médaille. Ibid. 380 Juiv. Voyez SAMUS. Médailles des villes d'Epiphanée de Syrie & de Cilicie, 392 & suiv. Elles sont rares. — Le cardinal Noris ignore à laquelle de ces deux villes appartient la médaille de Gordien-Pie. — Celle du cabinet de M. le duc du Maine passe dans celui de M. Pellerin. — M. VAILLANT & le P. Hardouin l'attribuent à Epiphanée de Cilicie, 392 & 393. Description de cinq médailles d'Epiphanée de Syrie, connues par M. l'abbé Belley, 393 394. Description de la seule médaille d'Épiphanée de Cilicie qu'il connoisse, 395 & 398. Description de deux autres médailles d'Epiphanée de Syrie, sans époque. — La médaille d'Épiphanée de Cilicie distinguée des autres par son travail grossier & par la différence des années, 395. En quel temps commence l'ère d'Epiphanée de Syrie, 396, 397, 398, 400 & 405. En quel temps ses médailles ont été frappées, 397. Médaille d'Épiphanée de Cilicie frappée du temps de l'expédition de Gordien, 3 98. M. l'abbé BELLEY fait voir que ce que dit M. VAILLANT pour placer son ère, n'a rien de commun avec la Cilicie. — II

soupçonne que Caligula accorda quelques grâces à Epiphanée, qui fixèrent l'ère de la ville, 399 & 400. Voyez EPIPHANÉE. Remarques de M. l'abbé BAR-THÉLEMY sur quelques médailles publiées par différens auteurs, 532 & Juivantes. Sur la médaille ayant d'un côté la tête du Soleil, & de l'autre Jupiter Labradéus, 533. Sur l'ancienneté des médailles de Cyrène. — Sur celles d'Amintas, de Battus & d'Arcesslaiis, 534 & 535. Sur une d'Hérode le Grand, 536. Surune d'Hérode-Antipas, 537. Sur celle attribuée à Eumène. — Sur une d'Abgare, 539 & Suiv. Médailles d'Amyntas, roi de Galatie. — Sur celles de Démétrius III, 540 & 541. Sur les médailles des Béotiens, 542. Les médailles Colchides se rapportent à celle de Milet, 543. Médaille de Triccé, 545. Médaille de Sybaris, 546. Médaille de Hiérapythnion, de Polyrrhénium, de Galba, 547 & suiv. Médailles des Empereurs attribuées à des villes, appartiennent à une province. — Fausse médaille de Titiana. — Médaille ayec la légende Gallienæ Augustæ, 5 5 1 & suiv. Dissertation de M. l'abbé BARTHÉLEMY sur les médailles arabes, 557 & suivantes. Voyez ARABES. Médaillons de Tibère-Constantin donnés à Chilpéric, 619. Médaille d'or trouvée à Sens dans une groffe pierre. Mém. Volume XXVII, 174 & 175. Autre médaille trouvée à Saintré Eee ij

dans une pierre de meulière. -Autres médailles trouvées à Bavai. Mémoires, Volume XXVII, 175 & 176. Médailles de l'Impératrice Magnia - Urbica. Hist. Volume XXVII, 154. Voyez MAGNIA-URBICA. Médailles d'Egypte pour servir de supplément à celles de M. VAILLANT. Mémoires, Vol. XXVIII, 526 & suiv. Médailles du Tétrarque Zénodore. Ibid. 545. Médailles acquifes par M. l'abbé BAR-THÉLEMY. - Médaillons de Gallien, de Constantin & du jeune Constantin. - Celle de Vetranio, 597. Remarques sur les médailles grecques & latines de Volusien, 606 & 607. Médaisses des Séleucides. Hist. Vol. XXIX, 209 & Suiv. Médailles de Démétrius III, roi de Syrie. Ibid. 216 & suiv. Médailles faites par l'Académie; une pour les Auteurs qui réussissent au théâtre, une pour l'alliance entre Sa Majesté & l'Impératrice Reine, une pour la naissance de M. le counte d'Artois, une pour l'expulsion des Anglois à Saint-Cast, 332. Médailles de Tarfe & d'Anazarbe. Hift. Vol. XXXI, 278 & Juiv. Voyez Anazarbe & Tarse. Médailles faites par l'Académie, nne pour les fondemens de la statue pédestre du Roi à Reims; une pour l'inauguration de la statue équestre du Roi, une pour le Pacte de famille, une pour la Paix, une pour le monument élevé par la ville de Paris. Ibid. 304. Remarques sur quelques

médailles, par différens auteurs.

— Remarques sur celles des rois Parthes. Mém. Vol. XXXII, 671 & Suiv. Voyez PARTHES.

MÉDAILLON de Justinien. Voyez JUSTINIEN.

MÉDANIAH. Voyez ÁPAMÉE.

MÉDECINS. Classe de Sananéens.

— Leur frugalité; leur science, sur-tout contre la stérilité. Mém. Volume XXXI, 303. Voyez DACTILES.

MÈDES. Tous les auteurs conviennent qu'ils se révoltèrent sous Sardanapale, & qu'ils furent détruits par Cyrus.—Les discussions sur leur histoire naissent de la contrariété entre Hérodote & Ctéssas. Mém. Vol. XXIII, 3. M. DE BOUGAINVILLE les concilie en faisant régner ceux d'Hérodote à Echatanes, & ceux de Ctéssas à Suses. Ibidem, 2 p. & suiv.

MÉDICIS. (Catherine) Changemens qu'elle fait à l'hôtel appelé depuis de Soissons. Hist. Volume XXIII, 268 & 269. Elle fait élever la colonne qui y existelbid. 270 & 271. Elle abandonne les Tuileries au sujet d'une

prédiction, 269

MÉDIE, la plus importante province des Parthes. Hist. Volume

XXV, 89.

MEDIOLANUM. Conjectures de M. BONAMY sur sa position. Mém. Vol. XXVIII, 463 & 471. D'où est formé son nom. Ibidem, 472. Il y a eu plusieurs Mediolanum. — M. BONAMY prétend que celui des Insubres parmi les Échiens, est Malain. Mém. Volume XXVIII, 473

MÉGASTHÈNE. Son ouvrage fur les dogmes des Brachmanes est perdu. Mém. Vol. XXXI, 96. Il suit Alexandre dans l'Inde.

— Il y est renvoyé par Séleucus-Nicator, pour négocier avec Sandrocottus. — Il est accusé d'inattention par Strabon. Ibid. 214.

MEJERDA. Voyez BAGRADAS.
MÉLA. (Pomponius) En quel
temps il écrivoit. — Ce qu'il dit
de l'usage de brûler les morts
chez les Gaulois, & sur le dogme
des Druides. Mém. Vol. XXIV,
395 & 396. Il est corrigé malà-propos par Vossius & Nugues.
Hist. Vol. XXV, 73. Il soutiens
les origines fabuleuses des Égyptiens. Hist. Vol. XXIX, 36. Sa
description de l'antre de Coryce.
Ibid. 154.

MÉLAMPUS, Devin qui répand le culte de Bacchus. — Sa généalogie dans l'Odyssée. — Il épouse une princesse de l'Argolide. Mém. Vol. XXIII, 248

MÉLANTHIUS. Ses chefs-d'œuvres peints en quatre couleurs. —
En quel temps il vivoit. — Il travaille au tableau d'Aristrate.

Mém. Volume XXV, 284 & 285.

est Meaux. — Elle prend le nom du peuple. — Elle a des Évêques dès la fin du 1v.° siècle. Hist. Vel. XXXI, 268. Observations

de M. BONAMY sur les peuples appelés Meldi.-M. D'ANVILLE distingue deux peuples de ce nom. — M. BONAMY sait voir qu'il n'y en a qu'un. Ibid. 220. D'où naît cette contrariété d'opinions. — Elle conserve sa liberté & ses loix sous le gouvernement Romain. — Ses sorêts, 221 & 222.

MELLARIA. Sa position. Mém. Vol. XXX, 107, 108 & 128. Ce n'étoit qu'un village. — Ce me peut être Milarère, comme le dit le P. Hardouin. — Il n'en roste aucun vestige, comme le prétend Conduitt. Ibidem, 108. Ses environs servent de champs à la bataille de Rio-salado. — L'Arroyo est le Rio-salado. — Correction à faire au dictionnaire de la Martinière, 109. M. D'ANVILLE le place à Playa de Orimet, 129.

MELNACUM, Mianai, fuivant M. LEBEUF. Mém. Volume XXIV, 704.

MÉLISSUS, disciple de Parménide, étoit de Samos. — En quel temps il vivoit. — Il s'écarte des sentimens de Parménide, dans ce qui concernoit les principes. Mém. Vol. XXIX, 306. Comparaison que fait Aristote de leurs sentimens. — Conclusion de ses raisonnemens. — Sa philosophie est plus en expositions qu'en preuves. — Il nie la réalité des phénomènes. Ibid. 307. Il ne veut voir qu'un être en général, 316 bis. Voyez ÉLÉE.

MÉLOPHORES, foldats Perses. Eee iij 406

Pourquoi ils portoient ce nom. Hift. Vol. XXXI, 91.

MELOT, (Anicet) Garde de la bibliothèque du Roi, Associé en 1738. Hift. Vol. XXIII, 12. Son Mémoire sur les révolutions du commerce des îles Britanniques, où il essaie de montrer par des preuves directes, que les Grecs n'ont point fait ce commerce avant l'expédition de César. Mémoires, Vol. XXIII, 149. Sa mort. Hift. Vol. XXIX, 32 & 370. Son éloge. — Sa famille. — Ses études. Ibidem, 360. Il se charge de l'éducation de jeunes gens. 362. Il s'applique à la Jurisprudence, 364. Il est reçu Avocat. — Repasse à Dijon. — Revient à Paris. — Est reçu à l'Académie, 365. Il projette l'histoire de la Philosophie. — Succède à M. l'abbé Sevin à la bibliothèque du Roi, 366. S'occupe à en dresser le catalogue, 367 & 368. Collationne le texte d'Hérodote sur plusieurs manuscrits. — Communique à M. Wesseling un fragment de l'itinéraire d'Antonin. — Compose un traité de Mussque ancienne & des observations de Littérature. Explique une ancienne charte, 369. Fait un glossaire sur Joinville, 370.

MÉMINIENS. Voyez CARPEN-

TRAS.

MEMMIA. Médaille de cette famille, restituée par Trajan. Mémoires, Volume XXIV, 220. Le Questeur qui la fit frapper, est connu par les poélies de Catulle . & de Lucrèce. — Il épouse la fille de Sylla. Ibid. 221. Est Gouverneur de Bithynie.- Meurt en exil à Patras. — Celui qui est représenté sur la médaille, est inconnu. — Cette famille étoit plébéienne. — A quelle occasion elle fut restituée, 222.

MEMMIUS, Tribun, émeut le peuple au sujet de Jugurtha. Mémoires, Vol. XXIV, 244. Ses harangues font partir Cassius pour l'Afrique. Ibid. 246. Il affemble le peuple & interroge Jugunha,

247.

MEMNON. Il étoit fils de Titon, -Chemin de Memnon, route qui conduit de la mer Occidentale à Suses. — Memnonium, les remparts, ou le château, ou la ville de Suses. Mém. Vol. XX III, 28. Oileaux qui viennent à fon tombeau, appelés Memnonides. — Ce qu'ils y font. Hift. Vol. XXVII,

MEMNONIUM, Voyez MEM-

NON.

MENAM. Les Siamois désignent un fleuve sous ce nom. Mém.

Vol. XXXII, 610.

MÉNARD, (Léon) Conseiller au Présidial de Nîmes, Associé en 1749. Hift. Vol. XXIII, 9 & 13. Ses recherches fur les miroirs. Ibid. 140. Précis de ses Mémoires sur la description de la province Narbonnoise, suivant le texte de Pline. Hist. Val. XXV, 65 & Suivantes. Son Mémoire fur l'arc de triomphe de la ville d'Orange. Mém. Vol. XXVI, 335. Suite de la description de

la Gaule Narbonnoise. Hist. Vol. XXVII, 114 & suite de la même description. Hist. Vol. XXIX, 228 & fuiv. Précis de son Mémoire sur une ancienne chronique de l'église d'Uzès. Ibid. 287 & suivantes. Mémoire sur l'origine de Laure, célébrée par Pétrarque. Mém. Volume XXX, 756. Mémoire sur la position, l'origine & les anciens monumens d'une ville de la Gaule Narbonnoise, appelée Glanum. Mém. Vol. XXXII, 650. Mémoire sur quelques anciens monumens du \*comté Venaissin. Ibidem, 739 & Suiv.

MÉNÈS, premier mortel qui ait régné en Égypte. — En quel temps il a vécu. Mém. Volume XXXI, 165.

MENTENSOMATOSE. Ce que c'est. Mém. Vol. XXIV, 362.

MENTOR, Graveur célèbre. Sa réputation. — Il ne fortit de ses mains que quatre couples de vases & une figure de bronze. Mém. Vol. XXXII, 771 & 772.

MÉOTIDE. (le lac ) Hérodote le fait presque aussi grand que l'Euxin. Mém. Vol. XXXII, 636. Il gèle facilement. — Il est formé en partie par les rivières qui s'y déchargent. Ibidem, 640. Sa prosondeur. — Son eau est douce, 642 & 643.

MER. A qui appartient son empire.

— Ce que c'est que cet empire.

Peuples Grecs qui ont eu l'empire de la Mer. Mém. Vol. XXIII,

153 & 154.

MER Atlantique environne la Terre.

Mémoires, Vol. XXXII, 78. Description qu'en sait Aristote. Ibid. 79.

ΜE

MERCURE. Ses livres. Voyez Livres sacrés.

MERCURE, adoré en Germanie, Mém. Vol. XXIV, 429. Il étoit, du temps de Tacite, leur plus grande divinité. — On lui facrifioit des victimes humaines. Ibid. 430.

MERCURE Casmillus. Voyez CA-BIRES.

MERGABLUM. Sa position. — Elle est la même que Beger de la Miel. Mémoires, Vol. XXX,

MERLIN. Son roman est rempli de metamorphoses. Hist. Volume XXIII, 146.

MÉROE, la même qu'Ialac. —
Suivant Édrisi, elle s'appeloit
Nuabia. Mém. Vol. XXVI, 51.
Sa latitude déterminée par la suppression de l'ombre, n'est point
suffisamment constatée. — Inconvénient de ce moyen pour prendre
la latitude. — Celle que lui donne
Ptolémée, paroît être le résultat
d'une distance terrestre. Ibid. 52.
M. D'ANVILLE, après avoir
discuté ces résultats, fixe cette
latitude à environ dix-huit degrés,
54.

MEPOS. Voyez COHORTE.

MHPO'S. Equivoque sur ce mot. Mém. Vol. XXIII, 259.

MÉROU, montagne. Sa polition — Dionylos y fait rafraîchir ses troupes. — Fiction des Grecs à ce sujet. Mém. Volume XXXI, 162 & 163.

MEROUÉE épouse Brunehaut. — Nullités de ce mariage. — Il se reure dans l'assle de S. Martin. - En sort à cause du désastre. -Vient trouver Brunehaut. Mém. Volume XXVI, 608 & 609; & Mémoires, Volume XXX, 638 & 639. Est tué par son confident Gailen. Ibidem, 639. Voyez BRUNEHAUT, FRE-DEGONDE & GREGOIRE de Tours.

ΜE

MÉROVINGIENS. ( Mémoire de M. GIBERT sur les ) Mém. Vol, XXX, 557. Epoque de l'usage de ce nom. - Il est rapporté communément à Mérouée. — Il est connu & il est en usage avant lui. — M. GIBERT le fait remonter à un Prince du temps d'Auguste. — Il examine si l'on sait en quel temps ce nom a été en utage. Ibid. 558. Le plus ancien ouvrage où il se trouve, est l'abrégé de Frédegaire, 559. Il le présente comme un nom nsité depuis long - temps. -Gregoire de Tours a pu en parler. — Jonas, moine de Bobio, en fait mention, 560. L'auteur des Gestes des rois de France le regarde comme fameux. — Formule d'anciennes loix qui en parlent, 561 6 562. M. GIBERT en conclut que le nom de Mérovingiens le trouve chez les Francs dès qu'ils ont eu des historieus; que ce nom étoit célèbre & le donnoit quelquesois à toute la nation. — Il foutient qu'il ne vient point de Mérouée, 563 & 564; parce que ses actions ne le

méritent pas; 2.º parce qu'il y avoit des rois Francs avant lui; 3.° parce que ce nom exilloit auparavant dans la Germanie, 564 & 565; 4.° parce qu'il en a trouvé un qui a laissé son nom à sa famille & à les sujets. — II ajoute que les anciens Chroniqueurs le sont tous copiés, & qu'ils ne méritent que peu de créance, 565 & 566. Examen grammatical du nom dont est formé celui des Mérovingiens. --M. GIBERT fait voir que le nom de Mérouée étoit celui de Maroboduus, 567. De que manière ce dernier nom a été composé chez les Launs.— Comment celui de Meroveus l'a été par les écrivains des VI.º & VII.º siècles. — Il soutient que Merovechus n'est point s'orthographe originale, 568. Ce que lignifie le mot Meroveus, 569. Obierwations historiques fur l'origine des Francs. — Opinions différentes fur cette origine. — Celle de Cluvier, qui fait une ligue de plusseurs peuples, adoptée par les Savans. — M. FRÉRET développe ce système, 570 & 571. M. GIBERT soutient qu'il est contraire à ce que l'on fait de plus certain; que suivant Tacite & Pline, les Germains ne pouvoient être distingués qu'en Bastames ou Hermions, Ingevons, Ifevons, Peucins, Wandales ou Windiles, \$72; que chaque espèce contenoit plufieurs peuples qui s'allioient ou se combattoient suivant l'intérêt préfent; que les Sicambres & autres autres alliés battus par les Romains, se retirèrent dans la forêt Hercynie, sous la conduite de Maroboduus. Mém. Vol. XXX, 573. Que d'eux descendent les Francs; que la ligue des Sicambres est démentie par les faits, ainsi que son renouvellement sous le nom de Franc. Ibidem, 574 & 575. Maroboduus chassé de ses Etats, se réfugie à Rome avec ceux qui lui sont attachés. — Ses sujets sont établis en Moravie par Tibère. — Vannius se réfugie aussi à Rome avec ses sujets, 576. Il est logé en Pannonie. — On ne connoît plus rien d'eux, finon leur révolte avec tous les -autres barbares, sous Marc-Au-Tèle. - Leur Chef étoit Marcomanès ou Marcomir. - Prince de ce nom, père de Pharamond. Les Francs paroissent pour la première fois en basse Germanie, 577. Gregoire de Tours les fait venir de Pannonie. — Hs étoient sans doute connus sous d'autres noms. - Paul Diacre & l'Anonyme de Ravenne disent au'ils ont demeuré dans le pays des Maurungani, désignés par Ptolémée sous le nom de Marovingi ou Marvingi, 578. Ce pays est le même que la Franconie & la haute Saxe, en-deçà de l'Elbe, 579; 580 & 581; d'où il fuit que l'ancien nom des Francs étoit Marvingi. — M. GIBERT remarque que la forme «caractérife un nom patronymique; qu'it lignifie destendans de Marwe; que Manve & Mare laus sont le Toine XXXIII.

même nom; queles Mérovingiens disparoissent de Pannonie, lorsqu'il en paroît en Germanie. — Les Francs mêlés des Sicambres, en affectent le nom, 574 & 582. Conformité des sujets de Maroboduus avec les Suèves, & des Suèves avec les Francs. — Leur chevelure les distinguoit de tous les autres Germains, 582 & 583. Le nom de Suève en venoit. -Manière d'arranger leurs cheveux, 583 & 584. Les enfans de Clovis les portent de même au portail de Saint-Germain-després. — Postérité de Maroboduus. – Elle conferve fon nom, 585.

ΜE

MÉSÈNE. Voyez EUPHRATE.

MESLE, en Poitou, capitale du
canton pagus Metullensis. — On
y battoit monnoie du temps de
Charles-le-Chauve. Mém. Vol.
XXXII, 788.

MESSALA - CORVINUS, préfet de Rome, abdique au bout de six jours; ses raisons. Mém. Volume XXIV, 304.

MESSENIENS (les) tuent le foi de Lacédémone; qui alloit facrifier chez eux. Mém. Volume XXIII, 273. Affiégés par les Lacédémoniens, ils le défendent pendant vingt ans & succombent.—Ceux qui furem pris surent joints dux Hilotes. Ibid. 274 & 28 r.

MESURES longues des Anciens. Estai de M. FRÉRET. Mém. Vol. XXIV, 432. Utilité de la cornoissance de ces mesures.— Mosures creuses liées avec les longue. — Leur lidion avec les poids. Ibidem, 433. Voyez Pords. Fs

Enumérations de diverses mefures anciennes, & leurs rapports. Mémoires, Volume XXIV, 444 & suiv. Détermination de leur grandeur. Ibid. 457 & Suiv. M. Fréret emploie trois moyens; le premier, de comparer la grandeur actuelle de quelques monumens anciens; le second, de comparer nos mesures avec celle qui sert à la crûe du Nil; le troissème, de comparer nos mesures actuelles avec celles qui se trouvent des Anciens, 457 6 465. Les melures creules sont formées par la cubature des mesures longues, 499. Table des différentes mesures des Grecs, 504. Les anciennes mefures grecques étoient très-petites. - Leur multiplicité par quoi occasionnée! — Variété des mesures & poids en France. - La plus longue mesure grecque étoit le stade, 5 1 9. Les anciennes mefures paroissent trop petites après la conquête de l'Asse, 520. Rapport des melures grecques & des metures romaines, 548. Elles varioient en Grèce d'une bour-Igade à l'autre, 149. Les metures simples tirées de la partie de la stature humaine dont elles portent le nom. — Elles ont précédé les melures compolées. Hist. Volume XXXI, 294. Voyez Co'u-DÉE, MILLE, PAS, PIED, STADE, &c. Ophervations de M. GIBERT sur les mesures. anciennes. Mém. Vol. XXVIII, 212. Il les divise en mesures communes, en mesures sagrées & en meines royales. Ibidem, 220.

Tableau des mesures anciennes, 224. Voy. PAS, PIED, POIDS & STADE. Réflexions de M. BONAMY sur l'évaluation de nos mesures. — Nécessisé de connoître les noms des mesures des. Anciens. Mém. Vol. XXXII, 787. Voyez MUID & SETIER. Mémoire de M. D'ANVILLE sur la mesure itinéraire arménienne. Hist. Vol. XXXI, 292. Voyez ASPARÈZE, MATE, MILLE, PAS, STADE & VÉTAVAN.

MÉTALLURGIE, professions infame en Perse. — On y traitoitles forgerons de profanateurs du feu. Mém. Vol. XXXI, 485.

MÉTAPHYSIQUE. Ce que c'est. Mém. Vol. XXXII, 149.

MÉTAUX. L'art de les forger sut trouvé par les Dactyles. Hist. Vol. XXIII, 30. On l'artibue austiaux Telchines, & encore aux. Curètes. Ibid. 38 & 42.

MÉTELLA, veuve de Scaurus, remariée à Sylla. — Elle étoit portée à la galanterie. — Quelle étoit sa famille. — Son avidité. Mémoires, Vol. XXIV, 258 & 250.

MÉTEMPSYCOSE (la) vient des Égyptiens. — En quoi confistoit. — Elle est enseignée dans l'Inde, par Budda, cinq cents ans avant Pythagore. Mém. Vol. XXIV, 396; Mémoires, Vol. XXXI, 134 & 328. Manière dont il l'explique dans le livre qu'on lui attribue. — L'anne doit revenir jusqu'à ce qu'elle, soit dans le corps dans parsait Sémanéen. —

Les preuves de la métempsycose des Indiens ne sont que des comparaisons. Mém. Volume XXXI, 328. Budda la retracte. Ibid. 330. M. l'abbé MIGNOT pente que d'autres Philosophes ne l'ont enseignée que comme une doctrine populaire; que c'étoit le sentiment de Timée de Locres, 331; que Pythagore & Platon, enseignant la réunion de l'ame à celle de l'Univers, excluoient la métempfycose.-Pourquoi les Philosophes l'ont enseignée aux peuples sans la croire, 332 & 333. Leur erreur, 334. La métempsycose suppose l'immortalité de l'ame. Inventée pour justifier la Providence, 132; ou pour prévenir les mauvais effets du dogme de la réfusion de l'ame. — Hérodote la donne aux Egyptiens. - Phérécides la tenoit des Phéniciens, & Pythagore pouvoit la tenir de lui, ou des Chaldéens ou des Indiens. - Elle n'étoit, en Egypte, qu'une doctrine particulière qui avoit ses contradicteurs. — Elle faisoit partie de la doctrine des Chaldéens.-Reçue de tous les peuples qui admettent l'immortalité de l'ame. — Porphyre semble confondre la *palingénésie* avec la métempsycose, en l'admettant chez les Perses, 133 & 134. Elle étoit enseignée chez les Gètes, les Thraces, les Germains & les Gaulois, 135; & Mémoires, Vol. XXIV, 362 & suiv. Les Juiss l'adoptent & des sectes de Chrétiens l'admirent. Mémoires, Vol. XXXI, 135.

MÉTON. Sa période regardée comme absolument juste. Mém. Volume XXIV, 416. Les Astronomes seuls connoissent la nécessité de la corriger. Ibidem,

MÉTRÈTE. Snellius suppose qu'il est le cube du pied.—Proportion du métrète attique avec le ptolémaique, & du métrète d'Antiochus avec l'italique.—On ignore d'où étoit formée cette mesure.—Proportion du mètre attique avec l'amphore romain. Mém. Volume XXIV, 499 & 500.

MÉTRODORÉ. Pline se plaît à l'appeler Philosophe. Mém. Vol.

XXV, 253.

MÉTROPOLE. Droit de métropole, ce que c'est. Mém. Volume

XXX, 310 & 311.

MEXIQUAINS. Fable fur leur origine. Hift. Vol. XXIX, 42. La peinture en usage chez cux. Hift. Vol. XXIII, 87.

MEYNE, rivière près d'Orange, en latin Argenteus amnis. Mém.

Vol. XXVI, 345...

MEZJERAD. Voy. BAGRADAS. MICHEL. Voyez RAPHAEL.

MICHEL-ANGE. Comment il a formé la coupole de Saint-Pierre. Mém. Vol. XXVI, 332. Accusé d'avoir fait mourir en croix un modèle de Christ. Mém. Volume XXV, 320.

MIESROB, hermite arménien qui réforme l'alphabet de son pays. Mém. Vol. XXXI, 361. Merveilles dont Moyse de Chorène couvre cette réformation. Ibidem,

386.

MIGNOT, (M. l'abbé) Associé en 1761. Hift. Vol. XXXI, 3. Son premier Mémoire sur les philofophes de l'Inde. Mém. Volume XXXI, 81. Second Mémoire sur les mêmes Philosophes. S'ils sont redevables à l'Egypte de leur doctrine & de leurs pratiques. Ibid. 114. Troisième Mémoire sur les mêmes. Examen des communications prétendues emre l'Inde & l'Egypte; preuves de la communication des Indiens avec les Perses, &c. 153. Quatrième Mémoire sur les mêmes. Exposé de leur doctrine, & comparation decette doctrine avec celle des Philosophes des autres pays, 212. Cinquième Mémoire fur les mêmes. Suite de l'exposé de seur doctrine & de la comparaison avec celle des autres Philosophes, 263.

MILES INFREQUENS. Voyez Enrôlement.

MILET, ville la plus considérable de la Grèce par le nombre de ses colonies. — Restitue à la Grèce la puissance sur la mer. Mén. Vol. XXIII, 158. Lui ouvre le commerce d'Égypte.-Fonde Abyde, Naucrates, Sinope & Trébizonde. — Les Milésiens étoient nés commerçans. — Leurs désauts. Ibid. 159.

MILICE (la) romaine sert de modèle aux nations qui aspirent à la gloire des armes. — On contresait leurs légions. — Esprit de la milice romaine. Mém. Volume XXXII, 318. Ses succès dûs à l'attention qu'on prenoit de former les soldats. Ibidem, 319. Dans les premiers

temps on levoit les légions au printemps & on les licentioit en automne. — L'an 350, on commença à les laisser sur pied pendant plufieurs années. — Celles qui faisoient le siège de Véies. ne revinrent qu'au bout de huit ans. — Pendant la guerre contre les Samnites on commence à neplus revenir de campagne. - La. seconde guerre Punique, &c. se firent avec les mêmes légions. qu'on recruta, 3 20. Des citoyens. devenus supérieurs se rendent maîtres des armées. — Augusterend les légions perpétuelles. — On n'en forme plus de nouvelles, on les recrutoit.-Tous les Romains. étoient soldats. — On ne pouvoit: entrer dans les charges avant dix ans de service. — Cette loi étoit en vigueur du temps de Gracchus... - Du temps de Romulus il y avoit quarante-fix mille hommes en âge d'aller à la guerre, & du temps de Servius il y en avoit quatre-vingts mille, 321. Voyez ENROLEMENT & LÉGION.

MILLE. Étendue du mille, suivant M. FRÉRET. Mém. Vol. XXIV, 507. Suivant M. MÉNARD. Hist. Vol. XXIX, 249. Le mille employé par les Grecs, dans l'empire d'Orient, est de sept stades & demi.—S.' Épiphane s'en sert. Mém. Volume XXVI, 88. Il est même réduit à sept stades.—Preuves de ce raccourcissement dans l'hexamille de Corinthe & dans l'hexamille de la Chersonèse. Histoire, Vol. XXXI, 297 & suiv. Agathias consond l'ancienne.

mesure avec la nouvelle. Histoire, Volume XXXI, 299. Mille, employé dans la Méditerranée, dont trois sont un agash de Turquie. — Mille, suivant Hésychius, de sept stades; suivant Photius, de sept stades & demi. Mém. Vol. XXXII, 530.

MILLE arabique. Son étendue. Mém. Vol. XXIV, 543 & 546; Mém. Vol. XXVIII, 248; & Hist. Vol. XXXI, 299.

MILLE (le) arménien est estimé sept cents cinquante toises. Hist. Volume XXXI, 292 & 294. Il pourroit être le même que le romain. Jbidem, 295 & 296. Confusion des auteurs Arméniens dans l'étendue du mille, 298.

MILLE italique, plus long que le romain. Mém. Volume XXVIII,

MILLE lombard, plus étendu que le mille romain. Histoire, Volume XXIX, 258.

MILLE oriental, dont trois valent le pharsangue. Mém. Vol. XXXI, 391.

MILLE romain. Mémoire de M. D'ANVILLE sur (le) — On peut trouver sa longueur sans avoir recours au pied romain, qui, par les dissérentes opinions qu'on en a, donne une disparité de messure peu satisfaisante. Mém. Vol. XXVIII, 346. L'intervalle messuré entre Narbonne & Nismess manque de justesse. — Désaut de précision dans Strabon sur ses estimations. — Suivant la mesure prise entre Bologne & Modène, le mille contient sept cents soi-

xante - cinq toiles quatre pieds. Ibid. 347. M. D'ÁNVILLE pense que les itinéraires notent les milles fans fraction, 348; & qu'il seroit nécessaire d'embrasser un terrein plus étendu, où la diversité pourra rétablir la mesure, 3:49. En joignant l'espace de Bologne à Modène à l'espace de Bologne à Faenza, le mille se trouve de: fept cents quarante-huit toises p. 3 5 1; fi on y ajoute l'espace jusqu'à Rimini, l'évaluation du mille se trouve de sept cents cinquantefept toiles, p. 3.5 2; fi on prolonge la mesure jusqu'à Milan, le mille se trouve de sept cents cinquantesept toiles, p. 353. Suivant les. itinéraires, de Plaisance à la voie Flaminienne, l'espace produit un mille de sept cents cinquante-sept. toiles, p. 3 54. L'espace de Milan. à Plaisance, & de Plaisance à Rimini, produit un mille de sept. cents cinquante-fix toiles, &c.-- Les mesures de différentes. distances autour de Milan, dont: les lieux portent le nom des. colonnes milliaires, donnent un: mille de sept conts cinquane-deux. toiles deux pieds, p. 355: & suiv... M. D'ANVILLE estime la longueur du mille à sept cents cinquante-six toises, p. 358 & 361. Histoire, Vol. XXV, 187; & Mém. Vol. XXVI, 83. Fait voirl'impossibilité d'admettre celui que: produit le pied tiré du conge Farnèse. — Des distances mesurées. d'une colonne nulliaire à une autre, produisent à M. MAFFÉI un. mille de sept cents cinquante-six Fff iii.

414

toises; à M. Astruc un de sept cents cinquante-quatre toiles; à M. de la Bastide un de sept cents cinquante-deux toises deux pieds. Mémoires, Vol. XXVIII, 358 & 359. M. Manfrédi estime les intervalles milliaires des environs de Rome à cinq mille pieds capitolins, qui donnent un mille de fept cents cinquante-cinq toiles quatre pieds & demi. Ibid. 360. Voyez VOIES romaines. Mille romain comparé au stade. Pline emploie huit stades pour un mille. Dans la haute antiquité dix stades font un mille, mais Pline n'en fait pas la différence avec exactitude. - Il l'oublie dans l'estimation de l'enceinte de Babylone, ainsi que dans la mesure de la Terre d'après Eratosthène, 373. Les milles se comptoient des portes de Rome depuis Gracchus, 388, 389 & 395. Depuis Auguste ils se comptoient du milliaire doré. -Cette différence de temps apporte la différence d'un mille, d'où le premier mille de l'intérieur de Rome est tantôt plus long & tantêt plus court, 389 & Suiv. La colonne milliaire de la porte Capêne est parmi les antiquités du Capitole. — Son emplacement étoit à l'issue de la porte, 391 & 392. Sur quoi se sondent ceux qui prétendent que le premier mille a toujours été hors de la ville. — Réponse de M. DE LA NAUZE, 395 & 396. M. D'ANVILLE estime que les milles de la table Théodossenne sont milles romains; qu'ils ré-

pondent à trois parasanges; que dix stades, de ceux employés par Xénophon, valent un mille romain; & que le parasange répond à trente stades, 249. Voyez PARASANGE & STADES. Le mille itinéraire romain est plus étendu en Egypte que dans le reste de l'Empire. Mém. Volume XXIV, 453 & 562. Héron en fait mention. Ibid. 451. Il servoit pour la discipline militaire en Egypte, 452. Son étendue, suivant Héron, 559; & Mém. Vol. XXXII, 530.

MILLE turc. Mém. Vol. XXVIII,

376.

MILLIARÉSION, (le) frappé par Constantin, décide de la valeur des autres pièces. Mémoires, Vol. XXVIII, 706 & 707. Soixante à la livre d'argent. Ibidem, 710. Rapport des milliarésions anciens avec ceux du temps de Constantin, 723 & 724. Ceux-ci répondoient à deux filiques d'or, 724. Trois sortes de milliaréssons, 726.

MIMES & PANTOMIMES institués du temps de Jules-César.—Leur gloire va toujours en croissant sous les Empereurs. – Il y en avoit trois mille à Rome fous Constance. Histoire, Volume XXXI, 59. Voyez PANTOMIMES.

MINERVE. Fête de Minerve célébrée à Saïs. Hiff. Vol. XXXI, 22. Suffrage de Minerve, ce que c'étoit. Ibidem, 188. Statue de Minerve d'or & d'ivoire. — Le bouclier étoit de cuivre, & fondu

ΜI

Éparément. — Cette statue étoit, colossale, & pouvoit être vue depuis Sunium. Memoires, Volume XXXII, 780.

MINERVE (la) des Gaulois venoit de Marseille. Mémoires, Volume XXIV, 349. Elle étoit révérée long-temps avant César. Ibid.

MINERVE-orgatée est représentée par des pierres carrées. Mém. Vol. XXIII, 220.

MINERVE-poliade, divinité révérée par le corps entier des Athéniens. Hist. Vol. XXIII, 60.

MINES d'argent. Comment elles furent découvertes originairement dans les Pyrénées. Mém. Volume XXVIII, 296.

MINISTRATORES. Voyez

MINOS soumet les Cyclades & nettoie la mer de Corsaires. Mém. Vol. XXIII, 151.

MINUTULI. Voy. ASSARION.

MINYAS fait construire un monument pour garder ses trésors.— Trophonius & Agamède en sont les architectes, deux siècles avant le siège de Troie. Mém. Volume XXIII, 144.

MIROIR. Recherches sur les miroirs par M. MÉNARD.—La Nature fournit les premiers. — Les premiers miroirs artificiels sont de métal. — On en attribue l'invention à Esculape.—L'Exode sait mention de miroir. — Onen sait d'airain, d'étain, de ser bruni.—Les meilleurs étoient de Brindes. — Praxitèle en invente.

d'argent du temps de Pompée. Hijt. Vol. XXIII, 140. Junon, dans Homère, n'en a point à sa toilette. — Prodigalité dans les miroirs. — Les miroirs modernes furent d'une composition à peu près comme celle des Anciens. Ibidem, 141. Les Anciens ignorèrent les miroirs de verre & decrittal. — Les premiers de verre vinrent de Sidon, on ignore en quel temps. — Miroirs imparfaits. avec le vitrum obsidianum. — On. n'en fit pas avec la pierre spéculaire, 142 & 143. Domitien. le lert de phengite pour garnir ses. portiques & apercevoir ce qui's'y pallon. — Les miroirs des Péruviens, & ceux de pierre obsidienne, devoient faire le même effet. Mém. Vol. XXX, 488. Miroirs d'escarboucles cités par-Théophraste. — M. le comte DB CAYLUS en fait exécuter depierre de Bohème, qui ressemblent à ceux des Péruviens. Ibid. 466 & 467.

MISITHÉE, beau-père de l'empereur Gordien, l'aide de ses. conseils contre Sapor. Mém. Vol. XXIV, 135.

Missi Dominici. Voyez.
Conseil.

MISSORIUM. Ce que c'est. Voyez GREGOIRE de Tours.

MITHRA, MITHRAS. Son nom, Mihr, signifie amour. Mémoires, Vol. XXVII, 176; & Mémo. Vol. XXIX, 120. Les Brahmines. donnent celui de Mithraa au-Soleil, & peuvent l'avoir pris des. Perses. Mém. Vol. XXXI, 198.

C'est le nom que les Perses donnent au premier Etre & au Soleil, à leur Dieu par excellence. Mém. Vol. XXVII, 175, 176, 179 & 181; Mém. Vol. XXIX, 120; & Mém. Vol. XXXI, 198. Les Pères le croient né du mont Agdus. Mém. Vol. XXIII, 218. Porphyre l'appelle Eubulus. — Théodore de Mopfueste l'appelle Zarouan ou Hazarouan. — Epithètes qu'on lui donne dans les inscriptions. Mém. Vol. XXXI, 233. Etymologie de ce nom, suivant Scaliger, Hyde & Plutarque. - Il est distingué d'Oromaze. Ibid. 234. Les Grecs le prononcent Mithras, d'où est venu Mithridate. Mém. Volume XXIX, 120. Il étoit le Dieu spécial de la Perse, & le Dieu wisible du vulgaire.-Ses mystères, établis par Zoroastre, se célébroient dans des antres. - Epreuves qu'on y faisoit. — Considéré comme le séjour des dieux & des demi-dieux. Ibidem, 121. Les Perses adorent Mithra pour luimême. — Son temple à Palmyre. - Son culte apporté par les Romains jusque dans les Gaules.-Les Romains le recoivent des Perses, l'embrassent avec une espèce de fureur, en célèbrent Les mystères & le transforment en homme, 122 & 123. Fable de sa naissance. — Ces idées sont opposées à celles des Mages. — Système de M. Mosheim sur le dicu Mithra. - Il en fait un Prince divinifé pour avoir purgé le pays de bêtes féroces. — Raison générale, tirée de la vénération des peuples pour leurs fondateurs, 124 & 125. Raisons tirées des monumens qui représentent ce Dieu en chasseur, des chevaux qu'on lui immoloit, & de la célébration de ses mystères, qui donnent lieu à nos mascarades. — Les conjectures de M. Léibnitz, qui fait d'Oromaze un Prince puissant, donnent lieu aux raisons de M. Mosheim, 126 & 127. Réponse qu'il fait aux objections fur l'horreur qu'avoient les Perses pour le culte des hommes déifiés. - Raison qu'il donne de la célébration des mystères dans des cavernes, 1 27. Bruker adopte ces opinions.-M. l'abbé FOUCHER soutient que les Perses n'ont point donné dans l'idolâmie; que leurs erreurs se réduisent au Sabaisme pur, 128; qu'il faudroit que les Perses eussent oublié leur prince Oromaze; que M. Mosheim n'entend pas les mystères de Mithra. — Le nom de Mithra n'est devenu nom de Roi que par abus, 129. L'esprit de ténèbres, conservé en Orient, ne peut avoir l'idée que lui attribue Léibnaz, 126, 127 & 130. M. l'abbé FOUCHER ajoute que les monumens représentent l'allégorie du Soleil; que les Nations représentent le Soleil, par un char de feu traîné par des chevaux fougueux, 131; que la célébration des mystères étoit un emblême des travaux du Soleil, 132. Inscription en l'honneur de Mithra sur un bas-relief. — Les premières inscriptions. MI

inscriptions qui fassent mention de Mithra paroissent au second siècle. — Description du bas-relief de la vigne Borghèse. Mém. Vol. XXXI, 419. Explication de l'inscription en parsi. Ibid. 421 fuiv. Fonctions de Mithra: protéger le juste, diminuer le mal & combattre Ahriman.-Zoroaltre ·lui consacre le premier une caverne. — Si les bas - reliefs sont relatifs à ses quatre apparitions annuelles. — Celui de la vigne Borghèse a rapport au printemps, 422. Son culte apporté chez les Romains au commencement du second siècle, par les pirates défaits par Pompée. — Altération dans fon culte. — Ses armes. — La couleuvre est son ennemie, 423, 424 & 426. Mithra est le Dieu suprême. — Cyrus juroit par lui. Mém. Vol. XXVII, 1766177. M. l'abbé LE BATTEUX répond à M. Mosheim que ce n'étoit point un héros, 1.º parce que les noms des Dieux peuvent avoir ' Été des noms d'hommes, donnés aux Principes; mais qu'il est plus vraisemblable que ce sont les noms des Principes qui ont été donnés aux hommes. Ibid. 177 & suiv. 2.° parce que l'homme se faisant mesure & modèle de ses idées, n'imagine rien sans lui attribuer ses affections, d'où il représente les agens célestes revêtus de figure humaine, 178. Les Perses représentent Oromaze, bon Principe, le même que Mithra, 176, combattant Arimane, fous le symbole d'un homme qui terrasse un Tome XXXIII.

- taureau. — Quelle étoit la nature ellentielle de ce Dieu. — Les uns en font un feu intelligent, &c. dont les parcelles sont des miniltres. - Hyde croit que le feu, & le Soleil même, n'étoient regardés que comme symboles de la divinité, 178 & 179. M. l'abbé LE BATTEUX répond que les Perses échirés pouvoient le penser, mais que le peuple les regardoit comme Dieux. — Ils étoient adorés dans le grand pyrée, où l'Archimage brûloit l'encens, ce qu'il fait encore en Caramanie, 180. M. l'abbé LE BATTEUX pense même que les Mages le sont souvent confondus avec le peuple. - De ce seu principe naissent deux Dieux, l'un bon, l'autre mauvais, 181 & 243. Ils, sont soumis à la médiation du grand Dieu, l'un comme lumière, l'autre comme ténèbres; l'un comme émanation de la gloire du grand Principe, l'autre comme une nécessité de conséquence, 181 & 184; pour tirer les variétés de l'Univers, 181. Allégories qu'ils en ont dû tirer. Fables qu'en rapporte Plutarque, 182 & 183. M. l'abbé LE BATTEUX pense que les six Dieux engendrés par Oromaze sont six attributs de ce Dieu; que sa triple extension peut signifier que le Soleil est au centre du monde; que les vingt - quatre Dieux, renfermés dans l'œuf, peuvent défigner vingt - quatre constellations, 184 & 243; que l'œuf percé par Arimane déligne Ggg

ΜI

les manyailes influences. - Arimane périra, & les hommes deviendront lumineux. — M. l'abbé LE BATTEUX observe que si Arimane périt, Oromaze, son contraire, doit cesser aussi. Mem. Vol. XXVII, 184. Alors finira la grande année. — Dieu se repose. - Cette interprétation de la théologie des Perfes est soutenue par plusieurs auteurs. — M. l'abbé LE BATTEUX remarque que la duplicité de Principes n'étoit d'abord que secondaire, mais qu'éblouis par la lumière, les Perses méconnurent l'Etre. Ibid. 185 & 186. Voyez AMOUR, ARIMANE & OROMAZE.

MITHRIDATE chassé d'Asie, &c. s'enfuit en Colchide. Mém. Vol. XXXII, 628. Ne pouvant s'y rendre par mer, il fait le tour par terre, partie à pied & partie en bateau. Ibid. 629. Origine de fon nom. Mém. Vol. XXIX,

MITTWOCH, mot allemand. Ce qu'il signifie. — Il a été corrompu.

Mém. Vol. XXIV, 571.

Mnévis. Son culte dû au service des bœufs. Hift. Vol. XXXI, 17.

MOAGÈTES, nom de plusieurs princes de Cibyre. Mém. Vol.

XXIV, 124.

MOCÈSE, fort aux portes de Césarée. — Julien l'avoit ruiné avec la ville, en haine du Christianisme. — Justinien le rasa & ferma la ville d'un fort mur. -Il bâtit dans l'enceinte, des édifices publics. Mém. Vol. XXVI, \$30.

Mod. Voyez Amour.

MODAIN. Position de cette ville.-Elle représente Séleucie & Créfiphon. Mém. Volume XXXII, 570. Veyez SÉLEUCIE.

MODESTUS copie grossièrement Végèce. — Son ouvrage est dédié à l'empereur Tacite. Mém. Vol. XXV, 461.

MENIA. Voyez POMERIUM.

MERA, nom donné à Dieu; pourquoi! Mém. Vol. XXXII, 99-

M Œ R I S. ( Differtation de M. GIBERT sur le lac de ) - Deux opinions sur la position; l'une au lac de Kern ou de Caroun, l'autre au canal Bahr-baten. — La première opinion est soutenue. par Santon & de l'Isle; la seconde par les PP. Catrou & Rouillé, Sicard, M." D'ANVILLE & Granger. — M. GIBERT le propose de faire voir qu'on ne trouve aucune trace du lac de Mœris dans le Bahr-baten. Mém. Vol. XXVIII, 225; que celui de Mœris subsiste encore dans la même forme que les Anciens ont indiquée. — Cartes originales qui lui ont servi. — Description du lac, suivant Hérodote. Ibid. 226 & 227. Pêche immense qui s'y faisoit & s'y fait encore, 243. Diodore s'accorde avec Hérodote. Strabon en dissère en quelque chôse. — Canal sur la gauche du nome Héracléotique, dont il fait la description, qui aboutissoit au lac de Mœris. — Description qu'il fait du lac. — Pline semble

en parler, comme s'il n'existoit plus. Mém. Vol. XXVIII, 227 & suiv. Méla paroît corrompu fur l'étendue qu'il donne au lac. —M. GIBERT remarque d'après Hérodote, que ce lac devoit être très-étroit & très-long. Ibidem, 229 & 230; que Strabon en parle de façon à faire douter s'il désigne la même chose qu'Hérodote. — Il reconnoît que ce doit être le lac de Kern, dont parle Strabon, 230 & 231. Le canal s'y trouve de même. — On l'appelle aujourd'hui Bahr-Jousef ou mer de Joseph. - Description de ce canal, 232. C'est ce canal qui doit être le lac de Mœris, 233. Le lac de Kern n'est qu'une fondrière dont on a profité pour l'accul du Barh-Jousef, 234 bis. Son nom de kern signifie corne, 234. M. GIBERT soutient qu'Hérodote & Diodore n'ont voulu parler que de la partie qui étoit factice; au lieu que Strabon a restreint le nom de lac à la partie la plus étendue. - Le nom de bahr signifie encore aujourd'hui lac. — Hérodote entendant nommer Bahr-Mæris, a traduit par tac de Maris. - M. GIBERT fait voir que toutes les conditions des descriptions d'Hérodote & de Diodore sont remplies par le Bahr-Jousef, 235 er 244; qu'il est faix de main d'homme; qu'il est très-étroit & très-long. — Son étendue, 236 & 237. Les mefures qu'en donne Pline sont prises d'Hérodote, & se concilient entr'elles. — Sa polition

convient, 237 & 238 Sa diftance de Memphis s'accorde avec ce que les Anciens en disent, 238, 239 & 240. Le canal qui communique au lac, suivant Diodore, existe encore suivant Granger. — Portes qui fermoient l'entrée du lac. — Ruines d'une ville dans ce lieu appelé Babain ou ville des portes. - Les ruines où commence le canal, sont celles du labyrinthe, 241. Voyez LA-BYRINTHE. Les pyramides placées dans le lac de Mæris par Hérodote, ne sont point les ruines qui forment une île dans le Kern. - Leurs ruines pourront se retrouver dans le Bahr-Jousef, 242 & 243. M. GIBERT soutient qu'il n'y a point eu de lac de Mendes, 243; que le Bahr-baten ne peut être le lac de Mœris; 1.º par sa position, 2.º par son étendue, 3.º parce qu'on pourroit prendre un canal quelconque du Nil tout comme le Bahr-baten, 244 6 245.

MŒURS, de trois sortes dans la poëssie comme dans la peinture. Mém. Vol. XXV, 274.

MOIS. Les mois lunaires étoient employés chez toutes les nations, dans les premiers temps. Mém. Volume XXIV, 413. Liste des mois de Perse. Mémoires, Vol. XXXI, 54.

MOLDAVIE, démembrée de la Valakie. — Sa capitale est Iassi. — Le lieu appelé Roman peut être Prætoria Augusta. Mém. Volume XXVIII, 459. Petrodava répond à Piatra, Zuzi - dava à

Gggij

Suezava, Netin-dava à Sniatin. Les Rhatacensii répondent à Radauz, Docirava à Dorna, Palda à Ballad. - M. D'ANVILLE remarque sur ces terminaisons dava, que les esclaves de cette nation étoient appelés Daves. — Voie Romaine qui subsiste dans toute la longueur de la Moldavie jusqu'à Bender ou Tighino. Mémoires, Volume XXVIII, 460 & 461. Rivières de Moldavie connues d'Hérodote avec exactitude; le Prut qu'il appelle Pyretos, le Siret qu'il appelle Ararus, le Naparis actuellement Proava., l'Ardgis actuellement Ordessus, l'Aluta qu'il appelle Tiarantus. — Constantin - Porphyrogénète les détaille moins nettement. Ibidem, 462. Voyez Gètes.

MOLON. Ses erreurs au sujet des Juiss. Hist. Vol. XXIX, 200.

Mona, île regardée comme le fanctuaire des Druides. Mém. Vol. XXIV, 411.

MONACO, Herculis portus, Herculis Monoeci partus. — Il est confondu avec Villefranche, — D'où vient le nom de Monoecus. Hist. Vel. XXVII, 134 & 135.

MONDE & Univers, si c'est une même chose. Mém. Vol. XXXII, 16. Dieu emploie toute la matière à la construction du Monde. — Elle est ancienne. — Sa figure. Ibid. 15, 16 & 17. Son éternité. — Sa persection. — Son mouvement sans fin. — Sa composition. — Formation de son ame, 17 & 18. — Exposition de M.

l'abbé le Batteux, 19 & 20. Comment elle participe aux proportions harmoniques, 22. Les Pythagoriciens fixent le nombre vingt-tept pour le terme de sa progression harmonique. — Pour quelles raisons! 24. Elémens dont est formé le Monde, 3.0 & 3.1. Il est tactile à cause de la terre, & il est visible par lefeu, 31. Il est le plus parfait des. effets produits, 40. Sentiment d'Héraclite sur le Monde. -Composition du Monde suivant Platon. — Il est né de Dieu. — Il est le plus parfait de tous les. ouvrages, 45. A vant la naillance, c'étoit le désordre d'une ame emportée par une force aveugle. — Opération de Dieu dans la formation du Monde, comparée au Musicien qui arrange les sons, 46. Son ame & fon corps font & ne sont pas éternels, 47. Ses. parties font l'ame, le corps & les animaux mortels. — Formation de l'ame du Monde, 48. Formation du corps du Monde, 49 & fuiv. IL conforme les individus comme un sceau appliqué, à la cire, 51. Raisons d'Aristote sur la conservation du Monde, 82 & 83. Dieu est le père de tous les êtres. — Monde sclon, les Stoiciens, 103. Vayez STOï-CIENS. Les Anciens croyoient te Monde sphérique, & pourquoi! Mém. Vol. XXXI, 243. Ils lui accordoient une ame, qui étoit: la chaleur du Soleil chez les Egyptiens, 244. Pythagore &. Platon la distinguoient du premier:

Etre. — Ils lui donnent deux parties, l'une incorporelle, & L'autre qui peut s'unir au corps. Les anciens Philosophes de l'Inde admettoient une ame du Monde, distinguée de la première Cause. Mémoires, Vol. XXXI, 245. S'il y a plusieurs Mondes. Ibid. 247. Les Indiens en admettent la pluralité. — Elle étoit admile par les Gnostiques, par les Archontiques, par S. Clément, 248 & 249. Les Indiens en admettent encore une pluralité successive. Ce dogme est reçu des Chaldéens. — Il est soutenu par les Stoiciens, 250; & Mém. Vol. XXXII, 103. Ils y ajoutoient l'identité des évènemens. Mém. Vol. XXXI, 251. Ce système est admis par Origène, Lbidem, 252. Il l'appuyoit sur l'Ecriture. - Les Indiens donnent cent ans à la durée du Monde, 253, lls croient à sa conflagration, 259. Cette opinion leur vient des Chaldéens. — Elle avoit passé chez les Grecs. — C'étoit celle des Stoïciens, - S. Épiphane l'attribue aux Egyptiens; mais les prêtres d'Egypte n'en convenoient pas. - Elle est admise dans l'Eglise, 260 & 261.

MONDEBURDEN. Signification de ce mot. Mém. Vol. XXIV,

\$77.

MONÉTAIRES (les) n'étoient point maîtres des titres ni des légendes. — Ils recevoient les ordres d'un des premiers Officiers de l'Empire. — L'Intendant des provinces dépendantes de l'Em-

pereur, pouvoit donner aux Monétaires des ordres sur le titre des monnoies, avant que le Sénat l'eût enregistré. Mémoires, Vol. XXXII, 267. Les Monétaires suivoient les Empereurs dans leurs voyages. Mém. Vol. XXIV, 95. L'usage des Monétaires Égyptiens comparé à la pratique des Astronomes. Ibidem, 100. Les Monétaires de Laodicée rendent. l'S des Latins par le sigma grec E. Hist. Vol. XXIII, 174.

MONJOS d'Arras, Poëte du XII. fiècle. Mémoires, Vol. XXIV,

679.

MONMOUTH, (Géoffroi DE) auteur du Brut. Hiss. Vol. XXIII,

240.

MONNOIE, inconnue en Grèce avant le commerce des Eginettes. Mém. Vol. XXIII, 161. Elleétoit en usage en Asie long-temps. avant Alexandre. Mem. Volume-XXIV, 30. Les premières étoient de métal informe. Les médailles. font de pures monnoies, à l'exception de quelques Impériales. Ibid. 34. Les monnoies d'or & d'argent. étoient à la disposition de l'Empereur, & celles de bronze à la disposition du Sénat. — Le petit bronze frappé hors de Rome sans. L'intervention du Sénat. Mém. Volume XXXII, 270. Voyez MÉDAILLES. L'empereur faisoit frapper, lors de sa proclamation, des monnoies d'or & d'argent à son-coin. — Il n'avoit besoin de l'aveu du Sénat que pour les monnoies de bronze la-. tines. Mém. Vol. XXIV, 107. Ggg iij

Droit de battre monnoie. Voyez ASIE. Endroits où l'on a frappé monnoie. Voyez BAYEUX, CHÂLONS, LANGRES, MESLE, NARBONNE, ORLÉANS, PARIS, QUEN-TOVIC, REIMS, ROUEN, SENS, STRASBOURG & VEISSEMBOURG.

MONNOIE Romaine. Differtation sur son état sous Constantin le Grand, par M. Dupuy. Mém. Vol. XXVIII, 647. Etat de la monnoie Romaine depuis son origine jusqu'à Constantin.—Les Romains n'eurent d'argent monnoyé à eux propre qu'après les guerres de Pyrrhus. - Il leur venoit d'Illyrie comme marchandise. — Première monnoie de cuivre frappée par Servius. — II fait frapper une médaille d'argent. Ibid. 648 bis. Erreur de ceux qui tirent le nom de numus de Numa, 649. Voy. As, DENIER, Livre, Quinaire, Ses-TERCE, SESTERCION & SILIQUE. Le cuivre est presque la seule monnoie des premiers siècles de la République. — L'argent l'avilit en devenant commun. — On en multiplie les espèces. — Les espèces d'or. — L'aureus, appelé solidus, les semisses & les tremisses sont frappées sous Alexandre - Sévère, 683 & 684. Voyez AUREUS. Rapport du prix des métaux, 687. Il devient incertain, 698. Le rapport de l'or à l'argent approche beaucoup d'un à douze, 687 & suiv. - Il fe trouve établi en France

dans cette proportion, 602. Erreur de ceux qui en apprécient le poids sur le taux courant du marc.—C'est sur le prix du cuivre qu'on doit l'établir. — Reproche qu'on peut faire à Denys d'Halicarnasse à ce sujet, 693. Etat de la monnoie sous Constantin le Grand & quelques - uns de ses Successeurs, 698 & 706. Edit de Constantin qui fixe l'aureus. — Il fait frapper les milliarésions, 706. Le denier d'argent avoit déjà porté ce nom. — Les milliarésions décident la valeur des autres pièces. - Voyez MILLIA-RÉSION. Rapport de l'argent à l'or, 707, 708, 709 & 725. Soixante – douze sous à la livre d'or. — Soixante milliarésions à la livre d'argent, 710 & 725. Douze follis à la livre de cuivre. - Constantin ne change point le poids de la livre romaine, comme le prétend Godefroi.-M. Dupuy établit le contraire, 710 & 711; & fait voir que l'expérience faite fur les monnoies détruit cette opinion, 713; que Valentinien ne diminua point le poids de la livre dont Constantin avoit fait ulage, 714. Explication d'une loi obscure du code de Justinien, フェミクフェも; du mot occidua libra, & du mot aureus vitæ. — La taxe fur les aurileguli ne prouve rien, 7176718. Ce que c'est que les aurileguli. — Le prix du modius de froment ne regarde point la diminution de la livre, 718 & 719. Son prix fous Valentinien, & du temps de Cicéron & de

Justinien. Mém. Vol. XXVIII, 720. Proportion entre l'artabe égyptien & le modius. Ibid. 721. Trois sortes de milliaréssons & quaire sories de folis, 726 & 727. L'argent étoit en possession de servir au calcul, 728; l'or la lui enlève sous Constantin. — Erreur de Budée sur la livre d'or, 729. Le sou devient le pivot de tout calcul, 730. Les Grecs l'exprimoient par les parties.—Les Latins conservent leur méthode, en le divisant comme l'as, le sicilique, la sextule & le sextans. - Avantage de la réforme de . Constantin. — Elle subsistoit dans le x. siècle, 731 & 732. Nicéphore - Phocas inventa le tetartere. — Il donne la préférence à ses monnoies & rabaisse toutes les autres. - Tables de M. DUPUY. - Théorie du calcul des usures, 733 & suiv. Voy. USURE. Monnoie majorine, ce que c'étoit. — Elle embarralle les Savans, 746 & Suiv. Tables de M. DUPUY pour connoître l'estime des métaux, 749 & suiv. Réflexions de M. BONAMY sur l'évaluation de nos monnoies. — Nécessité de connoître les noms & la valeur des monnoies des Anciens. Mém. Vol. XXXII, 787. Anciennes fabriques de monnoies à Trèves, à Lyon & à Arles, établies par les Romains. - Les François les imitent. -Monnoie dont on se servoit sous les Empereurs. — Voy. DENIER & So U. Le Blanc trouve que les monnoies romaines & françoises étoient de poids égal, & croit que les François fabriquèrent de moindres monnoies. — Au temps de Charles-le-Chauve la livre d'or valoit douze livres d'argent. — Lieux où se sabriquoient les monnoies dans ce temps. — Les monétaires viennent chercher à Senlis de l'argent pour monnoyer & servir d'essai. Ibid. 788, 789 & 806; & ils en font des deniers semblables à ceux qu'on appelle deniers de boîte. - Jusqu'au règne de Philippe I." la livre romaine sert dans la fabrication des monnoies. - Lorsqu'il est fait mention de livre, c'est réellement le poids d'une livre. — Sous ce règne on emploie le poids de marc de huit onces, & les noms de livre, sou, denier deviennent imaginaires. — Abus qui suivirent le changement des monnoies, 789, 790 6 791. Lepoids de marc, substitué à la livre romaine, donne lieu à la fabrication d'un grand nombre de monnoies. — Voyez ECU & FRANC. Le changement de monnoies se fait par degrés, 791; & dérange le commerce. Raisons de ces changemens, 793. Contrats par marc désendus, & pourquoi! — Contrats où les espèces étoient exprimées, 794. Cette attention s'évanouit, & on n'exprime plus que la dénomination des monnoies, sans égarde à la valeur. — Toutes les fois qu'il est question de monnoies par leur dénomination, il faut examiner ce qu'elles valoient au temps dont on parle. — Avant Philippe I."

deur dénomination est une valeur réelle; depuis, il faut les comparer au marc. Mémoires, Vol. XXXII, 795. Évaluation de plusieurs sommes conformément à ce principe. Ibid. 796 & suiv.

MONTAG, mot allemand. Ce qu'il fignifie. Mém. Vol. XXIV,

571.

MONTAGNA. Voyez APAMÉE.
MONTAMI, (M. DE) premier
Maître d'hôtel de M.s le duc
d'Orléans, trouve le fecret d'exécuter des vases de composition,
comme les Anciens. Mém. Vol.
XXIII, 367.

MONTARGIS. Son bailliage. Voyez

BAILLIAGE.

MONT-D'OR. Voyer AWARES. MONTMORILLON. Réflexions fur le prétendu temple des Gaulois à Montmorillon. Hift. Vol. XXV, 130. Position de Montmorillon. — Description de ce temple. — M. l'abbé LEBEUF croit que c'est un hôpital destiné aux Pélerins qui revenoient de Palestine; que les statues païennes placées au-dessus de la porte, y sont par ignorance. Ibid. 131. Le cimetière en paroît très - ancien. -Cet hôpital est donné aux Augultins réformés. — Description du portail, 132.

MOPSUESTE, ville de Cilicie, aujourd'hui Mestise. Mém. Vol.

XXXII, 709.

MORALE. Deux manières de la traiter; par sentences & par maximes, comme les Orientaux, Poëtes & Orateurs; ou par principes généraux, d'où se déduisent des conclusions. Mém. Volume XXXII, 152. La Morale des Gaulois consistoit en trois points capitaux. Mém. Volume XXIV, 372. Elle étoit enseignée par les Druides. Ibidem, 370. Voyez ARISTIPE & ARISTON de Chio.

MORBEC, (Guillaume DE)
Dominicain Brabançon, savant
en grec & en arabe, Chapelain
des papes Clément IV & Gregoire X, traduit les ouvrages de
Proclus. — Est archevêque de
Corinthe. Hist. Vol. XXXI, 145.

MORITASGUS, divinité locale des Senonois. — Son temple. — Roi de ce nom, à l'arrivée de César dans les Gaules. Mém. Vol.

XXIV, 361.

MOPMΩ'. Ce qu'il fignifie. Histoire, Vol. XXIII, 144.

MORTIERS. Voyez BOMBES.

MORTS, ( Evocation des morts) superstition très - ancienne, en usage chez les Perses. Examen d'un passage de Gregoire de Tours, sur le temps où l'on a commencé d'enterrer les mons dans les cités. Hift. Vol. XXVII, 176. Loi des douze Tables, qui défend d'enterrer dans les villes. - Elle étoit en vigueur dans les Gaules. — Exception particulière au VI. siècle. - Cene règle enfreinte vers le x. siècle. - Les Bollandistes font enterrer Saint Lidoire dans la cathédrale de Tours. Ibidem, 177. M. l'abbé LEBEUF remarque que le mot ecclesia signifie la cathédrale; que celui de basilica désignoit toute

M O

autre église. — Saint-Martin son successeur, fut enterré dans le cimetière public. — En quel endroit étoit placée cette basilique de Saint-Lidoire. Histoire, Vol. XXVII, 178 & 179.

MORZOUK, capitale du Fezzan. Mém. Vol. XXVI, 75.

Mosaïque. Les mosaïques viennent des, Grecs aux Romains. - Elles sont perfectionnées dans les temps modernes. — Manière de les construire. — D'où s'en tiroient les matériaux. Mém. Vol. XXVIII, 590. Il y en a simplement en émaux. — Fragmens découverts par Furietti.- Fameuse mosaïque de Préneste. — Ce qu'elle représente, Ibid. 591 & 592. Mosaïque trouvée au temple de Palestrine, publiée par le commandeur d'Al-Pozzo. Mém. Vol. XXX, 5.03., Elle est transportée au palais des princes de Palestrine & gravée à différentes fois.—Analyse des différentes opinions des Artistes & des Antiquaires. Ibid. 504. Opinions de Kircher, de Bianchini, de M. le cardinal DE POLIGNAC & de l'abbé Dubos, 505 & 506. Explication de M. l'abbé Barthélemy. 1." Partie, 507. Il cherche dans la mosaïque même son explication.—Il trouve que l'habillement des soldats est Romain; l'aigle, celle de l'Empire; les autres armes, celles qui étoient en ulage sous les Empereurs; & conclut de-là qu'elle représente le mouvement de l'Egypte à l'arrivée de l'Empereur, 508 & 509; & que les Tome XXXIII.

détails conviennent à l'empereur Hadrien. — Traits de sa vie qui conviennent à la mosaïque, 509 & 510. La forme des lettres tracées dans ce monument, indique le second siècle, p. 511 & 533. Les vases appelés rhyton étoient en ulage en Egypte. — Voyez RHYTON. M. l'abbé BAR-THÉLEMY croit que le temple où cette mosaïque fut trouvée étoit un temple de Sérapis, 510 & 511. Il le prouve par l'inscription de Hermaiscus, par la construction du temple, 512 & 513; & par la dédicace de ce temple. qui concourt avec les dernières années d'Hadrien, 513 & 514. Pourquoi les noms des animaux y sont tracés en grec! 514 & 530. En quelle saison l'Empereur elt arrivé en Egypte, 514, 515, 518 & 532. Le lieu de la scène est un canton de la haute Egypte; l'île d'Eléphantine, 516, 526 536. Quelle raison put porter l'Empereur à faire ce voyage! 517. 11. Partie. Les figures représentent Hadrien, la ville de Syène, les officiers & soldats, & les prêtres Egyptiens, 518 & 519. Effigies de divinités égyptiennes. — Chandelier porté fur une table carrée; leur usage chez les Anciens. — La table pourroit représenter le tombeau d'Ofiris.— Fête d'Egypte, 519 & 520. Chaste à l'hippopotame.—Egyptiens occupés à des travaux rustiques; leurs habillemens, - Figure avec un chapeau à la chinoise, 521. La partie superieure de la Hhh

mosarque représente les Ethiopiens à la chasse. — Les édifices sont des temples. Mém. Volume XXX, 522. Les tours sont la · demeure des Prêtres; pourquoi elles étoient extrêmement élevées. ... Un autre temple, avec une cour & une fenêtre, pourroit être l'afile d'Apis. — Tour pour la retraite des ibis. Ibid. 523. Palais égyptien qui pourroit représenter le Prétoise, -- Cérémonie religieule dans un propylée, 5246525. Raines qui représentent peut-être le temple de Cnuphis, 525. Goût des Egyptiens dans leurs bâtumens, 5 26. Difficulté de construire des combles dans ce pays.—Frontons & toits hérissés de pointes. — Palmiers autour des temples, 1 527. Les temples sont tournés vers le Nil. — Forme de leurs bateaux, 528. Différens bateaux construits par les Egyptiens; il y en avoit avec des maisons, 5249; & le fleuve en étoit quelquesois couvert. — Les voiles étoient de papyrus, & le gouvernail étoit sur le flanc. — Ressemblance de ces : baseaux à ceux des Chinois. — Les animaux, 530. Dérangement dans la mosaïque qui cause de l'obscurité dans les noms mal placés, 5 3 1. Description de l'ibis. -Cochon, finge, spanes ou eale, 532; crocodile-panthère, animal extraordinaire; crocodile terrestre. - Cesanimaux servent à l'explication du monument, 533. Agras, · ferpent - géant, honocentaure, rponestue, nabun, 534 & 535; finge à tête de lion, cameléopard,

fphinx, thoantes. - Les arbres & les plantes. — Les ouvertures des rochers peuvent représenter les carrières, 535 & Juiv.

MOT. Voyez AMOUR.

MOTS. Nécessité d'étendre leur fignification. Mem. Vol. XXVI, 660.

Moulin à eau, machine rare du temps de Strabon. Mém. Volume

XXIV, 71.

MOYSE, homme supérieur par son génie & son courage, bâtit plu-lieurs villes. — So met à la tête des - étrangers chassés d'Egypte.-Bâtit un temple; pourquoi il n'y place point d'images! — Manéthon le fait prêtre d'Héliopolis. Histoire, Vol. XXIX, 201. Helladius & Héphestion le font lépreux. Ibid. 202. Il est pris pour Musée par Artapan, qui jui donne l'invention des arts en Egypte. - Il challe les Ethiopiens d'Egypte & leur donne la circoncision. - Il bâtit la ville d'Hermopolis, se marie à la fille de Raguel & délivre les Juifs. - Prodiges opérés par Moyfe, 203 & Juiv. Acron le fait auteur de la circoneilion. -Conte que fait Trobellius-Pollion fur Moyfe se plaignant de mourir, 208. Législateur & historien des Hébreux, Moyse est en même temps premier poëte lyrique. -On lui attribue le livre de Job. Hift. Vol. XXIII, 97 & 98. II n'eut de successeur, en poësse, que Débora & la mère de Samuel, jusqu'à David. Ibidem, 99. 52 religion est simple & très-philosophique. — Mal connue de ceux

qui en ont parlé. Mémoires, Vol. XXIV, 389 & suiv. Selon lui, Dieu a créé, mu & ordonné. Mém. Vol. XXXII, 53.

MOYSE de Khorène, auteur arménien du v.º siècle.—Son histoire peu exacte. Hist. Vol. XXXI, 292. Compare à cinq cents stades l'espace d'un degré. Ibid. 298. Il suppose une colonie chinoise en Arménie. Mémoires, Volume

XXXII, 357.

MUID. M. BONAMY fait voir, contre l'apinion de Dom Gervaife, que le muid, modius, de vin égaloit, en 822, vingt-quatre pintes de Paris, & qu'il varioit suivant les pays, les Princes & les Juges. Mim. Vol. XXXII, 803 & suiv. Dom Bouillart fait voir que le muid de blé, du temps de Louis-le-Débonnaire, ne petoir que quarante-quatre livres. Ibid. 804. Erreur de M. le préfident HÉNAULT, sur le modius frumenti, vini, hordei, 805 & 807. Evaluation de ces choses par M. BONAMY, 807 & 808.

MULLOS. Voyez LINGAM.

MUMIE. L'idée de mumie vient
aux Égyptiens en voyant les corps
defféchés des voyageurs, dans les
fables brûlans. Hift. Vol. XXIII,
119. Le nom vient d'un mot
arabe qui fignifie corps embanné.
Ibid. 120. Hérodote & Diodore
en parlem plutôt en voyageurs
qu'en physiciens, 121. Les Médocins s'en fervent dans les remèdes. — Les Arabes en sont
les inventens. — Galien n'a pas
comm ce remède, mais Aricenne

en parle, 130 & 131. Les Génois & les Vénitiens profitent de l'ignorance, & contrefont des mumies, 131 & 132. Ce n'est plus aujourd'hui qu'une curiosité, que les Médecins rejettent. -Ce remède fut accrédité sous François I", qui l'apporta d'Italie; outre cela les médecins François alloient étudier à Padoue. -Mathiole prend parti contre les mumies. — Les mumies des Célestins som fallisides—Description de ces mumies.-Autre description donnée par Hertzog, 132 or 133. Le principe de la durée des mumies est l'aridité. - Différences peu confidérables dans lés ornemens des mumies, 134. Lesauteurs parlent d'enduit de plâtre, mais c'est du blanc, pour attacher la dorure.-Mumie singulière dont parlent les auteurs de l'Histoire universelle. - M. de Brèves est trompé par les Arabes. - Mumies du P. Kircher & de Pietro della Valle inintelligibles, 135. Puits à Mumies décrits exactement par . M. Maillet. - Lis sont situés dans les plaines de Sacara, 136. Califes à mumies, il y en a de pierre; elles Sont communément de sycomore. -- Les mumies n'ont point de barbe; ce qui a été pris pour tel est une seuille de penseu, consacré A Lis, 137. Elles n'ont point non plus de pièces de monnoie fous la langue. La forme des enilles pouvoit varier, une vaché de bois : renferme le corps de la fille du roi Myceritr. - Les' munies des . pains font le plus grande partie Hhhij

des femmes. — Celles d'enfans sont très-rares. - Les caisses étoient peintes en dehors & en dedans. Histoire, Vol. XXIII, 138. On trouve des mumies dans la Bactriane, au rapport de Chardin. Hist. Vol. XXIX, 147.

MURCIA, divinité des poltrons-Mém. Vol. XXXII, 334.

MURCUS, nom qu'on donnoit à ceux qui se coupoient le pouce pour s'exempter du service. — Ce mot signifioit lâche. Mém. Volume XXXII, 334.

MURI, abbaye dans l'Ergan, fondée par Werner. Hist. Volume

XXIII, 219.

Mursa. Sa position répond à Essek. — Elle étoit de la basse Pannonie. Mém. Vol. XXVIII, 422.

MURUS. Voy. POMOERIUM.

MUSÉE. Ses hymnes supposés.

Hist. Vol. XXIII, 25. Observations de M. Fréret sur la collection desoracles qui portoient son nom. Mém. Volume XXIII, 187. Cette collection existoit du temps de Solon & de Pisistrate.

On suppose ce Musée disciple d'Orphée, quoiqu'il ait vécu depuis Homère & Hésiode. Ibid.

191. On ignorede quelle manière on consultoit ce recueil, 192.

Musée reconnoît le système de l'émanation. Mém. Vol. XXXI, 240.

MUSIQUE (la) est aussi ancienne que les hommes. Histoire, Vol. XXIII, 86. Grossière dans son origine. Ibidem, 88. Fait peu de progrès en Égypte, 94. Elle sut connue des Patriarches, 95. On voit des chœurs accompagner les danses autour du veau d'or, 97. David est appelé chantre par excellence. — Il établit quatre mille chamres, 100. La musique devient l'occupation héréditaire des Lévites. — Magnificence des concerts exécutés dans le temple, 101. Les Juifs & les Israëlites, après leurs schismes, luttent pour la magnificence de leurs fêtes, 102. Hérode rassemble tous ceux qui avoient de la réputation en musique, 107. La musique dépendoit des mœurs & faisoit partie de la guerre; le Magistrat s'en occupoit. Hift. Vol. XXIX, 162. Comparaison de la musique avec la poësse lyrique. Mémoires, Vol. XXXII, 453. Elle étoit un. remède dont les Grecs faisoient ulage. - La sciatique se guérifsoit par le son de la flûte, cela s'appeloit decantare loca dolentia. Ibid. 503. Voyez ACCENS.

MUSIQUE CÉLESTE. Voyez

PYTHAGORICIENS.

MUSONIUS. (Caïus-Rufus) Son origine. — S'applique à la philofophie stoïque. Hist. Vol. XXXI, 131 & 137. Faisoit le métier des fortifications.—Soupçonné d'avoir fait passer la charrue sur Jérusalem, après sa prise. — Exilé par Néron à Giare. — Il avoit empêché Rubellius de dépouiller Néron. — Giare manquant d'eau, Musonius y découvre une fontaine. Ibid. 132. Revient à Rome, & stut de la députation de Vitellius à Antonius. — Impertinence du

discours qu'il fit. — Il accuse Egnatius, pour venger Soranus, & obtient sa condamnation. Hist. Vol. XXXI, 133 & 134. Reste à Rome lorsque Vespasien en chassa les Philosophes. — Sa fille mariée à Artémidore, ami de Pline. — Propos de Musonius. — Ses maximes. Ibid. 134 & 135. Il conseilloit le mariage & la culture de la terre aux Philosophes, 137.

MUSONIUS Babylonien, confondu avec l'autre, étoit cynique. — Il fut emprisonné par Néron. — Philostrate l'approche d'Apollonius. — Ses liaisons avec Apollorius. Hist. Volume XXXI, 137. It su condamné avec ceux qui devoient couper l'isthme de Corinthe. — Donne occasion à un dialogue de Lucien. — Quelques - uns croient que Néron le sit mourir. Ibid. 138.

MUSULMANS (les) tolèrent toutes les religions qui reconnoissent l'unité de Dieu. — Ils abattent les pyrées des Perses, & insultent les Mages. Mémoires, Vol. XXXI, 481 & 482.

MUTATIO signifie, dans les Itinéraires, les lieux où l'on changeoit de chevaux. Histoire, Vol. XXV, 77.

MYCERIN, roi d'Égypte, embaume sa fille dans une vache de bois. *Histoire*, Vol. XXIII, 138.

MY 0S - HOR MOS, aujourd'hui Casir, port célèbre d'Égypte trèsfréquenté, pour l'Inde, du temps des Romains. Mém. Vol. XXXI, 205 & 206.

MYRIOFITO. Il en est parlé dans les Byzantins. Mém. Volume XXVIII, 344.

MYRLEA. Voyez APAMÉE. MYRRHE, goinne résineuse. Hist. Vol. XXIII, 123.

Mys, célèbre graveur. Mém. Vol. XXXII, 773. Il grave, sur le bouclier de Minerve, le combat des Centaures & des Lapithes.— Il avoit l'estime de Parrhasius.— Pline le met au-dessous de trois autres. — Ses gravûres devoient être traitées de reliefs. Ibid. 779 & 780.

MYSTÈRES, culte secret rendu à quelque divinité.-Ceux d'Isis & d'Osiris, en Egypte; de Mithras, en Asie; de la mère des Dieux, en Samothrace; de Bacchus, dans la Béoule. Mém. Vol. XXVII, 226. Les mystères Phrygiens y avoient beaucoup de rapport. Mém. Vol. XXIII, 254. Les mystères de Vénus, dans l'île de Chypre; de Jupiter, en Crète; de Castor & Pollux, à Amphisse; de Vulcain, à Lemnos; de Cérès & Proferpine, à Athènes, connus sous le nom de mystères Eleusiniens. —Voyez Erechtée & Ge-RARÆ. Ces derniers étoient les plus fameux. Mom. Vol. XXVII, • 226 & 227. Les mystères prirent naissance en Egypte. -Le v 1.º livre de l'Enéide en est une description. Ibid. 226. On venoit, des confins de la terre, s'initier à ceux d'Éleusis.—Néron n'ola le présenter pour s'y faire.

Had iii

initier. - La tête de Diagoras fut mise à prix pour les avoir révélés.-Ces mystères s'appeloient Initia, pourquoi! - Ce qu'on y enseignoit. Mém. Vol. XXVII, 227. Ils furent apportés en Europe par Orphée, & établis à Athènes par Mulée. — Pythagore en étoit partifan. - Idée qu'en donne Thémestius. — Ils représentoient l'idée de la vie & de la mort. -Pythagore w apprit à connoître l'unité de la cause universelle. Ibid. 228 & 230. De ces initiations naissent les allégories célèbres de l'antiquité. Les descentes d'Hercule aux enfers, &c. en vienment. -L'Hiérophante en étoit le principal acteur; il représentoit le Demiurge, & ouvroit la soène par un discours emphatique. — Le fragment d'un de ces discours est de la plus haute antiquité, 229. Virgile semble l'avoir en we dans fon v 1. livre, 230; il représente, dans ses vers, la doctrine de Pythagore. - L'objet des orgyes est de faire voir la faussie du Polythésime, & d'y Substituer l'unité du Principe actif, 230 & 231. M. l'abbé LE BATTEUX fomient que leur objet a'elt pas équivoque; que c'est des mystères que partent les traits lancés contre les divinités vulguires par les Philosophes, & - S'ils deviament abus, ce fut par in corruption des hommes, 232.

MYSTERES de Samothrase. Voyez Cadires.

MITROLOGIE, émile nécelhire

aux Poëtes & aux Peintres. Hift. Vol. XXIII, 17. L'hypothèse d'Évhémère n'en est pas la seule cles. — Les Grecs proposoient, sous l'enveloppe des fables, seurs idées sur la physique, &c. suivant Strabon. Ibid. 18. L'étude de la mythologie n'est digne des esprits sensés que pour enrichir la poësse & faciliter la secture des Anciens, 50. La mythologie des poètes du Nord est tirée de l'Edda. Mém. Vol. XXIV, 395.

MYTHOLOGISTES (les) dérivent faussement de l'hébreu ou du syriaque les noms des dieux Grecs, qu'il eût fallu tirer du cophte, puisque ces Dieux venoient d'Egypte. Mém. Vol. XXIII, 246.

MTTOE. Ce mot a quatre acceptions; dans la première lignifition c'est un discours. — Il lignifie l'apologue, la construction du poème épique & dramatique, & le système religieux des anciens peuples. Min. Vol. XXXII, 164. Acception qu'il a dans Platon. Ibid. 176.

## N

NABOCOLASSAR ou NABU-CHODONOSOR II. Commencement de fon règne. Mém. Vol. XXXI, 42. Hérodote l'appelle Labynit. — Il passe sept armées parmi les bêses. — Ca interrègne eccupé par ses sils. — Il remonte sur le trône. Isid. 43. Tempe de fa mort, 44. Voy. NABONIDE.

NABONASSAR fupprime les selles des Rois ses prédécesseurs.—Les années de son ère déterminées par le Canon. Mém. Volume XXXI, 40. En quel temps commence fon époque. — Elle est établie sur le méridien de Babylone. Mém. Vol. XXVII, 123. Ce n'étoit point une ère civile, mais seulement astronomique. Hid. 126 & 130. Les années égyptiennes de cette ère n'étoient nullement en usage à Babylone, 126. Voyez ANNÉE Babylonienne.

NABONIDE, nom commun aux rois de Babylone.—Sous ce nom pourroit se trouver um Roi qui régna avec Cyrus.—M. GIBERT le supprime du Canon. Mém. Vol. XXXI, 42. Ce doit être le même que Labynit dans Hérodote.—Le nom de Nabonide venoit de Nabo ou Labo, divinité chal-

déenne. Hid. 43.

NABOPOLASSAR ou NABU-CHODONOSOR I<sup>o</sup>. Commencement de son règne. — Se joint au roi des Mèdes. — De Général d'armée il devient roi de Babylone. — Conformité des traditions Juives à ce sujet. Mémoires, Vol. XXXI, 42. Il épouse la fille d'Astiages. — Ctésias veut que ce soit Cyrus. Ibidem, 45 & 46.

NABUCHODONOSOR bâit
Babylone presque tout à neuf.

Mémoires, Volume XXIV, 441.
Il y transporte les habitans de
Judée, &c. — Il vouloit qu'elle
contint tous les peuples dont il
avoit projeté la conquête. —

Étendue de son palais. Ibidem,
524, 525 & 526.

NÆOMAGUS. Il n'y a point de

ville de ce nom dans le Valois. Hist. Vol. XXXI, 239.

NAGIDUS. Voyez AGIDUS. NAHAR-MALCHA. Voy. EUPHRATE. NAITRE. Ce que c'est. Mém.

Vol. XXXII, 47.

NAN-KIN. En quel temps elle devient siège de l'empire Chinois, & en quel temps elle cesse de posséder cette dignité. Mém. Vol. XXXII, 620 & 621. Son étendue comparée à celle de Babylone. Voyez BABYLONE.

NAPATA. Sa position. Mém. Vol.

XXVI, 49 & 50.

NAPLES fut fondée, par les Rhodiens, sous le nom de Parthénope. Mém. Vol. XXIII, 155.

NAPOCA. Sa position à Doboca.— Ce n'est point Kolos-var, qui pourroit être Ulpianum. Mémoires, Vol. XXVIII, 453.

NAPOULE. Voyez ATHENO-

POLIS.

NARBONNE. En quel temps elle fut fondée. Hift. Vol. XXIII, 162; & Hift. Vol. XXV, 80. Colonie Romaine fondée par Jules-César. Hift. Vol. XXIX, 229. Elle y est conduite par Craffus. — Appelée Narbo Marcius, & non pas Martius. - Les étymologies de ce nom, tirées · de celui de *Mars* & de la légion Martia, sont fausses. — D'où elle a pris le titre de Decumanorum colonia, & celui de Julia paterna. Hift. Vol. XXV, 79 & 80; & Hift. Vol. XXIX, 229. Sa première colonie étoit civile, la seconde militaire. — Narbonne

étoit florissante du temps de Pythéas. — Elle fut bâtie par les habitans du pays, appelés Atacini. -- M. MÉNARD conjecture qu'ils pourroient être ceux appelés Elesyces, ou peut-être les Brebyces. Hift. Vol. XXV, 80. Polition de Narbonne à l'égard de la mer. - Son port considérable, & regardé comme celui de toute la Gaule. — Les vaisseaux y remontoient par l'embouchure de l'Aude. Ibidem, 81. On y élève une statue à Julia - Domna. -Taurobole célèbre pour la santé de Septime-Sévère. — Attachement de la ville de Narbonne pour ce Prince. Mém. Vol. XXXII, 754. Batonius, premier Flamine, fit le sacrifice. Ibid. 755. On y battoit monnoie du temps de Charles - le - Chauve, 788.

NARBONNOISE. Description de la Gaule Narbonnoise, selon le texte de Pline, par M. MÉNARD. Hist. Volume XXV, 65. Ce nom fut donné à la province sous le règne d'Auguste. - Avant ce temps Narbonenses ne significat que les habitans de Narbonne. Ibid. 66. Etendue que Pline donne à cette province. Histoire, Vol. XXIX, 248 & 249. Estimation qu'en fait M. MÉNARD. Ibid. 249; & Hift. Vol. XXV, 66. Ses limites du côté de l'Italie. Ibid. 68 669; du côté du septentrion, 69 6 70. Eloge de cette province. — Plan de vigne appelé Narbonica. — Ses villes jouissoient du droit Latin. - Plusieurs de ses habitans furent reçus au Sénat,—

Leur politese, 71. Cette province contenoit quantité de colonies Romaines; savoir, Arles, Narbonne, &c. Mémoires, Vol. XXXII, 656 & 657. Contre l'opinion de Marca, ses peuples participent à la fête donnée à Lyon par Drusus. Ibid. 662.

NATRON. Son effet sur les corps. Hist. Volume XXIII, 123. Ce qu'en pensent les Chimistes d'au-

jourd'hui. Ibid. 124.

NATURE. Ce nom convenoit à l'ame du monde, fuivant les Stoïciens. Mém. Vol. XXXII. 105. Elle désigne, dans la philosophie ancienne, le Principe qui forme les êtres. Ibid. 113. Straton lui donne le principe d'activité universelle. - La Nature, employée long-temps avant lui, sous les nons d'Iss, de Rhéa & de Vénus, embrassoit confusément la cause, les effets & la manière de produire. — Elle reçoit des acceptions plus étroites par la philosophie réduite en art. — Confusion que causent ces acceptions, 121 6 122.

NATURE altératrice. Voy. ARISTOTE.
NATURE altératrice. Voy. ARISTOTE.
NAUCRATE, colonie Miléssenne.
Mém. Vol. XXIII, 159; & Mémoires, Volume XXVIII, 541. Médaille de cette ville, publiée par Haym.—Autre médaille du cabinet de M. Pellerin — Position de cette ville. — Son culte en l'honneur de Minerve.— Elle sait partie de la première Égypte. – Est la patrie d'Athénée. — Subsiste dans Fouah selont Pocockes,

Pocockes, & dans Samocrate selon Sicard. Mém. Vol. XXVIII, 540 6 541.

NAUFRAGE. Idée que les Anciens s'en formoient, à cause de la privation de la sépulture. Hist. Vol. XXVII, 51.

NAVIGATION. Comment les Anciens la faisoient. Mém. Vol. XXIV, 508. Celle des Indes ne leur étoit pas inconnue. Hist. Vol. XXVII, 63. Voyez CAR-THAGINOIS, EGYPTIENS, GRECS, MARINE, NÉCHOS & PHÉNICIENS.

NAUSTALO, mot corrompu, pour Magalo. — C'est Maguelone. — Cette ville devoitêtre confidérable au commencement du v. siècle. - Elle avoit un Evêque au v1.º siècle. — Port de mer près de la Grau. — N'est point Alonis. Hist. Volume XXVII, 116 & 117.

NAUZE, (Louis DE LA) de la Société royale de Londres, Associé en 1729. Hist. Volume XXIII, 12. Succède à la penfion. Hift. Vol. XXV, 8. Son Mémoire sur l'ancien système de la grande année. Mém. Volume XXIII, 82. Son Mémoire sur la différence des Pélasges & des Hellènes. Ibid. 115 & Suivantes. Son Mémoire sur la manière dont Pline a traité la peinture. Mém. Volume XXV, 215 & Juiv. Ses Remarques sur Eratosthène, à l'occasion de la latitude de Syène. Mém. Vol. XXVI, 101 & suiv. Le calendrier Romain depuis les Décemvirs jusqu'à la correction Tome XXXIII.

de Jules - César. Ibidem, 219 & Juiv. Remarques fur quelques points de l'ancienne Géographie. Mém. Volume XXVIII, 362. Ses remarques sur quelques récits d'Hérodote d'après les prêtres Egyptiens. Hift. Vol. XXIX, 64. Position de quelques villes Romaines vers le détroit appelé aujourd'hui Gibraltar. Mém. Vol. XXX, 94. Differtation sur le poids de l'ancienne livre Romaine, déterminé par la comparaison de quelques autorités de Pline, avec le poids des plus anciennes médailles Romaines en or. Ibidem, 359. Précis de son Mémoire où il recherche quel étoit l'enfant dont il est question dans la quatrième éclogue de Virgile. Hift. Vol. XXXI, 189.

NAXE. Epoque de son siége par les Athéniens, établie par Dodwel Mém. Vol. XXXI, 33.

NAXIENS, très-puissans sur mer. Mém. Vol. XXIII, 161.

NAXI-RUSTAN, endroit ainsi nommé par les Persans, où il y a quatre tombeaux. — Description de ces tombeaux. Hist. Volume XXIX, 134 & Suivantes. Voyez PALMYRE.

NAZAMONES (les) voyagent dans l'intérieur de l'Afrique. -Œghila, appelé Oughela par les Arabes, fait partie de leur pays. — Ils sont faits prisonniers par des Ethiopiens fort petits. Mém. Vol. XXVIII, 305. Ces Pygmées reconnus par Battel dans les Masimbas. Ibidem, 306. Voyez MASIMBAS. Le peu d'exactitude Iii

de Ludolf en parlant des Nazamones. Mém. Vol. XXVI, 70.

NÉALCÈS. Son tableau repréfentant un combat sur le Nil. Mém. Vol. XXV, 251.

NÉANT. Voyez PHYSIQUE.

NÉARQUE, Commandant de la flotte d'Alexandre. — Il examine les pays situés le long de l'Indus. — Est accusé d'inattention par Strabon. Mém. Volume XXXI, 214. Voyez GOLFE Persique.

NÉCESSITÉ ou DESTIN, est la raison d'Héraclite.— Les Anciens confondent cette idée dans la Divinité. Mém. Volume XXIX, 321. Elle est Dieu même. Mém. Volume XXXII, 98. Voyez DESTIN. Ce que c'étoit que la Nécessité suivant Démocrite & Parménide. Ibid. 233.

NÉCHOS, appelé par l'Écriture Pharaon-Nécao. — Temps où il commence à régner. — Il forme le projet de rendre sa nation commerçante. — Il entreprend de joindre le Nil avec la mer Rouge. — Ses flottes sur la Méditerranée & sa mer Rouge. — Il tente de découvrir l'Afrique. — Ses vaisseaux en font le circuit en trois ans. — Il se sert de Phéniciens pour cette expédition. Mém. Vol. XXXI, 193.

NÉE, aujourd'hui Nii-chori. — Elle est confondue par le P. Hardouin avec Νταχώμη. Μέπ. Vol. XXVIII, 326.

NÉMÉSIS, nom donné à Dieu; pourquoi! Mém. Vol. XXXII, 99. Sa statue. Voyez AGORA-CRITUS. NEOCLAUDIOPOLIS, ville de Paphlagonie. Dissertation de M. l'abbé Belley sur son ère. — On ne connoît qu'une seule médaille de cette ville. Mém. Vol. XXX, 324. Voyez GERMANICOPOLIS. Elle s'appeloit Andrapa. Ibidem, 335 & 337. Elle est comprise dans l'Hésenopont. — Ses Évêques. — Eutychius le Thaumaturge en étoit. — Sa position, 337.

NÉOCORAT. Ce que c'étoit. — Ce droit s'accorde par un fénatusconsulte. *Mém. Volume* XXIV,

146.

NEOMAGUS omis par Pline: — M. MÉNARD croit que c'est Nions en Dauphiné. — Étymologie qu'il en donne. — Dans son vallon, soussile le Pontias, vent réglé. Histoire, Volume XXIX, 237.

NEPHTHYS naît le cinquième des épagomènes. — Ce que signifie fon nom. — Elle est engendrée par Saturne. — Épouse Typhon. — Épouse Osiris secrettement. — Elle est l'idée emblématique du Monde sublunaire. Mém. Vol. XXVII, 192 & 204.

NEPTUNE-ÉRECHTÉE, Divinité révérée par le corps entier des Athéniens. Hist. Vol. XXIII,

60.

NEPTUNE ou Poséïdon. Son culte venoit de Libye. — Il étoit inconnu aux Égyptiens. — Étoit adoré particulièrement par les gens de cheval. Mém. Volume XXIII, 244; & Mém. Vol. XXXII, 327. On lui attribue

le tremblement de terre qui renversa Sparte pendant la guerre des Hilotes. Mém. Vol. XXIII, 275. Son différent avec le Soleil, jugé par Briarée. Hist. Volume XXIX, 37. Ses sêtes étoient célébrées à Rome sous des cabanes, umbræ. Hist. Vol. XXXI, 100.

NÉRON fait mesurer la distance entre Syène & Alexandrie. Mém. Vol. XXIV, 515. Il étoit passionné pour la musique. — Il se fait musicien de théâtre. — Il peignoit & modeloit. — M. le comte DE CAYLUS lui dispute ce mérite. Hist. Vol. XXIX, 161. Il élève des trophées avec les biens de sa tante Domitia, qu'il avoit sait mourir. Mém. Vol. XXIV, 192. Joie que causa sa mort. Ibid. 181. L'horreur de sa mémoire empêche ses successeurs de rappeler son nom, 151.

NERVA. Ses médailles de restitution. Mém. Vol. XXIV, 198. Il érige une statue à la Liberté.

Ibid. 175.

NESLE, (Jean DE) Châtelain de Bruges, donne occasion à l'arrêt qui adjuge aux premiers Officiers du Roi, le droit de siéger avec les Pairs dans les affaires concernant les pairies. Histoire, Vol. XXIII, 264.

NEURUZ, nom que les Perses donnent au commencement de leur année. — Il signifie nouveau jour. Mém. Vol. XXXI, 54. Nouveau neuruz institué par Afridoun, en mémoire d'une victoire. — Ne s'est pas établi dans l'usage.

*-Ibid*, 66.

NEWTON. Sa démonstration sur la durée des règnes Hist. Volume XXIX, 65. Conformité de ses sentimens avec ceux d'Anaxagore. Mém. Vol. XXV, 67 & 84. Il admet pour principes l'attraction & la répulsion. Mém. Vol. XXVII, 167.

NICE, comté, faisoit partie de la Gaule Narbonnoise. Hist. Volume XXV, 69. Pline met la ville au rang des villes d'Italie. — M. MÉNARD la met dans la Gaule Narbonnoise. — Elle est fondée par les Marseillois. — Inscription d'un Quinquévir de Marseille. — Son évêché. Hist. Vol. XXVII,

133.

NICÉE en Bithynie. Ses habitans adoroient Bacchus comme leur fondateur. — Ils célébroient des jeux Pythiques en son honneur. Mém. Vol. XXVI, 424. Elle est considérable sous le règne de Tibère. — Elle dispute la primatie à Nicomédie. Hist. Vol. XXXI, 284. Titre qu'elle prend sur ses médailles. Ibid. 285. Elle prend pour type un cavalier dont le cheval tient d'un pied le bâton d'Esculape. — Observation sur ce type. Hist. Volume XXV, 99.

NICÉPHORE. Observations de M. l'abbé BELLEY sur les médailles des rois de Syrie qui ont pris le nom de Nicéphore. Histoire, Vol. XXIX, 209 & suivantes. Ce titre étoit attribué aux Dieux. — Médailles d'Antioche avec Jupiter Nicéphore. — Médailles où Minerve porte le même

Iiì ij

titre. Hist. Volume XXIX, 212.
Antiochus IV le prend. — Alexandre est aussi surnommé Bala,

Ibid. 214.

NICIAS, Peintre célèbre. — Il est contemporain d'Apelle & de Praxitèle. Mém. Vol. XXV, 238 & 286. Est élève d'Antidotus. — Est Peintre encaustique. — Est le premier qui emploie la ceruse brûlée. — Erreur de Meursius sur cette époque de la ceruse. — Il applique du vernis sur les statues de Praxitèle. Ibidem, 286. Son habileté dans la distribution des jours & des ombres, 238. Prix d'un de ses tableaux.—Inscription d'un de ses tableaux condamnée par Pline, 287.

NICOLAÏ, (Guillaume DE) Associé en 1737. Hist. Volume XXIII, 12. Vétéran. Hist. Vol.

XXVII, 5.

NICOLAS de Damas. Ses fragmens publiés par Henri de Valois. Mém. Vol. XXIII, 9. Il étoit ami d'Hérodes - Atticus. — Son erreur au sujet des Juiss. — Ce qu'il dit d'Abraham. Hist. Vol. XXIX, 199.

NICOMACHUS. En quel temps il vivoit. — Il peint Ulysse avec un bonnet. — Les médailles d'Ulysse le représentent de même. Mém. Vol. XXV, 283 & 284.

NICOMÉDIE, ancienne capitale de Bithynie. Titre qu'elle prend fur ses médailles. — Nicée lui dispute sa primauté. Hist. Vol. XXXI, 284.

NICOPHANE. En quel temps il vivoit. Mém. Vol. XXIV, 286.

NICOPOLIS, bâtie dans la place qu'occupoit le camp d'Octavien. — Elle devient dominante dans ce canton. — Ses priviléges. Mém. Volume XXXII, 519. Elle est réparée par Julien. — Conserve le rang de Métropole. — Ses vestiges se nomment Prevesa vecchia. Ibid. 520.

NICOPOLIS de Palestine. Dissertation de M. l'abbé Belley fur son ère. — Etymologie de son nom. — Différentes villes de ce nom. Mém. Vol. XXX, 294. Médaille de Pembroch, frappée Nicopolis en l'honneur de Trajan. Ibidem, 296. M. l'abbé BELLEY croit qu'elle est de Nicopolis de Palestine. — Il fait voir qu'elle n'étoit qu'un village appelé Emaüs; qu'elle tiroit son nom de la victoire remportée par les Romains, 297, 304 & 305; que la date de cette médaille s'accorde avec le rétablissement de la ville sous Vespasien, d'où suit l'origine de son ère. — Médaille du cabinet de M. Pellerin, frappée à Nicopolis, avec la tête de Faustine. - Différentes opinions sur la position de Niocopolis. — Raisons qui l'établissent à Emaüs, 295, 299 & 300. Opinion de Reland. — M. l'abbé BELLEY soutient l'ancien sentiment, 301 & 302. Difficultés qui naissent des distances de l'Itinéraire, 302 & 303. Émaüs brûlé par Varus, dans la révolte des Juifs, 304. Vespasien y envoie une colonie, 297 bis. Son ancien nom se conserve

jusqu'à présent. Mémoires, Vol. XXX, 304. Cette ville est ruinée une seconde fois. — Elle est rétablie sous Sévère - Alexandre. — Elle ajoute le nom de cet Empereur au sien. — Elle devient le lieu le plus célèbre de la Palestine. — Son siège épiscopal dépend de Césarée. — Ses ruines. — Vestiges de l'église bâtie sur l'emplacement de la maison de Cléophas. Ibid. 305.

NICOSIE, ville de Cypre, célèbre fous les Rois de la maison de Lusignan. — C'étoit anciennement Assurana, Lédra. Mém. Vol.

XXXII, 557.

NIGER. Hérodote le prend pour une branche du Nil. Mém. Vol. XXVIII, 305. Sous ce nom, on fuppose une seule rivière, courant l'Afrique d'orient en occident. — Ses débordemens réglés comme ceux du Nil, font croire qu'elle en descend. - Ils sont dûs aux mêmes causes & non aux mêmes fources. Mém. Vol. XXVI, 64. Elle est connue sous le nom de Niger par Ptolémée & Agathèmes. — Elle donne fon nom aux Nigrites & à la Nigritie. — Edriss la fait courir d'orient en occident, & se rendre à la mer. — Le Sénégal regardé comme la partie inférieure du Niger, est différent d'une rivière de l'intérieur de l'Afrique. — Cette rivière court d'occident en orient. — Hérodote en parle comme du Nil découvert par les Nasamones, 69 & 70. M. D'ANVILLE soutient que c'est le Niger, & qu'Edriss ne peut être cru lorsqu'il fait tomber le Niger dans l'Océan, 70. Ptolémée le fait aussi trop approcher de l'Océan.—Il indique un marais Nigrite à la tête du fleuve, par cinq degrés, tandis que la Géographie actuelle en met treize ou quatorze. - Il donne trop peu d'étendue ici, parce qu'il en a trop donné en parlant du Gir, 71. Il donne au Niger diverses branches. — La rivière Lamlem pourroit en être une. - Edrist indique encore deux has, sur l'un desquels est Semégonda, & fur l'autre Réghébil. - Nigira, métropole, est sur la rive septentrionale du fleuve. M. D'AN-VILLE juge que sa position est la même que celle de Ghana; la plus puissante ville de Nigritie, 72. Le port de Tombut, appelé Cabra, fur le Niger, 73.

Nigidius (Publius) FIGULUS. Remarques sur sa vie & sur ses ouvrages, par M. DE BURIGNY. — Son furnome Figulus très-connu à Rome. — Il étoit attaché à la famille Marcia. Histoire, Volume XXIX, 190. Nigidius étoit d'une famille distinguée, & Sénateur du temps de la conjuration de Catilina. — II parvient à la préture. - Etoit attaché à la philosophie de Pythagore. — Suit Pompée dans la guerre civile. Ibid. 191. Fut ami de Cicéron.-Fut accusé de magie, 1 92. Prédit l'empire à Octavien. - Est regardé par les Anciens comme un des plus savans Romains, 193 & Juiv. Ses fragmens. lii iij

recueillis par Rutgersius. — On y trouve la traduction grecque des présages qu'on peut tirer du tonnerre. Hist. Volume XXIX, 197.

NIGIRA. Voyez NIGER.

NIL (le) avoit ses Prêtres. — Ceux qui étoient noyés dans ses eaux, étoient en sévelis dans les tombeaux facrés. Hift. Vol. XXIII, 128. Sa découverte moderne est une erreur. Hift. Vol. XXVII, 63. Differention de M. D'ANVILLE, pour prouver que les fources du Nil ne sont pas encore découvertes. — Les missionnaires Portugais découvrent des sources qu'ils donnent pour celles du Nil. - M. D'ANVILLE fait voir que la rivière qui en découle, se jette dans le Nil, mais n'est pas le Nil. Mém. Vol. XXVI, 46, 59 & suiv. Le Nil reçoit deux fleuves aux environs de Méroé.-Tous les auteurs en conviennent, Ibid. 47. Ptolémée les reconnoît à les place différemment que Pline. — La Carte de Bertius quadre mal avec Ptolémée. — Ce dernier se trompe en faisant une île de Méroé, qui est presqu'île. - Ces deux fleuves entrent dans le Nil du côté de l'orient. — Les cartes modernes figurent mal le Nil, 48. La description qu'en donne Strabon est conforme aux positions de Ptolémée. — Il n'est éloigné par un de ses coudes, que de deux degrés du golfe Arabique. — Des cartes le représentent à plus de cent vingt lieues de-là, 5 o. La dénomination

du Nil est un terme appellatif comme celui de *Parana* en langue guarini, pour signifier fleuve; & l'Abawi chez les Abyssins, qui fignifie père des eaux. — Il est confondu avec le Taçazé dans une inscription d'Adulis, du temps d'Evergète I", 56. M. D'AN-VILLE fait voir que le Nil pourroit être le *Barh - el - abiad* des Arabes. - M. Maillet en a donné la connoissance. — M. D'ANVILLE l'avoit encore reçue d'ailleurs. — Il remarque que le Nil reçoit l'Astapus entre Gherri & Harbaghé, 59. Idée que Ptolémée a du Nil, 60. M. D'ANVILLE fait voir que les géographes Arabes sont d'accord avec Ptolémée, 61; & remarque que ceux qui portent ses sources dans la zone torride australe, entretiendroient son inondation, 62. Juba le fait sortir d'une montagne de Mauritanie, dit qu'il se cache sous les sables du désert, qu'i se montre sous le nom de Niger, & ensuite sous celui d'Astapus. -Méla dit à peu près la même chose, 79 & 80. Dion & Xiphilin le font sorur de l'Atlas. — M. D'ANVILLE ne voit point le Nil dans ces sources-là, mais il voit des rivières qui coulent vers le délert & s'y terminent en marécages, — Cette opinion sur le Nil pourroit être rapportée à la rivière Ziz ou à celle de Ghir, & lon éruption à une rivière dans le canton de Zab, 80. Cause de son inondation. Mémoires. Vol. XXIV, 465 & 468. La hauseur

de ses eaux détermine l'étendue des pays qu'elles doivent inonder. — Elle règle les espérances des récoltes. Mém. Volume XXIV, 466. Les Rois faisoient publier la hauteur de la crûe. - En quel temps on ouvre les canaux voisins du Caire. — La crûe devoit être de seize coudées. Ibid. 4.67. Il n'y a jamais eu de changemens, 468. Le terrein n'a point non plus changé. - Fausseté de l'opinion d'Hérodote & des prêtres Egyptiens, qui supposoient le Delta un présent du Nil, 469. Le terrein de l'Egypte a dû au contraire avoir toujours été à peu près le même, 471. Discussion de l'opinion des prêtres d'Egypte sur l'élévation du Nil, 470 & 472.

NIL des Nègres. Voyez GIR. NILOMÈTRE. Ce que c'est. Mém.

Vol. XXIV, 465.

NIMBRIZIUS, archevêque de Narbonne. En quel temps il fut facré. — Son véritable nom est Nebridius. — Le P. le Cointe & le Gallia Christiana en font deux Prélats. — Il ordonne Sigepert, évêque d'Uzès. — Sigepert est omis dans le Gallia Christiana. — En quel endroit il doit être placé. Hist. Vol. XXIX, 304 & suiv. Sigepert paroîts'être appliqué aux Lettres. Ibid. 310.

NIMROD, fils de Chush, fort de l'Arabie ou de la Perse, & entre dans le pays de Sem. Mém. Vol. X X V I I, 4 & 9. Il s'occupe à la chasse des animaux farouches. Ibid. 4 & 5. Comment il jeta

· les fondemens de son autorité, 5, 6 & 12. M. le président DE BROSSES croit que Diodore .confond Ninus avec Nimrod. -S. Augustin en fait un usurpateur. — Portrait défavorable qu'en font les interprètes de la Bible, 6. Il est le premier homme adoré comme un Dieu, sous le nom de Baal. — Sa mémoire odieuse aux Hébreux, qui en font un tyran & un géant. - La dérivation de fon nom, de marad, qui signifie feigneur, tigre, peut venir du canton de Nemrouz, ou de Nemrod, mot persan qui signifie immortel, フ グ 8; ou transmigration, suivant Platon, 29; d'où Baal-Nimrod fignifie Dieu immortel, 8 & 19. Nimrod est plus connu sous le nom de Baal ou Bélus, 8. M. le président DE BROSSES fait voir que Bélus est le même dont l'Ecriture parle sous le nom de Nimrod, 9. Concours des faits & des temps. — Comment se compte la durée de son règne. Il s'habitue dans les plaines de Sennaar, 10 & 11. L'histoire ne parle point de les guerres, mais de celles de Ninus son fils, 12. Bochart place à son âge le siècle d'airain, 13. Vue de Nimrod dans le projet de la tour de Babel. 16. Voyez BABEL. Nimrod n'est point l'auteur du projet de cette tour. — Récit de Josèphe à ce fujet. - Sa mémoire devenue odieuse pour avoir appelanti son joug, 16 & 17. Les commentateurs Orientaux la flétrissent. Traditions orientales à son.

Sujet. Mém. Vol. XXVII, 18 6 19. Sa querelle avec Abraham. Ibid. 19. Sa tour pour monter au cicl, 20. Veut s'y faire traîner par des oileaux. — Dieu le venge en lui ôtant ses sujets. — Un moucheron lui fait enfler le cerveau. On le fait Mage adorateur du feu,• 21 & 22. Sa couronne peut lui avoir donné le nom de Cronos, & le faire confondre avec Saturne. - Saturne pris pour le temps, par équivoque de xporos & de 2000s. - Bochart veut que Nimrod soit Bacchus. — M. le président DE BROSSES observe que la route de Nimrod est opposée à celle de Bacchus, 22. Il est écrasé, suivant les uns, par les ruines de la tour de Babel, 23. Suivant d'autres il bâtit Babylone, 24, 25 & 26. Il fait creuser les canaux de l'Euphrate, 25; & entoure Babylone de murailles. — Abulfarage en fait deux personnages différens.—Marsham attribue tout aux Egyptiens; fait venir Nimrod d'Egypte, & lui attribue la fondation de Ninive, 26. D'autres le font Ethiopien, & prennent l'Ethiopie pour l'Arabie, 28; la langue éthiopienne se trouvant dans l'arabe & le chaldéen.-Bélus donne fon nom à sa ville.—Signification du nom Bélus. — Voyez BÉLUS. Baal ou Bel, titre d'honneur. — Il bâtit Acchad, Chalné & Erec, 29. Son père commande à Erec, 30. Voyez ACCHAD, CHALNE & EREC. On lui attribue la fondation de Ur & de Tacharansar, où il faisoit

battre monnoie.—M. le président DE BROSSES soutient que l'édifre de Nimrod n'étoit point une ville fortifiée, mais une tour, 32. Description de cette tour, 33 & 34. Sa hauteur, 33 & 38. Les richesses dont elle étoit décorée furent fournies par Sémiramis. — Description de Diodore, 34 & 35. Le portique attribué à Nabuchodonofor, ainsi que le colosse d'or, 35. Description d'Arrien. - Alexandre projette de rétablir le temple, 36 & 37. Sa destruction par Xerxès, 34 & 36. Son motif, 34 & 37. Polition de cette tour, 39. Ses ruines appelées Karcuf - nimrou, 3 9. Leur description.—Différens sentimens des voyageurs, 40 & 41. Description de Rauwolff, 41. Description de Pietro della Valle, 42 & 43. Ce bâtiment a dû servir de forteresse & d'observatoire, 45. Bélus fut le premier qui réduisit l'Astronomie en art, 46 bis. Il en trace les monumens qui subsistoient du temps d'Alexandre, 47. Ussérius qui lui est peu favorable, convient qu'il facilità les observations par son édifice, 48. M. le président DE BROSSES pense que les Chaldéens étoient policés avant Bélus, 52. Voy. CHALDÉENS. Que Nimrod s'en empara par droit de conquête. — Il soutient que Nimrod est le même que Bélus; que les Rois des dynasties qui l'ont précédé, doivent être rejetés & placés long-temps après, 53 & 55. Nimrod passe en Affyric

Assyrie & bâtit Ninive. - Voyez NINIVE. M. le président DE BROSSES observe que les mois egressus est Assur, signifient un Assyrien & non Assur de la race de Cham. Mém. Vol. XXVII, 56. Il conjecture que sa retraite ne fut pas volontaire. Ibidem, 56 & 57; qu'il y fut forcé par le soulèvement de sa troupe, qui ne fut domptée que par Ninus son fils, 57. De qui Ninive tire son nom, 58. Etendue de son royaume. — Manière dont il le possédoit, comparée aux habitations de l'Amérique, 59. Sida la femme; son nom signifie belle, 1 60 bis. Selden croit que c'est Astarté. — M. le président DE BROSSES remarque que c'est plutôt Dame de Saiddah ou Madame. — Nimrod mis au nombre des-aftres sous le nom d'Orion, qui étoit grand chasseur, 60. M. le président DE BROSSES '>remarque que cela est plus vrai-Temblable que de faire d'A braham, 🗆 &c. Orion. — Cedrenus dérivé Lon nomde Bana, & brouille toute l'antiquité, 61. On ne connoît de les fils que Ninus. Voyez NINUS. L'Ecriture ni l'Histoire ne parlent point de sa mort, — Les Juis modernes le font tuer par Esaii, 62; d'autres par Haïe, 63, qui donna à l'endroit le nom de Haïchia, qui est le nom commun de l'Arménie, 64. M. le président DE BROSSES remarque que les noms de Titan & de Bel Sont ceux du Soleil; qu'ils sont avec Cronos les titres des Rois Tome XXXIII,

vers l'Euphrate, comme celui de Pharaon vers le Nil. — Temps de la mort de Bélus suivant Eusèbe. — Sa sépulture dans la tour. — On y trouve un cadavre, du temps de Xerxès, 65. Description de ce sépulcre par un Moderne, 65 & 66. Il est mis au nombre des Dieux, sous le nom de Bel ou Baal, 66 & 70. Est la plus fameuse Divinité de l'Orient. Signification de ce mot chez les Phéniciens & chez les Chaldéens. – Etoit consacré à la Divinité avant Nimrod, 66 & 67. Voyez BEL. Peu de héros de l'antiquité méritent l'apothéose mieux que Nimrod. — M. le président DE BROSSES pense qu'il fut d'abord adoré comme uni au Soleil, suivant la religion du Sabaisme, 70 U71. Son culte confondu, 71, Autre Bélus uni à la planète de Mars. — Nimrod adoré sous le nom d'Orion. — L'opinion commune de son culte est qu'il a donné naissance à l'idolâtrie, 71. Ninus ne lui éleva point de statue. 72. Durée de son règne, 72 & 73. M. le président DE Brosses suit le canon d'Africain, 73, 80 & 81. Ses preuves, 74 & Juiy. Il observe que l'année Chaldéenne étoit de son temps réglée sur le pied de la Julienne. 76.

NINIVE. Second Mémoire de M. le président DE BROSSES sur la monarchie de Ninive, contenant l'histoire de Bel-Nimrod son fondateur. Mém. Vol. XXVII, 1, M. le président DE BROSSES KKK

pose pour base l'éclipse de soleil arrivée squs Cyaxare I', roi des Mèdes, & la regarde comme le principe assuré de toute la chronologie d'Orient. Mém. Volume XXVII, 2. D'où il fixe le siège mis par Arbace devant Ninive, à huit cents huit ans avant l'ère vulgaire. — Il fait voir que les Orientaux du bord du Tigre vivent dispersés; que les Oans, venus du golfe Persique, les instruisent. Ibid. 3, 11 & 12. Que Nimrod sorti d'Arabie, change la face de ces contrées, 3 & 4. Voy. NIMROD. Que ces peuples avoient des Chefs dans chaque bourgade, dont l'Ecriture ne parle pas, 12. Ninive bâtie par Nimrod, 55. Elle tire son nom de Ninus, 58.

NINUS, fils de Ninrod. — Ce nom fignifie fils. Mém. Volume XXVII, 61. Il dompte les Babyloniens. Ibidem, 57. Ninive tire de lui fon nom, 58. Voyez NIMROD & NINIVE.

NIOBÉ mourante, groupe placé dans le temple d'Apollon-Solien.

— Ce genre d'ouvrage inité dans les bains d'Apollon par Girardon.

— Ce qui en reste dans la vigne Médicis à Rome. Mém. Volume XXV, 322.

NESAN, mois Judaique qui répond au mois de Mars. Mémoires, Vol. XXXI, 4.

NISMES, capitale des peuples Arécomiques.— C'étoit une ville mportante avant l'arrivée de la cotonie d'Auguste. — Sa maison carrée confacrée à Carus & à

Lucius-César. Hist. Vol. XXIX, 242. M. l'abbé BARTHÉLEMY remarque que les lettres de métal, qui en formoient l'inscription, étoient attachées avec des crampons dont les empreintes peuvent faire lire l'inscription. Mém. Vol. XXVIII, 580. Nilmes n'est point colonie de Marseille.—Les Marfeillois n'entrèrent point dans les terres. Hift. Vol. XXIX, 242. Les Arécomiques étoient une division des Volces, qui occupoient le bas Languedoc; les Tectolages occupoient le haut Languedoc. Ibid. 243. Nilmes fut gouvernée par un Vicomte, appelé Amenardus, avec le titre de Vicedominus ou Vidame, synonyme de Vicecomes. - Ce dernier titre n'a eu lieu dans le royaume qu'à la fin du règne de Louis-le-Débonnaire, — Il y en avoit un à Uzès. - Tousdeux étoient Visigoths, 307 & fuivantes.

NITRE. Ce que c'est; son esset.

Hist. Volume XXIII, 124.

NIVERNOIS, (Louis-Jules-Barbon Mazarini Mancini, duc DE) Pair de France, Grand d'Espagne, Prince du Saint-Empire, Noble Vénitien, Ghevalier des Ordresdu Roi, l'un des Quarante de l'Académie Françoise, Honoraire de l'Académie en 1744. Hist. Vol. XXIII, 10.

NOBLESSE. Différence entre la noblesse des Grecs & la noure. Hist. Vol. XXIII, 55.

NOCE aldobrandine. C'est le plus grand morceau de peinture de l'ancienne Rome. — Jugement qu'en porte M. le comte DE CAYLUS. Mém. Vol. XXIII, 328.

NOINVILLE (Jacques - Bernard Durey DE) conferve la qualité d'Associé - Libre, comme sondateur du Prix Littéraire, & jouit du droit de suffrage. Flissoire, Volume XXIII, 7 & 14. Il entreprend l'histoire du Conseil. Voyez CONSEIL.

Nom. La plupart des noms propres font défigurés, dans les manuscrits, par les copistes. Mémoires, Volume XXXII, 248, 257 & 258.

Nombres pythagoriciens. Voyez Intelligences.

NOME. Voyez ÉGYPTE.
NOMENTUM. Voyez VOII

NOMENTUM. Voyez VOIE nomentane.

Nomina GENTILITIA. Deux manières de les faire passer à ceux qui n'étoient pas issus des familles, la clientelle & l'affranchissement. Mém. Vol. XXXII, 669.

NORBANUS, (C.) l'un des Préfets que Céfar laissa à Rome. — Son nom est sur une médaille avec les attributs de la présecture. Mém. Vol. XXIV, 222. Il su Lieutenant du jeune César à Philippes & Proconsul en Espagne. Ibid. 223.

NORIS. (le cardinal) Son ouvrage le plus estimé est celui des époques Syro-Macédoniennes.—Il le composa d'après les médailles du cabinet du grand duc de Toscane, &c. — Les médailles découvertes depuis, peuvent corriger ses erreurs. Mém. Vol. XXVI., 391.

M. l'abbé BELLEY y a fait plusieurs supplémens. Voyez BELLEY.

NORMANDS. Leurs ravages. -Battent Louis - le - Germanique. Mém. Vol. XXIV, 692 & 694. Battent les troupes commandées par Gauzlin. Ibidem, 696. Sont battus à Saucourt, Satulturtis, 698. Mettent en fuite les habitans des rives de la Somme, 702. Remontent cette rivière avec de petites barques. Hiftoire, Volume XXVII, 183. Ils sont battus à Avaux. - Pillent de nouveau. -Chassés par Carloman & l'abbé Hugues. Mémoires, Vol. XXIV. 703. Ils chassent les François & viennent jusqu'aux bords de l'Oise. Ibid. 704. On envoie un Danois traiter avec eux, 705. Ils se moquent de l'armée de Charles - le - Gros, entrent dans Rouen, viennent à Pontoise, & affiegent Paris, 708 & 709. Ils forcent Charles - le - Gros à une paix honteule, pillent la Brie & h Bourgogne, 712; reçoivent le tribut promis par Charles-le-Gros, &, malgré cela, ils rentrent dans la Marne, 715; & font le liége de Meaux. - Ils sont battus par Eudes, passent de la Marne dans la Seine, de-là dans la rivière de Louain, 717 & 718; & reviennent du côté de Paris. - Ils pillent la Bourgogne, la Neustrie & l'Aquitaine; reçoivent de l'argent d'Eudes, repassent dans le Cotentin, & sont le siège de Saint-Lo, 720 & 721. Ils pallent en Bretagne, y sont battus, Kkk ij

rentrent dans le royaume, & campent à Noyon. Mém. Vol. XXIV, 722 & 723. Hs s'en retournent sur les côtes maritimes, sont battus à Louvain, par Arnould; & repassent la mer à cause de la famine. Ibid. 724 & 727. Ils rentrent en France fous la conduite d'Hunédée, remontent l'Oise, campent à Choisi, & s'étendent jusqu'à la Meuse, 732. Leur chef tenu sur les fonds de Baptême par le roi Charles, 733. Ils portent le fer & le feu dans le royaume, reçoivent d'Eudes le rachat de ses Etats, vont passer l'hiver sur la Loire, & battent l'armée de Charles, 734. Les Normands passent en Bourgogne, font battus par le comte Richard, & se répandent jusqu'à la Meuse,

NOTARII. Voyez TRÉSOR des chartes.

Nouschirvan ou Chosroës. Erreur fur la date de son règne. Mém. Vol. XXXI, 79.

NUD 10 NUM est Noiodunum des Diablintes. — Elle prend le nom de ses peuples. - C'est aujourd'hui Jublains, dans le Maine. Mém. Volume XXVIII, 481 & 485. Elle existoit encore au commencement du v. siècle. — Ses vestiges. Ibid. 486.

Nuit. Les Gaulois & les Germains comptent par nuits. Mém. Volume XXIV, 353 & 417; & Mém. Volume XXVII, 236. Cet usage subsiste long-temps en Allemagne & en Angleterre. Mémoires, Vol. XXIV, 417. Les Gaulois recon-

noissent l'eau pour le dieu de la nuit. Ibid. 348. Ce que c'est que la nuit chez nous. Mém. Volume XXVII, 234. Elle paroût être, chez les Anciens, la substance bleue qui tapisse le ciel. Ibidem, 224 & 237. Notion primitive de la Nuit formée de trois idées. Chaos, Erèbe & Tartare. — Dans-Moyse les ténèbres sont avant le monde. — Les païens appellent la Nuit déesse antique.-Musaragne,. confacré à la Nuit, honoré en Egypte. — Thalès répond que la Nuit est la première, 235; Alexandre pensoit de même, ainst que tous les Cosmologues.—Onen fait une déelle qui a ses temples-& ses oracles. — Elle dépose un œuf dans le sein de l'Erèbe, d'où naît l'Amour, 236. Voyez AMOUR. La Nuit est montrée, par les Théologiens, comme le berceau primordial de la Nature, 237. Elle produit son œuf d'ellemême, ce qui est conforme à l'opinion des Dieux androgynes. - Les traces de cette généalogie du monde se trouvent dans Sanchoniaton, 238. On y trouve le *mod* ou *mot* , cause productrice desêtres, qui sort de la Nuit comme un feu éclatant. - Les animaux engourdis s'éveillent.—M. l'abbé LE BATTEUX observe que st l'ouvrage de Sanchoniaton n'est pas de lui, il contient néanmoins les principes reçus de son temps. - La Nuit, signisiée par athyr, mot égyptien, est personnissée sous le nom de Vénus, 239 & 240. Voyez ATHYR. La ville

d'Atharbéchis, interprétée par ville de Vénus. - La Nuit avoit un temple en Egypte sous le nom de Vénus ténébreuse. — Le mois athyr lui étoit consacré.-Un bœuf, couvert de drap noir, en étoit le fymbole; d'où M. l'abbé LE BATTEUX conclut que les ténèbres étoient divinisées par l'emblême d'une vache, & comme un des Principes universels. Mém. Volume XXVII, 240 & 241. Ils y joignoient le Cneph, qui est le Feu ou l'Amour qui se joint à la Nuit ou Vénus pour produire l'Univers. Ibidem, 241 & 242. Voyez CNEPH. Ces idées sont les mêmes chez les Chaldéens & chez les Perses. - Elles ont produit le ciel, & fait placer le Soleil au centre du monde, 242 & 243. Comparaisons qui fortifient cette imagination. — De ces mêmes idées, naissent Oromaze & Arimane, 243. La Nuit primitive, mère des êtres, reçoit les noms de toutes les Déesses, & étoit adorée sous cette essence à Pessinunte. - Elle préside, sous le nom de Lucine, à tout ce qui naît, 247. Ses ailes noires, étendues sur toute la terre, n'étoient pas des expresfrons très-figurées, 234. Voyez ATHYR.

NUMENIUS écrit sur la doctrine secrète de Platon. Mémoires, Vol. XXXI, 130.

NUMERI. Voy. COHORTE.

NYSA, lieu de la naissance d'Ofiris. — Incertitude de sa position. — Pline la met dans l'Inde. Mémoires, Vol. XXXI, 160.

Diodore de Sicile la fait fonder Osiris, en memoire de la Nysa prês de l'Egypte. - Elle se trouve au pied du mont Méros, qui signifie suisse, d'où vient la fable des Grecs qui fait naître Bacchus de la cuisse de Jupiter.-On ignore si la tradition de l'expédition de Bacchus dans les Indes y a été portée de l'Egypte, ou par la conquête d'Alexandre. Mem. Volume XXVI, 418. Nyfa eft connue aujourd'hui fous le nom de Nisadabur. - Elle est appelée, par Ptolémée, Nagara, & furnommée Dionyfiopolis. Mémoires, Volume XXXI, 162. Statue de Ny sa, dans une fête de Ptolémée, qui représentoit ou la nourrice de Bacchus, ou la ville bâtie par ce Dieu dans les Indes, ou celle d'Egypte. - M. LE BEAU soupçonne que c'étoit la représentation de celle d'Egypte. Hifl. Vol. XXXI, 104.

NYSA en Arabie. Sa position inconnue aux Géographes. — On a cru qu'Osiris ou Bacchus y avoit été élevé par les Nymphes. — M. l'abbé Belley conjecture que c'est la même ville que Scythopolis. Mémoires, Volume XXVI, 418. Voyez Scytho-Polis.

Nysa en Carie. Elle est connue par ses médailles.—Sa position.—Ce n'est plus qu'un village appelé Nazli. Mêmoires, Vol. XXVI, 417 & 418.

NYSA de Thrace. Eustathe dit que c'est de-là que Dionysius a pris son nom. — Sa position, dans

Kkk iij

la Péonie, donnée par une médaille de M. Pellerin. Mémoires, Vol. XXVI, 417.

## 0

OANNÈS, célèbre dans les traditions fabuleuses. — Manière dont on le dépeint. Mém. Vol. XXVII, 8.

OARACTA. Voyez GOLFE Persique.

OB, mot égyptien, ce qu'il fignifie. Mémoires, Vol. XXIII,

OBÉLISQUES de Rome. Ceux de Saint-Pierre & de Sainte-Mariemineure font d'un travail fingulier & postérieur à celui des autres obélisques. Mém. Vol. XXVIII, 586. Les Romains firent tailler des obélisques en Égypte, Ibid.

OBOLETH, canal. Voyez Eu-PHRATE.

OBOTH. Divination par les oboths. Mém. Vol. XXIII, 185.

OBSIDIENNE. (pierre) Examen d'un passage de Pline dans lequel il est question de la pierre obsidienne, par M. le comte DE CAYLUS. Mém. Volume XXX, 457. Différentes opinions des modernes sur cette pierre. — Elle tire son nom d'Obsidius, qui l'apporta le premier d'Ethiopie à Rome. Ibid. 458. Else avoit une sorte d'analogie avec le verre, ce qui se prouve par les pierres précieuses qu'on contresait. — On a pu contresaire la pierre obsidienne de même. — Le verre devenoit

obsidien par la teinture, 459. Voyez VERRE. Il a pu servir à faire la pierre obsidienne. — Opinion de Célalpin, 460. Opinion de Saumaise, embrassée par Hill, 462; qui traite de fable l'origine que Pline donne à cette pierre, 461 6 463. Ils veulent qu'elle vienne du mot grec o harie, 461. Voyez Opsienne. Description de la pierre obsidienne. — Sa couleur, sa transparence, son coup-d'œil opaque & Ion ulage, 468. Agricola veut que ce soit un bitume, ou le jayet, 469 & 470; ou le lapis Thraicus, ou le gemma Samothracia, ou gagates. — M. le comte DE CAYLUS soutient qu'elle n'est pas la pierre de Thrace, hi la Samothrace, 471. Cæsius & Valérius adoptent le sentiment d'Agricola. - Mercati leur est opposé, 473. Césalpin met la pierre obsidienne dans la classe des marbres, 474. Boèce de Boot désigne différens marbres, 475. Aldrovande reconnoît deux espèces de pierre obsidienne; leur caractère, 477 6 791; l'une convient au verre fossile, l'autre a quelque ressemblance seulement avec la pierre oblidienne, 478 & 479. Hill donne le nom d'obsidien à la plus belle espèce de marbre noir, 480 & 482. M. le comte DE CAYLUS fait voir que le marbre n'est point transparent, 481. Il eut aussi adopté le marbre noir s'il eût été transparent. — Convevance entre ces deux matières, 482 & 483. M. le comte DE

CAYLUS la recherche dans les verres, & trouve celui qui est produit par les volcans très-ressemblant. Mém. Vol. XXX, 484. Description qu'il en donne. Ibid. 487. Le travail qu'il fait exécuter lui persuade que c'est la pierre obsidienne. — Les miroirs des Péruviens & ceux de pierre obsidienne doivent faire le même effet, 488. Le verre des volcans est connu an Pérou sous le nom de pierre de gallinace, 48 5. Transparence de cette pierre, caractère essentiel à la pierre obsidienne, 489. Comparaison de ces deux pierres, 489 & 490. Autres pierres oblidiennes rangées par les Romains parmi les pierres pré-, cieules, 491. Bloc de pierre obsidienne, 491 47 492. Bloc de pierre de gallinace, - Statue d'Augulte formée de pierre oblidienne. - Statue de Ménélas de la même pierre. — On en trouvoit dans Finde, 492 & 493. M. le comte DE CAYLUS fait voir que ces lieux avoient en des volcans. — Verre oblidien fan par teinture.— Saumaile croit que le texte de 2. Pline est corrompu en cet endroit. - M. le comte DE CAYLUS foutient qu'il est correct, & que les Romains imisoient les pierres . prégientes par lemoyen des verses, 494. Oasidius. Hift. Vol. XXIII, . 142. Vayez OBSIDIENNE. QIGGIDUA LIBRA, Voyez J. L. E GEIDRING Mitt O GEAIN, (1'); dans la première

oglignification, ésoit le principe

10 34 ...

humide, répandu dans l'espace céleste. — Les astres y étoient voiturés en bateaux. Mém. Vol. XXVII, 137.

OC

OCÉAN (l') atlantique est appelé mer ténébreuse par les géographes Orientaux. Mémoires, Volume

XXVI, 69.

OCELLUS-LUCANUS. Son nom est défiguré. - Sa patrie, sa famille & les cotemporains. Mem. Vol. XXIX, 240 & Suiv. Son ouvrage plaît à Platon. - Ce qui reste de ses ouvrages est écrit en dialecte ionique, qui a été changé dans fon livre, ce qui a fait douter de fon authenticité. Ibidem, 243. Platon l'a commenté dans fon Timee, - Ses différentes éditions. 244. Le ture se rapporte à celui de l'ouvrage de Timée, à celui de Lucrèce & autres. - Il emploie le mot dung comme Principe qui donne la naillance. - Différens iens où l'on emploie le mot nature, 245, 246 & 247. Definition qu'en donne Aristote. - Ocellus l'avoit vue avant lui. - Ce qu'il entend par tout, 246, 247, 249 250. Division de son ouvrage, 247 6 248. Traduction de ion ouvrage. - Sophilme qu'il fait fur le tout, 248, 249 6 250. Conclusion qu'en tire M. l'abbé LE BATTEUX. - Syllogisme d'Ocellus sur la destruction des setres & la durée de l'Univers. 1250, 251 0 252; réfuté par . M. Kabbé LE BATTEUX, qui remorque que le Parménide de Platon est tiré des termes d'Oellus. - Tout, Univers, Monde,

synonymes dans Ocellus. Mém. Vol. XXIX, 252, 253 & 254. L'être nécessaire, indépendant, est toujours le monde. Ibid. 254. 255 & 256. M. l'abbé LE BATTEUX remarque qu'Anaxagore est le premier qui ait dégagé la divinité de la matière. — Faux raisonnemens d'Ocellus, lorsqu'il dit, si une partie est détruite, le tout eft detruit, 257 & 258. Ce raisonnement a été mis en usage dans l'école d'Elée. — Ocellus enselgne que le monde ne peut être détruit par une cause extérieure, ni par une cause intérieure, 258 6 259. M. l'abbé LE IN BATTEUX' remarque que les · Philosophes n'ont point senti qu'il "eut deux substances. — Ils coninoissoient deux causes, l'une active & l'autre passive; que le monde est éternel par les premiers êtres, ainst que par ceux du second ordre, 259 & 260. Les élémens fe succèdent.—Les plantes.—Les animaux traités moins avantageu-" Tement, 261. Tous ces argumens tendent à prouver l'éternité du monde, 262. M. l'abbe LE BATTEUX remarque que la conclusion devoit être, à un être éternel & incorruptible, - Ocellus donne l'action, le mouvement à la cause qui engendre, & la passion à ce qui est engendré, 263 🗸 282. Il assigne l'habitation des Dieux au - delà de la Lune, la Nature & In Discorde au-dessous, · — M. l'abbé LE BATTEUX fait voir ce qu'il entend par nature & par discorde, 264. Ocellus donne

trois choses à la Nature, 1.º la substance-fondamentale; ce que c'est, 265 & 271; 2.° la contrariété des qualités, 267 & 271; 3.° les essences, 269, 271 & 272. M. l'abbé LE BATTEUX remarque que ceux qui n'ont pas voulu de matière première, y ont substitué des atomes; qu'Anaxagore a ajouté, aux trois qualités générales, des qualités particulières, 267. Considérations de M. l'abbé LE BATTEUX sur les qualités & sur les essences, 268 & suiv. Qualités différencielles d'Ocellus, 272 & suiv. M. l'abbé LE BATTEUX remarque que le nombre des élémens est fondé sur la progression arithmétique, 274; qu'ils pouvoient être représentés 'par un carré, dont les angles représentoient les qualités communes des élémens, &c. de même que par des cercles concentriques, · 276 & 2'77. Idee qu'Ocellus s'étoit faite de la divinité, 281. On y reconnoît la doctrine des - Perses & des Egyptiens, 282. -- M. l'abbé LE BATTEUX observe ''que, suivant Ocellus, tout I'Univers est matériel; Dieu est toute la puillance éthérée, qui gouverne avec l'aide des Démons; d'où se sont formées unt d'espèces d'animaux & de plantes, 283 & suiv. M. l'abbé LE BATTEUX remarque que l'opinion qui donne un commencement au monde, voit pour partilan les Corpuleul lilles, &c. 287; qu'ils croient néanmoins la matière éternelle. — Morale d'Ocellus. — Il envisage l'intention

. l'intention de la divinité, ensuite . le bien public, puis le bien particulier. Mém. Vol. XXIX, 288 & Juiv. M. l'abbé LE BATTEUX observe que le premier chapitre d'Ocellus contient sa métaphyfique. Ibidem, 248 & 294. Le second, sa physique générale, 263 & 294; le troissème, sa physique particulière, 283 & 294; le quatrième, sa morale; & présume que l'ouvrage paroît à peu près complet, 288 & 294.

OCHUS chasse Nectanebus d'Egypte. — Ses cruautés lui font donner le nom de glaive, d'âne.— . Il tue Apis & le mange. Mém. Vol. XXXI, 186.

OCNUS, proverbe faire la corde d'Ocnus. Hist. Vol. XXVII, 48.

OCTAVIEN, appelé Divi filius, seul Romain en possession d'une , origine divine. Hift. Vol. XXXI, 190. Voyez AUGUSTE.

ODEUM. Ce que c'étoit. - D'où il avoit tiré son nom. - Statue de Bacchus à l'entrée. Histoire, Vol. XXIII, 195. Les Archontes y tenoient quelquefois leur tribunal, & on y faisoit la distribution des . blés & des farines. — Il sur brîrié par Arillion, général de Mithfidate; & fur rétabli 'par le' roi Ariobarzane. — Le rhéteur Hérode-Atticus y ajouta de nouveaux ornemens. Ibid. 196: Sa e description', par Wheles 31 11 92. - Inteription fur fon reablifiement, 189 & Suivantes.

ADDIN, le même que Wodan. Voyez W O'DAN Tome XXXIII.

**ECHARDES**, rivière dans Ptolémée; elle se doit rapporter à celle qui descend d'Yerghien. - Sanson . l'applique à l'Amur. Mém. Vol.

XXXII, 578 & 585.

**Œ** DIPE. Dissertation de M. DUPUY sur l'Œdipe de Sophocle. — La critique annonce Œdipe comme le châtiment d'un Roi chéri. Mém. Vol. XXVIII, 123. Elle lui donne un vice radical. qui est le manque d'intérêt & son inutilité pour la correction des mœurs. Ibid. 124. M. DUPUY se propose de faire voir l'utilité de la morale, & que les dernières paroles du chœur ne sont point de Sophocle, & n'en contiennent par conséquent point la morale; que le but du Poëte est de faire voir que la curiosité, l'orgueil, la violence, &c. précipitent les homines dans les malheurs, 125, 127, 132 & 156. Exposition de la pièce, 125 & 126. Caractère d'Œdipe, 127, 128, 137, 138 & 153. Sa violence, son injustices 128. Réflexions des vieillards Thébains sur le mépris des loix, 129 & 130; fur le mépris de la religion, 131. Sophocle n'a pas voulu représ L'Inter Edipe comme persecuté par le Destin sans être coupable, 132 & 147. Les critiques le soupçonnent injustement d'avoir fait acculer Créon & Tirélias du meurire de Laïus, 133. M. . DUPDY, au contraire, fait voir qu'Œdipe accuse Créon d'avoir voulu le tuer, 133 & 13 x. - Conduite de Sophocle à l'égard

EN E, ville d'Attique fondée par Xuthus. Mém. Volume XXIII,

& suivantes.

Créon, 157. L'Œdipe de So-

phocle, considéré comme un

chef-d'œuvre, sut surpassé par

Philoclès. — Remarques sur le

texte & la version d'Œdipe, 158

Escus, aujourd'hui Esker, rivière.
—Vestiges d'une ville à son entrée dans le Danube.—Vestiges d'un pont de bois confondu avec celui de Trajan. Mém. Vol. XXVIII, 456.

ŒUF. Le monde comparé à l'œuf.

— Ce qu'il comprenoit. — Allé-

gorie d'Orphée admise par Pythagore. Mém. Vol. XXXI, 238. Pourquoi Pythagore s'abstenoit d'œus? — L'œus est la première production de la Nuit dans Aristophane. — Question: lequel de l'œus ou de la poule est produit le premier? — L'œus regardé comme symbole du monde, & consacré aux orgyes de Bacchus. Ibid. 239. Voyez NUIT.

OGOR. Voyer AWARES.

OGYGÈS, roi des Ectéens, né de la Terre. Hist. Vol. XXIX, 37. Observations de M. FRÉRET sur son déluge. Mémoires, Vol. XXIII, 129 & suiv. Ce déluge plus ancien que celui de Deucalion, à postérieur à l'arrivée des colonies orientales. — En quel temps le placent les anciennes chroniques. Ibidem, 139. Voyez ANTIQUITÉS grecques.

OLAM, nom hébreu qui répond à celui que les Indiens donnent au premier Etre. — Ce qu'il fià gnifie. Mémoires, Volume XXXI,

277.

OLBA, ville de Cilicie; ses Prêtres exerçoient la souveraineté. Hist. Vol. XXXI, 112.

OLBIA. Voy. ATHÉNOPOLIS. OLEN. Ses hymnes supposés. Hif. Vol. XXIII, 25.

OLIVIER apporté d'Égypte par les Grecs. Hift. Volume XXIII, 161.

OLIVULA, port du territoire de Nice. — C'est aujourd'hui Monfolivi. — Il y a des vestiges d'un ancien château. Histoire, Velunte XXVII, 134 & 135. PLLIVIER, prêtre de l'Oratoire, remportele Prix de Pâques 1757. Hist. Vol. XXVII, 4.

OLPA. Voyez AMBRACIE.
OET. Voyez ALUTA.

OLYMPE. Ce qu'il fignifie. Mém. Volume XXXII, 94. Le mont Olympe en Cypre avoit un temple de Vénus Acraea. Ibidem, 543. Autre mont Olympeappelé maintenant Sainte - Croix, 550. Conjectures de M. DE MAIRAN fur l'origine de la fable de l'Olympe, en explication des éclaircissemens de son traité de l'Aurore boréale. — M. DE MAIRAN fait voir que l'aurore boréale a donné lieu à la fable de l'Olympe, & a fait imaginer que les Dieux avec Jupiter y étoient allemblés, par la liaison que ses différens aspects peuvent avoir avec les visions, selon la latitude des lieux. - Il considère l'aurore boréale · fous trois aspects; dans les terres polaires, dans les pays de latitude moyenne & dans les pays méridionaux. Hift Vol. XXV, 190. Les-habitans du Nord n'ont pas dû être alarmés de l'aurore boréale, parce que o'est un phénomène journalier pour eux. Ibid. agr. Nos pères y ont toujours aperçu des préfages funeftes, parce qu'elle est moins fréquence dans les pays de moyenne latitude. - Elle a été un spectacle riant dans les pays méridionaux, où elle eft des fiècles fans paroftre. Les habitans de la Calabre y ont · dû-reconnoître la fée Morgane; & ceux de la Grèce, Jupiter

& les Dieux tenant conseil sur l'Olympe. — Position de l'Olympe, 192 & 193. L'aurore boréale n'a dû paroître sur ces montagnes que comme adhérente à leur sommet, le ceintre lumineux comme la présence des Dieux, & le segment obscur au-dessous comme un nuage qui cachoit les Immortels. — Ce que les Fabulistes & les Poëtes, Homèré & Hésiode, disent de l'Olympe, quadre avec ces idées. — Ils l'ont pris quelquefois pour le Ciel. — Homère ne le prend jamais que pour l'Olympe. — Son Ouranos n'est que le vague des airs, 193. Les causes de la préférence de l'Olympe aux autres montagnes pour la demeure de Jupiter, font sa hauteur, la sainte horreur qu'elle inspiroit, la difficulté de vérifier les faits. — On doit entendre par l'Olympe la chaîne de montagnes comprise sous ce-nom. — Homère en parle au pluriel. — Chaque Dieu avoit son palais fur ces fommets. - Si l'Olympe n'eût été qu'un pic isolé, l'aurore boréale eût causé des objets trèsdifférens, 194. L'épithète de lumineux qu'on donne à ce mont. est celle qui favorise le plus l'idée de M. DE MATRAN. - L'étymologie d'Olympe signifie, selon Ariltote, tout lumineux. - Le mot Ouranos signifie au-deffus de tont.-Explication de l'épithète lumineux par les Grammairiens, tirée des rayons du soleif, très-inférieure au ceintre brillant de l'aurore Boréale, 197. Les termes dont LII ij

Homère se sert en parlant de cette lumière, expriment parfaitement l'apparence de l'aurore boréale. M. DE MAIRAN la trouve encore peinte favorablement à son idée dans l'Odyssée. Histoire, Volume XXV, 196. Un Mémoire de M. BOIVIN fait de l'Olympe une montagne dont le ciel est la base & dont le sommet regarde la terre. Ibidem, 197. Conséquence qu'en tire M. DE MAIRAN, 197 & 198. Le Pinde, l'Hélicon & le Parnasse n'ont peut-être pas d'autre origine que l'Olympe, 198. Le phénomène de l'Olympe dut être bien brillant pour engager les Grecs à placer leurs Dieux dans un pays qu'ils regardoient comme barbare. - Sa polition lui donnoit là-dessus de grands avantages. — L'idée de M. DE MAIRAN justifiée par des antiques, 199. Cornaline du cabinet du Roi, représente Jupiter avec un arc surbaissé, semblable au limbe de l'aurore boréale. — Induction qu'en tire M. DE MAIRAN, 200 & 201. Le mont Ida se trouve, par rapport à l'aurore boréale, dans les mêmes circonstances que l'Olympe. — Il est aussi célèbre que l'Olympe par les fictions poëtiques, 201. Ce qu'en dit Diodore de Sicile, décrit parfaitement l'aurore boréale. - M. DE MAIRAN imagine qu'elle pourroit avoir quelque part aux forges des Dactyles, 202; que les Grecs ont pu y attacher les mêmes idées qu'à l'Olympe. — Il remarque que la théologie de ces contrées de l'Asie mineure étoit vraisemblablement la même que celle de l'ancienne Grèce. — L'aurore boréale de Gassendi vue jusqu'à Alep. — Celle de 1726 vue juſqu'à Cadiz. — Celle dont parle Diodore, pourroit avoir paru vers la fin de notre mois de septembre, 203 & suivantes. M. DE MAIRAN fait voir que le mois d'octobre est le temps où les aurores boréales sont plus fréquentes, 205. Estampe communiquée à M. DE MAIRAN par M. Mariette, représentant le jugement de Pâris, où se trouve une représentation de l'Olympe avec un limbe un peu différent de celui de la cornaline du Roi. - L'arc lumineux & le segment obscur ne peuvent être mieux représentés, 207 & 208. Autre estampe donnée à M. DE MAIRAN par M. le baron de Thiers, où se trouvent l'Ida & l'Olympe avec l'arc lumineux & le segment obscur, 209 &

OLYMPIE, ville où se célébroient les jeux Olympiques, institués par Hercule. Mém. Vol. XXVIII, 21.3. Il y avoit un autel en l'honneur de Jupiter. Hist. Vol. XXIII, 34. La sécheresse sait périr de sois ses habitans. — Hérode-Atticus y sait conduire de l'eau. — Les maîtres menaçoient leurs esclaves de les envoyer à Olympie plutôt qu'au moulin. Mém. Vol. XXVIII, 76.

OMBRES. Rites de l'évocation des ombres. Mém. Volume XXIII, 180 & suiv. Ils ressemblent à ce qui s'observoit dans les funérailles. Ibid. 182. Description de l'évocation faite par Ulysse, 183. M. Fréret pense que la divination par l'évocation des morts, a été apportée en Grèce par les colonies orientales, 184. David Mil pense qu'elles étoient une pure fourberie des Prêtres. — Eustathe dit qu'il n'y eut rien de réel à l'évocation de Samuel, 186.

O N É SICRITE, Philosophe cynique, conducteur de la flotte d'Alexandre. Hift. Vol. XXV, 46. — Est accusé d'être infidèle & fabuleux. Mém. Vol. XXXI, 214.

ONIGOURI. Voyez IGOURS.

ONOMACRITE, un des Chrefmologues de Musée. — On le croitauteur des poëmes d'Orphée. — Il est convaincu d'avoir inséré un faux oracle parmi ceux de Musée, & est banni par Hipparque. — Se joint à Hippias, qui le présente au roi de Perse. — Détermine Xerxès à passer en Grèce, en lui montrant les oracles qui annonçoient des malheurs aux Grecs. Mém. Volume XXIII,

ONUPHIS. Médailles de ce nome.
Position de la ville. — Elle sut de la première Égypte. — Ses Évêques. — Elle subsiste dans Nuph. Mém. Volume XXVIII,

OPHION, épithète du Ciel dans.

Apollonius & Lycophron. Hift. Vol. XXIII, 26.

OPHIR. Mémoire de M. D'AN-VILLE sur le pays d'Ophir, où les flottes de Salomon alloient chercher de l'or. — Plusieurs le placent au Pérou. - D. Calmet le place dans la Colchide. — M. D'ANVILLE fait voir, que cet intervalle n'auroit pu employer deux années, comme le dit l'Écriture. Mém. Volume XXX, 83. L'opinion qui le place dans les Indes orientales, est la plus autorifée. - Autre opinion qui le place en Afrique. Ibidem, 84 & 89. M. D'ANVILLE appuie celle-ci & fait voir qu'Ophir est fils de Jectan; qu'on trouve une ville de Dafar servant de résidence à un Prince appelé Aphar, 85; d'où il conclut qu'un des Ophirs de l'Ecriture se trouve dans l'Arabie heureuse. — Il trouve dans le Périple, une liaison entre ces deux Ophirs, par Muza de Ptolémée & par Maphar du Périple, 86 & 88. Il trouve que l'auteur du Périple met sous le pouvoir du prince de Maphar les côtes de l'Éthiopie, d'où suit cette liaison, 88 & 89. Il remarque que le Mahométilme n'est pas l'origine de l'établissement des Arabes en Ethiopie; qu'ils ont fréquenté cette côte jusqu'à Sefarch - el -Zindge; que le nom Zingis n'est pas nouveau; que le nom de Cafres, donné aux habitans, vient du mot Kiafer. — Ce que signifie ce mot, 89. M. D'ANVILLE fait voir que la terre de Safala étoit Lilij

connue desanciens Arabes; qu'on trouve dans la montagne de A fura ou Fura, une vieille bâtisse; que la distance pouvoit employer le temps de la navigation des flottes de Salomon. Mém. Vol. XXX, 90, 91 & 92. Il en conclut que l'Ophir étoit situé sur les côtes d'Ethiopie. Ibid. 93; & Mém. Vol. XXVIII, 308.

OPHITES (les ) reconnoillent pour Patriarche le serpent qui séduisit Eve. Hist. Vol. XXVII,

OPIMIUS corrompu par Jugurtha. Mém. Vol. XXIV, 242. Est acculé par la loi Manilia, & exilé à Dyrrachium. Ibid. 249.

OPINIONS des Chaldéens, des Egyptiens, &c. viennent d'une même origine. Mémoires, Vol. XXIX, 229. Voy. CHALDÉENS

& EGYPTIENS.

OPIS, ville sur les bords du Tigre, suivant Strabon; elle est la même que l'Antiochia de Pline. Mém. Vol. XXXII, 568.

OPPENHEIM. Ce qu'il signifier Mém. Vol. XXIV, 574-

OPSIENNE. Ce que c'étoit que la pierre opsienne des Grecs. Mém. Volume XXX, 464. Ses usages. Ibid. 465. Théophraste n'en parle pas, mais seulement d'escarboucles pour faire des miroirs, 466. La pierre opsienne peut être regardée comme jayet, 467 & 474. Voyez OBSI-DIENNE.

OPTIO. Voyez ACCENSES.

OPTIQUE. Les Anciens l'ont connu dans ce qui regarde la

perspective. Mém. Vol. XXIII, 325. Ils connoissoient les miroirs à facettes. — Leur invention n'est pas comparable à nos verres à iunettes. — M. le comte DE CAYLUS soupçonne que les Anciens avoient des équivalens. - Il veut qu'ils eussent même des lunettes. — Dans un manuscrit du XIII. siècle, Ptolémée est représenté avec une lunette. Hift. Vol. XXVII, 61 & 62,

OR. Voyez AMOUR.

OR. Commerce de la poudre d'or. Voyez CARTHAGE.

OR Gaulois, appelé albicratense. Voyez LIVRE Romaine.

OR monnoyé. Voyez MONNOIE. ORACLES. Observations de M. FRÉRET sur les oracles rendus par les ames des morts. — Ces oracles perdent leur crédit par l'établissement des oracles parlans. - Ils sont abandonnés à la goétie ou magie noire. — Etoient fondés sur le principe de l'existence des ames léparées des corps. Mém. Volume XXIII, 174 & 175. Mélisse, femme de Périandre, consultée à l'oracle de Thesprotie. Ibid. 175. M. FRÉRET conclut de cet oracle rapporté par Hérodote, qu'il subsistoit de son temps, 176. Il avoit, suivant Pausanias, donné à Homère l'idée de la nécyomantie, 177. Cal-Iondas appaise les manes d'Archiloque au cap Ténare, 178. Paulanias appaile les manes de Cléonice à l'oracle d'Héraclée de Pont. — La Grèce obligée d'appaiser les manes de Rausanias, sait

venir des Psychagogues d'Italie. Mémoires, Vol. XXIII, 179. Élysius de Térina évoque l'ame de son fils. — M. FRÉRET conclut de ces faits rapportés par Plutarque, que cet historien ne doutoit pas qu'il n'y eût des temples des morts. — Il remarque que la difficulté d'exécuter des apparitions, avoit sait recourir aux songes. Ibidem, 180. Rites des évocations. Voyez Ombres.

ORACLES Chaldaïques, le plus répandu des écrits de Zoroastre. - On en a des fragmens. - On y reconnoît les principes de Pythagore, &c. avec des allusions à la philosophie des Mages, Mém. Vol. XXVII, 304 & 343. On les croit composés par quelque Philosophe d'Alexandrie, pour concilier la philosophie des Grecs avec celle des barbares. — On ignore quand ils parurent. — On y distingue la monade parfaite; deux Intelligences, l'une principe & l'autre engendrée de la première. Ibid. 343 & 380. La monade intelligente, appelée père, est auteur de l'Univers, 344. Ces oracles respirent les paraboles cabaliftiques. — Ils contiennent la philosophie Pythagorico-Platonicienne, habillée à l'orientale. - Prêtent à Platon l'unité de principe. — Se sont trompés sur le compte de Zoroastre, 376 & 377.

ORACLES parlans. Ce que c'est.—
Celui de Delphes étoit le plus
fameux. — Celui de Dodone
étoit contemporain des premières

colonies Égyptiennes. - Il est fondé sur l'interprétation conjecturale du son de certains vases d'airain. Mém. Volume X XIII, 189. Du temps d'Hésiode, celui de Delphes portoit le nom de Pytho. — Il devoit sa célébrité à la pierre que Saturne avoit dévorée au lieu de son fils. — Il ne répondoit qu'un seul jour dans l'année. — Ce délai occasionna des recueils d'oracles que pouvoient consulter ceux qui ne pouvoient pas attendre. Ibidem, 190. Il y avoit trois de ces recueils; celui de Musée, celui de Bacis & celui de la Sibylle, 191. Voyez BACIS, MUSÉE & SIBYLLE. L'établissement de ces oracles parlans est postérieur au temps d'Homère & d'Hé+ fiode, 190. Ceux qui sont dans ces Poëtes, se trouvent toujours rendus par des Devins, après certaines observations, 189.

ORAISON Dominicale, en latin, en espagnol, en italien & en françois. Mém. Volume XXIV, 648. Version de la langue siamoise en langues d'Europe. Mém. Vol. XXX, 800 & 801.

ORANGE, ville des Cavares. — César y place une colonie de la seconde légion. Histoire, Volume XXIX, 231. Son arc de triomphe érigé en l'honneur de César, suivant une ancienne opinion. Hist. Vol. XXV, 149. Où M. l'abbé LEBEUF a-t-il puisé cette ancienne opinion? — Il examine ce monument. — Résute cette opinion. — Pense que c'est un

monument de victoires remportées en général. Hist. Vol. XXV, 1 50. Mémoire critique de M. MÉNARD sur l'arc de triomphe de la ville d'Orange. — Cette ville est la capitale de l'ancienne principauté de ce nom. — Sa position. Mém. Volume XXVI, 335 & 345. Son arç de triomphe mal connu. — Le dessin de la Pile est mauvais; celui de Spon l'est encore plus; celui du P. Montfaucon est plus exact. Ibid. 345. Ce monument étoit anciennement dans la ville. — Il en est à présent à cinq cents pas. — Sa description générale, 336. L'intérieur est orné de sculptures admirables, 337. Une ancienne explication rapporte ce monument à C. Marius & à Lutatius Catulus, 337 7 338. Ceux qui sont de ce sentiment, disent que ces Généraux gagnèrent deux batailles fur les Teutons & les Ambrons, l'une près d'Aix, & l'autre près d'Orange; que leurs figures y sont délignées, ainsi que celle de la prophétesse Marthe; que la tête d'Apollon & celles des autres Divinités qu'on y voit, sont celles des Dieux invoqués par Marius, 338; qu'on lit sur les boucliers les noms de ces Généraux. — La Pile assure que son père avoit vu sur une figure de captif, le nom de Teutobochus. — M. MÉNARD fait voir qu'il n'y eut point de bataille près d'Orange, mais seulement à Aix & près de Verceil, 339 & 341; que les figures que l'on prend pour Marius & Catulius, conviennent à tous autres Généraux; qu'il n'est pas vraisemblable que Marthe se trouvât mêlée dans un triomphe, parce qu'elle avoit été chassée du Sénat, 341 & 342; que les figures des Dieux ne marquent que la pratique religieule des Romains; que les noms gu'on lit sur les boucliers, ne sont que des noms de soldats; que la beauté de l'édifice ne permet pas qu'on le rapporte au temps de Marius; que du temps de Marius, on n'elevoit pas de pareils édifices à de simples citoyens. - Une seconde explication rapporte ce monument à Cn. Domitius Ænobarbus & à Q. Fabius Maximus. — Les auteurs qui ont suivi cette opinion, disent que Domitius vainquit en 63 1, Vindalium Teutomalion, roi des Salyens, 343 & 344; que Fabius yainquit Bituitus, roi des Auvergnats, dans un endroit voisin du Rhône, & qu'ils élevèrent l'arc de triòmphe d'Orange. - Ils y reconnoissent en conféquence Bimitus dans la figure d'un homme âgé, celle de son fils dans la tête rayonnée, Teutomalion dans une autre; dans le buite de femme, l'Espérance, & Fabius immolant des victimes. — Les attributs maritimes marquent l'envoi de Bituitus & de son fils à Rome par mer. — Et les noms fur les boucliers sont attribués aux soldats, 344. M. MÉNARD fait voir que ces deux Généraux ne sont venus au secours des Marseillois

Marseillois que comme Proconfuls; qu'ils y sont venus en deux années différentes; que ce n'est point en l'an 631, mais en 632 & l'année suivante; que Vindalium n'est point Orange. Voyez VINDALIUM. Sa polition est à l'endroit où la Sorgue entre dans le Rhône, & celle d'Orange sur la rive gauche de la Meyne. Mémoires, Vol. XXVI, 345. Voyez MEYNE. Que l'endroit où Fabius battit les Auvergnats, est au confluent de l'Isère & du Rhône. Ibid. 346. Que les trophées furent placés sur de hautes tours, à l'endroit où ils avoient combattu. - Il remarque que Bituitus ne fit point le voyage de Rome par mer. - M. le baron DE LA BASTIE attribue ce monument à Auguste, & trouve dans l'histoire de quoi fortifier son sentiment & expliquer ce que représente cet arc de triomphe. - Il l'attribue, en conséquence, à la reconnoissance de la **colonie** d'Orange, 346 & 347. M. MÉNARD soutient qu'il n'appartient point à Auguste, parce que rien ne le caractérile particulièrement; & que l'usage des inscriptions étant familier, on n'auroit pas oublié cette circonftance — M. le marquis MAFFEI le rapporte au temps d'Hadrien, 348. M. MÉNARD croit que ce sentiment n'est pas mieux fondé que les autres. — Conjectures de M. MÉNARD. — Orange est une des plus anciennes villes des Gaules. — Elle est placée dans le pays des Cavares, & appelée Tome XXXIII.

OR

Aracesso par les Géographes. — Elle fut la principale colonie militaire des Romains formée de la seconde légion, & établie par Jules - Célar, 349. Le père de Tibère en fut le conducteur, l'an 708 de Rome. — M. MÉNARD croit que c'est à cette époque que l'arc fut construit; qu'il fut élevé à la gloire de la nation Romaine en général; que c'est à cela qu'il faut rapporter les combats, les captifs, les trophées de mâts de navires, &c. 350 & 351; qu'il faut rapporter les instrumens de facrifice à leur religion; les figures de gladiateurs aux spectacles qui accompagnoient les fêtes. — M. MÉNARD conjecture qu'on peut y trouver des rapports particuliers à Jules - César; que le buste de femme est Vénus, marque symbolique de l'origine de ce Prince, 3 5 1; que le *lituus* marque la dignité d'Augure; l'aspergille, la préféricule, &c. marquent son sacerdoce; les figures de combattans, de navires, de tridents, peuvent le rapporter à ses victoires par mer & par terre, 3 5 2. La conformité des habits, &c. des combattans, & ceux des Gaulois, font conjecturer à M. MÉNARD que les conquêtes des Gaules peuvent y avoir place.-Les figures des captifs pourroient représenter les Gaulois menés à Rome; les noms sur les boucliers, ceux des vétérans qui formèrent la colonie. -Le défaut d'inscription convient à ce temps de la République, à cause de sa liberté, 353. Les Mmm

omemens & la sculpture paroissent convenir à ce siècle. Mém. Vol. XXVI, 354.

ORCHENI. Voyez EUPHRATE **少** ORCHOÊ.

OR

ORCHOE. Sa position. Mém. Vol. XXX, 188. Deux emplacemens peuvent lui convenir. Ibid. 189. M. D'ANVILLE croit que c'est Drahemia qui est le plus convenable, 190.

ORCHOMÈNE. Homère en compare les richesses à celles de Thèbes d'Égypte. — Elle fournit trente vaisseaux à la guerre de Troie. — Ses troupes campoient à part.—Orchomène fut ensévelie par le lac Copaïs. Mémoires, Vol.

XXIII, 143 & 144.

ORCUS. Voyez AMOUR.

ORDO. Ce que c'étoit dans la division des troupes. Mém. Vol. XXXII, 291. Très-général dans la milice Romaine. — Différentes fignifications qu'il avolt. — Il est pris, par Tite-Live, pour la centurie. Ibid. 293, 294, 295, 298 & 299. Il a signifié une chambrée, 295. C'étoit le terme propre pour la division des Triaires, 299 & 300.

ORDONNANCES. Nécessité du recueil des Ordonnances. Hift. Vol. XXV, 296. Il ne pouvoit être entrepris sans le concours du Souverain. - Louis XIV en ordonne l'exécution. — Ce recueil commence à Hugues Capet. — Le projet est annoncé par une table chronologique. L'ouvrage est suspendu jusqu'à la mort de Louis XIV, & est repris au commencement de ce règne. - La préface du premier volume, par M. de Laurières, contient les principes du droit françois. Ibid. 297. M. SECOUSSE lui succède, & pousse le travail jusqu'au xv. siècle. — La préface du troisième volume contient l'arrière-ban & les monnoies; celle du sixième contient un Mémoire sur les premières années de Charles VI. -Les tables des matières sont un précis de l'ouvrage, 268. M. de Vilevault succède à M. SE-COUSSE, 299.

ORDRE des citoyens Romains.

Voyez Romulus.

ORDRE ROSTRAL. Voyez COIN.

ORDRES d'architecture inventés en Grèce & en Étrurie. — Avant ce temps les proportions étoient arbitraires. Hifl. Vol. XXIX, 128. L'ordre corinthien étoit affecté aux temples de Vénus, &c. le toscan, aux grottes, &c. le dorique, aux temples de Minerve, &c. Mém. Vol. XXXII, 763. Le composite doir fon origine aux Romains, & est appelé ordre romain. — Il étoit en usage sous Jules-César. Ibid. 750. Cet ordre ne s'étendit dans l'empire que depuis Auguste, 751. Il fut employé à l'arc de Carpentras, 749; & à celui de Titus, 752.

ORESTE, roi des Lacédémoniens, fut immolé à la sûreté des Héraclides. Mém. Vol. XXIII, 272. Les cendres d'Oreste étoient une des choses d'où dépendoit la conservation de l'empire Romain. —

: Elles servirent de talisman à la : ville de Tégée. - On ignore en quel temps elles furent apportées à Rome. Mém. Volume XXIII,

231 6 232.

ORGE (1') sacrée étoit de trois espèces. - Elle provenoit du champ egess de la plaine d'Eleusis, le premier qui eût été ensemencé; ou des terres consacrées aux Dieux; ou elle étoit achetée de l'argent des particuliers. Hist. Vol. XXXI, 53.

ORGYE ou TOISE. Sa division. Mém. Vol. XXIV, 444.

ORIENTAUX (les) sont divisés en trois parties; Cham au midi, Sem au levant, Jon, Jon ou Japhet au nord-ouest. - Etendue du pays de Cham. Mém. Vol. XXVII, 4. Les sentimens des Orientaux sont difficiles à découvrir. Mém. Vol. XXXI, 212. Ils donnent des corps aux idées. Mémoires, Vol. XXXII, 121. Leur système sur l'union vague de la divinité & de la matière. Ibid. 130. Le fond de leur religion est fables théologiques; & leurs divinités sont le bien & le mal, 188. Leur attachement aux anciennes traditions. Mim. Vol. XXXI; 114. On retrouve dans leur doctrine présente le fond de leurs premières traditions. Ibid. 115. Ils connoilloient leuls la navigation dans les premiers temps. Mém. Vol. XXV, 6.

ORIGÈNE veut que le nom de Moyse ne soit pas connu des historicus profanes. Hist. Volume XXIX, 206. Conjecture sur un texte du livre attribué à Origène, fur les sentimens des Philosophes touchant la nature incorporelle de Dieu. Mém. Vol. XXXI, 225.

ORLÉANS. On y bat monnoie du temps de Charles - le - Chauve. Mém. Vol. XXXII, 788.

ORMUS, connue sous le nom d'Ogyris. Mém. Vol. XXX, 146 & 147. Mal placée par Pline & par Denys-Périégète. - Elle porte les noms de Geran & de Tyrine. — Canton de ceue île appelé Turun ou Turunbaque; Tyr, dans Strabon. Ibid. 147 & 148. Arad, autre île proche d'Ormus; cette île est appelée Arak, Arek, Areca. — Mal représentée dans les carres. — Etendue d'Ormus; son fol. - Etendue d'Arek. - Conquise par les Portugais, & reconquise par les Perses. - Lieu de leur commerce, 148 & 149. Voyez

GOLFE persique.

OROMAZE signifie, en chaldéen, lumière ardense. L'Ecriture en parle de même. Mém. Vol. XXXI, 220 & 221. C'est le Dieu bon de Zoroastre. Mim. Val. XXIX, 115; & Mém. Vol. XXXII, 50. Chef des esprits de lumière. — Oromaze combat Arimane. — C'est une substance spirituelle, douée de force active propre à produire le bien. Mém. Volume XXXI, 451. Il est mis en parallèle avec Jupiter. Mém. Vol. XXIX, 114 & fuiv. Son nom donné à une planète. Ibid. 1 15. Le peuple confond Oromaze avec le Dieu suprême; avec le firmament, 116 & 117. li est auxeur de tout bien. Mém. Vol. XXIX, 164 & 168; & Mém. Volume XXXI, 232. Les anciens Mages ne reconnoissent rien au-dessus de lui, & le confondent avec le ciel. Mém. Volume XXIX, 168. Le second Zoroastre en fait la plus noble émanation de Dieu. Ibid. 172 & 174; & Mém. Volume XXXI, 232. Le Soleil en étoit le symbole. Ibidem, 234. Voyez AMOUR & MITHRA.

OROSIS. Voyez GOLFE per-

fique.

ORPHÉE, personnage tres-douteux. Mém. Vol. XXIII, 248. Aristote nie son existence. Ibid. 177, 251 & 262. Orphée devroit être placé un siècle avant le siège de Troie, pour quadrer au récit de Diodore, 248. S'il a existé, il doit être placé vers le temps des Argonautes.—Homère ni Hésiode ne parlent point de lui. — Phérécyde, dans ses Argonautiques, nomme Philammon, & non Orphée, pour le chantre des héros Grecs, 251. Pindare est le plus ancien qui en ait parlé. - Différentes origines qu'on lui donne, 262; & Mém. Volume XXVII, 214. On lui suppose l'établissement d'un nouveau culte de Bacchus, d'où il exclut les femmes. - Vengeance qu'elles en tirent.-Une secte de gens prennent fon nom. — On lui attribue un grand nombre d'écrits. Mémoires, Volume XXIII, 251. Ses hymnes sont supposés. Histoire, Volume XXIII, 25. Ce qu'on a sous son nom n'est pas de lui, mais il est ancien, & contient une partie des idées qu'on avoit dans les temps héroïques. Mêm. Volume XXVII, 214 & 215. Orphée voyage en Egypte. — Est admis dans les mystères. -Il est considéré, dans sa patrie, comme théologien, &c. — Ses enchantemens. Ibid. 214. If est initié dans la magie des Dactyles. Hift. Vol. XXIII, 34. Va confulter l'oracle de l'Achéron. Mém. Vol. XXIII, 177. Appelle Dieu Verbe. Mém. Vol. XXXI, 221. Admet pour Principe l'éther & le cahos. Mém. Volume XXVII, 167.

ORPHIQUES, nom des nouveaux mystères introduits par Orphée.

— Les femmes en étoient exclues.

Mém. Vol. XXIII, 251. Ils ne ressembloient point du tout aux mystères de Bacchus. Ibidem,
253.

ORPHIQUES, secte qui prend son nom d'Orphée. Mémoires, Vol. XXIII, 251. Cette secte singulièrement dévouée au culte de Bacchus. Ibidem, 247 & 260. Fable qu'ils rapportent au sujet de ce culte, 247. Ils comptoient un grand nombre de règnes de Dieux, dont ils annonçoient le retour aux initiés. Histoire, Vol. XXIII, 26. Cette secte fait des progrès incroyables dans les premiers siècles du Christianisme. Les défenseurs du paganisme étoient tous de véritables Orphiques. — N'enterroient point leurs initiés dans des habits de laine.-Formoient une branche de

la secte Pythagoricienne. Mém. Volume XXIII, 260; & Histoire, Vol. XXIII, 34. Ils formoient un corps réuni par les mêmes mystères. Mém. Vol. XXIII, 260. Platon les dépeignoit comme des charlatans. — Peinture qu'en fait Théophraste. Ibidem, 262. Ils se joignent aux Platoniciens. — Les plus célèbres Philosophes des derniers siècles étoient Orphiques, 263. On peut se former une idée de leur système en comparant les fragmens des poëtes Orphiques. -Observations à faire à cet égard. - Les Orphiques rapprochent tant qu'ils peuvent le culie de Bacchus à celui d'Osiris, 2646 fuivantes. Attendoient le règne de Bacchus sur tout l'Univers, & n'en parloient cependant que par énigme, 265 & 267. M. FRÉRET soupçonne que la doctrine la plus secrète des mystères de Cérès, étoit de donner de cette Déesse la même idée que celle qu'on avoit d'Isis, 267; que les formules magiques des conjurations en faisoient partie, 270; qu'on la tenoit secrète parce qu'elle ne s'accordoit pas avec le système commun des Grecs, 268. Les Orphiques employoient tout leur esprit à concilier le Polythéisme avec la Philosophie. — Quoique opposés dans les pratiques, ils s'accordoient à conserver le culte des Dieux, même subalternes.-Ceux des siècles postérieurs développent ce système, 269.

ORTYGIE, presqu'île de la Sicile, où Hiéron faisoit élever des coursiers pour les jeux. Mém. Vol. XXXII, 491.

ORXOIS. (pays d') Voyez URCISUS PAGUS.

OSIRIS. Les prêtres Egyptiens prononçoient Usiris. — Signification de ce nom. Mém. Volume XXIII, 757; & Mein. Volume XXXII, 227. C'étoit un des noms que les Égyptiens donnoient au Soleil. Mémoires, Vol. XXXI, 228. Les Orphiques lui donnent le nom de Jupiter, de Pluton, &c. Mém. Vol. XXIII, 265. Il est le même que Bacchus. Histoire, Vol. XXIII, 22. Les Egyptiens considéroient Osiris comme la cause & le principe de toutes les productions. Mém. Vol. XXIII, 256, 257 & 264. Ils le considéroient encore comme le Soleil, &c. Mém. Vol. XXXII, 730. Trois fois par jour on brûloit des matières odoriférantes en son honneur; le main de la résine, à midi de la myrrhe, le soir du kyphi. Ibid. 732 & 733. Voyez KYPHI. Sa naissance le premier des épagomènes. - Voix qui annonce son arrivée. Mém. Vol. XXVII, 191. Engendré par le Soleil.—Ses amours avec Isis.— Il engendre Arouéris. Ibid. 192 & 202. Voyez AROUÉRIS. Osiris remplit l'Univers de ses bienfaits. — Typhon le renferme dans un coffre. — Isis le retrouve dans le royaume de Biblos. - Il est tué & mis en pièces par Typhon, & apparoît à son fils Orus, 192. C'est un bon Roi dans l'histoire; en physique, c'est le principe de Mmm iij

la fécondité. - Il portoit la lumière & étoit cause intelligente. Mém. Vol. XXVII, 203 & 204. Son ame immortelle. - Explication de l'allégorie de son corps déchiré, & d'Ilis qui en recueille les parties. Ibid. 205. Sa figure se trouve sur un bas-relief de Carpentras. Mém. Vol. XXXII, 727. M. l'abbé MIGNOT soutient qu'il est difficile de déterminer si Osiris étoit un dieu ou un mortel. — Tradition suspecte qui le fait passer dans l'Inde. Mém. Volume XXXI, 7 54. Manéthon le place le cinquième des Dieux qui ont régné en Egypte, & ne dit rien de ses exploits. — Hérodote en fait un Dieu qui n'a point figure humaine, & se contredit en failant chercher Orus par Typhon pour le faire mourir. Ibidem, 155. D'autres en font un Génie. — Quelques-uns entendoient le vin par ce nom. — Toutes ses aventures se réduisent à une pure mythologie. — Les païens sensés disent qu'elle n'avoit point d'autre objet que la Nature; qu'Osiris, en particulier, marquoit la naissance des fruits, &c. 156. Les Egypriens en font le Soleil. — Selon d'autres, Osiris n'est qu'un mortel mis au rang des Dieux, 157. Diodore lui fait parcourir toute la terre, & fonder la ville de Nysa, 1 58. Sa mémoire le conserve dans l'Inde sous le nom d'Isuren. - M. l'abhé MIGNOT fait voir qu'Osiris n'est pas le même que Isuren, 159. Lelieu de sa naissance est contesté. — On ne peut faire

aucun fond fur ce que les Egyptiens avoient dit à Diodore, 160. Les variations des Anciens laissent sa patrie indécise. — Même incertitude sur le temps où il a vécu, 164. Prométhée, qu'on dit son contemporain, n'est pas fort ancien, 165. Voy. PROMÉTHÉE. Busiris, autre contemporain, n'a vécu que long-temps après, 166. Voyez Businis. L'âge de Lycurgue est inconciliable avec celui d'Osiris, 166 & 171. Voyez LYCURGUE. Triptolème ne peut avoir été compagnon d'Ostris, 171. Voyez TRIPTOLÈME. Les prêtres Egyptiens n'entendoient, par les conquêtes d'Osiris, que l'établissement de son culte dans l'Inde, 173 & 194; mais ce culte n'est point originaire d'Egypte, il étoit tres-ancien dans l'Inde. Comme ils s'étoient approprié celui de Dionysus, sous le nom d'Osiris, ils essayèrent de s'en dire les auteurs dans l'Inde, sous l'allégorie d'une conquête, 173. Cette fiction n'étoit pas ancienne; Mégasthène la croyoit & Eratosthène ne la croyoit pas, 174. L'inscription d'Osiris à Nysa est l'ouvrage d'un Grec, qui confond Osiris avec Jupiter, 159 & 175. Les Egyptiens lui attribuent l'invention du vin, mais Psamméticus est le premier qui en but. — Les Egyptiens regardoient le vin avec horreur, 175. L'échanson de Pharaon n'exprimoit que le jus du raisin.-La conquête de l'Inde, par Ofiris, est une fable, 176. Voy. ADONIS & AMOUR.

## OS OT OU DES MATIÈRES. OU OX OY 463

OSTANE, disciple de Zoroastre. Ses livres sur la doctrine des Mages. — Définition qu'il donne de Dieu. Mémoires, Vol. XXXI, 223.

OTTER, (M.) Associé, mort en 1748. Hist. Vol. XXIII, 9. Ses voyages. Ibid. 304. Son éloge par M. DE BOUGAINVILLE,

297 & Juiv.

OTHE, (Guillaume) premier comte de Bourgogne. — On ignore à quel titre il se met en possession de ce pays. — Il avoit des biens en Lombardie & en France. Mém.

Vol. XXIV, 667.

OTFRID, religieux de Weissembourg, paraphrase les Évangiles.
— C'est le plus ancien ouvrage allemand après Kéron. — En quel temps il vivoit. — Où se trouve cet ouvrage. — Il est écrit en haut allemand. — L'auteur dit qu'il se sert de la langue des Francs. — Elle ressemble à l'allemand d'aujourd'hui. Mém. Volume XXIV, 578.

OTHON III succède à son père à l'age de deux ans, & meurt à vingtans. Hift. Vol. XXIII, 220.

OTHRYADÈS. Inscription de fon trophée. Mém. Vol. XXIV, 189.

OTLINGUA SAXONIA. Ce qu'il fignifie. — Sa position. Hist. Vol. XXXI, 244.

OFTOROGORRA. Difficulté d'en trouver la position. Mém. Volume XXXII, 598.

Ouar-khonni. Voy. Awares. Oubres. Voy. Athénopolis. Ouédé. Voyez Sénéga. OVIDE prend la cérémonie de la lavation de la mère des Dieux pour sa première entrée dans Rome. Mém. Vol. XXIII, 216. Il s'est égayé à décrire le déluge de Deucalion. Ibid. 134. Ses Fastes sont dirigés sur le calendrier Julien, suivant les dates des mois romains. Mém. Vol. XXVI, 252.

Ovis est du genre masculin, dans l'amende de celui qui refusoit de s'enrôler; s'il eût été employé au féminin, la sentence eut été irrégulière. Mémoires, Vol. XXXII,

331 & 332.

OUR. Voyez AMOUR.

O'T'PA BOO'E, Cauda bovis, promontoire de Cypre; Clides, dans Ptolémée. — Voyez CLIDES. Ce lieu est connu aujourd'hui sous le nom de Saint - André. Mém. Vol. XXXII, 543.

OURANOS ou le Ciel, premier règne des Dieux. Histoire, Vol.

XXIII, 26.

O U T R E. Grandeur énorme de celui qui fut porté à la fête de Ptolémée. — Il étoit de peaux de panthères. Hisloire, Vol. XXXI, 105.

OXUBIENS, peuples. Leur pofition. Hift. Vol. XXVII, 132.

OYA, (Sébastien d') architecte flamand. Mém. Volume XXIII, 217.

## P

PACTYE. Ruines qui conviennent à fon emplacement. — C'est aujourd'hui Saint-George. Mém. Vol. XXVIII, 342. 464

PADAM, Génies qui accompagnoient Bacchus, suivant les Indiens. — Ils étoient appelés, en langage du pays, Kobalers; d'où est venu, aux compagnons de Bacchus, celui de Cobales. Mém. Vol. XXXI, 162.

PAGANALIA. Fêtes à Rome. Voyez Enrôlement.

ΠΑΙΔΕΣ, première classe des enfans à Athènes. — Ils y étoient inscrits à sept ans & y restoient jusqu'à dix - huit. Histoire, Vol. XXIII, 183.

PAIX. (la) On l'adoroit à Rome, comme déesse, avant Jules-César. Ses statues; ses autels. *Mém. Vol.* XXIV, 184.

PALÆA, ville de Cypre, aujourd'hui Palio cliso. Mémoires, Vol. XXXII, 550.

PALAIS de Babylone. Voyez BA-BYLONE.

PALAIS des rois de France, appelés Vetus domus & Bonogilum. Voyez BONOGILUM & VETUS DOMUS.

PALASTE, mesure de quatre doigts. Histoire, Volume XXXI, 89.

PALATINI. Voyez CONS-

PALÉOGRAPHIE numismatique, (Essai de la) par M. l'abbé BAR-THÉLEMY. Mém. Vol. XXIV, 30. Il la divise en deux parties.—Dans la première, il donne des règles pour connoître le temps des médailles; dans la seconde, il fait l'application de ses principes.—Les premières Antiquaires l'out négligée. Ibid. 32 & 33.

PALESTRINE. Sa position. — Voy. VOIE prénessine. Son temple de la Fortune sert de palais aux Princes. — Mosaïque qu'on y a trouvée. Mém. Vol. XXX, 503. Voyez MOSAÏQUE.

PALLACOPAS, canal de l'Euphrate. — Briques faites de sa terre pour construire les murs de Babylone. *Mémoires*, Vol. XXIV,

441.

PALLAS. Manière ordinaire de la figurer. Mém. Volume XXIV, 174.

PALME, mesure; sa division. Mém. Vol. XXIV, 444. Celle des Architectes comparée au pied de Paris. Mém. Volume XXVIII, 385.

PALMYRE. Réflexions de M. l'abbé BARTHÉLEMY sur l'alphabet & la langue dont on se servoit à Palmyre. — Son ancien nom étoit Tedmor. — On rapporte fon origine à Salomon. — Palmyre est célèbre par les conquêtes d'Odenath & de Zénobie. — Ses monumens égalent ceux de la Grèce & de Rome. — Sa langue est ignorée. Mém. Vol. XXVI, 577. Gruter en croit les caractères arabes. — Scaliger l'ignore. — Explication de Samuel Petit. Explication de M. l'abbé BAR-THÉLEMY. — Des négocians Anglois visitent les ruines de Palmyre, & en copient les inscriptions avec peu d'exactitude. Ibid. 578 6579. Ses caractères sont arabes, suivant les uns; syriens, suivant d'autres; phéniciens, suivant le cardinal Noris & Hyde.—Inutiles efforts

efforts de Rhenferdius. Mémoires, Volume XXVI, 580 & 581. M. l'abbé RENAUDOT juge l'insuffisance des moyens employés. - M. GALLAND pense que l'inscription grecque, qui accompagnoit la palmyrénienne, n'y avoit aucun rapport. — Nouveau recueil d'inscriptions, apporté par M." Dawkins, &c. accompagnées d'inscriptions grecques, qui en font la traduction. — Moyen dont s'est servi M. l'abbé BAR-THÉLEMY pour en reconnoîrre les caractères. Ibid. 582 & suiv. Il observe que les inscriptions sont des monumens élevés en faveur de personnes distinguées, 586. Son alphabet est fort différent de celui de Rhenferdius & de celui d'Hensélius. — Il est composé de vingt-deux élémens. — S.' Epiphane en fait mention.-Théodoret & Saint Epiphane regardent la langue de Palmyre comme syriaque, 588. Les inscriptions sont effectivement en cette langue. -Elles servent peu pour l'histoire de Palmyre, mais elles peuvent éclaircir l'étymologie de plusieurs noms orientaux.-Le mot δισμαλχου se trouve, suivant la conjecture de Baxter, signifier fils de Malchus.— Le mot Jaribolus, soupçonné par Halley de fignifier le dieu Lunus, se trouve effectivement l'être, 589 25,90. Application de l'alphabet de M. l'abbé Barthélemy à l'inscription palmyrénienne du recueil de Gruter, & à l'inscription rapportée par Spon & Réland. — Il en résulte que le nom du Soleil Tome XXXIII.

est Malac-bélus, 592. M. l'abbe BARTHÉLEMY soupçonne que les inscriptions du mont Sinaï sont en langue palmyrénienne, 593. Les inscriptions de Naxi - rustan contiennent plusieurs fautes. - On les attribue mal-à-propos à Alexandre. — La dé génération de la langue grecque paroît insensiblement dans la suite des médailles des rois Parthes, 594. La comparaison qu'en fait M. l'abbé BARTHÉLEMY, avec l'inscription de Naxi - rustan, fixe son époque aux premiers em pereurs Romains. — Elle pourroit être attribuée à des rois Parthes, peutêtre même à des Sassanides, 595. Hyde leur trouve un rapport avec les inscriptions palmyréniennes, 596. Les ruines de Palmyre ont du rapport avec le goût égyptien. Mém. Vol. XXIII, 300.

PAMPHILA met le premier en œuvre la soie, dans l'île de Cos. Hist. Vol. XXXI, 321.

PAMPHILE de Macédoine, élève d'Eupompe, & maître d'Apelle.

— En quel temps il vivoit. —
Étoit versé dans les Lettres & les Sciences. Mém. Vol. XXIII, 326; & Mém. Vol. XXV, 280.

Peint la bataille de Phliunte. —
N'a pas été maître de Pansias. —
Commence l'éducation par le dessin. — Combien il exige de ses Élèves. Ibid. 280.

PAMPHOS. Ses hymnes supposés. Hist. Vol. XXIII, 25.

PAN, le plus ancien dieu d'Égypte, & le plus nouveau en Grèce. Hist. Vol. XXIII., 22. Nnn PANCHAIE, pays dont l'existence est contestée. — Ses Prêtres semblables aux Druides. Hist. Vol.

XXXI, 115.

PANÉNUS peint la bataille de Marathon. — Il est vaincu au concours par Timagoras. Mém. Vol. XXV, 269. Peint la partie concave du bouclier de Minerve à Élis. Ibid. 270. Est auteur de peintures à fresque dans l'Élide, 270.

PANÉTIUS, disciple de Zénan, ami à compagnan de Scipion. Mém. Vol. XXXII, 101. Est le plus habile des Stoïciens. Hist. Vol. XXIX, 177. Avoit écrit sur les devoirs. Ibid. 182.

PANJANGAM, almanach des Indiens. Mém. Vol. XXXI, 225 & 257. Étendue qu'il donne à l'ère des Indiens. Bid. 257.

PAN-KOU compose l'histoire des Hans. — En quel temps il vivoit. — Parcourt les pays entre la Chine & la mer Caspienne. Mém. Vol. XXV, 18.

PANOPOLIS OU CREMMIS, même ville fous deux noms. — L'un est grec & l'autre égyptien. — L'égyptien subsiste. Hist. Vol.

XXIX, 255.

PANTHÉON. Ses portes de bronze ornées de clous. Atém. Volume XXIII, 349. M. le counte DE CAYLUS remarque qu'il est fort ancien; qu'Agrippa ne fit qu'y ajourer le portique qui subliste. Mém. Vol. XXV, 330. Qu'il fut réparé par Septime-Sévère, & qu'il est le même qu'au temps de Pline; qu'on ne voit point

où étoient les caryatides. — Il foupçonne qu'elles auront occupés l'auique, & qu'elles auront été enlevées lorsqu'on a fait une église de ce temple, dans l'ignorance où l'on étoit qu'elles fussemmendre d'architecture. Ibidem, 3 3 1.

PANTHÈRES, communes dans le servitoire de Cibyre. Mém. Vol. XXIV, 138 & suiv.

PANTOMIMES. Ce que les hifloriens en disent, doit être rapporté au temps des Empereurs. Hifl. Volume XXIII, 154. Pylade & Bashyle y excelloient.—Ils étoient accompagnés de symphonie. Ibid.

155. Voyez MIMES.

PAPHLAGONIE, célèbre dans la haute antiquité. — Ses Rois sont presque tous appelés Pilamènes. - Ils sont peu connus jusqu'au temps de Mithridate. — Pompée la partage en onze juridictions. -Il les joint à la Bishynie. — Donne l'intérieur du pays aux descendans des Pylanenes. Min. Volume XXX, 326 / 327. Démêlé de Déjourus, l'un d'eux, avec les Romains. — Il massacre ses enfans. Ibid. 328. Achette de Fulvie ce que Célar lui avoit enlevé.—Son petit-fils lui fuccède sous le nom de Déjotarus-Philadelphe. — Il est le dernier Roi, à le pays est réduit en province Romaine. — Changemens faits sous le gouvernement Romain, 327 & suivantes. Auguste joint la Paphlagonie à Amasie, & en forme la Ponuque-Eparchie, 331 4 334

PAPHOS, deux villes de ce nom en Cypre. - Leur distance l'une de l'autre. L'ancienne se nomme aujourd'hui Counclia. — C'étoit l'endroit où Vénus aborda sur une conque. Mém. Vol. XXXII, 553. La nouvelle étoit la principale. — Elle fe nomme aujourd'hui *Bafo* ou *Bafa. Ibid.* 554. Sa grande prêtrife étoit une place importante. — Caton la promet à Ptolémée, roi de Cypre. Hist.

Vol. XXXI, 116.

PAPYRUS. Ce que c'étoit. Mém. Vol. XXIII, 198. Differnation de M. le comte de CAYLUS sur le papyrus. — Cette matière traitée par le P. Montfaucon, plus dans la vue des manuscrits que pour In fabrique. — Le P. Mabillon & le marquis MAFFEI en ont fait de même. — Les Bénédictins ne l'ont pas affez éclairci dans leur Diplomatique. Mémoires, Vol. XXVI, 267. M. le conste DE CAYLUS fuit besucoup Guillandin, parce qu'il avoit voyagé & qu'il avoit vu ce qu'il écrivoit. - Il est aidé des recherches de M. de Jussieu. Ibidem, 268. Matières qui ont servi à écrire suivant les dissérens pays. - Le parchemin, le papier & les tablettes de cire préférés. - L'Iliade & l'Oyssée écrites sur un boyau de dragon. — On a pu écrire sur l'ivaire, 269. M. le comte DE CAYLUS foupconne que par *likri elephantini* il faut plutôt enrendre les boîtes qui renfermoient Les livres, que les livres mêmes. -Les Romains écrivoient leurs

- lettres & leurs affaires domestiques fur des tablettes d'ivoire. — Varron place la découverte du papier au temps d'Alexandre. — Guilandin fait voir son erreur, 270; & que - bibles & papyrus font une même .. chose. — La fabrique pourroit bien ne remonter que vers le temps d'Alexandre. - On se servoit auparavant de feuilles de palmier & de la pellicule intérieure de l'écorce des arbres. -Guilandin veut qu'on substitue aux feuilles de palmier celles de mauve, 271. M. le comte DE CAYLUS hai oppose un manuscrit de la bibliothèque du Roi, qui est sur des feuilles de palmier des Indes. — On écrit iur des lames de plomb, sur la toile & for la cire. — Toiles de mumie écrites long-temps avant Pline, 269 & 271. M. le comte DE CAYAUS nie à Pline. que les Anciens aient écrit leurs affaires publiques fur le plomb. Il sourient que les plus gros blocs de marbre faisfaisoient à peine leur klée pour la postérité, 272. La toile déposée au cabinet de Sainte - Geneviève, prouve que les Egyptiens se servoient plutôt : de toile de coton que de toile de lin, 273. Voyez LIN-L'ulage des - tablesses est plus ancien qu'Homère. - Le terrein qui produit le pappus étoit encore inconnu. - Le papyrus se trouve en grande quantité à Sais. - Probinée en défend la sorie. - Eumènes sait fabriquer le premier parchemin, luivant Yarron. - Guilandin & Nnn ii

PA

M. le comte DE CAYLUS pensent que le parchemin est bien plus ancien. — Eumènes put bien . le faire perfectionner. Mémoires, Volume XXVI, 274 & 275. Où croît le papyrus. — Sa hauteur. — Il est couronné par un panache. Ibid. 276. Cente plante n'est point perdue. — Guilandin & Prosper Alpin rapportent que - les habitans des pays où elle croft, en mangent la partie inférieure, 277, 283 & 284; Eile n'est · plus si commune depuis qu'elle · ne sert plus à écrire. — Maillet la confond avec le musa ou figuier d'Adam. — I e papyrus est appelé berd par les Egyptiens. — Il est mis au nombre des gramines par Ies anciens Botanistes, & dans l'espèce des cypetus par les modernes, 278, 279, 289 & 291. Lippi donne la description de deux cyperus qui paroissent être le papyrus & le sari des Anciens, - 2796 280. Le papyrus de Sicile zessemble par son panache à celui d'Egypte & à celui de Madagascar, 278 & 280. Les Malaches en font des nates & des cordes, 280 & 297. Les anciens Egyptiens en faitoient ausli. -Ils en construisoient même des . barques. - Le panier où fut exposé Moyse, en étoit. — Longueur de les racines. — Forme de ses feuilles, 281 & 309. Pline critiqué par Guilandin, au sujet de biblos. — Il est justifié par M. le comte DE CAYLUS. -Remarque de Guilandin sur la forme des vailleaux Egypuens. -

Passage d'Isaïe où les Septante traduitent ces vailleaux par ordres écrits sur le papier, 282 6 283. Les Egyptiens représentent l'ancienneié de leur origine par un fagot de papyrus. — Il en croît en Syrie, suivant Pline. - Guilandin en trouve au confluent du Tigre & de l'Euphrate. — Il y avoit une canne aromatique que Guilandin n'a pas vue, 284. Voyez CA-LAMUS. Antigonus fait les cordes de sa floue de papyrus, · 281 & 285. Voyez CORDES. Il en croît près de Babylone & dans l'Inde, 285. Manière dont on employoit le papyrus. — Guilandin la trouve obteure. — M. le comte DE CAYLUS y trouve ' la manœuvre. — Les lames du milieu étoient les plus belles, & étoient destinées à écrire les livres de la religion, 286 & 287. Papier d'Auguste. — Papier de Livie. - Papier hiératique. -Papier amphithéatrique. - Papier de Fannius. — Guilandin dit que le papyrus d'Italie est le fari, & qu'on n'en fait pas du papier, 287. Il n'a point examiné le sari du Nil. — Description du papyrus par Lobel, 288 & fair. Bauhin la tire de Lobel, 290. Invention de notre papier en 1470. — Ce qu'en dit Dalechamp, 291. II rassemble tout ce que les autres en ont dit, 292. Le papyrus de Celalpin ne venoit point d'Egypte, mais de Sicile. — Defcription qu'il en donne, 293. Micheli en fait graver un pédicule. — Scheuchzer en donne la

PΑ

description, sous le nom de cyperus. - Le papyrus d'Egypte, celui de Sicile & le sari se ressemblent. Mém. Volume XXVI, 294. Ils diffèrent seulement dans l'étendue. — Différence entre celui de Sicile & celui de Madagascar. Ibidem, 295. Celui-ci pourroit être le même que celui d'Egypte. -Rapport du papyrus avec le scirpus. Voyez SCIRPUS. M. le comte DE CAYLUS croit que le papier étoit apporté à Rome sans préparation, 297. Différens noms que lui donnent les préparations particulières. — Le saitique & le lénéotique. — Au lieu de saitique, . Guilandin veut lire tanitique. — Le lénéotique s'employoit aux enveloppes, 298. En quel temps on a connu le papyrus de Sicile, 304. Manière de préparer le papier. — Difficulté dans le texte de Pline, 305 & Suiv. Qualités qu'on desiroit dans le papier. — On écrivoit quelquefois des deux côtés. — Manière d'assembler les feuilles. — Papier de Claude supétieur à celui d'Auguste, 309 & Suiv. Les Romains le travail-. loient mieux que les Egyptiens.— Manière de lui donner le poli, 311. Ces papiers étoient semblables à ceux de Perse & de Turquie. — Pourquoi on lui donnoit une seconde façon, 3 1 2. 'On fait ulage aujourd'hui de tous les détails d'alors. — Colle que l'on mettoù sur le papier, 313, 315 & 316. M. le comte DE CAYLUS remarque que le prix devoit en être affez bas; que Pline . a confondu dans son récit la fabrique de Rome avec celle d'Egypte, 314; que l'eau du Nil, dont il parle, n'est pas d'un autre mérite que l'autre eau, 306 bis; que les opérations du marteau, &c. appartenoient aux marchands de Rome, 314 & 315. Manière dont on faisoit le tissu. — Quand on le destinoit à d'autres usages, on le travailloit en nattes. - Les feuilles venues jusqu'à nous, autorisent cette opinion, 316. On ne distingue pas la jonction des feuilles. — Avantage des papiers fabriqués à Rome. — Celui de Claude plus grand que les autres. — Il n'a pu être étendu qu'en collant plusieurs feuilles enfemble, 317 か318. Cassiodore en donne la preuve. — Inscription qui fait mention d'un colleur. — Pline parle d'un *pumicator*. — Ornemens des livres. — Les lettres grises étoient confiées à d'autres qu'à ceux qui exécusoient le texte. - Mélange de leures chez les Égyptiens, 318 & 319.

PARABASE. Voyez CHŒUR.

PARABOLE. Ce que c'est. — Elle venoit originairement d'Égypte. — Étoit du goût de Pythagore & des Sage Grecs. Hist. Volume XXIII, 101.

PARA-CHATTI, nom de la mère des Intelligences dans l'Inde. — Signification de ce mot. Mém. Vol. XXXI, 275.

PARADIS. Ce que c'est chez les Indiens. Mem. Volume XXXI, 327.

PARAMMON ou HERMES, Nnn iij invoqué à Olympie. Hift. Vol. XXIII, 35.

PARAS, nom que l'Écriture donne aux Perses de Cyrus. Mém. Vol. XXIII, 27.

PARASANGA, mot perse; en parsi, parsangue ou pharsangue. Mém. Volume XXXI, 297 & 416. Mesure de trente stadesa Ibid. 297. Il est de vingt - un stades parmi les Ibériens, les Lazes & les Perses. — Est plus grand actuellement dans l'Orient que dans l'antiquité. — Peut répondre à ce que Chardin compte par lieue en dissérentes distances, 299 & 300.

PARASANGE, aujourd'hui farsang. - Etymologie de ce dernier mot. - Les Juifs en font ulage après leur retour de Babylone. — Comment ils l'évaluent. Mém. Volume XXX, 134. Ils approchent de l'estimation qu'on tire de la marche de Xénophon. Ibidem, 135. Il équivaut trente flades & trois milles Romains. — Le parasange actuel comparé à trois milles en général. - Dix-neuf de la mesure terrestre fous Al-mamoun, peuvent remplir un degré. M. D'ANVILLE en reconnoît un du temps des Croifades, de dix-sept au degré. - Oléarius compare le parafange à cinq verfts. Voyez VERST. D'où réfute dix-sept parasanges au degré. - Ali-kofgi lui en donne vingt-deux, 135, 136 🗲 194. Kæmpfer lui en donne vingtdeux & deni, 136. Voyez PHARSANGUE.

PARASITES. Précis du Mémoire

de M. LE BEAU le cadet sur les parafites des Dieux dans l'antiquité, avec quelques observations fur les paralites de théâtre en particulier. — Leur fonction dans leur origine chez les Athéniens. . - Leurs priviléges. Histoire, Vol. XXXI, 51. On n'en trouve point ailleurs qu'à Athènes. -Ils existoient dès le temps de Solon. — Loi royale en leur faveur. — Voyez LO1. Avoient un magain pour donner un repas aux Athéniens. Ibid. 52 & 53. Etoient Ministres d'Apollon. — Le servoient chez les Acharniens. - Deux alloient à Délos pour le servir. — Il y en avoit d'établis pour d'autres Dieux, 54. Les paralites d'Hercule choisissoient un bâurd, & pourquoi! — Cene distinction n'appartenoit qu'au quartier de Cynolarge, 55. La qualité de parasite anobissoit dans ce canton. — Les Dioscures en avoient, ainsi que Minerve, 56. Les paralites d'Apollon chez les Romains ne se trouvent que sous les Empereure. — Latinus, le plus ancien qu'on connoisse, étoit bouffon de Dominien, 57. Ils étoient auteurs de théâtre, 58. Statues élevées à des parasites, 59 61. Leurs rôles dans la comedie, 61. Ils ne furent introduits que dans la comédie moyenne, quoique le caractère en sût joué de tout temps, 62, 63 & 65. Paralites choisis par les riches. — Leur caractère. lis sont appelés Umbræ par les Latins, & Emer & Miles par les

Grecs. Histoire, Volume XXXI, 63 & 64. Podès est mis malà-propos au nombre des parasites dans Homère. — Jupiter regardé comme auteur de la vie parasitique. — Ce rêle étoit rempli par de jeunes gens. — Ils jouoient toujours en second. Ibidem, 65. Leur habillement de théâtre, 66. Leur caractère, 67 & 68.

PARAVÆI. Voyez Ambracie. PARCHEMIN. Voyez PAPTRUS. PARENTATIO. Voy. BNAITEMATA. PARIS. On y but monnoie du temps de Charles - le - Chauve. Mémoires, Vol. XXXII, 788. Evaluation du prix de son enceinte, du temps de Philippe-Auguste. Ibid. 800. Evaluation de celle faite par le roi Jean. — Etendue de cette enceinte, 801. Son etendue comparée à cette de Babylone. Mém. Vol. XXIV, 439 & suiv. Elle peut fournir trois minutes sur un méridien. Hift. Vol. XXIX, 250. Cette wille tire ses bois à construire par la Marne. — De quels endroits ils viennent. - Manière dont on les fait flotter. Hift. Vol. XXXI, 223.

PARISIS d'or, fabriqué sous Philippe de Valois. — Il étoit de trente-deux au marc. — Valoit vingt sous parisis. — En 1689, il montoit à quatorze livres. — Il est aujourd'hui à vingt-une livres quatre sous. Mém. Vol. XXXII, 796.

PARIUM. Sa position. — Cette ville tiroit son nom de Parius, suivant la fable, & suivant l'his-

toire des habitans de Paros. — Ses habitans délignés sur les médailles par le mot Maciarur, & ceux de Paros par celui de Maesor. — Elle dépendait de la province d'Asse. Hift. Vol. XXV, 97 & 101. Etoit colonie d'Auguste. — Pline la confond avec Adraflia. — Elle jouissoit du droit Italique. — Son Conseil composé de Décurions. - Ses types, le colon traçant l'enceinse de la ville. — La louve, fymbole de son origine. — Le capricorne, symbole d'Auguste. Ibid. 97. Ses Divinités, Diane Lucifera & Apollon. - Autel superbe qu'on leur élève, ouvrage d'Hermacréon. — Le Dieu des jardins. — Cupidon, statue de Praxitèle. — Elle rend les honneurs divins à Célar & à Auguste. - C'est le lieu de la naissance de Péregrin, qui y eut des statues, & qui y fit des miracles. - Deux médailles fingulières de cene ville. La première frappée sous Commode, au revers de laquelle est un bœuf, &c. avec l'inscription Des Æsc. 98. M. l'abbé BELLEY conjecture que c'est un vœu de la colonie pour faire cesser la maladie des bestiaux. -L'autre, frappée sous Gallien, représente un arc de triomphe. -Des Savans conjecturent que c'est une espèce de vain triomphe de Gallien, 99. M. l'abbé BELLEY fait voir que les habitans de Parium élevèrent cet arc de triomphe après avoir été délivrés des Hérules.-Parium passe sous Dioclétien, dans la province d'Hellespont.

Ses Évêques, suffragans de Cyzique. — Elle est comprise dans le thème d'Obsicion après Héraclius. — Au XVI°, elle est connue sous le nom de Pario. — Elle est détruite actuellement. Hist. Vol. XXV, 100 & 101.

PARLEMENT. Voyez Cour & États.

PARMÉNIDE, disciple de Xénophane. - Voyez ELEE. Il est maître de Mélissus. - Ecrit la Philosophie en vers. — En quel temps il vivoit. — Comparaison que fait Aristote de ses sentimens avec ceux de Mélissus. Mém. Vol. XXIX, 306. Il fait deux ordres d'êtres; l'être par excellence, l'unité, & l'être qui se connoît par les sens, la multitude. — Exposition de sa doctrine par Plutarque & par Aristote. Ibid. 308 bis, & 309. Exposition du Parménide de Platon par M. l'abbé LE BATTEUX, 309 & Suiv. Première considération. L'un abstrait n'est qu'un être de raison. — Seconde considération. L'un concret, 3 1 1. Troisième considération. Comment l'un peut être un & plusieurs, 3 1 2. Quatrième considération. Si I'un est, que sont les autres! — Cinquième considération. Si l'un est, quelle sera la manière d'être des autres! — Sixième considération. Si I'un n'est pas, il est, 313. Septième considération. Si l'un n'est pas, les autres ne sont pas. — Huitième considération. Si l'un n'est pas, les autres ne sont pas plusieurs. — Neuvième considération. Si l'un n'est pas, il n'y a rien. — De toutes

ces confidérations fort la thèse de Parménide. — Jugement de Bruker sur ce dialogue, 314 & 315. Dessein de Platon, suivant M. l'abbé LE BATTEUX. — Parménide conçoit la Divinité comme un globe de lumière, 316 bis. Il conçoit la Divinité & la Matière sous un, 315. Il est le premier qui ait partagé le globe en cinq zones. Hist. Vol. XXIX, 184.

PAROLISSUM. Sa polition. Mém. Vol. XXVII, 453.

PAROS. Observations de M. FRÉRET sur plusieurs époques de la chronique de Paros. — Ce que c'est que cette chronique. - Matière sur laquelle elle est gravée. — Etat où elle se trouvoit lorsqu'elle fut apportée du Levant. Mém. Volume XXVI, 157 & 158. Selden la publie le premier. — Le docteur Mill. la collationne, & la trouve très-différente de l'imprimé de Selden. — Prideaux la donne depuis. — M. Fréret soupçonne qu'il l'ait exactement collationnée fur l'original. Ibid. 158. On ignore où cette chronique a été trouvée. — Le commissionnaire du comte d'Arondel l'acheta après l'avanie faite à celui de Peiresc. - On l'appelle de Paros, parce qu'on croit qu'elle avoit été placée à Paros. — Lydiat vouloit qu'elle fût de l'île de Pharos.-Ses époques particulières sont relatives à celles de l'archontat de Diognète à Athènes, 159. Les caractères ne sont point ceux qu'on voit sur les médailles grecques; ce sont ce sont les lettres initiales des noms de nombre.-Ces caractères étoient employés dans les loix de Solon. — L'archontat de Diognète est inconnu dans la chronologie générale. — On peut y suppléer par les dates des évènemens qui sont rapportées dans ces époques. — M. FRÉRET choisit l'époque de la bataille de Salamine, dont on sait le jour & l'année. Mém. Vol. XXVI, 160, 183 & 188. La chronique la fixe à l'an 217 avant l'époque finale. Ibid. 160. M. FRÉRET fait voir qu'elle quadre avec l'année 480 avant J. C. p. 161 & 188. II observe que les années de cette chronique sont des années athéniennes archontiques, qui commencent au mois hecatombæon; d'où il infère que l'archontat de Diognète est de l'an 264 ou 263. - Il suppose que l'auteur de la chronique avoit réglé les années antérieures par une période semblable à celle de Calippus. — Manière dont on régloit l'année athénienne suivant l'ancien calendrier, 162. On ignore le temps où l'on a cessé de commencer l'année civile au solstice d'hiver, 163. Dodwel le place vers le temps de Méton.—M. FRÉRET croit qu'il le place trop bas, & fait voir que l'auteur de la chronique doit avoir fait usage des années archontiques jusqu'au temps de Cécrops, 164; qu'il n'a point eu pour objet l'histoire générale de la Grèce, 165 & 192; mais plutôt les notions utiles Tome XXXIII,

pour la lecture des poëtes.—Enumération des principaux objets. - La chronique parle rarement de ce qui regarde le Péloponnèse, M. FRÉRET pense que l'inscription de Sicyone en parloit, 165 & 166. Voyez SICYONE. L'autorité de cette chronique est grande pour les temps héroïques. - Elle n'est pas exempte de fautes pour l'histoire Littéraire, & a peu d'autorité pour l'histoire générale, 166 & 167. Ses dates peuvent être altérées. — Méprises qui s'y rencontrent. — M. FRÉRET en rapporte deux, l'une fur la bataille de Leuctres, & fait voir que les auteurs la placent un an avant la chronique; la seconde sur l'époque de la tyrannie de Denys, la mort d'Euripide & celle de Sophocle, 168 & 169. M. FRÉRET fait voir qu'il y a erreur dans les caractères numéraux de deux époques confécutives. — Il se propose de faire voir l'opposition qui se trouve entre ces marbres & la chronologie des bons critiques, 169. Il remarque sur la XLII. époque, concernant Crésus & son ambassade à Delphes, que Selden lit mal le nom del'Archonte; sur la XLIII, la célébrité du poëte Hipponax; fur la XLV, une erreur de cinq ans sur le règne de Darius & la mort du Mage; sur la XLIX, la bataille de Marathon: la chronique s'accorde avec l'histoire, 170 & 183; elle ajoute qu'Eschyle y étoit âgé de trente-cinq ans, 170. M. FRÉRET remarque sur la . 000

L. époque, qu'elle est contraire à la chronologie au sujet de la mort de Darius; sur la LI, une erreur sur l'Archonte; sur la LIII', que le nom de l'Archonte subfistant, le nombre peut être rétabli. Mémoires, Volume XXVI, 171. M. FRÉRET s'attache à discuter la x L v.º & la L.º — La x L v.º n'a trouvé aucun défenseur; les critiques, appuyés sur les dates de trois écliples, reconnoissent sa fausseté. - Pour la Le, Lydiat soutient que la date en est juste. Ibid. 172 & 173. Voy. LYDIAT. M. FRÉRET fait voir que la mort de Darius est placée l'an 486 avant J. C. conformément au calcul d'Hérodote; qu'il résulte, du calcul de Ctéssas, 1.º que Darius n'auroit eu que treize ans quand il fut affocié aux feigneurs Persans; 2.º qu'il auroit concouru avec eux pour une couronne où il n'avoit aucun droit, 174. M. FRÉRET fait voir, au contraire, que Darius avoit vingt - huit à vingt - neuf ans au temps de la confpiration, & qu'il y a faute dans le nombre de Ctésias, 175. & 177; que Ctésias ne s'accorde point avec les marbres; qu'on ne peut se servir des marbres qu'en adoptant les deux époques ou en les rejetant, 175. Conséquences qui résultent du système de Lydiat, 1.º que l'éclipse observée par Ptolémée la vingtième année de son règne sera de la quinzième; 2.° que celle observée la septième année de Cambyse sera de la deuxième. - Les difficultés sur la différence de la durée du règne de Cambyse peuvent être levées par une affociation, mais elle seroit supposée sans preuve. 176. Ctéssas même ne la suppose pas. — Jule Africain n'a alongé le règne de Cambyse que pour en faire le Nabuchodonosor de Judith. — Ce qu'en dit Clément d'Alexandrie est rempli de fautes.-Les conféquences de l'admission de ces différens calculs sont contraires aux canons chronologiques & aux auciens Chronologistes, 177 & 178. Si on adoptoit les deux époques de la chronique de Paros, il faudroit changer les dates de l'histoire de Cyrus, & former un nouveau système pour l'histoire des Juifs, 178. Inconvéniens qui en résulteroient par la suite. — Le P. Pétau suppose une association entre Xerxès & Artaxerxès, mais il ne l'avoit fait que pour soutenir son système sur les semaines de Daniel. — Les. historiens & Ctéfias y sont contraires, 179 & 180. Lydiat & le P. Pétau confirment leurs syltèmes par ce que Thucy dide dit de Thémistocle, 180. M. Fréret remarque que Thucydide parle de Xerxès comme d'un Prince qui n'est plus sur le trône; que si Xerxès eût vécu, Thémistocle se fût adressé à lui, 181. Le détail d'Hérodote est incompatible avec la chronique de Paros sur la mort de Darius, 183 & suiv. & sur l'expédition de Xerxès en Egypte & en Grèce, 186 & suiv. D'où M. FRÉRET conclut que la

chronique feroit rejeter toute la narration d'Hérodote. — Lydiat le faisoit. Mém. Vol. XXVI, 189. Intervalle entre la bataille de Salamine & celle de Marathon. Ibid. 183. Les années d'Hérodoie pourroient être des années athéniennes, qui commencent au milieu de l'été, p. 185. M. FRÉRET remarque que les Anciens ne sont pas d'une scrupuleuse exactitude fur les dates; qu'on ne doit pas conclure cependant qu'un système où ils ne quadrent pas soit juste, & que le système de Lydiat étoit dans ce cas, 190 & 191. La chronique de Paros contient, dans les époques XLV & L, des vestiges équivoques qui permettroient de la corriger, mais le nom de l'archonte Aristide s'y oppose, 191. Voyez ARISTIDE. M. FRÉRET remarque que l'auteur de la chronique emploie presque par-tout l'aoriste. — Les interprètes n'ont pas raison de traduire par le parsait défini; elle doit l'être par l'imparfait, 193 & 194. Les dernières époques sont totalement défigurées. — Selden croit qu'il y en a trois; Lydiat & Prideaux qu'il n'y en a qu'une, 195. La LXXV. époque parle de la mort de Denys & d'Alexandre de Phérès. - Le nom de l'Archonte quadre avec Diodore de Sicile. — La L X X V 1. rapporte une entreprise des Phocéens sur Delphes, & nomme pour archonte Céphisodore. - Palmérius, Lydiai & Prideaux veulent lire Céphisodote, & prétendent qu'il

s'agit du pillage de Delphes, 196. M. FRERET pense qu'il y est question de l'inspection de Cyrrha.—Ils mettent la mort du musicien Timothée, &c. & remplissent les lacunes à leurs idées, 197. Réflexions sur la hardiesse de ces changemens, 198 & 199. Eclaircissemens sur la nature des années employées par l'auteur de la chronique de Paros, par M. FRÉRET. — Il soutient 1.º que ces années sont athéniennes, & fait voir que le mois thargelion, dont se sert la chronique, n'est employé dans aucun autre calendrier: 2.° qu'elles sont archontiques, & fait voir que tous les chronologistes, excepté Thucydide & Xénophon, le sont servi des années archontiques ou olympiques; qu'ils faisoient remonter ces années julqu'aux temps les plus éloignés. Preuve tirée de la manière dont Denys d'Halicarnasse fixe la date de la prise de Troie, 200, 201 & 202. M. FRÉRET remarque, à cette occasion, que le mois thargelion étoit le onzième auique, 202 & 210; que le mois scirrophorion étoit le douzième; que le mois hecatombæon, qui étoit la première lune, commençoitaprès le solstice que les tables chronologiques ne donnoient qu'une erreur de deux jours fur onze cents ans. — On ne peut dire que la chronique ait suivi la méthode de Thucydide sans le prouver. — Raisons qui déterminent M. FRÉRET à . soutenir que les années sont archontiques, 202 & 203. Il ne Ooo ii

se sert point de la LII. époque, ou de la bataille de Salamine, par rapport à l'incertitude auquel des trois évènemens qui y sont rapportés doit tomber l'époque. Mémoires, Volume XXVI, 203, 204, 205 & 218. Il cherehe une époque où deux faits indépendans puissent être déterminés par une date précise; il choisit l'époque LXVII, où il est parlé des dix mille Grecs & de la mort de Socrate, & fait voir qu'il s'agit du retour des Grecs, & que leur arrivée à Chrysopolis étoit au commencement de l'autoinne, sous l'archontat de Lachès. Ibidem, 205 & Juiv. 211 & 217. Condamnation & mort de Socrate sous la même magistrature, 208. La question roule seulement sur la faison & le mois. — Elle est désignée par trois circonstances, 1.º la lustration de la ville d'Athènes, 2.° la fête d'Apollon, 3.º l'ambassade des Théores. -M. FRÉRET fait voir que la Iustration se faisoit le 6 du mois thargelion; la fête d'Apollon le 7, p. 209; ce mois étoit l'onzième, & précédoit la lune du solstice d'été. — La Théorie se faisoit le 6 de munichion; ce mois étoit le dixième & le premier du printemps, p. 210. Le géographe Denys la fixe de même au printemps. — D'où il suit que cette faison étoit le printemps & le mois thargelion, & que la mort de Socrate est de la fin du onzième mois ou du commencement du douzième, p. 211. Ce qui prouve

que les années de la chronique sont archontiques, non point semblables à celles de Thucydide. qui commencent au printemps, 212 & 217. Voyez ANNÉE. Observations sur la chronique de Paros, par M. GIBERT.—II regarde cette chronique comme un monument qui mérite la plus grande confidération.—Soins que prit Selden pour la publier. Mém. Volume XXIII, 61. Soins que se donna Prideaux pour en faire une nouvelle édition. Ibid. 62. Mill ne détruit pas ce qu'avance Prideaux, dans ce qu'il a lû depuis de cette chronique, 63. La défectuosité des premières lignes empêche de connoître l'auteur, l'occasion & le but.-Elle contient les faits principaux de l'histoire d'Athènes, & les progrès de la musique & des arts. — La date des époques est comptée du temps où l'inscription a été gravée, 64. M. GIBERT, Selden, &c. la fixent à la CXXIX. Olympiade. - La difficulté est de déterminer le terme précis d'où l'auteur est parti.-Selden croit que les années commençoient au solstice d'été; mais il fait deux suppositions, 1.° que le chronographe a priségalement pour terme les archontats d'Astianax à Paros & de Diognète à Athènes; 2.º que l'année des Magistrats avoit même commencement & même fin à Paros & à Athènes, 65 & 66. M. GIBERT observe que l'expression du chronographe est susceptible de deux iens, dont celui qu'il adopte est

fort différent de celui adopté par Selden; d'où il suit que c'est de l'archontat d'Astianax à Paros que doit procéder le calcul. Mém. Vol. XXIII, 66 & 67. Moyen de déterminer si l'année est athénienne ou parienne. - Exemple tiré de la L X V I I. époque, qui prouve que l'année est athénienne. Ibid. 67. M. GIBERT fait voir que les deux époques qu'on y joint, le retour des Dix mille & la mort de Socrate, ne sont point concluantes; que loin que le retour des Dix mille fut placé en automne, il doit l'être au printemps, & la mort de Socrate en automne, 68, 69 & 73; qu'aucun Ancien n'a appris positivement la saison où l'on célébroit les fêtes Déliaques; & que Thucydide raconte le renouvellement de cette fête parmi les faits de l'automne, 69; d'où il résulte que l'année de cette époque est parienne. — M. GIBERT confirme sa conséquence par l'exemple de l'époque 111, où il est parlé du passage de Xerxès & de la bataille des Thermopyles, 70 & 71; & fait voir que cette année est parienne; que chaque archontat athénien concourt avec deux années pariennes, & que deux archontats athéniens se répartissent entre trois années pariennes; que les évènemens, dont on fait d'ailleurs la faison, s'y placent précisément par cette manière de calculer. -Exemples tirés de la LVI. époque, 72; de la 11. & LXVIII; de la 11,1°; de la LXXII°, où il s'agit

d'une comète qui quadre parfaitement avec ce qu'en dit Aristote; de la LXXIII<sup>e</sup>, sur la bataille de Leuctres; de la LXXVe, sur la mort de Denys, 73 & 74. L'archontat d'Euthippe se trouve déplacé, mais Paulmier & Lydiat l'avoient déjà redressé, sans égard à la chronique, 75. Les archontats d'Euctémon & d'Antigène le trouvent avancés de deux ans de la liste de Diodore, ce qui pourroit être fondé sur une diversité d'opinions. — Discussion des époques de Gélon & de Hiéron, 76, 77 & 78. M. GIBERT fait voir que le règne de Gélon ne doit le compter que du temps que les Syracusains lui décernèrent la souveraine puissance; que la chronique y est conforme; que de même, il n'y a point d'anachronisme sur le règne de Hiéron dans les marbres, 79,80 & 81.

PARQUES. Pourquoi trois! — Elles sont une image ingénieuse de la divinité. Mémoires, Volume XXXII, 99.

PARRHASIENS. Origine de leur nom. — Ils tenoient le parti de Phoronée. Mém. Vol. XXV, 8.

PARRHASIUS étoit le plus vain peintre de la Grèce. Mém. Vol. XXXII, 779. Il est auteur des compositions du bouclier de Minerve. Ibid. 780. Il l'emporte sur tous les peintres par la beauté des contours & la justesse de ses proportions. Mém. Vol. XXV, 237 & 279. Question que lui sait Socrate, sur la possibilité de Q00 iij

peindre les sentimens. Mém. Vol. XXV, 245. S'il sit périr dans les tourmens un esclave pour servir de modèle d'un Prométhée. Ibid. 279 & 320. Il étoit écrivain, 253.

PARS. Contrée de la Perse; son étendue; sa position. — La langue de cette contrée appelée parsi. — Origine incertaine de ce nom. Mém. Vol. XXXI, 340, 410

PARSES. Ce qu'en disent les modernes. Mém. Vol. XXXI, 341. lis ont une langue & des caractères particuliers, mais ils ne l'entendent pas. Ibid. 342. Ils conservent la langue de l'avesta au Kirman & dans l'Inde. — Leur oppresson les empêçhe de la divulguer, 345. Ils refutent de communiquer leurs livres aux étrangers. — Regardent les livres de Zoroastre comme facrés, & n'osent expliquer ce qui n'est pas traduit du zend. - Persécutés par les Khalifes, ils se retirent au Kirman, en Tartarie, en Chine, fur les bords du Gange, 3 4 6. Ils négligent l'étude des livres. — Som obligés de traduire en Indien les ouvrages de Zoroaltre.- Leurs fonctions actuelles. -Leur manière d'enseigner, 347 & 380. Désordre de leurs études. — Ils suivent le caractère de leur patrie, 347. Leurs anciens livres ont deux sortes de caractères, le zend & le pehlvi, 353. Les Parses croient qu'Orimuld est l'auteur du zend, 3 54; que le pont Tchinevad sépare l'enfer & la terre du ciel.—Sens qu'ils donnent au mot

dněti, 373. Voyez GROSE. Les Parses de Minhe se désendent contre le Mogol, 379; & sont détruits par l'amerian, 380. Langage muet des Parles, 385. Leurs mois ne font que trois cents loixante jours. - Ils donnent aux cinq jours qui parfont l'année, les noms de cinq esprits célestes, 3 8 6. Ceux des environs de la mer Calpienne & du Kirman ont un langage inconnu aux Persans; on l'appelle guèbre, 398. Voyez GUÈBRE. Leur année eccléfiastique ne re-, çoit point d'intercalation, — Les mois parcourent fuccessivement toutes les saisons, 422. Ceux de I'inde ont leur neuruz plus tard d'un mois que ceux du Kirman.— Conjectures de M. GIBERT sur cette différence, 74 6 75.

PARSI, langue de la contrée de Pars. Mém. Vol. XXXI, 340. Elle est usitée dans le Pharsulan & dans les contrées qui sont entre cette province & le Derbedjan. Ibid. 407. Est la même que le déri. — Est une des plus anciennes langues du monde. — Tire fon nom de Pars. — Incertitude de l'origine de ce nom, 410 & 411. Ses caractères inconnus.— Elle existe depuis plus de deux mille ans. — Celle que les Orientaux nomment actuellement parfi, est celle de Perse, 412. Elle s'étend depuis l'Euphrate jusqu'à l'Inde, 413 & 431. M. An-QUETIL la regarde sans mélange d'arabe, comme venant du zend & non du pehlvi, 413. Différence entre le pehlvi & le parsi. — Deux

47

raisons sont croire que le parsi vient du zend. Mémoires, Volume XXXI, 414 & 431. 1. Les pronoms formés du zend; 2.º l'antiquité du parsi, qui paroît par ce que les Anciens ont laissé de cette tangue. Ibidem, 414. Les mots persans qu'on trouve dans les anciens auteurs, s'expliquent par le persan moderne, ce qui prouve que le parsi du temps d'Hérodote. est au fond le même que le persan moderne, 415 & 417. Première époque du parsi, sous les Kéanides. — Cette langue s'étendoit dans les provinces de l'Iran. -Sous les Aschkanides, son usage étoit presque général, 415. Sous les Sassanides, elle est langue de la Cour. - Liste des mots persans rapportés par les anciens auteurs, & expliqués, 416. Cette langue passoit pour être difficile chez les Grecs. — Le mélange des nations Perses forme différens dialectes. 417. Sous les Aschkanides, les noms de lieux, de charges & de titres, s'exprimoient en parsi, 418. Voyez ASTANDES, BAGISTAME, CARDA, GANGAMELA, MITHRA & SARAPARA. Le parsi est employé dans les inscriptions, vers la fin de la troissème dynastie, & dans les liturgies, au commencement de la quarrième dynastie. -Confessions d'Aderbad - mahrespand, écrites en cette langue. -Les noms propres des dignités s'y trouvent aussi, 426. Liste de cos noms, 427 & 439. Temps où elle a pris la place du pehlyi,

427. Il remonte à la première antiquité, sous le nom de déri, 427. Djemschid, Conquérant du Sud, un de ses pères, 418. Il devient commun sous Bahmanespendiar-deraz-dast, 428 & 43 1. Voyez ARTAXERXE, qui ordonne que l'on parlât parsi, 428. Le parsi fut alors nommé déri. -Ce qu'il signifie. - Voy. DÉRI. Le progrès du parsi retardé par les conquêtes d'Alexandre & des Parthes. — Il triomphe du pehlvi Sous Behramgour, 428 & 431. Il devient la langue générale de Perse. — Rapport entre cette langue, le turc & les idiomes du Nord. — Les meilleurs écrivains de la Perse s'en servent, 429. Elle donne naissance aux idiomes hervi, sagzi, sogdi & zaveli, 431. Elle est mèlée aujourd'hui de turc, d'arabe, de tartare & d'indien; elle donne à tout cela une prononciation aisée, 432.

PARTHÉMIM, mot perse; en parsi, Pardomim. Mém. Volume

XXXI, 416.

PARTHÉNIENS, nom qu'on donna aux enfans nés des jeunes Spartiates pendant le siége de Messène. — Ils conspirent avec les Hilotes. — Sont envoyés en colonie. — Fondent la ville de Tarente. Mém. Vol. XXIII, 274. PARTHÉNOPE. Voy. NAPLES.

PARTHES. La guerre contre les Parthes se réduit à trois principaux exploits; en Arménie, en Mélopotamie & en Médie. — Ces exploits représentés sur les trophées gravés sur les médailles,

donnent occasion à Lucien de composer son Traité sur l'histoire. - Durée de cette guerre. Hist. Volume XXV, 89 6 90. La puissance des Parthes redoutable aux Orientaux & aux Romains. Mém. Vol. XXXII, 356. Ils envoient des Ambassadeurs en Chine. - Refusent aux Romains .. le passage de leur pays pour aller en Chine. Ibidem, 358. Leurs guerres avec les Scythes. Voyez BACTRIANE. Médailles des rois Parthes difficiles à mettre en ordre; parce que le nom d'Arsaces est commun aux Rois de cette dynastie; que leurs titres ne sont pas des caractères distinctifs; que les époques ne font pas une chaîne continue, 671. Voyez ÉPOQUE. Les médailles seules peuvent déterminer sur l'époque. - Médailles des Vologèles, 673. Voyez VOLOGÈSES. M. l'abbé BARTHÉLEMY prouve que les médailles des Parthes ont des époques à l'exergue qui précèdent les mois Macédoniens, 676. Notice où il range ces médailles dans l'ordre qui leur convient. -Médailles de Phraatès IV. -Médailles de Vologèses, 678 & 679. Médailles de Sapor, 680. Médailles de Pacorus, 681. Médaille de Gotarzès. - Médaille de Manisar; difficulté à son égard, 682 & 683. Médaille d'Adinnigao; difficultés à son égard. -Médaille attribuée faussement à Parthamaspatès, .684.

PAS. Six fortes de pas, suivant le Commentateur de Vitruve. Mém.

Volume XXVIII, 213, 214 & 219. Suivant l'Histoire des grands chemins.—M. GIBERT remarque qu'ils confondent le pied naturel avec le pied de convention; que pas vient de passus; qu'il s'est dit de la mesure des mains ouvertes, des bras & des pieds écartés. -L'ulage François le restreint ainsi. Les Grecs entendoient la même chose par Bijua. — Cette mesure considérée diversement par le vulgaire & par les Mathématiciens. Ibidem, 214 & 215. Les Mathématiciens lui donnent cinq longueurs du pied. - Fondement des diverses espèces de pas, 215 ر 2 1 6. Pas ordinaire & commun, estimé par M. D'ANVILLE à vingt-un pouces. Mém. Volume XXVIII, 255. Pas employé par Pline.— La seule mesure dont les Romains fissent usage. Hift. Vol. XXIX, 249.

PAS arménien, de fix pieds. Hift. Vol. XXXI, 292. Il est estimé quatre pieds & demi. Ibid. 294.

PA's militaire. Différence entre le pas Romain & le pas François — Réponse de l'Académie. Hist. Vol. XXV, 187 & suiv.

PASITÈLE. Sa patrie. — Il écrit cinq volumes fur les bons ouvrages. — Ses ouvrages font les neuf Muses, un Jupiter d'ivoire. — On ne les connoît pas tous. — Frayeur qu'il eut d'une panthère. Mém. Vol. XXV, 331. Il étoit habile modeleur. Mém. Volume XXXII, 776.

PASITIGRIS. Voyez EUPHRATE

PASITITHÉE,

PASITITHÉE, Archimage & Mède. — Cambyse lui contie les affaires pendant son expédition d'Égypte. Mém. Vol. XXVII, 280. Il met son frère sur le trône. — Massacre des Mages qui avoient favorisé ce complot. — Fête nommée Magophonie. — Elle se célébroit tous les ans du temps d'Hérodote. Ibid. 281.

PASSIONEÏ, (M. le Cardinal) Associé - Libre. Sa mort. Hift. Volume XXXI, 3 & 340. Son éloge. — Sa famille. — Ses études. - Ses notes fur une lettre d'Alcuin. Ibid. 331 & 332. Il fournit des secours à Gronovius pour son édition d'Aulugelle, & au Père Monfaucon pour sa Paléographie, 332. Son voyage en France & en Hollande, 333 6, 334. 11 y demeure comme Ministre apostolique. — Est fait Camerier. — Va au congrès de Bade. — Passe à Soleure, pour assister au renouvellement de l'alliance de la France & des Cantons Suisses, 334. Est nommé archevêque d'Ephèle & Nonce en Suille. — Secours qu'il donne à Eckard, 335. Il est nommé Nonce à ·· Vienne. — Fair la cérémonie du mariage de l'empereur François avec la reine de Hongrie. — Est ' 'ami du prince Eugène. 🛶 H'en iii fait l'oraison funèbre. 44 Convertit le prince Louis de Wirtemberg, 336. Il est fait Secrétaire des "brefs; & eft nomme Cardinal."— Son caractère, 337: Son oppo-"frion'à la canonifation du cardinal Bellarmin, 338: Inferiptions ra-Tome XXXIII.

massées dans samaison de Frascati.

— Il est chargé du soin de la bibliothèque du Vatican, 339.

PATA. Voyez BACTRIANE.

PATÆQUES, dont les Phéniciens ornoient les proues de leurs galères. — Quelques critiques les confondentavec les Cabires. Hist. Vol. XXVII, 10.

PATAVISSA. Sa position à Ptovis ou Tovis. — Cette ville obtient de l'empereur Sévère le droit de colonie. Mém. Vol. XXVIII, 452.

PATERCULUS, adulateur de Tibère & de Séjan.— Jugement fur son ouvrage. — Usage qu'il fait du mot Princeps. Mém. Vol. XXIV, 276, 277 & 299.

PATÈRE, fymbole général de la Divinité. Mém. Vol. XXIV, 183.

PATRICIENS. Voy. ROMULUS.
PATROCLE, Gouverneur des provinces de Perfe voisines des Indes, sous Séleucus. — Il critique les historiens d'Alexandre. — Se sert des mémoires soumis à Alexandre. Hist. Vol. XXV, 47.

PATZINACES ou PATZINACITES, chasses par les Uzes.—
Ils chassent les Magiars. — En
quels pays ils habitoient. Mem.
Vol. XXX, 249, 249 & 250.
Passent dans la Bulgarie. Ibidem,
250. Sont désaits par AlexisComnène, & sont transportés à
Moglena. — Les Grècs les appellent Vlasses, & le pays qu'ils
coccupoient, grande Blachie, 2513
Différences races de Vlaques.—

, Ppp

Leur langage est un dialecte corrompu du latin. — Ils sont réputés tirer leur origine des Romains. Mém. Vol. XXX, 252 & 253. Familles Romaines qui dûrent y rester après l'abandon d'Aurélien. — Leur mélange. — Ils reviennent tous de Tartarie. Ibid. 253 & 254. Valakie en Tartarie. - Rapport des deux Vlakies. -Rapport entre les noms Blak & Ilak, & ceux d'Olah & d'Ulaques. - M. D'ANVILLE remarque que toutes ces nations donnent le même nom aux Romains & aux Italiens. — Les Vlakes transportés en Tartarie, deviennent pâtres, 254 & suivantes. Ils repassent en Europe avec les Bulgares & les Patzinaces. — Leur nom devient propre à la condition de pâtre. — Pourquoi les Vlaques des montagnes & les Morlakes n'ont rien de commun dans leur langue avec le latin, 257.

PAUL DIACRE, historien des Lombards. Mém. Vol. XXXII, 372. Il écrivoit dans le VIII. siècle. — Il tire son histoire de celle de Secundus de Trente. Ibid. 379. Voyez SECUNDUS. Il étoit né Lombard. — Il entreprend son histoire dans des vues de citoyen. — Calomnie gratuitement sa nation, 389. Différence entre lui & Procope, 393. Son erreur sur Théobalde mariée à Garipold, 395. Il sait descendre d'Anchyse les princes Carlovingiens. Hist. Val. XXIII, 240.

PAULMIER DE GRENTES-MÉNIL. Sa remarque sur une inscription de la chronique de Paros. Mém. Vol. XXIII, 75.

PAULON ou PAILLON. Sa fource & fon cours. Hift. Vol. XXVII, 134.

PAUSANIAS. Combien il compte de Dactyles. — Son senument sur la liaison entre les Eléens & les Ammoniens. Hift. Vol. XXIII, 32. Sur la fiction des chevaux ailés de Pélops. Ibidem, 36. II établit sans fondement le culte de Bacchus sous Amphictyon, 249. S'il fut disciple d'Hérode-Atticus. Mém. Vol. XXX, 12. Comment il faut entendre ce qu'il dit du commerce des Indiens. Mém. Volume XXXI, 199. II écrivoit sous Marc-Aurèle. Ibid. 200. Son caractère & sa manière de compter. Mém. Vol. XXXII, 768.

PAUSANIAS, roi de Lacédémone, tue Cléonice. — Va à Héraclée pour appailer ses manes. Mém. Vol. XXIII, 179. Fait le projet d'asservir sa patrie. — Promet la liberté aux Hilotes. — L'esclave Argilius le dénonce. Ibid. 275. Se réfugie dans le temple de Minerve, où il meurt de faim. — On veut appaiser ses manes, 179.

PAUSIAS. Description de son tableau représentant un sacrifice en raccourci. Mém. Vol. XXV, 247. Il réussit mal en retouchant les peintures à fresque de Polygnote. Ibid. 251. Est le premier qui revêtit de peintures les appartemens, 280. Est inventeur de la belle encaustique. — Étoit de Sicyone. — Étoit sis de Brietès.—

En quel temps il vivoit. Mém. Vol. XXV, 280 & 282.

PAUSON. Aristote dit qu'il avilit les hommes dans ses peintures, & veut qu'on en cache les sujets à la jeunesse.—M. DE LA NAUZE croit que Pline parle de lui sous le nom de Pracius, &c. — Il sut nommé Rhyparographe. — Ses pièces vendues plus cher que des tableaux magnifiques. — En quel temps il vivoit. Mémoires, Vol.

XXV, 274 & 275.

PAZEND, L'explication de ce mot par Djehanguiri, n'est pas exacte. Mém. Vol. XXXI, 349. C'est un commentaire du zend. — Cette Jangue est moins ancienne que le pehlvi. Ibidem, 394. Elle porte da vantage l'empreinte du zend. — S'écrit indifféremment avec les lettres zendes ou pehlvies. — Son nom vient de pa & zend, 350. Est dialecte du zend, 394, 398 & 409. N'est point un commentaire du zend, 394. N'est point un livre de Zerdust ni de Zoroastre. — Ne se trouve point dans les listes des ouvrages qu'on attribue à ce dernier, 395. Les Parses n'ont pas l'idée que cette langue ait existé, 396. Leurs traditions disent qu'elle sut sormée par Zoroastre, pour empêcher ses disciples de se servir des paroles de l'avesta, 397. Explication de cette tradition. — Définition du pazend par l'Eulma-estam. — Cette langue n'existe plus, 398.

PEDALIUM promontorium, nommé dans les cartes, capo Graco, de la Grega, &c. — Son Rommet

confacré à Vénus. Mém. Vol. XXXII, 547.

PEDATURA, Voyez COHORTE. PEDAUQUE. (la reine) Elle est représentée sur le portait de quatre églises, avec un pied en forme de patte d'oie. — Le P. Mabillon s'en aperçoit le premier, & la prend pour Clouide. Hift. Vol. XXIII, 227. Cette singularité déligne la prudence de cette Princesse. Ibid. 228. D'où dérive ce nom, 227. Bertrand en fait la fille d'un roi de Toulouse, 230; & il la nomme Austris. - M. l'abbé LEBEUF pense que c'est la reine de Saba, 331; que les figures qui l'accompagnent, sont David & Bethsabée, &c. 232. Ce qu'il pense sur la forme du pied de cette Reine, 234.

PÉDOTRIBE. Son emploi. — Sa charge est à vie. — Ses fonctions s'étendent sur les Éphèbes & sur les enfans. Hist. Vol. XXIII, 184.

**PEHLVI.** Traduction de l'article pehlvi du Djehanguir. Mém. Vol. XXXI, 349. C'est la langue du pays Pehlou. Ibid. 350 & 408. Caractères propres à cette langue, 353. Ouvrages que les Parles conservent en cette langue, 398. Il est rare d'en rencontrer qui la sachent même médiocrement. — Son alphabet se lit de droite à gauche.- Difficultés pour la lire; 299. Ses voyelles n'ont pas une valeur fixe. — Ses caractères ont un rapport avec ceux du zend, 400 & 409. Ses lettres 'se lient. — Cette liaison fait disparoître les lettres zendes. — On

Ppp ij

y substitue les points comme dans l'arabe. Mémoires, Vol. XXXI, 400 & 401. L'altération du zend dans la prononciation forme le pehlvi. Ibidem, 402, 409 & 430. Chiffres pehlvis, 402 & fuiv. Le seul géorgien ressemble au pehlyi dans la combinaison des nombres. — Ce qui confirme la ressemblance du géorgien & du zend, 404 & 405. Son génie ne differe point du zend pour le fond, 406 & 431. Il renferme une quantité de mots zends. — Différences entre ces deux langues, 406. Les Parles font remonter cette langue au - delà de Zoroastre. — Dans le 111.º siècle, elle n'étoit plus d'un usage général, 406 & 407. Elle étoit la langue de la Médie inférieure, &c. D'où vient son nom de pehlvi, 408. Les Destours du Kirman l'appellent azvaresch, 408 & 430. D'où vient le nom de Pehlou, 408. Elle devient la langue vulgaire des pays de l'Est conquis par les Perses, 409 & 430. Ouvrages de Zoroastre traduits en pehlvi. - Elle est bannie de la Cour par Bahman, 430. Voyez ARTAXERXE. Cesse d'êure en usage sous Behremgour. — Reste concentrée dans les livres, 409.

PEINTRES (les ) doivent étudier la mythologie. Hist. Vol. XXIII,

17. Voyez PEINTURE.

PEINTURE (la) fait les délices de l'humanité. — Ses qualités essentielles sont l'unité & la simplicité. — L'allégorie n'y est admise qu'avec la plus grande sobriété. — Deux sortes d'allégories, les simples & les compolées. Hift. Vol. XXIX, 149. Il n'y en a que trois qui aient de la réputation. Ibid. 150. Trois manières de peinture pratiquées par les Anciens, la détrempe, la fresque & l'encaustique. Mém. Vol. XXIII, 328. Origine de la peinture. — Première écriture chez toutes les nations. — Sa différence d'avec l'écriture. — A quel usage elle est employée chez les Mexiquains. Ibid. 87. Ses premiers progrès, 89. Il ne devroit être permis d'en parler qu'à ceux qui l'ont étudiée. Hist. Volume XXVII , 3 4. Son langage ignoré des Anciens & des Modernes. -Homère parle toujours comme un homme instruit. — Pausanias brouille ce qu'il dit de la peinture. Ibid. 34, 35 & 53. Différence entre lui & Lucien, 54. La peinture & la sculpture se suivent. Mém. Vol. XXIII, 323. Celle des Anciens peut être connue par les détails de Pline & la comparaison des morceaux de sculpture. - Mémoire de M. le comte DE CAYLUS sur la peinture ancienne. Mém. Volume XXV, 1 50. Il le partage en trois parties: la première contient les détails mal entendus par les Commentateurs; la seconde, les différens genres de peinture des Anciens; la troissème, la manière des Peintres. Ibid. 1.51. Première partie. Ce que dit Pline de la peinture a peu d'ordre, 152 & 172. Ce qu'il dit de l'invention de la

PΕ

peinture peut être mis au rang des conjectures. Mémoires, Volume XXV, 152. Il veut que cet art ait été inventé par les Grecs. Ibidem, 152 & 155. Il le contredit en accordant six mille ans de peinture aux Egyptiens, 151; & Hift. Vol. XXIX, 36. Ils l'ont effectivement connue avant les peuples de l'Europe. — Prévention de Pline pour les Grecs. — Il fait apporter la peinture chez les Etrusques par le Grec Cléophante. Mém. Volume XXV, 152 & 153. De l'aveu de Pline même, les Etrusques avoient tiré leur peinture d'Egypte. Ibidem, 153 bis. Pline croit la peinture moins ancienne que le siége de Troie, 154. M. le comte DE CAYLUS fait voir que la broderie d'Hélène & le bouclier d'Achille ne favorisent pas son idée, 154 & suivantes; & Histoire, Volume XXIX, 160. Les peintures d'Ardée plus anciennes que les Artistes célèbres de la Grèce. Mém. Volume XXV, 156. Les distinctions de Pline peu justes. - Ces mots, primus invenit, semblent désigner non l'inventeur, mais celui qui a perfectionné. Ibid. 157. Eloges des talens des Peintres, 158. Pline regrette les ornemens de dorure qu'on voyoit dans les maisons. — Blâme les mosaïques & l'incrustation des marbres. — Examine les monochromata où l'on employoit une feule couleur, 158 & 159. M. le comte DE CAYLUS soutient que cela ne peut être pris à la lettre, 159; & l'entend seulement de la pratique du clair-obscur, femblable aux camayeux, 160. Pline semble mettre le principal mérite de la peinture dans les couleurs, au lieu que l'art consiste dans le génie, dans le dessin & dans la pensée, 161 bis. Description du coloris & de ses progrès, 162 & suivantes. Voyez Pamphile & Parrhasius. Mérite sur les raccourcis. — Voyez PAUSIAS. Il ne devoit signifier qu'un degré de perfection, puifqu'il devoit avoir été pratiqué auparavant. — M. le comte DE CAYLUS foupçonne que Pline n'a beaucoup parlé d'Apelle que parce qu'il a trouvé plus de secours, 166. Voyez APELLE. Pline dit peu de chose de la peinture dans les commencemens de Rome, 168. M. le comte DE CAYLUS trouve qu'il en dit trop, 169. Voyez FABIUS PICTOR. Il remarque que les peintres Romains étoient hommes de guerre.—Tableaux de batailles. - Difficulté sur ces tableaux. 170. Voyez PANÆTIUS & RAPHAEL. M. le comte DE CAYLUS foupçonne ces tableaux à vue d'oiseaux. - Les mouvemens des troupes ne peuvent être rendus autrement, 171. Les hommes libres cessent de peindre à Rome à cause des railleries, 172. Seconde partie. Du genre & de l'espèce. Les Anciens devoient connoître le dessin. - Leurs dessins exécutés sur des planches, Ppp iij

fur des peaux de veau; &c. Mémoires, Vol. XXV, 173, 174 & 186. Ces premières pensées se conservoient dans l'antiquité comme aujourd'hui. - On n'avoit pas l'usage du crayon, mais d'un poinçon. — Utilité de ce poinçon & son inconvénient. Ibidem, 174. Notre gravure inconnue aux Anciens, 175. Passage de Pline qui pourroit la faire loupconner. — Explication qu'en donne M. le comte DE CAYLUS, 174 & 175. Le Térence du Roi est calqué. — M. le comte DE CAYLUS suppose que, quoique copié, on l'a rendu comme dans l'original. - Les Anciens faisoient usage de cendre & de terre dans leur peinture. — L'examen de leurs couleurs est digne d'un habile Chimiste, 175. Difficulté de retrouver les couleurs dont parle Pline. — Elles étoient distinguées en deux genres, les dures & les fleuries. — Friponnerie des Peintres dans les couleurs qu'on leur fournissoit. Ils les détrempoient avec du blanc d'œuf, 176 & 186. Se servoient d'éponges pour essuyer leurs pinceaux, & pourquoi! — Concours de Peintres en Grèce pour perfectionner les talens. — Ils sont imités par les François dans leurs salons, 177. Plusieurs Peintres font aussi des statues. - M. le comte DE CAYLUS croit que cela doit s'entendre dé modèles, à cause de la difficulté de manier le pinceau & le cileau. Les Anciens connoissoient les

reflets, les raccourcis & la perspective, 166, 178 & 179. Voyez PAUSIAS. Portraits de familles peu en usage à Rome. — Leur Atrium rempli de bustes. — La sculpture y fut plus honorée que la peinture, 179. Tableaux ridicules appelés Gryllus, 180 & 204. Voyez Antiphilus. Peinture de paysages, &c. sur les murailles, 180 & 204. Voyez LUDIUS. Les décorateurs de théâtres ont dû être célèbres. — Figures colossales, 182 & 183. Voyez NÉRON. Portraits de Gladiateurs. 184. Voyez GLA-DIATEURS. Peintures obscènes, 185 & 186. Voyez PARRHA-SIUS. M. le comte DE CAYLUS loupçonne que les Anciens connoissoient la miniature, 186. Ils connoissoient un vernis que M. le comte DE CAYLUS pense être de la cire dont ils frottoient leurs tableaux, 187; & il remarque qu'ils aimoient extrêmement le poli, qu'ils mettoient de la poix & du bitume sur les statues de marbre & de bronze, & qu'ils faisoient usage du tale pour les choles qui avoient besoin de transparence. — Ils peignoient sur le bois, sur la toile, &c. — Ils employoient la fresque comme nous. - Joignoient le blanc d'œuf & les gommes aux mêmes couleurs. pour tous les ouvrages, 287. Employoient la colle de peau. — Peignoient à l'encaustique pour toutes sortes de tableaux indifféremment. - Voyez ENCAUS-TIQUE. Pourroient avoir connu

l'usage de l'huile. Mémoires, Vol. XXV, 188. Voy. Hulle. Troisième partie. Du caractère & de la manière des peintres Grecs. Ibid. 190. M. le comte DE CAYLUS remarque qu'il y eut trois écoles en Grèce; l'Helladique, l'Asiatique ou l'Attique, & celle de Sycione, 191; & Histoire, Vol. XXIX, 164. Celle-ci fut créée en faveur d'Eupompus. M. le comte de CAYLUS soupconne que ce projet s'est perdu, & qu'il n'est question que de maîtres & d'élèves. — Ces premiers noms peuvent être comparés aux écoles de Florence, &c. dont les noms subsistent à cause de l'éloignement des pays. — Premiers Peintres qui ont pratiqué la peinture. Mém. Vol. XXV, 191. Premiers tableaux apportés à Rome par L. Mummius-Achaïcus. — M. le comte DE CAYLUS remarque que les Grecs ne traitoient pas toujours des sujets nobles. Ibidem, 192. Voyez GAULOIS. Qu'ils en avoient qui présentoient peu à l'esprit, 193. Voyez NICIAS. Qu'ils ont peu usé d'allégories. - Polignote peint le premier les femmes avec des grâces, 194. Vay. POLIGNOTE. Apollodore l'Athénien, exprime le premier la couleur locale, 195. Voyez APOLLODORE. Zeuxis excelle. à peindre les mœurs, 195. Voyez ZEUXIS. Parrhasius est Peintre d'esprit, 196. Voyez PAR-RHASIUS. Timanthe peignoit les hommes parfaitement, 198.

Voy. TIMANTHE. Pamphile étoit favant dans les Lettres, & souhaitoit qu'on défendit la peinture aux esclaves, 198. Voyez PAM-PHILE. Autres Peintres qui ont cultivé les Lettres, 198, 199 & 210. Voyez APELLE de Cos & HIPPIAS. M. le comte DE CAYLUS remarque que Pline établit souvent l'éloge d'un grand homme sur des objets qui n'en valent pas la peine, 199. Voyez APELLE. Il remarque que les Grecs ont connu tous les genres & toutes les manières, 202. Peintres de la seconde classe. - Sujets bas & ignobles. Les Romains pardonnoient aux sujets en saveur de la couleur. - Peintres en petit, 203. Voyez ANTIPHILUS. Femmes qui ont excellé en peinture, 2126 213. Les Anciensn'ignoroient presque rien de ce nous savons en peinture. - Nous n'avons au-dessus d'eux que la peinture en émail, l'exécution des plafonds & des coupoles, 213 & 214. Mémoire de M. DE LA NAUZE, sur la manière dont Pline a traité la peinture, 215. Voy. PLINE. La peinture destinée à représenter tous les objets de la Nature.-Malheur à elle si elle regarde les Lettres & les Sciences comme un joug qu'elle doit secouer. - Eloge que Pline fait de la peinture. — On ne sauroit trop recommander aux Peintres la lecture de cet auteur. 253. M. DE LA NAUZE pense que c'est à lui que la peinture dut sa célébrité à Rome.

Après lui, ce sont les Lettres qui l'ont tirée de l'avilissement où elle étoit en France. Mém. Vol. XXV, 254. Elle étoit pratiquée en Egypte six mille ans avant qu'elle le fût dans la Grèce. — Elle y est entretenue dans un état de médiocrité. Ibidem, 259. Elle paroît en Grèce comme inventée de nouveau. — Incertitude pour le lieu & pour le nom. -Incertitude sur l'opération primitive. — Première peinture linéaire. — Le dessin sans couleur. — Ses inventeurs, 260. La première ne marquoit que le contour extérieur. — On écrivoit sur l'ouvrage le nom de la chose représentée. - La peinture coloriée inconnue avant la guerre de Troie, 261 & 266. Opinion appuyée sur le silence d'Homère. — M. FRAGUIER la réfute & prétend que la peinture est aussi ancienne que le monde; que quoique les noms de peintre & de peinture ne foient pas dans Homère, on y trouve la chose dans la description du bouclier d'Achille, & dans les tapisseries d'Hélène; & dans Virgile, qui parle de peinture en usage vers le siège de Troie. -M. DE LA NAUZE convient que les enfans ébauchent souvent certains objets; que les fauvages se peignent de différentes couleurs; que la peinture peut remonter jusqu'au commencement du monde. — Pline remarque qu'Homère en parle au sujet de la proue des vaisseaux, mais qu'il y a de la différence entre la peinture prise comme étant une couleur, & la peinture regardée comme un art. — Il convient que le dessin, la gravure & la sculpture étoient en usage dans les temps héroïques, mais non pas la peinture, 262 & 263. Aux raisons tirées des couleurs miles sur le bouclier d'Achille, M. DE LA NAUZE répond qu'on ne doit pas juger de l'antiquité des arts par leur plus grande facilité. — L'expérience de tous les pays & de tous les siècles, le fait voir. — Exemple tiré de la connoissance que les Anciens avoient du verre, sans s'aviser d'en faire des carreaux de vitres. — Les fondemens de l'histoire sont appuyés sur les autorités, & non fur la vraisemblance. — Aux argumens tirés de la tapisserie d'Hélène, M. DE LA NAUZE répond que l'exemple journalier des femmes les détruisent, 263. A la supposition des peintures faite par Virgile, M. DE LA NAUZE répond que ces peintures étoient à Carthage & non en Grèce. — Il conclut que jusqu'après la guerre de Troie, on n'avoit connu en Grèce que la peinture linéaire. — La peinture coloriée, appelée monochrome, inventée par Cléophante de Corinthe. — Ils purent mettre la même couleur pour le fond & les figures, à l'exemple des camayeux, 264 6 278; mais il faut en supprimer le clair-obscur, qui ne s'introduisit qu'ayec la peinture polychrome.— Eumarus fut le

fut le premier qui marqua la différence entre l'homme & la femme. Il ébaucha toutes fortes de figures.— Cimon inventa le profil & les différens aspects du visage; preuve que les yeux jusqu'à lui avoient été immobiles comme en sculpture. — Le profil pouvoit avoir été vu plus anciennement. Mém. Vol. XXV, 265. Pline suppose une origine Grecque aux peintures de Cære & de Lanuvium, à la peinture Etrusque & à la peint<del>u</del>re Latine. *Ibidem*, 266 & 273. Il reconnoît la plastique & la sculpture en Etrurie avant la guerre de Troie. — Arrangement chronologique que fait M. DE LA NAUZE d'après les idées de Pline. — Il observe qu'on ne doit pas prendre à la rigueur ses termes pour la persection de l'art, 267; que les Peintres antérieurs à Rome, ne connoissoient ni clair-obscur, ni coloris, ni pluralité de couleurs; que Bularchus introduisit le premier plusieurs couleurs. — Epoque de la peinture polychrone, & conséquemment du clair-obscur, mais Lans coloris ni dégradation de couleurs. — Les éloges de Pline -doivent donc, pour ces temps-là, être restreints à ces vues, 268. Panénus peint la bataille de Marathon avec les figures des principaux Chefs. — Nouveaux progrès de la peinture.-Concours établi à Corinthe & à Delphes.— Timagoras y remporte le prix sur Panénus. — En quel temps il faut placer cette victoire, 269. Tome XXXIII.

La peinture s'introduit à Rome, 273. Peintres Romains comparés aux Grecs, méritoient d'être oubliés. — En quel temps le premier Romain a peint, 288. Les premiers tableaux qu'on vit à Rome, font la victoire de Mellala & celle de Lucius-Scipion. — Fulvius-Nobilior y apporta d'Ambracie les statues des Muses, 289. Pline ne dit rien des tableaux. — Les Romains n'en étoient pas encore curieux. — Ces statues représentées sur des médailles. — Caïus-Terentius-Lucanus est le premier qui fit peindre à Rome, des combats de Gladiateurs. — Paul - Émile fait peindre son triomphe par Métrodore. — Pacuvius cultive la poësse & la peinture. — Fabius-Pictor est le seul Peintre dont parle Pline, cent cinquante ans après Pacuvius. — Après lui, elle ne fut plus guère exercée par d'honnêtes gens. -Holtilius-Mancinus expose dans Rome, l'ordre des attaques de Carthage, 290 & 291. Mummius apporte de Corinthe le premier tableau étranger, & l'expole en public. — C'étoit le Bacchus d'Aristide. — Prix de cetableau. — Motif de Mummius en l'achetant. - Les Romains n'avoient point encore de son temps le goût de la peinture. — Ils préféroient, ainsi que les Grecs, la sculpture; & pourquoi! 291. Peintres qui peignoient à Rome du temps de Varron. — Sérapion peint le premier la scène pour la célébration des jeux.-Les Lucullus apportent Qqq

à Rome quantité de statues & de ta leaux. Mim. Vol. XXV, 292 & 293. Curiosité des particuliers. — Le Forum se remplit de peintures. — M. Junius place un tableau d'Aristide à la solennité des jeux Apollinaires. — Varron & Muréna transportent de Lacédémone, des enduits à fresque. Ibid. 294 & 295. Scaurus fait venir tous les tableaux de Sycione. - Varrus & Atticus en publient des dessins. — On encodre les peintures de Démophilus & de Gorgalus. — Célar augmente l'admiration des Romains pour la peinture, 293 & 295. M. DE LA NAUZE observe que tous ees ouvrages sont Grecs.— Vers ce temps paroît Arellius, peintre Romain. — Auguste orne les temples & les places publiques, de tableaux de la Grèce.- A grippa vouloit qu'on gratifiat le public, de tous les tableaux des particuliers, 296. Ludius paroît fous Auguste. - Il fait des paysages à fresque. — Quintus - Pédius, d'une des premières familles de Rome, apprend la peinture, mais il étoit muet. — Antistius-Labéo se rendit ridicule, en se piquant de réussir à de petits tableaux, 297. A Rome, on aimoit la peinture, & on en méprisoit la profession. - La mort d'Auguste amène la décadence des arts. -On invente alors l'encaustique. —Goût des fucceffeurs de Tibère, 298 & 299. Caligula veut enlever les figures d'Atalante & d'Hélène, peintes à Lanuvium

par l'ancien Ludius, 298. Claude fait effacer des tableaux d'Apelle la tête d'Alexandre, & y fait substituer celle d'Auguste. -Néron le fait peindre de centvingt pieds de haut, ce qui donne l'idée de peindre sur la toile. — Incrustation des marbres dans ce temps. — Amulius peint à fresque dans le palais de Néron. — Turpilius peint à Vérone, 299. Cornélius - Pinus & Accius-Priscus vivoient du temps de Vespasien. - Aucun citoyen de quelque considération n'exercela peinture depuis Pacuvius, 300.

PEINTURES Arabesques. Ce que c'étoit. Mém. Vol. XXIII., 330. A quoi elles servoient. Ibid. 331. Manière d'enlever les peintures. Mém. Volume XXV, 309 & 210.

PEIRESC, (M. DE) fameux Antiquaire. — Recueil de ses dessins au cabinet des Estampes du Roi. — Détail de ce recueil. — Mém. Volume XXIII, 360 & suivantes.

PÉLASGES, synonyme d'errans.

Mém. Vol. XXIX, 67. Il signisse
cigognes. Hist. Vol. XXV, 20.
Désignoit les habitans barbares
de la Grèce. Mém. Vol. XXIII,
155; Mém. Vol. XXIX, 67;
& Hist. Vol. XXXI, 207. Ce
nom disparoît à mesure qu'ils se
polissent leurs colonies sur les
côtes de l'Asie mineure, de l'Italie
& de l'Archipel. Mém. Volume
XXIII, 155. On appeloit

ceux de Thessalie, ainsi que les Phthiotes, de la dénomination commune de l'eginal. Mém. Vol. XXIII, i 15. Hérodote les reprélente comme une nation qui aimoit les aventures. Hift. Vol. XXV, 20. M. DE LA NAUZE prétend qu'ils tirent leur nom de *Pelasgus*. - M. l'abbé GEINOZ foutient qu'au temps de ce Prince, la Grèce étoit remplie de Pélasges; que le nom de Pelasgia est immémorial à la Grèce. Ibidem, 26. M. DE LA NAUZE soutient dans son Mémoire sur la différence des Pélasges & des Hellènes, qu'ils occupent la Thessalie; qu'ils en sont chassés par Deucasion; qu'ils se retirent en partie en Italie. Mém. Vol. XXIII, 116. Que les Pélasges de la Grèce étoient les Athéniens, les Argiens, les Lacédémoniens & les peuples des autres royaumes de la Grèce. Ibid. 118. Leur langage regardé comme barbare par Hérodote. — Ils recoivent chez eux les Hellènes, adoptent leur langue, & se fondent peu à peu avec eux, 116 & 118. Quelques - uns attachés à l'ancien nom, se joignentà la colonie Ionienne d'A fie. Les Pélasges d'Epire soutiennent leur nom. — Ils sont respectés à cause de l'oracle de Dodone, 119. Leur culte reconnoissoit plusieurs Dieux, & les invoquoit sans les séparer, 184. Les colonies orientales leur enseignèrent à partager leur culte, ainsi que le polithéisme. Hist. Vol. XXIII, 25. Voy. ANTIQUITES

Grecques, Athéniens, Grèce, Hellènes & Hérodote.

PELÉIADES, Prêtresses de l'oracle de Dodone. — Termes dont elles proient au commencement de leurs réponses. Mémoires, Vol. XXIII, 189.

PELLA. Observations de M. l'abbé Beller fur son ère. — Le P. Frœlich croit que la date de ses médailles est de l'automne soixante-troisième avant l'ère Chrétienne. Mém. Vol. XXVIII, 568 & 569. En quel temps elle doit commencer, selon M. l'abbé BELLEY. Ibidem, 574. Pella s'appeloit autrefois Butis. — Les Macédoniens lui donnèrent le nom de *Pella*, pour la conformité. de situation avec Pella de Macédoine, 575. Elle est ruinée par les Juifs. — Pompée lui accorde l'autonomie. — Elle donne retraite aux Chrétiens de Jérusalem, & est considérable dans la Décapole. - Elle fut de la seconde Palestine. - On ignore son état actuel. 576.

Pellerin. (M.) Son cabinet de médailles approche de celui du Roi. Mém. Vol. XXIV, 33.

PELLICON, philosophe Péripatéticien, ami d'Aristion, battu à Délos. Mem. Volume XXVII, 401. Il se forme une hibliothèque en dépouillant les archives publiques. — On lui a obligation des œuvres d'Aristote, qu'il acheta de ses héritiers. — Il suppléa aux lacunes que la pourriture & les vers y avoient saites. — Sylla

Qqq ij

s'empara de la bibliothèque de Pellicon. — Tyrannion en tire une copie, & la donne à Andronic de Rhodes, qui la rendit publique. Mém. Volume XXVII, 402.

PÉLOPONNÈSE (le) a la figure d'une feuille de platane. Hist. Vol.

XXV, 41.

PÉLOPS bâtit le premier des temples à Mercure. — Ses chevaux ailés. Hift. Vol. XXIII, 36.

PELTASTES, corps d'infanterie.

Mém. Volume XXXII, 259.

Ils tenoient le milieu entre les
Oplites & les Pfiles. — Leurs
armes. Ibid. 260.

PENSION NAIRES (Académiciens) font au nombre de dix. Hist. Vol. XXIII, 4.

Percofies dans Homère. Mém. Vol. XXVIII, 332 & 335.

PÉREGRIN le Cynique. ( Mémoire de M. CAPPERONNIER fur) — Il conjecture qu'il naquit vers les premières années de Domitien. — Il étoit de Parium. Mém. Vol. XXVIII, 69. Est convaincu d'adultère, & puni. — A vance les jours de son père. — Se sauve de sa patrie, & passe en Palestine, où il se fait Chrétien. Ibid. 70 6, 71. Lucien le fait Prophète, Evêque, &c. — M. CAPPERONNIER fait voir que Lucien s'est trompé, & qu'il a confondu les dignités de la Synagogue avec celles des Chrétiens. — Péregrin est conduit en prison. \_Les Chrétiens veulent le sauver, 71. Des gens de l'Asie viennent

le secourir. — Les Chrétiens lux fournissent des sommes considérables. — Zèle des Chrétiens. — Leur doctrine selon Lucien. — Péregrin élargi prend le nom de Protée. — Il s'embarque avec · Lucien pour la Troade. — Sa: frayeur dans une tempête, 72 & 73. Harrive à Parium. - Abandonne au peuple la succession de son père, afin d'échapper à la peine de parricide. — Sa ressource dans les charités des Chrétiens. 73. Viole les loix du Christinnime & est expulsé des Chrétions. - Présente requête à l'Empereur pour ravoir son bien, & est condamné.-Va en Egypte contresaire le cynique, 74. Méprilé, il palle à Rome. — Ses calomnies contre Antonin. — Est chassé de Rome. — Sa renommée s'accroît. — On le compare aux Musonius, &c.— Il passe en Grèce. — Excite les peuples à se révolter contre les Romains.—S'établit à Athènes.— Aulu-gelle le visite. — Sa morale, 75 & 76. Imite les cyniques. Déclame contre Hérodes-Atticus, 76. Est maltraité du peuple. — Compose un discours à la louange d'Hérodes. — Perd sa considération. — Se propose de se brûler, 77. Son peu de fermeté.—Se fait appeler Phénix.—Se flame d'avoir des autels sous le nom de Génie de la nuit, 79. Théagène, l'un de ses disciples, publie que ces évènemens sont prédits par la Sibylle. -On raisonne pour & contre la résolution de Péregrin. — Il fait ion oraison funèbre, 80. La

frayeur le saissit. - Il tombe malade, guérit & reparoît en Elide.-Fixe enfin une nuit pour se brûler. -Description du bûcher à Arpina. Mém. Vol. XXVIII, 81 & 82. Lucien assista à cette mort. — Il raconte, à ceux qui ne l'avoient pas vu, qu'il s'étoit fait un tremblement de terre; qu'un vautour s'étoit élevé de la flamme : un vieillard certifie l'avoir vu. Ibid. 82 & 83. Les Pariens Ini élèvent des statues. — Elles rendoient des oracles. - Son bâton vendu un prix exorbitant. — Etienne Lemoyne prétend que Lucien a voulu opposer la mort de Péregrin au martyr de S.' Polycarpe. - M. CAPPERONNIER fait voir que cela n'est pas vraisemblable, 83 & 84.

PERGAME prend sur ses médailles le ture de première de l'Asse. Hist.

Vol. XXXI, 284.

PÉRIANDRE consulte l'ame de sa femme. Mém. Volume XXIII,

175-

PÉRICLÈS fait bâtir l'Odeum avec les débris de la flotte des Perses. Hist. Vol. XXIII, 195. Son siècle le plus hel instant de la Grèce. Mém. Vol. XXIII, 310. Emploi qu'il fit des fonds de la Grèce. — Réponse qu'il fit aux Athéniens, qui lui reprochoient ses bâtimens. Ibid. 311. Devient amoureux d'Aspasse. Hist. Vol. XXXI, 70. Détruit Samos pour lui plaire. — La sauve de l'accusation d'impiété. Ibid. 71. Soustrait Anaxagore de la même accusation. — Se sépare de sa femme &

épouse Aspasse. — Méprisé par ses enfans. — Ils meurent, & Périclès fait donner le droit de citoyen à son fils naturel. — Celui-ci condamné à mort après la bataille des Arginuses, 72. Mort de Périclès peu après, 73. Le panégyrique qu'il fait après la guerre de Samos, est le plus beau des discours publics; les Athéniens le faisoient prononcer tous les ans, 74.

PÉRIGUEUX est l'ancienne Vesuna ou Visona, capitale des Petrocorii. Hift. Vol. XXVII, 171 & 172. Elle est divisée en deux enceintes. – L'ancienne est du temps du bas-Empire, & conforme, pour la bâtisse, au palais des Thermes de Paris. — La première assise est mêlée de fragmens de colonnes. de chapiteaux, &c. - On l'appelle cité Chrétienne. — Il n'y reste plus que quelques jardiniers. Hift. Vol. XXIII, 201. Sa cathédrale sert de paroisse.-Restes d'amphitéâtre: semblable à celui de Nismes. — Reste de la tour de Vésune.—La: nouvelle enceinte est ancienne de quatre ou cinq cents ans. - Eglise de Saint-Front, où le trouve un: clocher à la suite duquel l'évêque Frotaire commença la cathédrale d'aujourd'hui. Ibid. 202. L'itinéraire d'Antonin n'indique qu'une. seule voie Romaine pour Périgueux. — La table Théodofienne en indique trois, 206 Description de l'ancienne cathédrale. -Table paschale gravée dans cene: Eglise. — Son explication, 207. Erreur de Scaliger à ce sujet, 200 & 211. En quel temps elle a sté Qqqiij.

gravée, & à quel usage. Hist. Vol. XXIII, 210 & 211. Inscriptions qu'on trouve dans la vieille cité. Ibidem, 203 & suiv. Description d'une inscription où il paroît qu'un de ses Magistrats fournit de l'eau à la ville, & que la ville étoit municipe au 11.º siècle. Hist. Vol. XXVII, 172 & 173. Cette inscription mérite d'être placée dans les monumens des Gaules.— D'où étoient tirées les eaux de Périgueux. Ibid. 174.

PERIMULA, de Ptolémée, pourroit se trouver dans Péra ou Pérac. Mém. Volume XXXII,

609.

PERIMULICUS SINUS est le détroit de Malaca. Mém. Volume

XXXII, 609.

PÉROU. Description de ses monumens par Garcilasso de la Vega. Hist. Vol. XXIX, 129 & suiv. M. le comte DE CAYLUS pense que ces monumens ont donné aux Incas l'idée des masses énormes dont ils ont bâti les temples du Soleil. Ibidem, 130. Rapport de ces monumens avec les ruines de Persépolis & d'Égypte, 131.

PERPIGNAN, bâti fur les ruines de flavium Ebufum. Voy. EBUSUM.
Connu au commencement du XI. fiècle. Son églife confacrée en 1025. Geoffroi, comte de Roussillon, en souscrit l'acte.

Hift. Vol. XXV, 77.

PERRAULT, peu philosophe, modèle parsait de prévention. *Mém.* Vol. XXIII, 322. Soumet tout aux idées de son siècle. *Ibid.* 331.

Veut juger de la perspective des Anciens par la colonne Trajane. 3 3 2. Prétend que les Anciens ignoroient l'anatomie.-Son erreur à l'égard des bas-reliefs, 338. Il vouloit qu'on dût au siècle de Louis XIV les eaux jaillissantes, quoiqu'on en trouve dans le poëte Manilius, 339. Fautes qu'il a commises dans la traduction de Vitruve, 340 & 341. Ses accusations contre Pline. Mém. Vol. XXV, 249 & 250. Dissimule les autorités claires de Pline. Ibid. 250 & 251. Mérite de sa façade. Mém. Vol. XXIII, 290.

PERSANS. (les) Sur quoi est fondée la haine que leur portent les Turcs! Mém. Vol. XXIV,

754 & 779.

PERSEA, plante confacrée à Iss; c'est notre pêcher. Hist. Volume

XXIII, 138.

Persée. Sa généalogie. — Il étoit contemporain de Lycurgue. — Combat contre Bacchus. Mém. Vol. XXXI, 168 & 169.

PERSÉENS, (les) habitans de Perse, adoroient Adonis sous le nom d'Abobas. Mémoires, Vol.

XXXI, 138.

PERSÉPOLIS. Remarques de M. le comte DE CAYLUS sur ses ruines. Hist. Volume XXIX, 118. M. le comte DE CAYLUS établit que l'ancienne Persépolis est aujourd'hui Chelminar, & qu'elle a subsisté long-temps depuis Alexandre. Ibid. 119 & 120. Description de ses ruines.— Il fait voir que celles qui subsistent ne sont point les ruines du palais

PE

des rois de Perse, brûlé par Alexandre. Hift. Volume XXIX, 128. Qu'il est difficile d'attribuer ces bâtimens ni aux Perses avant Cyrus, ni à ce Prince, ni à ses successeurs, & qu'il y a même difficulté par rapport aux Arlacides. Ibid. 141 & 144. Rapport qu'ont ces ruines avec le goût égyptien, 119, 122, 126 & suiv. Elles sont placées sur une esplanade d'environ vingt arpens, 122 & 1,23. M. le comte DE CAYLUS croit qu'elles sont les restes d'un temple, 140; & Mémoires, Vol. XXIII, 293. Qu'il a fallu plus de deux siècles pour construire d'aussi grands ouvrages. - Que Cyrus n'a pul'entreprendre, étant occupé à ses conquêtes; ni Camby fe, qui mourut avant son retour d'Egypte; ni Xerxès, qui brûloit les temples; ni les Arfacides, nation turbulente. Hift. Volume XXIX,

141, 142 0 144. Perses (les) font remonter leur origine jusqu'à Noë. Mémoires, Vol. XXXI, 412. L'Ecriture les appelle Paras, du temps de Cyrus. Mémoires, Vol. XXIII, 27. Ils donnoient à leurs Rois le nom de Dieux. Hift. Vol. XXIX, 59. Le nom de barbares n'étoit point injurieux chez eux. Ibid. 60. Erreur des Juifs au sujet des rois de Perse.-Erreur des Persans au sujet des Perses, 63. Les Perses sont braves. — C'est le peuple de l'Asie dont les mœurs approchent le plus des nations d'Europe. — Il a donné des loix depuis la Méditerranée jusqu'à

. l'Indus. Mém. Vol. XXXI, 412; O'Mém. Volume XXVII, 174. Les Perses ne font point de changement dans les noms des peuples ni des lieux de leur domination. -Les successeurs d'Alexandre en firent, & donnèrent des noms grecs aux villes de Syrie & de Mélopotamie. Hift. Vol. XXXI, 199 6 200. Les Perses étoient pauvres & austères, & n'avoient ni temples, ni autels. Histoire, Volume XXIX, 141. Ils pillent l'Egypte, enlèvent les ouvriers & font bâtir Persépolis, suivant Diodore. — M. le comte DE CAYLUS pense que les bâtimens de Persépolis sont plus anciens. Ibid. 142 & suiv. Voyez PER-SÉPOLIS. Leur puissance redoutable aux nations orientales & aux Romains. — Ils garantissent l'A sie occidentale des courses des Tartares. Mém. Vol. XXXII, 356. Empêchent les Romains de pénétrer en orient. Ibidem, 357 & 360. Sollicitent les Chinois contre · les Turcs du mont d'Or, 362. Inquiets de l'alliance des Romains avec les Turcs, Kolron fait réparer Derbend, 364 & 365. Ils. opposent aux peuples du nord de la mer Caspienne, une muraille qui va jusqu'à la mer Noire, 365. La Perle est soumise aux Arabes. 366. — Ils se séparent de leurs vainqueurs par un schisme. -Le nord de la Perse fournit desconquérans, & ceux de Can-dahar préparent des fers à l'Inde. Mém. Vol. XXXI, 412 & 413. La: Perse passe aux califes de Bagdat.

Elle leur est enlevée par Ulakou, qui ruina Bagdat. - Les Turcomans du mouton noir s'en emparent. Mém. Vol. XXIV, 755. Elle passe en la puissance de Cara-issuf. - Emir-Scandar fon fils lui succède. — Elle passe à Joonschar son frère. Ibid. 756. Usun-Cassan le fait mourir & s'empare du trône, 757. Il passe à Giacum son fils, 761. Ismaël le fait mourir & s'en empare, 763 & Juiv. Les Perses reconnoissent peu de règles de grammaire. — Ils empruntent beaucoup de mois arabes. — Leur ouvrage le plus estimé est le Djehanguir. Mém. Vol. XXXI, 348. Voyez DJEHANGUIR. Leur langue s'étend depuis l'Euphrate jusqu'à l'Inde. Ibidem, .413. Observations de M. GIBERT sur leur année, 51 & suivantes. Voyez ANNÉE. Ce que c'étoit que leur période embolismique, 52. Fixation de son époque, 69 # 71. Sa huitième intercalation tombe à la cinquième année de Nouschirvan, 69. Minsées des Perses sur le Principe actif. Mém. Vol. XXVII, 174. Leurs phi-Josophes se nommoient Mages, c'est-à-dire Savans, &c. - Respect qu'ils leur portoient. — Ils étoient chargés de l'éducation des Rois. Ibid. 174 & 175. Ils reconnoisfoient deux Principes, Oromaze & Arimane, la lumière & les ténèbres, 167, 175 & 200. D'où procède l'idée de ces deux Principes. Mém. Vol. XXXII, 131. Voy. ARIMANE & OROMAZE. Ils admentent Mithras pour mé-

diateur. Mém. Vol. XXVII, 175, 176 & 179. Voyez MITHRAS. Quelle étoit la nature essentielle du Dieu suprême. Ibidem, 179. Religion des Perses. Ils regardent le feu comme sacré. — Auroient cru le souiller en lui faisant confumer quelque animal. — Ils l'employoient dans les mystères. Mémoires, Volume XXXI, 319. Traité historique de M. l'abbé FOUCHER. Mém., Vol. XXV, 99. Les Perses sont en réputation d'une sagesse singulière.—Se sont moins écartés de la religion primitive que les autres peuples. — Leur zèle pour l'immortalité des l'ame. — Ne font pas des Dicux de leurs héros. Ibidem, 100. Re-- gardés comme adorateurs du Soleil & du feu. — M. Hyde entreprend d'établir que les Perses ont conservé la Religion naturelle. — Il ne voit qu'un culte civil dans le culte des élémens, & dans Arimane que le Démon, 101. M. l'abbé FOUCHER se propose de réfuter cet auteur. — Il considère, avec M. Hyde, la religion des Perses sous trois époques. - La première, depuis leur établissement julqu'à Darius fils d'Hystaspe. La seconde, depuis la réformation de Zerdhustht jusqu'aux Sarasins. - La troissème, depuis les Sarasins julqu'à nos jours, 102, 103 & 106. 1." Epoque. Elam, fils de Sem, porte la religion de Noë en Perle. — De quelle manière elle s'est altérée, 107. On oublie l'auteur de la Nature pour adorer la Nature — Lancienne tradition enleignoit .

PΕ

enseignoit des esprits supérieurs à l'homme. Mém. Volume XXV, 108. On leur assigne des domaines, & on les honore suivant Tétendue. Ibid. 109. M. l'abbé FOUCHER fait voir que les Perles furent Sabartes, 112; & Mém. Vol. XXVII, 340. Que dans l'Orient on adoroit les astres, à cause de l'esprit vivifiant; que ce culte fut long-temps le leul; & que ce qu'on apelle idolâtrie en Occidentelt Sabailme en Orient. Mém. Vol. XXV, 110. Voyez SABAÏSME. M. l'abbé Fou-CHER fait voir que les Perses joignirent à leur Sabaïlme le Dualiline; que ceue erreur elt née en Perse, & que de-là elle s'est répandue dans tout l'Univers. Ibid. 127 6 128. Voy. DUALISME. 11. Epoque. M. l'abbé FOU-CHER examine quel fat Zoroastre. Mém. Volume XXVII. 253 & Suiv. Voy. ZOROASTRE. Il soutient que jusqu'à Cyrus les Perses furent Sabaïses; que Cyrus reconnut le Dieu des Hébreux pour le seul de l'Univers; que les Perses en conçurent une haute idée. Ibid. 340 & 352. Manière dont M. l'abbé FOUCHER établit que son culte fut proposé par le nouveau Zoroastre, 352 & suiv. Voyer ZOROASTRE. 41 remarque qu'ils confidèrent Zoroastre comme leur légissateur; qu'il assujenti leur esprit jusqu'à la stupidité. Mém. Vol. XXIX, 87 & 88. Que les Perses sacrifioient en plein air, sur le haut des montagnes. Ibid. 98. Ils avoient Tem: XXXIII.

cependant des pyrées où l'on conservoit le feu; Strabon & Pausanias en avoient vu, 98 & 99. M. l'abbé FOUCHER lève cene contradiction, en dilant que les pyrées étoient de simples oratoires, d'où l'on tiroit le feu pour aller facrifier for les montagnes, 100; que les Perses n'avoient en horreur les temples que lorsqu'on y renfermoit la divinité; & conchat, des témoignages d'Hérodote & de Strabon, que les Perses reconnoilsoient un Dieu supérieur au Soleil, 92, 93, 97 & 100; que Xénophon & Plutarque l'attestent de même, 101 & 102. Voy. MITHRA. 111. Epoque. Les Arabes, enivrés du fanaulme de Mahomet, s'emparent de la Perse. - Le gros de la nation adopte la religion des vainqueurs. Mém. Vol. XXXI, 481; & Mém. Vol. XXV, 103. Fait, en l'adoptant, un pas vers la vérité. Mémoires, Vol. XXXI, 482. Ceux qui la conservent se retirent dans le Kerman, ou sont répandus & méprifés dans la Perfe, & connus sous le nom de Ghèbres. Ibid. 481; & Mém. Vol. XXV, 103. Voyez GHEBRES.

PERSPECTIVE. Mémoire de M. le comte DE CAYLUS sur la perspective des Anciens. — Ce qu'on appelle perspective. — Celle de la couleur a été le plus longtemps à s'établir. Mém. Volume XXIII, 320. La perspective s'étend à tous les objets. Ibid. 321. Tous les peuples qui ont connu le dessin ont su avoir une idée

Rrr

de la perspective. - On en refuse mal-à-propos la connoillance aux Grecs. Mém. Vol. XXHI, 322. La peinture ancienne n'existant plus, on ne peut connoître le degré où a été portée la perspective. Ibidem, 323. Règles de perspective, 325. Preuves que les Anciens l'ont très-pratiquée. - Leurs ouvrages de perspective iont péris, & pourquoi! - Les peintures qui restent ne peuvent fervir de comparaison, 326 & 3 27. Manière dont la perspective est pratiquée dans la nôce Aldobrandine. - Plusieurs tableaux modernes lui sont inférieurs, 329. Le tombeau des Naforii est une preuve du progrès des Anciens, 3 3 0. Perspective des peintures arabelques. — On peut la reconnoître dans le recueil des basreliefs de Rossi, 331. Elle est prononcée dans des médaillons, 334 & Suiv. Elle est plus rare dans les pierres gravées que dans les. médailles, 337.

PERTINAX. (P. Helvius) Ses médailles sont très-rares en tous 488. La rête de Titiana sa femme se trouve seulement sur les médailles d'Egypte & sur une de , Mitylène. Ibid. 488 & 491. Il s'élève d'une balle naissance aux premières dignités.-Est proclamé Auguste malgré lui, 488. A quelle intention il demande expressément le titre de Prince du Sénat! Mém. Vol. XXIV, 286. Rigide observateur de la discipline militaire, il est massacré par les

Prétoriens. — Il refuse le titre d'Auguste pour sa femme, & celuide César pour son fils. Mém. Vol. XXVI, 488 & 491. Aucune médaille latine ne donne le titre d'Auguste à Titiana. Ibid. 489. Quelques provinces le lui-donnèrent, & celui de César au seune Pertinax, 489, 491, 492 & 499. Une antique du cabinet de M.F le duc d'Orléans, gravée à Sardes, les représentent avec ces honneurs, 487, 490 & 499. Equité & amour de Pertinex pour la justice, 400. Son avenement coule une grande joic. — Le Sénat lui décerne le même jour le titre de père de la patrie. - La joie publique célébrée fur les monumens, 490. Vœux & facrifices dens les Gaules.—Inscriptions qui constatent ce sait, 491 & 492. Fêtes Helviences célébrées à Sardes en son bonneur, 494, 499 5498. M. Pabbé BELLEY remarque que ces fêtes paroillent pour la première sois, 499.

PÉRUVIENS. Fables sur leur origine. Hift. Vol. XXIX, 41. les métaux. *Mém. Vol.* XXVI, PESCENNIUS-NIGER. Réflexions de M. DE BOZE sur ses médailles. - Elles sont très-rares. - On croit qu'il n'en existe point en or. — Celles d'Antoine le Pois & de Mezzabarbe sont contrefaites. - M. VAILLANT n'en avoit point vu. Mémoires, Volume XXIV, 105. Celle qui est au cabinet du Roi fut achetée, par M. DE BOZE, d'un Carme qui venoit du Levant. — Son explication. Ibid. 108. Explication

d'un médaillon d'argent. Mém. Vol. XXIV, 112. Origine de Pescennius. Ibid. 114. On en trouve un parmi les fratres Arvales, qui pourroit être l'Empereur, 1 1 6. Il étoit représenté, dans une mosarque, parmi les courtisans de Commode. — Sa feinme, ses enfans & six Pescennius furent proscrits par Sévère, 117. Il fut surnommé le Juste à son avenement, 111. Sa confiance dans fes troupes & l'amour des peuples caufent fa ruine. — Nicomédie l'abandonne en haine de Nicée, 1 12; ceux de Tyr & de Laodicée, en haine de ceux d'Antioche & de Bérythe; ceux de Périnthe en haine de ceux de Byzance; ceux-ci soutiennent en sa faveur un siège de trois ans, 113. Sa mailon se voyoit à Rome, du temps de Spartien, ornée d'une statue de cet Empereur donnée par un roi de Thèbes, 117. Explication de ce roi de Thèbes, 118. Louange de Pescennius tirée de l'inscription de cette statue, 119. Oracle qui Iui est favorable, 120.

PESSINUNTE, ville de Galatie d'où vient la pierre de la mère des Dieux. Mém. Vol. XXIII, 213.

Sa position. Ibid. 225.

PÉTAU (le P.) suit Ctésias dans sa chronologie des rois Mèdes, & puis l'abandonne pour ajouter les rois d'Hérodote. Mém. Vol. XXIII, 18. Jugement de M. le président HÉNAULT suir son Abrègé chronologique. — Le P. Pétau reçoit la visite des Ambassadeurs de Pologne. — Il dit

la messe pour l'ame de Grouus. Mém. Volume XXVIII, 622 & 623.

PΕ

PETER-VARDEIN. Voyez

PÉ-TIN. La position de cette ville est difficile à déterminer. — M. D'ANVILLE la place à environ quarante-neuf degrés. Mém. Vol. XXXII, 590 & 591.

PETRA. Voyez ARABIE.

PETTO, (Lucas) jurisconsulte. Romain du XV. siècle.—Il étudie avec soin la matière des poids & des mesures. — Fair graver au Capitole les étalons des mesures en usage à Rome. Mém. Volume XXIV, 484.

PEUPLE. Les origines des peuples sont inconnues aux écrivains du Paganisme. - L'Ecriture ne fait de tous les peuples qu'une seule famille. - Difficulté de fixer la position de ceux nommes par Moyfe. — Changemens occafronnés dans les noms. Hift. Vol. XXXI, 199. Ils n'ont pas lieu en Arabie. Ibid. 200. Vanité des peuples d'Orient & de la Grèce, à accumuler les titres d'honneur. Mem. Vol. XXVIII, 565. En quel cas un peuple policé fait adopter fa langue aux vaincus. Mem. Vol. XXIV, 660.

PEYSSONEL, (M.) Consul de France à Smyrne, Associé-Libre en l'année 1749. Histoire, Vol. XXIII, 9 & 14. Sa mort. Hist. Vol. XXVII, 5; & Hist. Vol. XXIX, 344. Son éloge. — Ses premières études. Ibidem, 335 & suiv. Sa fainille, 336 & 344. Rrr ij

Il est fait A vocat. - Son mérite en cette qualité. Hift. Vol. XXIX, 337. It donne naissance à l'Académie de Marseille. Ibidem, 3 3 8. Est fair Secrétaire d'ambassade à la Porte, ensuite Chancelier de cette ambassade. — Récompense qu'il reçoit après la paix de Belgrade, 338. Lettres qui confirment sa noblesse. — Ses ouvrages sur le commerce du Levant. — Il rapporte des médailles des rois du Bosphore, 339. Enrichit le cabinet de M. Pellerin, de médailles curieules, & celui du Roi, de médailles & de marbres. — Son voyage à Nicomédie, donne lieu à une petite comédie intitulée l'Antiquaire François, 340 & 341. Il est fait Consul de Smyrne. -Gère les affaires de France à la Porte. — Est Associé - Correspondant de l'Académie. — Fait reconnoître les côtes de la Carie, de la Lycie, &c. 342 & 343.

PEZRON (le P.) adopte dans fon Canon chronologique les fix premiers Rois de Ctésias, auxquels il ajoute les quatre d'Hérodote. Mém. Vol. XXIII, 18.

PHACUSA. Voyez ARABIA.

PHALANGE, corps de huit mille hommes chez les Grecs, les Ma-· cédoniens & les Dardaniens. Mémoires, Vol. XXV, 480. Ils étoient armés de piques. — Différentes hauteurs sous lesquelles elle a combattu. — Manière dont s'en servit Antiochus à la bataille de Magnéfie. — Manière dont les foldats présentoient leurs lances. Mém. Vol. XXIV, 495.

PHALÈRE, le plus ancien ornement des cavaliers. - On en donne pour récompense à des fantassins. — Ce que c'étoit. *Mém. Volume* XXVII, 29 & 30. Parure ordinaire aux cavaliers. — Celles qui étoient données pour récompense, étoient apparemment plus magnifiques. — On les quitte en signe de mécontentement. Ibid.

30.

PHALLUS étoit représenté en quelques occasions par de petites statues. — Il ne représentoit que le sexe viril. — Etoit porté aux processions d'Osiris ou Bacchus. Mémoires, Vol. XXXI, 136. Etoit consacré dans d'autres pays comme principe de la génération. - Il étoit en Grèce un attribut de Mercure, & venoit des Pélasges. — Etoit consacré chez les Affyriens & les Perses. — Etoit usité dans les mystères d'Adonis. Ibid. 137. Voyez ADONIS. Ce que signifie le nom Phallus. On le faisoit de figuier ou de saule, 141. Il étoit aussi consacré à Osiris, 142. Ne peut être une preuve de l'Egyptianisme des Indes, 146. Voyez LINGAM.

PHANARÉE. Description de ce pays. Mém. Vol. XXIV, 71.

PHANES, premier règne des Dieux, selon les Orphiques. Hif. Vol. XXIII, 26.

PHARAON. (figuier de ) Voyez Sycomore.

PHARBATOS. Description d'une médaille de ce nome, avec la tête d'Hadrien. Mém. Volume XXVIII, 543. Position de cette ville. — Son nom écrit différemment. — Elle subsiste dans Pharbeith. Mém. Volume XXVIII, 544.

PHARE. Ce qu'a entendu Homère par ce mot. — De combien il est actuellement éloigné de la terre ferme. — De combien il l'étoit du temps de César. Mém. Vol. XXIV, 471.

PHARHANG Masnavi, dictionnaire des mots du poëme de Masnavi. Mém. Vol. XXXI, 383.

PHARISIENS (les) croyoient que les ames des méchans étoient enfermées après leur mort. Mém. Vol. XXXI, 205.

PHARNACE, mois honoré sous ce nom dans le Pont. — Il avoit un temple à Amisia. Mém. Volume XXIV, 83. C'est le dieu Lunus des Anciens. — Il entroit dans la formule du serment royal. — Symbole de ce mois. Ibid. 84 & 85.

PHARNACE obtient de Pompée le royaume du Bosphore. Mém. Volume XXIV, 67. Il veut recouvrer ses anciens États. — Est battu par César. — Est tué par un de ses Généraux. — Cruautés qu'il exerce contre les vaincus. Ibid. 68 & 80.

PHAROS. A quelle distance il est de l'embouchure Canopique. Mém. Vol. XXVI, 84.

PHARSANGUE. Les Orientaux varient sur sa mesure. — Il est égal à trois milles. — Le mille a trois mille gaz; le gaz a trente-deux doigts; le doigt a six grains

d'orge dans leur largeur; & le grain a six crins de la queue d'un cheval. — L'incertitude de son étendue vient de la difficulté d'évaluer les doigts, &c. Mém. Vol. XXXI, 391.

PHÉBOL, île vis-à-vis le golfe Arabique. Mém. Vol. XXXII,

PHENGITES, pierre transparente de Cappadoce. — Néron l'emploie au temple de la Fortune. — Domitien en garnit ses portiques. Hist. Vol. XXIII, 143.

PHÉNICIENS (les) établissent leur commerce à la suite des conquêtes des rois de l'Asie. -Ils avoient un quartier à Memphis près du temple de Vulcain. -Ce qu'ils tiroient de l'Egypte, du golfe Persique & de l'Inde. Mémoires, Vol. XXVIII, 292. Le commerce d'ivoire suppose la connoissance des contrées où se trouvent les éléphans. Ibid. 293. L'ivoire est connu d'Homère, 292. L'apanage des Phéniciens étoit la pratique du commerce en grand. - La connoissance du globe étoit plus étendue chez eux que chez les autres nations. — Etendue de leurs courses. — Ils en faisolent un mystère aux étrangers, 300. Ils furent les premiers & long-temps les seuls navigateurs de l'antiquité, 309; & Mémoires, Vul. XXXI, 189. L'Egypte fermée aux étrangers, étoit accessible aux Phéniciens. Ibidem, 190. Ils font le tour de l'Afrique, en passant du golfe Arabique dans la Méditerranée, Rrr iij

& de la Méditerranée au cap des Aromates. Mém. Vol. XXVIII, 309. Leur navigation sous Néchos. Mém. Vol. XXXI, 193. Les précautions qu'ils prirent, prouvent que cette navigation n'étoit pas nouvelle. Mém. Vol. XXVIII, 3.09. Si Hérodote en parle autrement, c'est pour désigner que c'étoit le premier voyage connu des Grecs. - Ils dirent à Hérodote qu'ils avoient .eu le soleil à droite. - Ce qu'ils entendoient par -là. Ibid. 310. Voyage de Sataspis. — Voyez SATASPIS. Eudoxe rencontre une proue de vaisseau sur la côte d'Ethiopie, reconnue pour être d'un vaisseau Phénicien. - La petitelle de leurs bâtimens n'a pas dû les empêcher de doubler le cap de Bonne - espérance. -Exemple de Botello, qui le double avec une petite flûte, 3 1 1. Diaz .ett le premier qui le double depuis eux, 317. Voyez CAP. Ik pénètrent dans l'Inde, & portent le culte d'Hercule à Taprobane. Mêm. Vol. XXXI, 195. Leur crunuté dans les sacrifices humains. Mon. Vol. XXIV, 3.572 Ils représentent la cause formatrice de l'Univers sous le symbole du Serpent. Mém. Volume XXXI, 228. Lui donnent un nom correspondant à l'Agathodemon des Grees. - Communiquent cette connoissance aux habitans de la Thébaide. — Cette opinion peut , être une fuite de la tradition venue de Moyse. Ibid. 239. Ils penfoient que les semences des êues

étoient contenues dans un œuf. 248. L'analogie de leurs leures avec les samaritaines trompe les Savans. Mém. Vol. XXX, 405. Inscription phénicienne accompagnée d'une inscription grecque, publiée par le commandeur de Marne. — Ce qu'en pense le marguis MAFFEI.—Explication de M. l'abbé Fourmont. Ibid. 406 & 407. Explication nouvelle dans le Traité de Diplo-.matique. — Variétés des copies de cette inscription. — M. le comte DE CAYLUS la fait mouler, 408. Explication de M. l'abbé BARTHÉLEMY, 409. O suivantes. Manière de lire les médailles phéniciennes, 413. L'inscription phénicienne d'une médaille d'Antiochus IV, fait Tyr métropole de Sidon, 414. Une méduille du même Roi, suit -Laodicée métropole dans le pays de Caman, 415 & 416. Explications des inscriptions phémiciennes des médailles de Sicile, 417. Mi l'abbé Barthélemy remarque que le mot Carthage signific nouvelle ville, 4.18. Il soutient que ces médailles sont de la ville de Palerme. — Médaille de Denys, roi de Syracule, marque l'alliance avec les Carthaginois. — Médaille de Minkaroth peut se rapporter à Imachara, 419 & 420. Le mot phénicien signifie caverne. Il s'en trouve autour de Macharis. — Difficultés de reconnoître les villes qui ont frappé les médailles, 420. Les inscriptions phémiciennes publices par

Pococke, sont des fragmens d'inscriptions destinées à des tombeaux.
-Explication de la seconde par M. l'abbé BARTHÉLEMY. Mém. Vol. XXX, 421 & suiv. Explication de la quatrième. Ibid. 423. Ces monumens servent de base aux alphabets phéniciens. - Utilité de ces alphabets, 424 & 425. Rapport entre l'écriture phénicienne & l'écriture égyptienne des bandelettes des mumies, 425.

PHÉNIX. Étendue de sa vie. Mém. Vol. XXIII, 83 bis, 84, 96 & 97. C'est le symbole de quelque période égyptienne. Ibid. 97.

PHÉRÉCYDE l'Athénien, différent du Philosophe. — Son ouvrage appelé Autochtones, avoit en vue particulièrement les familles Athéniennes. — Denys d'Halicarnasse en fait grand cas. — Il suit l'ordre des générations. — Les détails servoient à vérisier les dates. Mém. Vol. XXIX, 67 & 68.

Phérécy Des, maître de Pythagore, répand la doctrine des Phéniciens dans la Grèce. Mém. Vol. XXXI, 239.

PHEVARDIN, premier mois des Perses, désigne aussi le premier jour de l'an, depuis la réformation du calendrier par Giemschid. Mém. Vol. XXXI, 54 & 66.

PHIDIAS, Sculpteur célèbre, frère du Peintre Panénus, avoit peint à Athènes, Périclès sous le nom d'Olympien. Mém. Vol. XXV, 270. Pline lui autibue la Vénus des portiques d'Octavie. — Il sut maître d'Alcamène. — Il met sous le nom d'un jeune homme de

Paros phisieurs de ses ouvrages. - Il met la dernière main à la Vénus des Jardins. *Ibid*. 316. Son Jupiter Olympien contribue haplus à sa grandeur, 317. It est l'auteur de la statue de Minerye à Athènes. *Mém. Vol.* XXV, 317; & Mem. Vol. XXXII, 780. La composition en étoit d'or & d'ivoire, &c. Mém. Vol. XXV, 318 & 319. Il avoit placé son portrait sur le bouclier de cette statue. Mémoires, Volume XXXII, 94. Acculé de vol.. il détache, pour se justifier, l'orde la stante de Minerve. Mém. Vol. XXIII, 313. Périclès lui confie l'intendance de tous les édifices. Ibid. 3 1 2. M. le comte DE CAYLUS désapprouve les louanges que lui donne Pline. Mém. Vol. XXV, 3176 318.

РН

PHIDON, tymn d'Argos. En quel temps il vivoit. Hift. Vol. XXIX,

PHILIPPE, père de Persée, maudit par les Prêtres d'Athènes. Hist. Vol. XXXI, 115.

PHILIPPE. Vie du consul Philippe
par M. le président DE BROSSES.

— Il fait srapper des médailles
avec la tête du roi Ancus. Mém.
Vol. XXVII, 406 & 424. Sa
naissance. — Son nom désigne le
goût qu'il avoit pour les chevaux.
Ibid. 406. Sa questure. — Il fait
réparer le temple de Vesta, 407.
Devient Tribun du peuple. —
Publie une loi agraire, s'en départ.

— Son édisité peu populaire. —
Il ne donne aucun divertissement,
408. Le peuple lui resuse les

504

grandes places. — Son talent pour Péloquence. — Il est au-dessous de Marc-Antoine & de Crassus. - Jugement de Cicéron sur son talent. Mém. Volume XX WI, 409. Sa répartie à Sextus-Célar, qui proposoit quelque chose où entroit l'intérêt personnel. — Il s'oppose hardiment à la fédition de Saturninus. — Hérennius lui est préféré pour le consulat. - Il devient Consul avec Sextus - Célar. - Révolte des villes d'Imlie sous son consulat. -Il s'oppose au Sénat, qui vousoit regagner le droit de juger sur les Chevaliers. Ibid. 410 & 412. Livius-Drusus, Tribun du peuple, favorise le Sénat, 410 & 411. Voyez DRUSUS. Drulus le fait conduire en prison, 413. Il se brouille avoc le Sénat par ses propos. - Crassus l'accuse devant le Sénat, 415. Il fait condamner Crassus à une amende. — Résistance de Crassus. — Philippe le veut faire saisir au corps. -Opposition de Crassus - Il fait gendre un arrêté en faveur du Sénat, 416. Il se fatigua tant qu'il mourut sept jours après, 417. Il dresse une contre-batterie contre Drusus, avec les peuples d'Ombrie & de Toscane, 419. Philippe & Capion foupconnés de l'assassinat de Drusus, 421. Philippe fait caller les loix du Tribun. — Il se réconcilie avec ses ennemis. — Fait accorder des franchises aux habitans de Termesse. — Ce traité est rapporté dans une inscription en bronze

trouvée à Rome, 422. Aurore boréale & autres phénomènes sous son consulat, regardés comme pronostics de la guerre Sociale, 423 & 424. Il est Censeur avec Perpenna. — Exclut du Sénat Appius - Pulcher fon oncle. ---Nomme Valérius-Flaccus Prince du Sénat. — Fait le soixanteseptième dénombrement des citoyens. — Fait reparer l'aqueduc de l'eau Marcia, 424. Devient Prince du Sénat. — Appuie Pompée. — Le défend de l'acculation de péculat. — Lui fait donner le commandement de l'armée contre Sertorius, 425. Est raillé sur son attachement pour Pompée. - Son attachement pour le Sénat pendant les troubles de Cinna. --Il prononce l'éloge funèbre de Sylla. — Fait casser la loi qui affranchissoit de tribut certaines villes, 426. Etoit peu délicat sur l'extension de la domination Romaine.— Vouloit qu'on s'emparât de l'Egypte & de Chypre, sur un faux testament du dernier Roi. - S'oppose au projet de Lépide, 427. Sa harangue au Sénat, 430 & 43.1. Les Sénateurs le rangent à son avis, 435. Son caractère tourné à la plaisanterie. - Son goût pour la bonne chère, 413 & 436. Ses enfans étoient Marcia, femme de Caton, & Philippe, qui époula la mère d'Auguste, 437.

PHILIPPE - AUGUSTE. Évaluation des richesses qu'il laisse par son testament. Mémoires, Vol. XXXII, 796. Évaluation de la fondation

PH

 N'exerçoient aucune magiftrature.
 Étoient Ministres de

la religion. — Les Grecs les appe-

fondation qu'il fait de deux Prêtres à Notre-Dame de Paris. — Le prix des terres & des rentes, & celui du blé, étoient, sous son règne, à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Mémoires, Vol. 798 & 800. Prix de la maind'œuvre. Ibidem, 800.

PHILIPPE DE ROUVRE, dernier duc de la première race de Bourgogne. Sa mort. — Sa succession disputée, & par qui! Hist. Vol.

XXV, 160.

PHILIPPE l'Empereur. Sa patrie.

— Son père étoit Chef de brigands. Hifl. Vol. XXIII, 179; & Mém. Vol. XXXX, 318. Il bâtit la ville de Philippolis. — Il y établit une colonie Romaine. Ibid. 318. Il n'étoit pas le même que Bostres. 319.

PHILISCUS, Poëte tragique de l'île de Corcyre, marchoit à la tête de la fête de Ptolémée, en qualité de Prêtre de Bacchus. — Il étoit Poëte du second ordre, un des sept de la Pléiade, & auteur de quarante - deux pièces. Hist. Vol. XXXI, 103.

PHILISTINS. D'où ils tiroient leur nom. Mém. Volume XXV, 7. Guéris des hémorroïdes, ils font des anus d'or qu'ils envoient avec l'arche. Mém. Vol. XXXI, 141. PHILOCLÈS, Égyptien, invente le trait. Mém. Vol. XXV, 191.

PHILOSOPHES. Mémoire de M. l'abbé MIGNOT sur les anciens Philosophes de l'Inde. Mém. Vol. XXXI, 81. Distinctions dont ils jouissoient dans l'Inde. — Ils étoient la première des sept classes. Tome XXXIII.

loient Gymnosophistes, à cause de leur nudité. Ibidem, 82 & suiv. Onélicrite envoyé par Alexandre vers ces Philosophes, 82 6 108. Sphinès est le premier qu'il vit. — Voyez SPHINES. Il est appelé depuis Calanus, & pourquoi! -D'où ces Philosophes sont appelés Calanes.— Il ne voulut point parler à Onélicrite qu'il ne le fût mis nu comme lui, 82 & 84. Dandamis approuve la doctrine de Pythagore, & condamne la préférence qu'ils donnent à la Loi fur la Nature. — Leur nudité n'étoit pas entière, 83. Qui étoient ceux que les Grecs & les Latins appeloient nus. — Ils habitoient différens endroits de l'Inde, 84. Il y en avoit austi en Ethiopie, descendans de ceux de l'Inde, 83 & 84. Ils y passent sous Amenophis, après avoir tué leur roi Gangès, 84 & 85. M. l'abbé MIGNOT loupçonne que ce crime donne lieu à une expiation usitée en Éthiopie, & rapportée par Diodore, 85 & 86. Ces Gymnosophistes nient le crime & l'originé indienne. — Ils introduisent dans leur philosophie plusieurs ulages égyptiens.- L'auteur de la philosophie indienne est Boutta, Budda, Butta, 86. Voyez BOUTTA. Les philosophes Grecs vont s'instruire aux Indes, 80. 90 & 91. Confucius est leur disciple, 89 & 91. Les Gymnosophiltes sont confondus ayec les

SII

Mages. Mém. Volume XXXI, 92, 93 & 94. Les philosophes de l'Inde, distingués en plusieurs classes, paroissent se réduire à deux, les Brachmanes & les Samanéens. Ibid. 94 & 95. Voyez BRACHMANES & SAMA-NÉENS. Ils ne s'occupoient que de choses sérieuses.-Leur silence, 106. Caractère de leurs discours. Leur langage d'action, 107. Ils étoient honorés des Rois & des Grands.- N'alloient chez personne, sur-tout ceux qui s'étoient consacrés à la retraite, ou qui n'avoient pas accompli les trentefept années de leurs exercices. — . Il y en avoit cependant à la cour des Princes. — Plusieurs s'assembloient le promier jour de l'an, offroient des sacrifices pour le Prince, lui présentoient leurs obfervations & leurs prédictions, 108 & 109. Ceux qui s'étoient trompés étoient condamnés au filence pour le reste de leurs jours. —Ils étoient respectés des peuples. -Prenoient dans les marchés tous leurs besoins, 109. Constance avec laquelle ils soutenoient les exercices pénibles auxquels ils se livroient. — Leur mépris pour la mort, 110, 111 & 112. Les philosophes Indiens actuels observent les pratiques des Brachmanes & des Samanéens. Transmettent de même leur philosophie. — Ne donnent pour preuve que l'autorité de leurs maîtres & la tradition. - Sont les seuls qui entendent le Samscret, 115. Le commerce des peuples voisins a dû grossir leur.

doctrine. — Traces de doctrine étrangère qu'on y aperçoit, 'i 16. La conformité entre l'Indianisme & l'Egyptianisme ne prouve pas que les Indiens aient reçu leur doctrine des Egyptiens, 117 & 1-18. Apolionius & Lucien font les Indiens les inventeurs. - Les Egyptiens prétendent être les plus anciens, & la source de tous les arts & de toutes les sciences: mais leurs colonies sont contestées, & les Indiens n'en ont jamais reçu. 1.18, 119 6 120. Antiquité & antériorité des Egyptiens contestées. - On attribue aux Indiens & aux Juis tout le savoir sur la physique, 120. Abraham porte aux Egyptiens l'arithmétique & l'astronomie, 121. L'Inde est vraisemblablement habitée avant l'Egypte, par les plaines de Senmaar; mais les Egyptiens sont originaires de ces mêmes plaines. 122 & 144. Les Egyptiens & les Phéniciens ont une origine commune. — Les rapports entre l'Egypte & l'Inde sont communs. à tous les peuples, 122. Première conformité; dans le partage en plufieurs classes, 123. Le nombre des classes est incertain chez les Egyptiens, 124. Celles des Indiens n'ont ni le même ordre ni les mêmes dénominations, 125. Seconde conformité; la philosophie. transmise par tradition. — It en est de même chez tous les peuples, 1.26 & 127. Dans l'Inde elle ne s'enseigne point encore autrement - Troisième conformité; la double doctrine. — Elle étoit en

usage par-tout, & elle est encore en usage dans l'Inde. - Les phidolophes Indiens le réfervent les mystères, & débitent aux peuples des énigmes. Mém. Vol. XXXI, 127 & 128. Les Egyptiens en ont usé de même, ainsi que les Chaldéens, les Perses, &c. Ibid. 128 & 129. Cet usage est justifié par les plus Sages du paganisme: répandu chez tous les peuples, il ne peut être le caractère distinctif de l'Egyptianisme, 131. Quatrième conformité; la représentation des Dieux. — On ignore la représentation des anciens Dieux de l'Inde. — Celle d'aujourd'hui est très - différente de celle des Egyptions. - Cinquième conformité; l'immortalité de l'ame & la métempsycole, 132. Voyez AME & MÉTEMPSYCOSE. — Ces dogmes sont admis de tant de peuples, qu'on ne soupçonne pas d'origine égyptienne, qu'ils ne peuvent faire preuve d'Egyptianisme, 135. Sixième conformité; le Phallus & le Lingam indien, mais ils different, 136. Voyez. LINGAM & PHALLUS. Septième conformité; l'honneur rendu aux vaches. - Il n'est point prouvé que ce culte soit ancien dans l'Inde, 146. Raison du culte rendu aux vaches, 147 & 148. Huitième conformité; respect pour les eaux du Gange.—Le culte des eaux est établi par-tout. — Les Anciens avoient divinisé chaque élément. - Les Perses sacrificient à l'eau, 149; les Parthes sacrificient aux fleuves. - Neuvième

conformité: la vie dure & austêre des prêtres d'Egypte & des philosophes Indiens. — Elle étoit pratiquée par les Prêtres des différentes religions, 150. Ceux de Mithra paffoient par quatre-vingts fortes d'épreuves. — Dixième conformité; le nom donné au quatrième jour de la semaine. — Cette dénomination du quatrième jour n'est pas de la première antiquité dans l'Inde. - La division du mois en semaines leur étoit inconnue.-Leur année étoit composée de vingt-quatre mois, & les mois de quinze jours. — Ils empruntent la division par se-

maines des Juifs, 151.

PHILOSOPHES grees (les) prennent le mot Nature pour la divinité même. Mém. Vol. XXIX, 232. Les premiers s'attachent à l'étude de la Nature. Mém. Vol. XXXII, 146. Ils étoient nommés Phyliciens avant Socrate. — Ceux qui les avoient précédés s'appeloient Théologiens. - Objet de ces Physiciens. Ibid. 122. Tous les Philosophes de l'antiquité ont dit: il ne se fait rien de rien; ont pensé que le monde & sa cause ont toujours existé; n'ont point connu le système de Spinosa, 1 28; & ont cru que le monde a dû la naissance à un autre que lui. -Qui étoient ceux qu'on appeloit Unitaites. — Voyez UNITAIRES. Qui étoient ceux qu'on appeloit Dualistes, 129. Voyez DUA-LISTES. Différence entre les Philosophes anciens & les Unitaires modernes; entr'eux & les Sffii

Malbranchistes. — Ils regardoient leurs pensées comme des spéculations ingénieuses. — En quel sens on peut dire qu'ils étoient matérialistes. Mém. Vol. XXIX, 322. Voyez MATIÈRE. Ils ne s'attachoient à la morale que pour compléter leur philosophie, & tiroient leurs principes de morale de leurs hypothèses de physique. Mém. Volume XXXII, 146.

Voyez PHYSIQUE.

PHILOSOPHIE (la) peut démontrer les railons de sagesse, les vues, &c. dans les êtres, mais non point en donner des raisons métaphysiques. Mémoires, Vol. XXXII, 8. La faine philosophie desire trois choses, créer, mouvoir & ordonner. Ibid. 53. L'objet des recherches philosophiques n'étoit pas différent autrefois de ce qu'il. est aujourd'hui. — Les anciens. Philosophes avoient les mêmes instrumens que nous. — Si nous. pouvons nous mettre dans leur position précise, nous retrouverons leurs pensées. Mém. Volume XXV, 68. Réflexions générales sur l'étude de la philosophie. ancienne, par M. l'abbé LE BATTEUX. - Dieu, l'homme & la Nature sont les objets de la philosophie. . . . Ces objets ont. varié suivant les idées des peuples. - La philosophie est mystique chez les Chaldéens, fymbolique chez les Egyptiens, fabuleuse chez les premiers Grecs, métaphysique dans Xénophane. - Elle est toute en nombre dans Pythagore, en morale dans Socrate,

en mécanique dans Démocrite & Epicure, en ironie dans Platon, en paradoxes dans Zénon, en incertitudes dans Pyrrhon, & mélangée de toutes ces espèces à Alexandrie. — Aujourd'hui elle est réduite à l'observation & au. calcul. Mém. Volume XXVII,. 153. Quelle fut la philosophie des premiers hommes! — En quoi confiftoit celle des premiers. Egyptiens! - Les Grecs dérobent. aux Egyptiens des connoissances. simples, & en bâussent des systèmes. Ibid. 154. Leurs querelles augmentent le fonds de la philofophie. — Ils ont moins produit. pendant fix cents ans que les modernes depuis un siècle & demi. Fausseté de l'opinion qui établit que Descartes nous apprit à penser, 1.55. Les erreurs des Anciens nous épargnent des pas inutiles, 158. La physique & la: métaphysique sont des débris des anciens systèmes. - La philosophie connoilloit la génération des idées par les sens; le dogne des causes. occasionnelles; les atomes & le. vide, base du système de Newson. - On lui doit les découvertes en . astronomie, &c. — Sa méthode & ses détails étoient réduits en vue générale. — Celle des modernes est de réduire les généralités en détail, 159. Léibnitz profite des Anciens & en convient. — Influence de l'érudition philosophique fur l'histoire de l'humanité. - La philosophie est l'arsenal de l'incrédulité moderne. — Elle donne les moyens d'appréciers Jes siècles. Mém. Vol. XXVII. 160. Les trois plus grandes écoles subsistent dans les écrits de Platon, d'Aristote, &c. — La difficulté de les étudier vient de la fignification précise des mots. - Nos définitions sont souvent contraires aux leurs.—Difficultés qui procèdent des vues des auteurs. - Moyen de lever ces difficultés. Ibidem, 161, 162 & 1.63. Les principaux objets de la philosophie sont les causes premières. Mém. Vol. XXV, 48 & fuiv. Voyez CAUSES. L'histoire de la philosophie commence à Thalès chez les Grecs. Ibid. 49 & 99; & Mém. Vol. XXXII, 131. Mais la philosophie florissoit en Orient dans le temps que la Grèce étoit encore barbare. — Lorsqu'elle sur apportéeen Grèce, elle ne servit point à instruire les peuples, ni à réformer le culte public. — Son état au temps de Zénon. — Elle étoit populaire en Orient, & identifiée à la religion; tout Prêtre étoit Philosophe. Mém. Vol. XXV, 99 & 100. En Grèce elle devint comme la nôtre. - Elle fait des corps des idées intelligibles. Mém. Volume: XXXII, 13.1.

PHILON de Byzance. En quel temps il écrivoir. - Éditions de son ouvrage. — Il y a eu plusieurs Philons. Mémoires, Vol. XXV,

363.

PHYLOSTORGE. Signification de ce nom. Histoire, Vol. XXIII, 1946 & 199.

RHILOSTRATE. Précis des

remarques de M'. le comte DE CAYLUS sur ses tableaux. Hist. Vol. XXIX, 149. Philostrate se vante d'avoir médité sur l'art de la peinture. — M. le comte DE CAYLUS sui conteste de la connoissance en cet art, & soutient que la galerie de ses tableaux est une fiction.—L'examen de deux de ses tableaux prouve l'impossibilité de l'exécution. Ibid. 149 & suivantes.

PH

PHLÉGÉTON. Voy: ACHÉRON. PHLÉGON, affranchi d'Hadrien: -Bescription qu'il fait de la statue de Tibère. Mém. Vol. XXIV,

157.

PHOCÉENS (les) succèdent aux Lesbiens dans l'empire de la mer. — Ils découvrent aux Grecs des mers qui leur étoient inconnues. — Villes qu'ils sondèrent. Mém. Vol. XXXIII, 160. Voy. AGDE, MARSEILLE & RHODES.

PHORONÉE. Voyez GRÈCE. PHORONIDE, poëme. Hift. Vol.

XXIII, 31.

PHOSPHORE, Vénus ou Junon, quatrième planète. Mém. Volume XXXII, 77. Temps de sa révolution. Ibid. 9 r.

PHOTIUS. En quel temps il vivoit.

— Il n'est d'aucune autorité en fair de poids & de mesures. Mém.

Folume XXIV, 557.

PHRYNIGUS, disciple de Thespis, avoit mis sur le théâtre la défaite des Perses avant Eschyle. — Il introdussit le premier un personnage de semme sur le théâtre. — Il est inventeur du vers tétramètre. — Hist. Vol. XXIX, 50%

Hiji., Vol. XXIX, 59: Stf iij, PHRATRIARQUE, chef de curie à Athènes. Hist. Volume XXIII, 63.

PHRURIUM, promontoire de Cypre, est Capobianco. d'aujour-d'hui. Mém. Volume XXXII,

PHRYXUS évite la fureur d'Io en passant en Colchide. — Il épouse Chalciope, fille du Roi. Mém. Vol. XXXII, 646. Son bélier étoit un vaisseau. Mém. Volume XXIII, 151.

PHRYGIE (la) étoit entièrement fanatique sur le culte de la mère des Dieux. Mém. Vol. XXIII,

128.

PHTHAS. Voyez KNEPH.

PHTHIOTIDE, contrée méridionale de Thessalie. Mem. Volume XXIII, 116.

PHTHIOTIDES (les) entrent dans l'Argolide, s'allient & se confondent avec les naturels. Mém. Vol. XXIII, 415 & 416.

PHURNUTUS, mot expliqué per M. FALCONNET. Mém. Vol.

XXIII, -230.

PHYSIQUE. Réflexions sommaires sur les connoissances physiques des Anciens. Hist. Vol. XXVII, 58 & suivantes. Tous les anciens Physiciens reconnoissoient ce principe: rien ne se fait de rien. — Maxime contraire, sortie de l'école de Socrate: tout se fait de tout. — Les premiers prétendoient que chaque être sortoit d'un aurre, comme d'un vase; qu'il n'y avoit ni génération ni corruption. — Les autres disoient que rien n'étoit sait immuablement; que tout

étoit génération & corruption. Mémoires, Vol. XXV, 69. Nos inventeurs modernes se rapprochent des premiers, & ont atterré les autres. - La physique de toutes les écoles est partie de l'une ou de l'autre de ces maximes. -Nos idées sur cet axiome, que rien ne se fait de rien, nous font croire que les Epicuriens rejettent toute création. Ibid. 70 & 71. Mosheim fait voir qu'Hiéroclès est le premier qui ait senti la nécessité de la création. - Les anciens Philosophes ne prenoient point cet axiome dans un sens relatif à la création, mais seulement relatif à la génération & à la corruption. — Sens dans lequel Lucrèce s'en sert. — Il n'a pas prétendu prouver l'éternité de la matière, 71 & 72. Il n'entend, par son nihilum, que le néant de la forme, & non de la matière. L'idée de la création n'est point entrée dans son axiome, 73 & 74. Il entend par l'être ce qui est immuable. — Les définitions qu'il donne de ses mois viennent de la disette de la langue latine. -Expressions des Grecs pour marquer l'être & le néant. - Épicure les emploie pour marquer le corps & le vide, 75. Différente application que faisoient les Grecs du mi or, non être, & du or, être. — Il en résulte que le mi à significit partout ce qui est sans forme déterminée, & le à ce qui avoit une forme déterminée. — Difficulté qu'on trouve à traduire ces mots en latin & en françois. Mém.

PΗ

Folume XXV, 76. On en fait des expressions équivoques, qui couvrent de ténèbres l'ancienne philosophie. - Cene remarque est la clef de toute la physique d'Aristote.-Quel sens les Anciens donnoient au terme génération. -Ce que nous entendons par ce mot. - Idées qu'en donnent Aristote & Plutarque. Ibidem, 77 & 78. Démocrite & Epicure réculent cette espèce de génération, 79. Ceux qui admettent le ir pour principe, ne reconnoillent nulle génération; ils comparent les élémens des corps à ceux du langage. — Empédocle en parloit ainsi, & soutenoit que tout n'étoit que mélange & union, 80; Épiqure, heu & corps; Anaxagore, assemblage ordonné de matériaux incommuables. - Ceux qui admettoient le mi or ou une matière muable, la supposoient sans aucune espèce de détermination, mais susceptible de tout.-A ristote, Platon & Xénocrate pensoient ainsi. — En conséquence ils admettoient une échelle de génération, 81; d'où sont venus les. qualités mixtes des corps, dont ils formoient les ames végétatives; & le principe essentiel, qu'ils nommoient Nature. — C'étoit sur ces questions que s'élevoient les débats. — Raifons des partifans des qualités: réponses des corpulistes, qui les nioient; Démocrite, &c. étoient de ce nombre, 82. Ils convenoient que les sensations étoient vraies, & en donnoient des raisons physiques; d'où le

reproche aux modernes, que la chaleur étoit dans le feu, ne tembe pas sur toute la philosophie ancienne. — M. l'abbé LE BATTEUX remarque que le premier pas de la philosophie fut de soumettre la physique aux loix du mécanisme; que tous les autres attributs ne vincent que comme un rafinement, 83; qu'on avoit senti la matière homogène de Descartes, ainsi que les élémens doués de propriétés immuables de Newton. - Difficultés. que rencontrent les partisans du pui or. — Embarras de Platon à ce fujet. — Il est forcé de fabriquer des idées substantielles, 84 & 85. Aristote ne pouvant se prêter à cette philosophie, la renversa & y substitua ses trois principes, la matiere, la forme & la privation. Aristote lui-même ne croyoit pas ces idées. - Sextus les traite de dogmes monstrueux, 85. M. l'abbé LE BATTEUX fait voir qu'on ne sut réduit à ces contradictions que pour n'avoir pas reconnu les corpuscules inaliérables.—Anaxagore avoit vu que le mécanisme ne pouvoit former la Nature.—Il donna des qualités aux élémens primitifs. - Il fait autant d'espèces d'atomes qu'il y a de natures élémentaires inaltérables, sans organisation, mais avec des qualités capables de nous causer des sensations. - L'Intelligence y marqua la dose de chaque espèce d'élément. — Platon, &c. faisoient de l'or de ce qui n'étoit pas or, 86 & 87. Tout dépendoit.

**-** - - - -=:= **3** . .\_\_\_\_ <del>\_\_\_\_\_</del> = = ----\_1 - - :== 3 ---\_ -: -

Personal and the Market of Market of

e mâme

mer di sin

THE PERSON IN TH

THE RESERVE TO THE PARTY OF THE

The second state is a second s

The same of the sa

The true American de pied gree us 4. France. Minuses. Vol.

PI

Vol. XXIV, 483. Il est estimé deux tiers de la coudée. — Eva-Iuation de M. FRÉRET, de Bernard, de Cumberland. Ibid. 437. Pied grec du temps de Polybe. — Pied grec olympique, 446. Rapport du pied grec, reconnu universellement, avec le pied romain, 447 & Suiv.

PIED hébraïque. Proportion entre ce pied & le romain, supposée par Spanheim, & établie sur des preuves solides. Mémoires, Vol.

XXIV, 446.

PIED (le) italique ou grec des Romains est plus long que le pied romain. Mém. Vol. XXIV, 446, 489, & 559. Il étoit en usage en Egypte, & se rapporte au pied du devack. Ibid. 451, 490 Ø 559.

PIED philétère. Son rapport avec le pied romain. — Comparé au devakh. Mém. Volume XXIV,

561.

PIED (le) ptolémaïque est plus grand que le romain. Mém. Vol.

XXIV, 554.

PIED romain. Examen du pied romain par M. Fréret. Mém. Volume XXIV, 483. Il étoit la mesure commune. — Les plus longues en ésoient des multiplications, & les plus courtes des divisions. — Il étoit au pied grec comme vingt-quatre à vingt-cinq. Preuves de ce, rapport. Ibidem, 548 & suiv. On en trouve trois de gravés sur des tombeaux, les pieds statilien, cossuien & colotien. — Le pied d'Æbutius. — Ceux de fer & de bronze ne font Tome XXXIII.

pas égaux entr'eux, 484. Lucas Petto en avoit examiné cinq, dont trois étoient égaux entr'eux. — Il en fait graver un zu Capitole. -Gréaves en a mesuré plusieurs. — Fabretti en a mesuré trois plus longs que celui de Cossuius. — On en a déduit un du conge Velpalien, 485 & 486. Opération de Villalpandus. — Un autre est tiré des mesures longues en usage à Rome. — Celui de M. Cassini est tiré de l'estimation de la distance entre Modène & Boulogne, 487. Différence entre toutes ces mesures. - La mefure moyenne répond au pied de Frontin. — Ce pied divise en parties égales plusieurs monumens, 488. Les monumens mefurés par M. de la Hire annoncent différens pieds.—Le pied marqué au Capitole peut être celui des architectes Romains. — Celui des arpenteurs doit être un peu plus grand. - Celui des artifans en ouvrages délicats plus court. — Supposition résultant des calculs, 489. Comparaison du pied romain au pied françois. Hist. Vol. XXV, 189. — M. GIBERT embrasse l'opinion de Fabretti. Sur quoi est fondée l'étendue qu'il donne au pied romain. Mém. Vol. XXVIII, 222 & suiv. Table des grandeurs des différens pieds romains, par les monumens & par raisonnement. Ibid. 503 & 504.

PIED (le) flatitien est semblable au cofficien. Mim. Vol. XXVIII, 60g.

PIERRE. Formation des pierres, Ttt

confirmée par des antiques. Hist. Vol. XXVII, 174 & suiv.

PIERRE de la mère des Dieux. Disserration de M. FALCONNET sur cette pierre. Elle est regardée comme le simulacre de la Déesse que les Romains firent venir de Pessinunte.—M. FALCONNET soutient l'opinion contraire à celle de M. l'abbé BANIER, sur la grandeur de cette pierre. Mém. Vol. XXIII, 213. Son poids ne 1e fait pas sentir sur la main, suivant Arnobe. — Elle fut portée au temple de la Victoire par les dames Romaines. Ibid. 214 & 221. Cérémonie de la lavation, imitée des Grecs. — Cette pierre se voituroit en grande pompe, pour être lavée au fleuve Almon. - Elle étoit enchâssée dans une statue, 216. On la lavoit quelquefois à la mer, quand elle avoit donné des marques de sa colère, 217. Quelle étoit sa figure, 219 & 221. Enchâsse dans le visige d'une statue, 221. C'étoit une de ces pierres que les Naturalistes appellent hystérolites. — Sa ressemblance approchoit d'une bouche, 222. Il y avoit une pareille pierre dans le temple du mont Ida, & il en étoit tombé une, environnée de feu, aux pieds de Pindare, 228.

PIERRE noire de la Mecque, jetée dans le puits de Zemzem par les Gioramides. Mém. Vol. XXXII, 409. Elle porte l'empreinte des pieds d'Abraham. Ibid. 409 & 415. Elle se voit actuellement au temple de la Mecque, 409.

PIERRE spéculaire, ainsi nominée à cause de sa transparence. — Elle n'a pu servir à saire des miroirs. — Son usage s'introduit du temps de Séneque. — Elle servoit à garnir les seneures. Hist. Volume XXIII, 142 & 143.

Pierres sigurées. Ce que c'est. — Dissérens sentimens sur leur formation. Mém. Vol. XXIII, 233 & suiv. Elles ont été réellement des animaux ou des végétaux. Ibid. 236. Auteurs qui sont de cesentiment, 237. Woodward & Scheuchzer donnent au déluge la dispersion de ces pierres. — Léibnitz y ajoute des changemens arrivés à la surface de la terre, 238.

PIERRES précieuses. Le goût en vint aux Romains du temps de Pompée. Mém. Vol. XXIII, 352.

Piété, honorée comme Déesse.

— Elle avoit des temples & des statues.

— A quelle occasion on lui éleva le temple qui étoit près du théâtre de Marcellus. Mém. Vol. XXIV, 167.

PIFANO. Voyez ACAMAS.
PILANI. Voy. TRIAIRES.

PINDARE fait mention du déluge de Deucalion. — Fiction froide à ce sujet. Mémoires, Volume XXIII, 131. Discours de M. DE CHABANON sur Pindare & sur la poësse lyrique. — Pindare est un des écrivains de l'antiquité le plus estimé. — Ses ouvrages difficiles à lire & peu lûs. — Il est loué sur le témoignage d'Horace. — Erreur des critiques modernes

qui ne l'avoient lû que dans de mauvailes traductions. Mém. Vol. XXXII, 451. Son mérite est plus dans la forme que dans la fingularité des choses. — Ses poëmes consacrés à chanter les vainqueurs. Ibid. 452 & 455. Composés pour être sousenus de la musique. — Première strophe de ses Olympiques, rendue ridiculement par Perrault, & traduite par M. de Chabanon, 455. Réponse à la critique que l'on fait de l'uniformité de ses sujets. — Justification sur ses écarts, 457. Comparaison d'une ode de Pindare avec une ode de Rousseau, 458 & 459. Désordre de ses idées, comparé au défordre de celles d'Horace, 455 & 460. Réponse à la critique sur la hardiesse de ses images & de ses métaphores, 460. Traduction de la septième de ses Olympiques, par M. DE CHABANON, 464 Guiv. Son désordre n'est pas tel que ses idées soient sans liaison, 469. Traduction de sa première Pythique, par M. DE CHA-BANON. - Notions préliminaires, 474 & suiv. Traduction de sa seconde Pythique en prose & en vers, 485, 492 & Juiv. Les odes ne sont pas pour nous ce qu'elles étoient pour les Grecs. — Il remarque que celle - ci est adressée à Hiéron, 486; qu'il y peint Bachylide sous les traits du calomniateur, 487. Traduction de sa troissème Pythique en prose, 498 & Suiv. en vers, 505 & Suiv. Avant - propos, 497. Elle est

adressée à Hiéron, 498. Il place une statue de la mère des Dieux, à la porte de sa maison, 504.

PΙ

PINDE, ville, dont M. l'abbé. GEINOZ avoit fait une montagne. Hist. Vol. XXV, 27.

PINEDO (Thomas) a donné le premier une traduction latine d'Etienne de Byzance. Mém. Vol. XXXII, 245.

PIPARA, concubine de Gallien. Mém. Vol. XXXII, 263. Elle contracta un mariage qui ne fut point regardé à Rome comme

légitime. Ibid. 265.

PIQUE, hasta. Elle donne le nomaux Hastats. Mémoires, Volume XXIX, 329. Sa forme. — Cell: avec laquelle on représentoit les Dieux.—Celle des Macédoniens. proprement dite sarissa. — Celle des Cavaliers. — Celle des légionnaires. — Celle-ci étoit de deux sortes, la pesante & la légère. — La pelante inventée par les L1cédémoniens, & la légère par Tyrrhénus. — De quel bois elle se faisoit. — Sa longueur. Ibid. 330. La légère appelée hasla velitaris. M. LE BEAU la nomme demi - pique, 331. La longueur des piques de la phalange n'a point été changée. — Manière dont les soldats s'en servoient. Elle fut augmentée par Iphicrate. - Ce règlement ne fut pas fuivi en Grèce. Mém. Vol. XXIV, 494 & Juiv.

PIROMIS, mot egyptien. — II vient du phénicien. — Ce qu'il signifie. Hist. Vol. XXIX, 67 68; Mem. Vol. XXXI, 97.

Tttij

PISCENÆ, Pézenas. Sa position.—
M. Astruc la place au village de Pézenas, & M. MÉNARD à Pézenas; 1.º parce qu'il croit que le nomest dérivé de la petiterivière de Peine; 2.º parce que la laine dont parle Pline, croît également dans le voisinage. Histoire, Vol. XXIX, 243.

PISCH DADIENS, dynastie des rois de Perse, qu'on suppose avant le déluge. — Les Persans mettent sur leur compte tout ce qu'ils veulent saire passer pour ancien. Mém. Vol. XXXI, 67.

PISSASPHATIE est naturel ou artificiel. — Ce que c'est que l'un & l'autre. Hist. Volume XXIII, 131.

PITHÉAS grave l'enlèvement du Palladium.—Est copié par Solon, graveur Grec, attiré à Rome par Auguste. — Il grave très-délicatement un travail de cuisine. Mémoires, Vol. XXXII, 774.

PITHÉAS de Marseille pénètre au-delà des îles Cassitérides, jusqu'au 66.° degré de latitude septentrionale. Mém. Vol. XXVI,

PITTACIUM. Voya ENRÔ-LEMENT.

PLACITE. Voyez Cour.

PLAID ou ASSEMBLÉE. Mémoires, Vol. XXIV, 735. Voyez ASSISES.

PLANCUS & Lépidus nommés Censeurs. — Leur peu de mérite. — Accident risible qui leur arrive. Mém. Vol. XXIV, 298 & 299.

PLAFONDS & murs des mailons, décorés à Rome de dorures & d'ornemens. — Ils disparoissent du temps de Pline. — La même chose est arrivée en France. Mém. Vol. XXV, 158.

PLANÈTES représentées par sept colonnes dans la Laconie. Mém. Volume XXIII, 220. On n'en connoissoit pas le cours du temps de Démocrite. — Eudoxe le fit connoître le premier. — Leur mouvement selon Aristote. Mém. Vol. XXXII, 77. Elles sont les astres les plus parfaits. Ibid. 95.

PLASTÈNE (la mère ) avoit un temple sur le mont Sipyle. — Interprétation de ce nom, par M. FALCONNET. Mém. Volume

XXIII, 224.

PLASTIQUE (la ) est la mère de la sculpture & de la gravure. Mém. Vol. XXXII, 776. Le premier ouvrage en ce genre, vu en Grèce, est produit par Dibutadès, potier de Corinthe. - De quelle manière elle fut inventée. — Cette pièce périt lors de l'incendie de Corinthe par Mummius. Mém. Vol. XXV. 265 & 304. D'autres donnent cette invention à Rhoëcus & à Théodorus de Samos. *Ibid.* 305. Dibutadès donne la couleur rouge à la terre cuite, 306. On place les figures sur des toits, 306 & 307. Cette manière subsiste longtemps. — On le reconnoît sur des médailles d'Empereurs. -Ces figures furent appelées protypes. - Elles servoient de modèles. - On en prenoit des creux qu'on appeloit ethypes. — Mauvais effet de cette décoration. — Lylistrate

dè Sicyone fait le premier des portraits en plâtre. Son procédé. Mémoires, Volume XXV, 307. L'éloge que Pline fait de la terre, paroît déplacé à M. le comte DE CAYLUS. — Demophilus & Gorgafus travailloient en terre, & étoient Peintres. — Ils décorent le temple de Cérès en ces deux genres. Ibidem, 308. Avant ces Artiftes, Rome étoit reinplie d'ouvrages Étrusques, 309. Ouvrages non cuits mis en pratique. — Inconvéniens de cette pratique, 310.

PLATON, disciple de Socrate. Mém. Vol. XXXII, to. Il joint les lumières des prêtres d'Egypte aux principes de Socrate. — Il confere avec les Pythagoriciens. Mém. Vol. XXIX, 204; Mém. Vol. XXXII, 139. Comment il s'instruisst de la doctrine de Zoroastre. Mém. Vol. XXIX, · 204. Il est regardé comme le plus tidèle interprète de Pythagore. Ibid. 205. Examen de son style, extrait de Denys d'Halicarnasse. Mém. Volume XXIV, 4. Il est comparé à celui de Démosthène. Ibid. 8 & suivantes. Ses récits sur l'opposition dans le lever & le coucher du soleil, n'ont rien de commun avec ceux d'Hérodote. Hist. Volume XXIX, 73. Sens force qu'il donne à l'expression margites. Ibid. 57. Il demeure Memoires, Vol. XXXII, 139.

Il soutient les origines sabu-

leuses des Égyptiens. Histoire, Volume XXIX, 36. Suppose

le déluge de Deucalion. — Fait répondre à Solon par les prêtres de Saïs, qu'on en trouvoit le détail dans leurs annales; mais c'étoit pour couvrir sa fable de l'île Atlantique. Mémoires, Vol. XXIII, 132. Ce qu'il entend par la vie orphique. Ibid. 261. Il conserve le Polithéisine. — Erreur des partisans de son prthodoxie sur l'unité de Dieu. — Il s'éloignoit peu des nouveaux Orphiques, 269. S'applique à la poësie & n'y réussit pas. -S'attache à Socrate, & devient Philosophe, sans cesser d'être Poëte. - Prête ses pensées à Socrate. Mém., Vol. XXXII. 138. Gorgias, Socrate, &c. se plaignent de lui. - Il s'instruit chez Cratyle de la philosophie d'Héraclite. Ibid. 139 & 152. Forme son système de philosophie de toutes ces connoissances, le couvre du voile du doute, d'où naît son obscurité, 139. Son Timée. C'est Timée qui développe la doctrine de Pythagore. - Cet ouvrage est une suite de la République. — Platon s'y propose de le disputer à Homère & à Hésiode, 150 & 152. Il doit être regardé comme une fiction qui fert d'enveloppe à la morale. — Traduction de ce qui regarde l'immortalité de l'ame humaine, 151 & 176. Il emprunte le nom & les idées de Timée de Locres.-Prend ion livre pour texte, 10. Corrompt la simplicité de ce Philosophe, 11. Le semiment - de Platon dans son Timée, n'est Ttt ij

que le développement de l'ouvrage de Timée de Locres. — Il est commenté par Plutarque. Mémoires, Vol. XXXII, 38 & 39. Division générale des êtres, en être qui est toujours le même, & en être qui n'est jamais vrai être. Ibid. 39, 40 & 42. Nature de ces deux premiers êtres, 40 & 4.4. Platon établit trois principes; Dieu ou la cause efficiente, l'idée ou la cause exemplaire, la matière ou la cause matérielle. — Ces trois principes remarqués par Plutarque, 41. Décomposition des deux premiers êtres, 42. Il donne deux substances aux extrêmes & deux activités au milieu, dont Platon forme une seule ame. - Définition de l'être toujours autre. — Ce qu'il entend par essence dividue & par essence individue, 41 & suiv. Cette dernière est l'idée même de Dieu. -Ce qu'en pense Alcinoiis. — L'essence dividue contraste symétriquement avec l'essence individue, 43. Platon fait un mélange continuel des idées abstraites avec les idées réelles. Mêm. Volume XXVII, 167; & Mém. Vol. XXXII, 44. Variété de son principe matériel. — Il fait l'ame du monde une, double, triple.-Définition que Platon donne de la matière. — Ce qu'il entend par ame destructive. — Composition ...générale du monde. Ibidem, 44 juiv. & 134. Il vouloit que la matière eût le mouvement par elle-mêine. Mêm. Vol. XXV, , 64, N'en admettoit pas la créa-

tion. — Ce qu'il appeloit non-être. Mém. Vol. XXIX, 180 & 181. Voyez MATIÈRE. Il enseigne que la matière étoit née & non née. — Explication de Plutarque à ce sujet. — Il dit que Dieu n'est point l'auteur du monde, mais de l'arrangement de ses parties. Mém. Vol. XXXII, 47 & 138. De l'ame du monde. Ibid. 48. Du corps du monde, 49. Formation des animaux mortels, ço. Enthousiasme où entre Platon au sujet de ces productions, 52 & 133. Platon n'est point sorti du cercle de les prédécesseurs, réduit à deux principes, 53; & Mém. Vol. XXXI, 451. Il pense que Dieu n'a fait qu'ordonner. Mém. Vol. XXXII, 53. Cache ses sentimens dans les replis de ses dialogues. Ibid. 54. Se moque d'Anaxagoras, 133. Il semble adopter l'ame générale de Timée, 65. Dit que Dieu est un verbe. Mém. Vol. XXXI, 221. Que l'homme, lors de la première formation, avoit toutes les parties doubles; que Dieu le partagea en deux. — Quelques Rabins adoptent cette rêverie, ainsi que les Chaldéens. Ibid. 236 & 237. Il croit le monde sphérique, 243. S'applique à la question de l'origine du mal. Mém. Vol. XXIX, 204. Reconnoît qu'il s'introduit dans le monde par la négligence des esprits subalternes. Ibid. 207; C. Mem. Vol. XXXI, 452. S'en rapportoit à la tradition en fait de physique. Ibid. 128. Sa double doctrine, 130. Il débisoir des

fictions sur l'immortalité de l'ame & sur les enfers. Mémoires, Volume XXXI, 128 & 130. Sans sa double doctrine, on ne peut pénétrer son sens. — Ses disciples composent des traités; ils distinguent les endroits où il parloit suivant sa pensée, de ceux où il se conformoit au langage vulgaire. Ibid. 130. Galien dit que Ion Timée contenoit la doctrine intérieure; que les dialogues où il refusoit l'ame aux pierres, &c. étoient la doctrine extérieure, 131. Sa République. Mémoire de M. l'abbé SALLIER sur le premier livre de la République de Platon. - Peu de gens de Lettres ont pensé à saire connoître le plan & l'économie de cet ouvrage. — M. l'abbé Sallier remarque que Platon étant né Poëte, il dut choisir le dialogue pour expliquer sa philosophie; que le dialogue est une espèce de poëme dramatique, qui donne à Platon la liberté d'étaler les richesses de la peinture & de la poësse. Mém. Vol. XXV, 494. L'agrément n'en est que dans la partie subordonnée. - L'instruction en est le but. - La matière est empruntée de la morale & de la politique. — Le fil du dialogue est si bien suivi que Platon conduit des plus imples idées aux plus compliquées. - Temps où Platon a écrit. Ibid. 495. État d'Athènes. – Les Sophistes y abondoient, & étoient sans principes sur la morale & la politique. — Abus sortis de leur école. — Leur présomption, —

Méthode de Socrate contre les Sophistes, 496. Il les combat, & fait naître le germe de plusseurs vérités utiles. — Son apologie contre les accusateurs est le fond de sa doctrine. — Il montre qu'on doit garder la place confiée par une autorité supérieure, & en courir les dangers, 497; que suivant l'ordre de Dieu, il étoit destiné à philosopher, que par conséquent aucune puissance ne pouvoit l'en empêcher; que son devoir étoit de conseiller la justice. &c. — Cette première Académie avoit des sentimens fixes. -L'ironie de Socrate étoit une arme offensive, 498. Cicéron ne cherchoit pas dans ses ouvrages, les spéculations des causes de l'Univers, mais les connoillances qui servent à règler la vie. - Socrate varie son ironie. - Il se revêt du caractère de Sophiste dans le Thétiète & le Protagore. - Denys d'Halicarnalle s'y méprend, 499. Personnages du Dialogue de la République. - Lieu de la scène. -Le temps où se tint ce dialogue, 500 & 501. Le sujet est la nature ou les effets de la justice. - Le développement du terme *juftice* oblige Socrate à feindre une République. — Il fait voir qu'il of plus facile de savoir ce que c'est que justice pour un particulier quand on a vu ce qu'elle est pour un Etat. — C'est le plan du dialogue. — La fin est l'explication de la justice dans un homme. - Il suppose un Etat dont les particuliers seroient contenus

dans le devoir, & en déduit les effets de la justice dans un particulier. — Tout homme est une petite république. — L'harmonie des quatre parties de l'ame est la justice. — Le premier livre n'a pour objet que de montrer ce que la justice n'est pas & ce qu'elle ne peut être. - Abrégé de ce premier livre. Mémoires, Volume XXV, 501 & Suivantes. Son Cratyle. Differnation de M. l'abbé GARNIER fur ce dialogue. — Il remarque que c'est un des ouvrages de Platon dont on a le plus abusé. Mém. Vol. XXXII, 190. Les uns l'ont regardé comme un traité de grammaire, & d'autres comme une explication du système d'Héraclite. - Difficultés qu'ils rencontrent. Ibid. 191 & 198. M. l'abbé GARNIER fait voir que ce n'est point un traité de grammaire, 191, 198 & suiv. qu'il n'appuie point le système d'Héraclite, 204, 207 & 208. Précis de ce dialogue, 192 & fuivantes. On y definit la philosophie un apprentissage de la mort, 202. M. l'abbé GARNIER remarque que Socrate combat Héraclite dans tous les dialogues de Platon. — Dessein de Platon · dans le Cratyle. — Il tourne en ridicule Prodicus. - Il fait voir le danger de la méthode de substituerl'étude des nomsaux choses, 207 & Juin. Les reproches qu'on fait à Platon sont de trois espèces, 137: le premier, d'avoir altéré la philosophie de Socrate; le e feçond, de s'être enveloppé dans

ses dialogues; le troisième, d'avoir abusé de la dialectique, — M. l'abbé GARNIER se propose de le justifier, 138. Il examine ce que c'est que fixer ou altérer une doctrine. — Les moyens dont se sont servis les Philosophes pour établir leur doctrine, sont la conviction. — Plus curieux de faire de nouvelles découvertes que de communiquer celles qu'ils avoient faites, les disciples étendoient celles de leurs maîtres. — Les Philosophes commençoient par affranchir l'ame de tous les préjugés, 140 & 141. Ceux qui adoptoient leurs principes, étoient réputés leurs sectateurs. — Ceux qui philosophoient d'une autre manière que leur maître, & qui trouvoient quelques défauts dans ses principes, devenoient Chefs de fecte, d'où dépend la confervation ou l'altération en matière de philosophie. — Exemple tiré des Cyniques imités par Zénon. Platon n'a pas rapporté les raisonnemens de Socrate tels qu'ils lui som fortis de la bouche, mais il lui a donné la première place dans les dialogues, 143, 144 & 162. On devroit examiner fi les sentimens de ses interlocuteurs sont dans leur caractère, plutôt que feur réalité, 145. Emblême qu'il fait dans la peinture des trois parties de l'ame, 148. Il a imité Socrate dans l'étude de la morale, en liant toutes les connoissances humaines avec cette science. -Exception du Timée, où Socrate sie joue point le premier role

ΡĽ

role. Mém. Volume XXXII, 150. Sa doctrine des idées ne venoit point de Socrate, mais elle pouvoit servir aux principes de Socrate. — Platon pose ses principes de morale, d'où il déduit ses conséquences. — Il imite en cela Socrate. — A vantage qu'il a à cet égard sur Xénophon. Ibid. 152, 153 & 162. Il a peint Socrate vivant, 163. Reproches qu'on Iui fait (ur l'usage des fables, 164 & 165. Macrobe veut l'en justifier, 165. M. l'abbé GARNIER distingue ses fables en poétiques, en théologiques & en politiques, 166 & Suiv. Ses fables poëtiques inventées pour rendre sa morale plus aimable, 166. Les Poëtes s'en servent. - Xénophon s'en fert aussi. - Platon n'est pas le premier qui s'en soit servi, 167 & 168. Fable de Prométhée & d'Epiméthée, 168 & fuiv. Elle est chargée, par Platon, de circonstances pour expliquer allégoriquement la difficulté propolée par Socrate à Protagoras. — Cette fable est changée tentiblement par un Poëte. - Elle est encore mile en œuvre par Anacréon. — Sa fiction pour relever les avantages de la tête, 171. Sa fiction pour montrer la température d'Athènes, 172. Elles servent à délasser l'esprit, 172 & 178. Le faux jugement qu'on porte sur la doctrine de Platon, vient ordinairement de l'idée qu'on se fait de la philosophie. — L'idée de cette science parmi nous, ne peut être transportée dans les écrits de Tome XXXIII.

Platon. — Ses dialogues ne sont. point susceptibles de division en certaines classes, 173. Les parties de la philosophie sont tellement liées qu'elles ne font qu'un tout. - Socrate y réfute les opinions des autres, sans établir la sienne. - Les questions les plus graves y sont traitées par allégories, 174. La définition de la philosophie adoptée par les Modernes, ne convient point à Platon. — Il regardoit la philosophie comme l'art de perfectionner les facultés de l'ame. — Il ne donne point de préceptes. — Il fait consister sa philosophie en discussions & en raisonnemens. — Il combat moins l'ignorance que l'erreur. 175. Il néglige la physique des faits. — Il ne s'est appliqué à la physique systématique que comme à une fiction poëtique, 176. Il regardoit tous les systèmes comme des fables théologiques. . Il a prétendu seulement conter les siennes, 177. Il les tire des systèmes des anciens Philosophes, ou de la Mythologie. - Comparailon qu'il fait d'un Roi à un Pasteur, 178. Origine qu'il donne aux contestations sur le bien & sur le mal. - Cette fable a deux objets; 1.º de montrer que la raifon doit gouverner les hommes, 2.º de rechercher les causes qui peuvent dissoudre un gouvernement bien établi, 179. Il explique le mal physique par l'ame brute de la matière, & ailleurs par la conjonction des astres. — II propole ces deux explications Vuu

comme allégories, & pensoit de même de la fable des enfers. -Ses sentimens sur l'état de l'ame après la mort. — Il ne paroît pas avoir eu l'opinion de la métempfycole. Mém. Volume XXXII, 180 & 181. Platon interdit les fables politiques à tout autre qu'aux législateurs. Ibidem, 182. Il les condamne dans Homère. - Il vouloit substituer ses ouvrages à ceux d'Homère dans l'éducation. - D'où vienment les grâces de fon style & la variété de ses fables, 183. S'il n'a pas égalé Homère, il l'a surpassé pour l'utile, 184. Fable qui enscigne la soumission aux Magistrats & l'amour de la patrie. — Sa légillation est fondée fur les maximes de la philosophie & de la raiton. — Les fables ne servent que de supplément, 186. Il raisonne avec les lages, persuade le peuple & conte des fables aux enfans, 187. Sa méthode de philosopher est différente des autres. 190 & fuiv.

PLATONICIENS nouveaux. Leurs idées sur la descente des ames. Mém. Volume XXXII, 134 & 135. Leur commerce prétendu avec les Dieux. Hift. Vol. XXXI, 143. Voyez Orphiques, SIBYLLE & Théocrasie.

PLAYAR, appelé Balayer par les Annales turques. — M. D'AN-VILLE pense que c'est Agora. — Sa position. — Signifie le même que Forum. Mémoires, Volume XXVIII, 341.

PLÉBÉIENS. Voy. ROMULUS. PLÉBISCITE. Voy. TRIBUNAT. PLEBS. Voyez ROMULUS. PLÉTADES. Jour de leur lever, fixé par Géminus. Mém. Volume XXIV, 416.

PLÈTHRE, mesure; sa division & son étendue. Mémoires, Volume

XXIV, 444.

PLINE. Projet d'une nouvelle traduction de son ouvrage. -Erreurs dans celle de Dupinet. Mém. Vol. XXV, 158. Pline avoit étudié sous Nigidius. Hist. Volume XXIX, 194. Sa Géographie n'est guère qu'une simple énumération des lieux. Hift. Vol. XXVII, 110. Il manque manisestement à suivre l'ordre des lieux. Mem. Vol. XXXII, 549. Il est inexplicable dans le démil qu'il fait des Sérès. Ibid. 598. Voyez SÉRÈS. Estimation qu'il fait des melures innéraires. Mén. Vol. XXIV, 447. Négligence où il est tombé tur les mesures. Ibidem, 448, 553 & 554. La mesure qu'il donne de la grande pyramide d'Egypte est fautive. 460. Il suppose tous les stades. uniformes, & en preud toujours huit pour le mille romain. Mén. Vol. XXVIII, 237, 238, 250 & fuiv. Voyez STADE. Examen de ce qu'il dit sur la suppression. des Druides, par M. FRÉRET. Mém. Volume XXIV, 407. Ce qu'il pense des fumigations & autres recettes magiques. Hiftoire, Vol. XXIII, 39. Il est accusé à tort de n'avoir point parlé de l'altération du poids du denier. Mêm. Vol. XXVIII, 671. M. le comte DE CAYLUS l'accuse d'avoir mis.

peu d'ordre dans ce qu'il dit des astres; il dit qu'il étoit peu physicien, & qu'il seroit difficile de eraduire certains endroits lans lui faire tort. - Pline fair venir le mot calum de calare. Mémoires, Voi. XXXII, 768 & Juiv. Il emploie celui de fingere pour modeler, celui de calatura pour les bas-reliefs. Ibid. 776 & 777. M. le counte DE CAYLUS remarque cependant qu'on lui a des obligations, qu'il étoit plus phyficien que connoisseur chans les arts; que les détails & les éloges sont des extraits d'auteurs grecs; qu'il ne parle des statues de bronze qu'à l'occasion du cuivre, de la peinture qu'à l'occasion des couleurs, de la plastique qu'à l'occasion de la poterie, de la sculpture qu'à · l'occasion des marbres, 149. Voy. Bronze, Peinture, PLASTIQUE & SCULPTURE. M. le comte DE CAY LUS dit que Pline ne laisse que des idées qu'on ne peut conserver, & qu'il ne proportionne point les éloges au progrès des arts. Mém. Vol. XXIV, 339. M. FRÉRET regarde son ouvrage comme une compilation de lecture à la hâte. Ibid. 554. Mémoire de M. DE LA NAUZE sur la manière dont Pline a traité la peinture. - Pline remplit quatre rôles, celui d'amateur, d'historien, de philosophe & de physicien. Mém. Vol. XXV, 215. M. DE LA NAUZE le considère sous ces quatre points de vue.-Comme philosophe & citoyen, Pline ap-- porte fonattention pour les meeurs

723 & la patrie. Ibidem, 216 & 226. Ses plaintes sur la décadence de la peinture. — Il blâme les ornemens, les marbres incrustés & les mosaïques, qui ont pris la place de la peinture. -- li blâme les boucliers & les figures d'argent, où l'on montroit plutôt la richesse que la représentation. - Il blâme l'auachement des Romains pour d'anciens tableaux, 216. Eloges des tableaux comme monumens de mérite, des stames de cire conservées dans les familles & dans les bibliothèques, des portraits dessinés par Varron, & des boucliers représentant les personnages de l'ancienne Rome. — Pline indique l'origine de l'art, les anciennes peintures & les villes où on les voyoit, 217; l'exemple des citoyens qui s'y étoient appliqués; celui des héros qui avoient étalé à Rome les tableaux de leurs victoires: celui des Généraux & des Empereurs. — Ce qu'il dit du tableau de Glaucion & Aristippe n'est que pour accréditer l'art à Rome, 218 & 219. Pline fait l'énumération exacte des couleurs & en marque le prix. — Il remarque qu'avec quatre couleurs les Anciens avoient fuit des chefsd'œuvre, tandis qu'avec toutes les couleurs de l'Inde on ne faisbit plus rien d'estimable, 210.! II blâme les peintures des vaisseaux & des bûchers, ne dit qu'un mot du tableau colossal de Néron, parce que c'étoit une folie du tyran, & parle des tableaux de gladiateurs comme de chofes Vuu ij

révoltantes. Mém. Volume XXV, 220 & 221. Pline tâche d'exciter l'émulation & la curiofité des Romains en parlant de la Grèce. — Il leur montre les premiers temps encore groffiers, les prix propoles au concours, d'illustres citoyens qui l'ont exercé, les sommes immenses qu'on les payoir, & parle des tableaux transportés à Rome. - Pline partage les artistes de la Grèce en différentes classes, 1.º depuis les peintres monochromes jusqu'à Polygnote. Ibid. 222. 2.º Depuis la fin de la guerre du Peloponnèse jusqu'à la mort d'Alexandre. — Il blâme la vanité de Zeuxis, sans supprimer ses éloges; met Parrhasius audessus de Zeuxis, en lui reprochant sa vanité; soue dans Echion l'air modeste d'une jeune mariée; juge Appelle le plus grand peintre de l'antiquité, & fait l'éloge de ses. valens & de sa modestie. — 3.º Les. peintres en petit; il en parle de manière à faire croire qu'il n'aimoit que le grand, 222 0 223. 4.º Les peintres à fresque; critique qu'il fait de cette peinture. Il reprend Arellius d'avoir affecté de peindre les déelles avec la ressemblance de ses maîrresses, 224. 5.° Les peintres encauftiques; Pline fait l'éloge d'Euphranor & de sa docilité avant celui de son talent. — Générosité de Nicias, qui aime mieux donner un tableau à la patrie que de le vendre à un Prince. — 6° Les peintres de moindre considération; il y met les peintures info-

lentes en contraste avec le tableau de la concorde & de l'amitié, de Habron; celui de Nicéarque, représentant Hercule confus & humilié, & d'autres ouvrages consacrés à la vertu.—7.° Les femmes. qui s'étoient adonnées à la peintuie, 225. M. DE LA NAUZE fait voir que Pline a traité la peinture en écrivain très-méthodique. - Eloge que fait Pline de l'infcription que les grands maîtres mettoient sur les tableaux, un tel faisoit, 226. Critique de celle un tel a fait. — Rigidité de sa morale. - Il connoilloit tout le prix du savoir & des talens, 227. Comme physicien & naturaliste, Pline nes'engage à parler de la peinture qu'à l'occasion des fossiles qui fournissent les couleurs, 227. Le mélange qu'il-fait des couleurs & . de la peinture n'est point un écart, mais un retour à son sujet, 228. Voyez COULBURS. Ce qu'il dit des peintures à fresque plus anciennes que Rome. — Elles peuvent avoir été confervées par des mastics inconnus. — Ce qu'il a dit au sujet des animaux trompés par des tableaux ne doit point être rejeté, 231. Exemples rapportés par Perrault, arrivés dans le dernier siècle. — Les peintres modernes ne veulent ni parallèle ni conformité avec les Anciens à ce sujet, 232. M. DE LA NAUZE souient qu'on ne peut pas plus nier ces Lits que ceux de l'ancienne mufique & mécanique. - Justice que rend Pline aux talens des peintres à fresque. — Il rejene la science

PL

d'un diseur de bonne aventure, qui devinoit le temps de la mort sur l'inspection des tableaux. Mém. Vol. XXV, 233. Il ne rapporte la manière dont Protogène forma l'écume de la gueule d'un chien, que pour presenter le doute sur le même fait imité par Néalces. — Il critique l'incrustation des marbres, en indiquant les lieux où on les tire. Ibid. 234. Comme amateur & connoisseur, Pline dit les beautés & les défauts des peintures. — I décmagnifique qu'il donne du dessin, 234 & 235. Son intelligence & son sentiment sur les destins de Parrhasius & des grands maîtres, 236. Il paroît avoir été au fait de la distribution des lumières & des ombres, 237. Erreur de Perrault sur ce que Pline rapporte de l'ombre d'un pigeon, 238 & 239. Jugement de Pline sur le coloris, 239 & 240. On luioppose la manière dont il rapportela conservation du Jalysus de Protogène, 240. Explication qu'en donne M. DE LA NAUZE. - Sa connoissance sur le mérite de l'expression se décèle par: l'énergie de son style, par le jugement qu'il porte des deux hoplites & de l'Hercule de Parrhasius, peint par-derrière, 241 & 242. M. DE LA NAUZE fait voir que l'exagération de les termes fert à exprimer le caractère de l'exacte vérité; que son style sait prendre de la douceur où elle convient. - Preuve tirée des mœurs de Pénélope, &c. 242 & 243.

L'invention très - remarquable dans le tableau de l'indolent. — Celui du peuple d'Athènes, 244 & 245. M. DE LA NAUZE soutient que ce dernier n'est pas impossible, 245; rapporte celle d'Aristophane, & soutient que L'imagination peut trouver beaucoup d'idées pareilles, 246. Le tableau de Raphaël peint les opimions philosophiques, 244. L'ordonnance très - bien fentie par Pline, ainfi que les proportions & la correction du deffin. — Ea. manière dont il s'exi rime sur lesbas-reliefs marque l'attention d'un connoisseur. — Il rend clairement la perspective en raccourci, 247. Le choix des attitudes ne lui a. point échappé. — M. DE LA NAUZE le prouve par trois endroits, où l'on pourroit prendrele change à cause de la précisson. de son style. — 1.º L'attitude incertaine de monter ou descendrede l'homme armé de Polygnote. -2.º L'attitude de la Minerve qui luivoit des yeux les spectateurs, 248 & 249. Perrault prétend que Pline loue ce tableau par ignomnce de la perspective. — M. DE LA NAUZE fait voir que Pline le blâme. — 3.° L'attitude de l'Hercule peint par-derrière. Perrault prétend que Pline le rapporte comme un prodige. — M. DE LA NAUZE fait voir qu'il s'agit de la difficulté de fi bien représenter les parties apparentes, qu'elles puissent donner. une idée des autres, 250. Lesfinelles & les rellources nécessaires. Vuu iij,

TABLE

en peinture, connues de Pline. Mémoires, Volume XXV, 251. Il faisoit grand cas du savoir des peintres. Ibid. 252. La manière de chaque peintre, décrite par Pline, fait connoître combien il en étoit instruit. — Il a connu les divers genres de peinture. — Ses éloges manifestent le zèle de l'amateur. M. DE LA NAUZE fait voir que Pline vouloir inspirer aux Romains de l'estime & du goût pour les arts, 254 & Suiv. qu'il n'a point transcrit les Ecrivains où il a puisé ses recherches sans les entendre; que les endroits où il parle en maître de l'art sont rendus avec le tour qui le caractérile; que ses remarques sont d'un connoisseur; qu'il ne lui est échappé aucune contradiction grossière; que son génie, son goût & son état dans Rome lui facilitoient par lui-même la connoissance de la peinture, 257 & 258. Comme historien & chronologiste, M. DE LA NAUZE se propose de faire voir que Pline a marqué l'origine & le progrès, &c. de la peinture, 258; qu'il en rapporte l'origine aux Egyptiens fans trop y croire, 2 5 9; qu'il la regarde en Grèce comme nouvellement inventée, 260. Voyez PEINTURE. Que dans tout ce que Pline rapporte de la peinture, il est question de la peinture proprement dite, 265. S'il rapporte des choses que nous condamnions, nous ne devons point blâmer son exactitude, 270. Il nous apprend que la peinture & la statuaire en métal ont com-

mencé à Phidias. - Cette contradiction apparente est levée par M. DE LA NAUZE. — Nouvelle époque de perfection attribuée à Polygnote. — Pline fait voir que Polygnote est le plus ancien peintre encaustique, 271. Verni de peintre encaustique sur les statues de Praxitèle, 272. Pline marque l'époque de l'introduction de la peinture à Rome du temps de Gorgafus. — Accuse les-Grecs de n'ê.re pas exacts dans leur chronologie, 273. Dit souvent un tel fut le premier, pour indiquer les progrès de l'art & signifier un degré de perfection. - Manière de concilier ces expressions. — Il rapporte trois fentimens fur l'invention de la peinture, mais ils peuvent se concilier par son histoire. — Comment il faut entendre qu'Apollodore a peint le premier le caractère des objets, 277. Pline se plaît dans les tours énigmatiques, 285. Ne parle des peintres Romains qu'en faveur de sa patrie, 288. N'avoit point le goût exclufif, 293. Attention qu'on doit avoir à sa chronologie, 294. Temps où il écrivoit, 257. Temps de sa mort, 300. Eloge de son ouvrage par M. DE LA NAUZE, 300 & 301.

PLINE le jeune. Description de ses mailons. Mem. Volume XXIII,

PLINTHINE. (golfe) Sa polition. Sa distance d'Alexandrie. Mém. Vol. XXVI, 84.

PLOTIN étoit de la seste des Orphiques, Mém. Vol. XXIII, 263.

PL

Il confond la doctrine des Indes avec celle des Égyptiens. — Il accompagne Gordien en Perse. Mém. Vol. XXXI, 232.

PLOTINE aimoit Hadrien. — Elle suppose son adoption par Trajan, & signe les lettres d'adoption au Sénat. Mém. Vol. XXIV, 90 & 93. Elle peut avoir fait subriquer des monnoies pendant la maladie de Trajan. Ibid. 95 & 96.

PLUTARQUE. Sa droiture d'esprit. -Il commente Platon. Mém. Vol. XXXII, 39. Ce qu'il dit des trois Principes, de l'essence dividue de Platon, & de l'essence individue. Ibid. 41 6 42. La définition qu'il donne de celle-ci est l'idée même de Dieu, 43. Ce qu'il entend par puissance intermédiaire, 45. Explication qui sauve la contradiction sur la matière née & non née de Platon, 47. Comme historien, Plutarque mérite le plus · d'élages & de centure:—Manque · d'exactitude. Hist. Volume XXV, 3 2. Se contredit souvent.—Faute qu'il commet en parlant de la mort de Statira. Ibid. 33 & 37. Cet auteur mérite d'être examiné févèrement. — M." DE S." PALAYE & SECOUSSE ont diseuté quelques-unes de ses vies, 38. — Il ajoute au déluge de Deucalion la circonstance des oifeaux.—Ignore ce qui concerne les Juiss, & copie Tacine à ce fujet. - Mém. Vol. XXIII, 134; & Histoire, Vol. XXIX, 205 & 207. — Il regarde tout ce qui a précédé Thésée comme purc fiction. Hift. Volume XXV, 43.

Il est accusé de n'avoir ni logique ni critique, & d'avoir ignoré les arts. Mem. Vol. XXIII, 235 & 312. Son erreur sur le temps où a vécu Pythagore. M.m. Volume XXIV, 235. Ce qu'il pense des oracles des Sibylles. Mém. Vol. XXIII, 202. Etoit pontife d'Apollon. — Affure qu'on montroit à Delphes les restes du corps de Bacchus, & que les Thyades venoient y facrificr. Hid. 250. Il écrivoit de mémoire & sans méditation. Mém. Vol. XXVI. 193. Diffère de Cicéron dans le rapport de ce qui le passa entre Pompée & Posidonius. Hist. Vol. XXIX, 178. Il confond les mois. & les faisons. Mem Vol. XXVI. 246. Il blâme Lucullus de s'étre attaché aux tableaux, & le loue d'avoir ramassé des livres. Mém. Vol. XXV, 293. Plutarque n'est d'aucune autorité en fait de mesure & de chronologie. Mém. Vol. XXIV, 453. Son inconftance dans l'estimation du milleen Itades. — Il ignoroit la langue latine, & étoit fort peu instruit des. mœurs des Romains. - Il confond ie jugerum avec le plethre. Ibid. 556. Il est soupçonné d'avoir employé le stade alexandrin & le mille romain usités en Egypte, 562.

PLUTARQUE, fils de Nestorius, philosophe du IV. ou V. siècle.

— Maître de Proclus. — Chef de l'école Platonicienne à Athènes.

Hist. Vol. XXXI, 140 & 141.

PLUTON, divinité celtique; son culte passe de la Gaule en

Germanie. — Il est peut-être le même que Tuiston. Mém. Volume XXIV, 349 & 387. Le parallèle du Pluton des Grecs avec Arimane n'est pas heureux. Mém. Vol. XXIX, 117 & 118. Ils ne se ressemblent que par la situation de leur empire & leur goût pour les ténèbres. — Chez les Grecs Pluton a la bonté d'un Dieu. — Arimane est le mal sub-sistant par lui-même. Ibid. 118.

POCO K. On croit que son catalogue des rois de l'Yémen se bornoit aux Tobbais seulement. Hist. Vol. XXIX, 9. Erreur de Pocok sur l'ignorance des Arabes au temps de Mahomet. Ibidem,

25.

PODIUM, le Puy. Ce mot fignifioit, dans la bonne latinité, un balcon; une éminence dans les bas siècles.

Hift. Vol. XXV, 144.

Poësie (la) fut révérée dès son berceau. Mém. Vol. XXIV, 229. Elle s'attribue le droit d'aînesse fur tous les arts. — Les premiers poëtes méritent leur réputation par leurs connoillances autant que par leur imagination. Histoire, Volume XXVII, 34. Abrégé du projet & du plan d'une histoire générale de la poësie, par M. RACINE. Hift. Vol. XXIII, 85. La poësie, plus ancienne que l'agriculture, arrache les hommes des forêts. — Elle est presque aussi ancienne que les hommes. Ibidem, 86. Des peuples privilégiés la cultivent avec plus de succès, 89; les Hébreux, les Grecs & les Romains, parmi les Anciens; les Italiens &

les François, parmi les modernes. 91. Ses premiers progrès en France sous Louis XIII, & à Rome fous Numa, 80. Pourquoi on trouve des vers & des chants & presque point de poësse ni de musique chez tous les peuples! — Quels sont les peuples qui, de l'aveu des autres, ont cultivé la poëlie avec le plus de succès, 90. De la poësie chez les Hébreux, 92 & Juiv. M. RACINE divise la poësie des Hébreux en quatre époques; la première, de Moyse à David; la seconde, de David à Salomon; la troisième, depuis le schisme des dix Tribus jusqu'au retour de la captivité; la quatrième, depuis le retour de la captivité jusqu'au règne d'Hérode. — Le génie de la langue de ce peuple peu fertile. — Ses premiers poëtes furent inspirés. — Ils furpassent les Grecs, 92, 93 & 104. Exemples du sublime, 94, 98 & 104. Les Patriarches la connurent, 95. Moyse sut le premier poëte & n'eut point de maître, 95 & 97. Il compose deux cantiques, le premier est exposé dans le Traité des études de M. ROLIN: M. RACINE expose le second, 95 & saiv. Moyle n'eut de successeur, jusqu'à David, que Débora & la mère de Samuel, 99. Voyez DAVID & SALOMON. Après le schisme des dix Tribus, Samarie eut ses poëtes, & on chantoit à la tête des armées les cantiques de David, 102. Exposition du carique d'Ezéchias & de celui de Judith, 104. La captivité

captivité de Babylone n'éteignit pas la poësie chez les Juiss, les poëtes & les musiciens consoloient leurs frères; mais la cessation de la prophétie fait cesser la poësie -Hérode ne peut la faire revivre. Hist. Vol. XXIII, 105 & 107.

Poëste lyrique. Discours de M. DE CHABANON sur cette poësse. Mémoires, Vol. XXXII, 451. Caractère de cette poësse. — Ses propriétés tiennent à celle de la musique. Ibidem, 452 6 453. Comparaison de la poësse lyrique avec la musique, 454. Elle peut être distinguée en poësse qui se chante & en poësie qui se lit. — Caractère de celle qui se lit, 435

POÈTES (les) doivent étudier la mythologie. Hift. Vol. XXIII, 17. Ils furent encouragés à Rome par l'honneur. - Leurs stames dans les bibliothèques. Mémoires,

Vol. XXIV, 229.

POIDS & MESURES. Moyens d'en transmeure à la postérité la connoissance exacte. Hist. Volume XXIX, 312 & Juiv. Difficulté de reconnoître le poids de marc, même sur les étalons qui en subfistent, ni sur les mesures creuses .-Inconvéniens des mesures creutes. Ibid. 313 & 314. Variation des liqueurs. — Inconvéniens des monnoies. - Incertitude du poids du louis d'or, ainsi que de l'écu de six livres, 315. Leurs diamètres pourroient servir à établir nos mesures, 3 16. Incerutude des . diftances géographiques, 3 1 6 & 317. Erreur de celles qui sont Tome XXXIII.

mesurées par la trigonométrie, 317. Peu de succès du pied établi par Riccioli, sur l'intervalle de Modène à Bologne. — M. DUPUY propose de mesurer en pouces & en lignes les disques du Soleil & de la Lune, 318 & 319. Utilité de la fixation de la longueur du pendule. — Incertitude sur l'évaluation du boisseau de Paris. — Multiplicité & incertitude de la longueur des différens pieds. — Moyen de les régler, 320 & 321. La connoissance des poids est liée avec les mesures creules, & est nécessaire pour l'évaluation des monnoies anciennes. Mém. Vol. XXIV, 433.

РΟ

POIGNET, mesure orientale estimée six doigts trois pouces, melure commune. Mém. Volume

XXXI, 391 & 392.

Pois (Antoine le) vivoit au milieu du xvi. siècle. - Son ouvrage posthume sur les médailles est estimé. — Il croyoit posséder un Pescennius - Niger en or. Mém. Vol. XXIV, 105.

PÖLE arctique & antarctique. Ce que c'est. Mém. Vol. XXXII,

75.

POLÉMON occupe la chaire de Platon. Mémoires, Vol. XXXII, 100. Ce qu'il dit de Zénon. Ibid. 102.

POLÉMON succède à Scopélien dans la chaire de Smyrne. Mém. Vol. XXX, 6. Sa célébrité. Ibid. 6 67. Il calme les féditions de cette ville. - Fait fortir pendant la nuit Tite-Antonin de sa maison. - Confidérations qu'Hadrien a Xxx

pour lui. — Antonin le reçoit bien quand il vient à Rome le complimenter. — Réponse qu'il fit à un comédien qui se plaignoit que Polémon l'avoit chassé du théâtre. — Ilest visité par Hérodes-Atticus, qui devient son admirateur. Mém. Vol. XXX, 7 & 8. Présent qu'il en reçoit. — Vanité de Polémon. — Sa concurrence avec Favorin. — Ils sont blâmés tous les deux. Ibid. 8 & 9.

Polémon, fils de l'orateur Zénon. Antoine le fait roi de la partie du Pont qui confine à la Cappadoce, & y ajoute la petite Arménie.—Auguste lui confirme la possession de ces États. Mém. Volume XXIV, 68. Agrippa y ajouta le royaume du Bosphore.—Il épouse Pythodoris.—Il est fait prisonnier par les Aspurgians & meurt en captivité. — On ignore le temps de sa mort. — Il laisse trois ensans, Polémon, Zénon & une fille. Ibid. 69.

Polémon II, fils du précédent, Roi du Pont & du Bosphore, vit en personne privée avec sa mère. — Caligula lui donne par arrêt du Sénat, le Pont & le Bosphore. Mém. Vol. XXIV, 69.

POLIGNAC. Voyez Puy en Vélai & RUESSIO.

POLITESSE. Ce que c'est. Hist. Vol. XXIII, 53.

POLLUX, Un des Dieux véritablement hommes. Hift. Volume XXIII, 18. Voyez CASTOR.

POLYBE, élève de Philopæmen.—
Il passe sa vie dans la familiarité des généraux Romains. — Il sut

maître de Scipion. Mém. Volume XXV, 454 & 459. — Il avoit occupé les premiers emplois de la république des Achéens. Mém. Vol. XXIV, 550. Son histoire est une continuation de Timée. — Il y emploie la date des Olympiades. - Pourquoi il n'emploie pas les autres dates de Timée. -Il y ajoute celles des rois Macédoniens, & celles de la fondation de Rome & des Consuls. Mém. Vol. XXIX, 79. Sa chronologie est la plus exacte & la plus neue. Ibid. 80. Il est le plus ancien écrivain Grec qui connut les Romains. - Il s'étoit singulièrement attaché à la Géographie. Mém. Vol. XXIV, 550. Il n'a pu se tromper sur les mesures itinéraires. Ibid. 455. Eclaircissement sur ce qu'il dit de la phalange Macédonienne, 494 & 495. Ses fentimens font d'un grand poids dans le militaire. Mém. Volume XXV, 460. Manière dont il décrit la levée des troupes. Mém. Vol. XXXII, 328 & 329.

POLYCLÈTE. Varron l'accuse de faire ses figures quarrées. — M. le come DE CAYLUS en avoit déjà fait l'observation sur des camées. Mém. Vol. XXV, 345.

POLYCRATE, tyran de Samos, aspire à l'empire de la mer. Mém. Vol. XXIII, 168.

POLYGAMIE (la) étoit en usage en Égypte.—Quand & comment elle est nuisible à la population. Hist. Vol. XXXI, 14. Elle étoit inconnue aux Gaulois. Mém. Vol. XXIV, 375.

538

POLYGIUM, Bourigues, fur l'étang de Taur. Histoire, Vol. XXVII, 116.

POLYGNOTE, Peintre & Graveur. Mem. Vol. XXXII, 775. H étoit de Thasos, & fils d'Aglaophon. - Il est mis au nombre des citoyens d'Athènes. Mém. Vol. XXV, 271. En quel temps il vivoit. Hift. Vol. XXVII, 36. Il est le premier qui donne des draperies légères aux femmes, & qui les coëffe d'une mitre. - Il est aussi le premier qui peignit une bouche ouverte, des dems, &c. Mém. Vol. XXV, 271; & Hist. Volume XXVII, 37. L'histoire vante beaucoup ses ouvrages. --Il peint en encaustique. - Il peint un côté du Poëcile à Athènes. Mem. Vol. XXV, 271 & 272; & Hift. Vol. XXVII, 37 & 38. Il peint les hommes en grand. Mémoires, Volume XXV, 274. Théophraste le fait inventeur de la peinture. Ibid. 277. Description de deux de ses tableaux par Paufanias. Hift. Vol. XXVII, 34. Ils sont mal décrits. Ibid. 35,36 & 53. Le nom des personnages étoit écrit à côté. — C'étoit un défaut de son stècle. - L'un est la descente d'Ulysse aux enfers, 36; l'autre est l'embarquement des Grecs. - M. le comte DE CAYLUS les expose tous deux, 39. Les planches font exécutées à l'eau-forte par le Lorrain. -Description de l'embarquement des Grecs, 40 & fuiv. Description de la descente d'Uiysse aux enfers, 46 & sidv. Ces tableaux placés au Lesché de Desphes. - Les Cnidiens les avoient fait peindre, 38639. Forme que M. le comte DE CAYLUS donne au bâtiment, 39. Son tableau représentant un guerrier, on est incertain s'il monte ou s'il descend, 37.

POLYPHÈME, Cyclope, fils de Neptune. Hift. Vol. XXIII, 28.

POLYTHÉISME (le ) partageoit l'administration de l'Univers entre des Divinnés différentes. Mém. Vol. XXIV, 392. Comment les Païens s'en disculpoient. Mém. Vol. XXXI, 274.

POMŒRIUM, différent de murus & de mænia. — Ce que c'étoit. Mémoires, Volume XXX, 206. Manière dont il a été entendu.

Ibid. 207.

POMPÉE dispose des Etats de Mithridate, rétablit les Princes qu'il avoit dépouillés, & déclare autonomes les villes qui affectionnoient le nom Romain. Mém. Vol. XXIV, 67. Il est accusé de péculat. — Est défendu par Philippe. — Le Préteur l'absout & lui donne sa fille en mariage. — Il obtient le commandement de l'armée contre Sertorius. Mém. Vol. XXVII, 425. Il reflembloit à Alexandre. - Ses amis l'appeloient de ce nom. Ibidem, 426. Ses trophées sur les Pyrénées déplaisent aux Romains. Mém. Vol. XXIV, 190. It est difficile de fixer l'endroit où ils étoient. M. DE MARCA les place à Ceret. Hift. Vol. XXV, 74. Sa vanité donne aux Romains l'itlée d'ancier des éléphans à un char Xxxij

de triomphe. Mém. Vol. XXIV,

POMPONNE, (Henri-Charles Arnaud, abbé de ) Chancelier des Ordres du Roi, Doyen du Conseil, abbé de Saint-Médard de Soissons, élu Honoraire en 1743. Hift. Vol. XXIII, 10. Sa mort. Hift. Vol. XXVII, 5, 260 6 261. Son éloge par M. LE BEAU. Ibidem, 254. Sa naissance. — Sa famille. — Ses études. — Son père refuse aux Etats généraux de le tenir sur les fonds de baptême, & deux mille écus de pension. — Il refuse de souscrire à la condamnation de M. Arnaud. Il étudie en Droit, 255. Refuse l'évêché d'Angers. - Fait le voyage de Rome. -Est Aumônier de M.s le duc de Bourgogne.-Ce que Louis XIV lui dit après la mort de son père, 256. Il s'applique aux négociations. - Devient Ambassadeur de Venise. — Sauve par sa générosité les troupes Françoiles de la disette. - Sa fermeté lui mérite les éloges de l'Empereur & du Pape, 257. II est fait Conseiller d'Etat. — Son attachement à ses devoirs. - Il achète la charge de Commandeur-Chancelier, &c. des Ordres du Roi, 258. Fruit de son économie dans cette charge. — Il fait réparer les ornemens donnés par Henri III, & arranger trois cents tableaux de Chevaliers.— Il établit un service pour les morts. — Il devient Doyen du Conseil. -Il est élu Académicien, 259. Il souffre l'opération, 260.

Pongos, les mêmes que les gorilles d'Hannon. Mém. Vol. XXVI, 21. Description de ces animaux. Ibid. 22.

PONTEDRA, (M. DE) Professeur en l'Université de Padoue, remporte le prix de Pâque de l'année 1756. Hist. Vol. XXVII, 3.

PONT-EUXIN. Sa mesure donnée par Hérodote. — Elle est la même que celle d'Arrien. *Mém. Volume* XXIV, 508. *Voye*z EUXIN.

PONTIAS, vent réglé. Voyez NEOMAGUS.

PONTIFE (le Grand) des Romains ne parvenoit à cette dignité qu'après avoir passé par des emplois où il s'étoit rempli des maximes du gouvernement. Mémoires, Vol. XXIV, 402. Son autorité & les prérogatives. — Il avoit l'inspection des livres prophétiques, & la direction du calendrier. — Abus qu'il en faisoit. - Il pollédoit le livre des Fastes. - Abus qu'il faisoit des jours fasti & nefusti. Hist. Vol. XXXI, 117. Sa dignité la première énoncée entre toutes les autres. — Il précédoit le Dictateur. — Son pouvoir sur les Prêtres & les Augures. - Appel de ses arrêts au peuple. *Ibid*. 118.

PONTIFE adoré chez les Gètes.
Mémoire de M. D'ANVILLE
fur ce Pontife. Mém. Vol. XXV,
34. Son sacerdoce institué par
Zamolxis. — Il étoit appelé Dieu.
Ibidem, 40. Sa résidence sur la
montagne Kaszon, dans un endroit appelé Bogdana, pourroit
avoir donné l'origine du nom de

Bogdan aux Princes du pays, comme successeurs de ce Pontife. Mém. Vol. XXV, 42 & 43. Voy. BOGDAN & ZAMOLXIS.

PONTIFE d'Anaîtis étoit trèspuissant. Mém. Vol. XXIV,

72. Voyez ANAïTIS.

PONTIFE de Bellone à Comanes, portoit le diadème. — Il jouissoit d'une espèce de souveraineté. Mémoires, Vol. XXIV, 72. Voyez COMANES.

PONTIFE d'une province avoit l'inspection générale sur la Religion & les Prêtres. Hift. Vol. XXXI, 116.

PONT-MILVIUS, bâtipar Scaurus, aujourd'hui Ponte-Mole. Mém.

Vol. XXIV, 250.

PORCELAINE. Précis du Mémoire de M. le comte DE CAYLUS sur la porcelaine de l'ancienne Égypte. — Elle est composée d'une terre vernissée avec une grande égalité dans la teinte. Hist. Vol. XXXI, 48. La quantité de figures qu'on en trouve, prouve la médiocrité du prix. Ibid. 49. Sa matière est communément blanche en dedans & émaillée en bleu, 48. Perfection qu'on y donnoit, 50. Voyez VASES.

POPPEÉ fait ferrer ses mules d'or. Mémoires, Vol. XXXII,

771.

PORPHYRE étoit de la fecte des Orphiques. Mém. Vol. XXIII, 263. Il condamnoit les facrifices fanglans. Ibid. 268. Il avoit lû les ouvrages de Josèphe. — Il attribue aux Juifs dans les facrifices, des usages contraires à la vérité. Hist. Vol. XXIX, 205. Jamblique essaie d'éclaireir ses questions sur la nature des Démons. Ibid. 143.

PORSENNA fait construire un labyrinthe pour placer son tombeau. Mémoires, Vol. XXIII,

298.

PORTA, (Guillaume della) auteurd'une figure du tombeau de Paul III. — Il étoit élève de Michel-Ange. — Un Espagnoldevient amoureux de cette statue. — Elle est maintenant couverte d'une draperie. Mem. Vol. XXV, 319 & 320:

PORTE-ESQUILINE (là) ouvroit la voie Prénestine. Mém. Volume

XXVIII, 393.

PORTIQUE. Les Philosophes Romains mettent le comble à sa gloire par leurs maximes sévères & la fierté de leur cœur. Mém. Vol. XXXII, 101.

PORTO. Voyez VOIE POR-

PORTORIUM. Voyez REVENUS publics.
PORT-VENDRE. Portus Veneris.

PORT-VENDRE, Portus Veneris.

Hist. Vol. XXV, 72 & 73. Il
est placé par Méla in Sinu salso.

Ibid. 73.

PORTUGAIS. Leur origine fabuleuse. Hist. Vol. XXIX, 39.

PORTUS ALBUS. Sa position.

Mém. Vol. XXX, 101 & 128.

C'est le port d'Algezire. Ibidem,
101, M. DE LA NAUZE sait
voir qu'il n'est pas distingué de
Julia traducta, ni de Tingentera,
102 & 103. Il remarque que
Xxx iij

Tingentera étoit une ville Romaine & le lieu de la naissance de Méla; qu'elle étoit occupée de son temps par des Phéniciens. Mémoires, Vol. XXX, 103 & 104. Critique inutile de nombre de Savans. — Il fait voir que l'empereur Claude en ayant transporté les habitans à Tingi, elle se repeupla des habitans du détroit, qui étoient des gens sans aveu. Ibid. 104 & 105. Que son nom est, comme Tingi altera, fabriqué par Méla, 105. Bévue de Ferreras, qui place un Evêque à Carteia, qu'il nomme Algezire, & qui reconnoît des Evêques disciples de S. Jacques dans les villes d'Espagne, 106 & 107.

PORTUS ITIUS. ( Mémoire de M. D'ANVILLE sur le ) -Différentes opinions sur le *Portus* Itius. Mém. Vol. XXVIII, 397. Carte de M. D'ANVILLE figurant en détail le rivage de la côte d'Angleterre. Ibidem, 398. Instructions qu'en donne César. -Raisons de ceux qui soutiennent que Gesoriacum est le Portus Itius, 399 & 400. M. D'ANVILLE fait voir que cet endroit convient moins que Wit- sand. — D'où vient le nom de Wit-sand, 403. Comment s'écrivoit Portus Itius .-L'Icium promontorium de Prolémée est Gref-ness, 404 & 405. M. D'ANVILLE pense que Calais est le Portus ulterior de César; que l'endroit où l'on fit une descente, est Hyth, 406 & Juivantes; que le Portus Lemanis de l'itinéraire **C**Antonia est connu sous le nom de Lyme, 409; que le port Rutupiæ est Sand-wich, 401.

PORTUS ULTERIOR. Voyez
PORTUS ITIUS.

Poseidaon, Neptune. Ce que fignifie simplement ce mot. Mém.

Vol. XXIII, 257.

Posidonius. Recueil de ce qui le regarde, par M. DE BURIGNY. — Il naquit à Apamée. — Il tient école publique à Rhodes, dont il fit sa patrie. — Tous les Romains qui alloient en Grèce ou en A sie, alloient l'entendre. - Son entrevue avec Pompée, qui abaisse les failceaux devant lui. Hift. Volume XXIX, 177; & Mém. Volume XXXII, 101. Plutarque & Cicéron ne sont point d'accord sur ce qui se passa à cette entrevue. Hist. Volume XXIX, 178. M. DE SAINTE-PALAYE tâche de les concilier. — Posidonius sut Prytane à Rhodes. — Cicéron lui adresse l'histoire, en grec, de son consulat. Ibid. 179. Il vient à Rome. — Notice de les ouvrages, 180. Il prétendoit que les hommes, à l'article de la mort, avoient le don de deviner. — Ses autres opinions fur la divination, 181. Ce qu'il pensoit du fatum, 182. Il achève le traité de Panétius touchant les Devoirs. — Cicéron n'estimoit pas cette continuation. — Il étoit favant en Géographie. - Celébrité de sa sphère, 183. Il admettoit plus de cinq zones. - Il faisoit la terre sphérique. — Etendue qu'il donnoit à la Sicile, 184. Ses opinions sur les météores. — On lui attribue

mal-à-propos le livre de Mundo. Histoire, Volume XXIX, 185. Son procédé pour la mesure de la terre. — Sa mesure est extrêmement fautive. — Raisons de cette erreur. Mém. Vol. XXIV, 517. Il su le dernier des Philosophes anciens. Mémoires, Vol. XXVII, 168. Il dit que Dieu étoit un feu. Mém. Vol. XXXI, 221. Il étoit disciple de Zénon. — Cicéron entendit de ses leçons. Mém. Vol. XXXII, 101.

Posidonius d'Ephèse, Graveur du temps de Pompée. Mém. Vol. XXII, 774.

Post e L. Son traité de Virgine Venetiana, contesté par les Bibliographes. Histoire, Volume XXV, 275.

POSTUME, Empereur dans les Gaules. Son histoire éclaircie par les médailles, Mémoire de M. DE BRÉQUIGNY. — Son nom défiguré par les historiens. Mém. Vol. XXX, 338. Sa naissance. — Valérien lui donne le commandement dans les Gaules. Ibidem, 339. - Il aide Gallien dans la guerre contre les Germains. Mém. Volume XXVI, 507; & Mém. Vol. XXX, 339. Il fut Gouverneur de Gallien.—Il est préféré dans cet emploi à Aurélien. -Son mérite. Mém. Vol. XXVI, 507. Gall en met son fils Salonin entre les mains de Sylvanus. Mémoires, Vol. XXX, 340. Postume est contrecarré par Sylvanus. — Il défait un parti de Germains, & en distribue le butin aux soldats. Mém. Volume XXVI, 5.07.

Sylvanus le redemande. — Les soldats nomment Postume Empereur. — Il se rend maître de Salonin. Mém. Vol. XXX, 341 & 342; & Mém. Vol. XXVI, 508. En quel temps! - Discussion. fur cette date. Mem. Vol. XXX. 342. M. DE BRÉQUIGNY fait voir que Postume a régné dix ans. Ibid. 342, 343, 347 & 3 50. Il réfute Trébellius, qui ne lui en donne que lept, ainsi que M. de Tillemont & Banduri, qui ont adopté son opinion, 343 & 344. Il fait voir qu'il y a des. médailles de ses dix ans de règne. 344; que l'enchaînement des faits qui le concernent, y est constaté, 345; que ses différens. consulats ne se trouvent point dans. les fastes, parce qu'il étoit traité à Rome de tyran, 346. Il est acculé d'avoir fait frapper les. monnoies avec les anciens coins, 344. M. DE BRÉQUIGNY le justifie, 344 & suiv Il soutient au contraire qu'il faisoit surfrapper à son coin les monnoies des Empereurs précédens, 347. Ses. démêlés avec Gallien, 349, 352 & 355. - Médailles où il est représenté sous la figure d'Hercule. Mém. Vol. XXVI, 508. Il bat les Germains, & prend le nom de Germanicus Maximus. Mém. Vol. XXX, 351. Célèbre ses quinquennales. Ibidem, 352. Nouvelle victoire qu'il remporte fur les Germains. — Il s'affocie-Victorin, 353; & Mem. Vol. XXVI, 510. Discussion sur la. date de cette association. Mém.

Wol. XXX, 353. Pourquoi il ne s'associe pas son fils. Ibid. 354. Voyez VICTORIN. Il fait la paix avec Gallien. - Médailles qui annoncent cette paix, 355. II fait fleurir les arts & la navigation, 355 & 356; & Mem. Volume XXVI, 508. Il régnoit aussi sur TEspagne & la Grande-Bretagne. Mem. Vol. XXX, 355 & 356. Il se prépare à célébrer de nouvelles quinquennales. Ibid. 356. Lolien se révolte contre lui. — Il l'assiège dans Mayence, 357. - Il est égorgé avec son fils, pour en avoir refufé le pillage. Mém. Vol. XXVI, 509. En quel temps arriva sa mort. Mém. Vol. XXX, 348; & Mém. Vol. XXVI, 509. M. DE BRÉ-QUIGNY fait voir qu'il mourut un an avant Galfien. Mém. Vok XXX, 348. Son filsest représenté quelquefois fur les médailles. — Il étoit recommandable par sa valeur. — Il fut préfet des Vocontiens. - Harangues qu'on Iui attribue. — M. DE BOZE croit qu'il mourut un an avant son père. Mém. Vol. XXVI, 509.

POTIDÉE, colonie Corinthienne. - Sa position. Mém. Vol. XXIII,

167.

POUDRE à canon, appelée encens de Mars. — Elle étoit en usage à la Chine depuis feize cents ans. — En quel temps elle fut découverte par Schwatz. Hift. Volume XXVII, 206.

POURPRE du Péloponnèse, estimée des Anciens. — Sa pêche fur la côte de Laconie. — La plus renommée étoit celle d'Hermione. - Quantité qu'on en trouve à Suses. — Autres lieux où elle se pêchoit. Histoire, Vol. XXXI,

Poussin, (LE) Peintre & homme de Lettres. Son tableau allégorique, & in Arcadia ego. Hift.

Vol. XXIX, 130.

POUZZOLES étoit une république. — Elle devient colonie Romaine. Mem. Volume XXIV, 135. Ville riche, elle élève une statue à Tibère, en mémoire du rétablissement des villes d'A sie. - En quel temps on en découvre la base. Ibid. 131 & 152. Buliffon en donne le dessin, 132. Sa description, 131 & striv.

**PRACTIUS**, rivière. Sa position. Mém. Vol. XXVIII, 335.

PREFECTURA. Voyez Co-HORTE.

PRAMNES, distingués des Brachmanes, étoient divilés en trois chilles. - Leur manière de vivre. Mém. Vol. XXXI, 104.

PRASUM promontorium peut être le cap del Grado. Mém. Volume XXX, 88.

PRASUTAGUS, roi des Iceni, institute l'Empereur son héritier. - Malheureux effet de cette institution. - Révolte des Iceni. Mém. Vol. XXIV, 411.

PRAXITÈLE. Ses ouvrages à Athènes dans le Céramique. — Le plus beau est la Vénus de Gnide. — Plusieurs personnes passoient la mer pour l'aller voir. — Celle de Cos étoit drapée. — Nicomède veut acheter celle de Gnide.

Gnide. — Elle sembloit accueillir ceux qui l'alloient visiter. — M. le comte DE CAYLUS regarde ce trait comme le payement que Pline se donnoit. — Un homme en devient amoureux. Mém. Vol. XXV, 319. Sastatue de l'Amour, pour laquelle on faisoit le voyage de Thespis. — Elle étoit dans les portiques d'Ostavie. — Autre statue de l'Amour à Parium. — Elle égale sa Vénus. — Produit le même effet sur Alchidas de Rhodes. Ibid. 320.

PRAXITÈLE, Graveur du temps de Pompée. Mém. Vol. XXXII,

774.

PRAXITÈLE, inventeur des miroirs d'argent, du temps de Pompée. Hist. Vol. XXIII, 140.

PRÉDÉNÉCENS. Voyez ABO-TRITES.

Préfet de Rome. Sa juridiction établie pour prévenir le soulèvement des esclaves, & réprimer les séditions. — Il punissoit arbitrairement & sans délai. — Il déplaisoit aux bons républicains. — L'ancien Préset gouvernoit pendant les sêtes Latines. Mém. Vol. XXIV, 303 & suiv.

Préfets laissés à Rome par Jules - César. Leur nombre. — Leur pouvoir. — Accusés d'en avoir abusé, ils se justifient par une loi. — Ils conservent la mémoire de leur dignité par un monument. Mém. Vol. XXIV, 222.

PRENESTE. Voy. PALESTRINE. PRÉSIDIAUX créés par Henri II. Quelle est leur juridiction. Mém. Vol. XXIV, 752.

Tome XXXIII,

PRESSOIR porté à la fête de Ptolémée. — Airs du pressoir inconnus. Hist. Vol. XXXI, 105.

PR

PRÉTEURS (les) jugeoient sans appel. — Leur juridiction n'étoit point suspendue par la résidence des Consuls. Mém. Vol. XXIV, 321.

PRÉTEXTAT. Voy. CHILPÉRIC, BRUNEHAUT & FRÉDE-GONDE.

PRÉTORIENS, l'élite des Légionnaires, troupe la plus noble de la milice Romaine. — Ils disposoient de l'Empire. Mém. Vol. XXVII,

PRÊTRES. Précis des Mémoires de M. DE BURIGNY, sur les honneurs & les prérogatives accordées aux Prêtres dans les religions profanes.— Honneurs & prérogatives des prêtres d'Egypte. Hift, Vol. XXXI, 108. Leur ignorance. Ibid. 178 & 179. Leurs maisons abandonnées du temps de Strabon. — Ils perdent la trace de leurinstitution, 179. Honneurs & prérogatives desprêtres d'Ethiopie & de ceux de Chaldée, 109 0 110. Prêtres de Perse, 110. Prêtres de Comane & d'Asse. 1 12. Prêtres des Gaules & des Indiens. Voy. DRUIDES. Prêtres de Panchaïe.-Prêtres Grecs, 1 1.5. Prêtres Romains, 116. Ceux-ci étoient dispensés d'aller à la guerre. finon contre les Gaulois. — Ils veilloient à l'observation des fètes. - Les funérailles, les temples & les jeux étoient de leur ressort, 119. Leur habillement. — Il y avoit des Grands-Prêtres dans les Yyy

provinces & dans les villes. Hift. Volume XXXI, 120. Voyez PONTIFE.

PRÊTRESSES. Celles des Germains étoient regardées comme des Divinités. Mém. Vol. XXIV, 419. Chez les Grecs, il y en avoit de mariées, & d'autres qui ne l'étoient pas. Mém. Vol. XXIII, 411. Celles d'Apollon-Amy cléen pouvoient observer le même ordre que celles de Junon à Falire. -C'étoit une société où celle qui étoit à la tête, prenoit le nom de mère, & les autres celui de filles. Ibid. 412. Le sacerdoce de celles d'Apollon-Amycléen uré d'une inscription exposée par M. l'abbé BARTHÉLEMY, 400 & Suiv. Le sacerdoce des prêtresses de Junon à Argos, règle la chronologie dans plusieurs auteurs. Mem. Vol. XXIX, 72. Durée de ce sacerdoce. — Fondation du temple d'Argos. - Caltirhoé en est la première Prêtresse. - En quel temps elle vivoit, & qui elle étoit. - La prise de Troie sous le sacerdoce de Calistho. — Leur · ère employée par Timée. Ibidem, 73 6 74.

PREUILII. (Géoffroi DE) En quel temps il inventa les tournois.

On en trouve avant hii, lors de l'entrevue de Charles-le-Chauve & de Louis son frère à Strasbourg.

Hist. Vol. XXIII, 241.

PRIAPUS, ville maritime. — Elle tire son nom de Priape. — Sa position. Mém. Vel. XXVIII, 336.

PRIDEAUX entreprend à vingt-fix

ans l'édition des marbres de Paros. Mém. Vol. XXIII, 62. Son ouvrage est inutile. — On ne doit pas juger de ses autres ouvrages par celui-ci. Mém. Vol. XXVI, 199. Il adopte l'opinion de Saumaise sur l'identité du déluge de Deucalion & d'Ogygès. Mém. Vol. XXIII, 137.

PRIMIPILE, premier Capitaine de la légion. Mém. Vol. XXXII, 287. Juste - Lipse en vouloit trente dans chaque légion. — Ce non reste attaché à la première compagnie des Triaires. Ibidem, 300. Voyez TRIAIRES.

PRINCE de la jeunesse. Ce nom fignificité premier des Chevaliers Romains. — Depuis Auguste jusqu'à Constantin, it servit aux enfans des Empereurs. Mém. Vol. XXIV, 287. Voyez CHEVALIERS.

PRINCE du Sénat, Princeps Senatus. Signification de ce mot-- Il étoit affecté au citoyen que les Censeurs inscrivoient le premier sur la liste du Sénat. Mém. Vol. XXIV, 262 & 288. II étoit regardé comme le comble des dignités. Ibid. 243. N'étoit point une magistrature. — S'accordoit à la personne la plus confidérable de l'État. - Etoit nommée la première lors de l'appel du Sénat, 262. Etoit à vie, 263. Ce titre se donnoit avant la seconde guerre punique, au plus ancien de ceux qui avoient exercé la cenfure. — On dérogea à cet usage en faveur de Fabius-Maximus, 262. Après ce temps,

on élut celui qui en parut le plus digne. — L'histoire ne lui donne point de successeur de son vivant. — Il opinoit le premier. *Mém.* Vol. XXIV, 263. Le Consul ou celui qui présidoit au Sénat, devoit lui demander son avis le premier. - Innovation à cet égard; dans quel temps elle s'est pu faire, & à quelle occasion. Ibid. 2646 265. Cette dignité attiroit une considération infinie. — Elle étoit compatible avec les magiftratures, 266. Elle étoit la première dénomination des qualités. - Exemple du respect que concilioit ce titre, 267 & suiv. Le Prince du Sénat étoit l'ame de ce corps, 269. Différens noms qu'il a dans les auteurs, 271. On donnoit à sa gestion le nom de principatus, 272. Il pourroit être aussi ancien que le Sénat, 273. Impossibilité de former une suite de ces Princes, 274. On n'en trouve point avant Fabius-Ambustus, 272. On n'en retrouve plus depuis Catulus jusqu'à Auguste, 275. M. l'abbé DE LA BLÉTERIE pense que la cause de cette cellation est que l'élection ne se faisoit que lors d'un dénombrement, 278 & suiv. Ce titre fut le premier germe de l'autorité d'Auguste, 28 i & suivantes. Ses successeurs furent appelés Princes plutôt que Généraux. — Ce titre étoit relatifaux citoyens. - Pourquoi ce titre n'est pas dans les médailles, 284. Oppolition entre ce titre & celui de Dominus, 185. Pertinax demande expressement

ce titre, 186. Si l'on donna à la femme de ce Prince le nom de Princeps Romanarum, 187 & suivantes.

PΚ

PRINCES, les plus vigoureux de la légion. - Ils étoient au nombre de douze cents. Mémoires, Vol. XXIX, 326. Ils formoient la seconde ligne. Ibid. 327, 342 & 343. Ils portoient de grands boucliers. — Leurs armes étolent les mêmes que celles des Hastats. 343. D'où tiroient-ils leur nom! 340 & 341. Végèce les place à la première ligne, manque d'exactitude, 343. Il confond les anciens Principes avec ceux de fon temps. - M. LE BEAU fait voir que le mot *principia* n'a jamais eu de rapport à cette troupe, 344 6 347; qu'il signifie dans l'ancienne milice, la tête du camp; qu'il a passé par métaphore dans la langue latine; que la direction des marches se rendoit par le mot principia; que depuis Marius, les noms *principes, principia,* &c. désignoient les vétérans, &c. 346 6 347; ce qui est le sens de Végèce, 345 & 346.

PRINCIPE. Des Philosophes n'en admettent qu'un, savoir Dieu. — D'autres en admettent deux, Dieu & la Nature. Mémoires, Vol. XXVII, 370. Les premiers disent que Dieu étoit toute chose avant l'existence du Monde; que lors de la création, il sortit de lui-même par proboles ou émanations. — La graduation des proboles forme l'Univers. — C'est le système des Cabalistiques,

Yyyij

adopté par les Gnostiques, par l'école d'Alexandrie & par quelques Platoniciens. Mém. Volume XXVII, 371. Les autres supposent deux principes. — Ils distinguent la matière & l'esprit. — Ce qu'ils entendent par matière, ce qu'ils entendent par esprit. — L'esprit sort de Dieu par émanation. — Il forme l'ordre & la beauté du tout. Ibid. 372. La matière est le principe du mal. — Ces deux hypothèses conviennent sur l'origine du principe de l'Univers; elles disserent sur l'origine

de la matière, 373.

PRINCIPE actif. Mémoires historiques sur le principe actif de PUnivers, par M. l'abbé LE BATTEUX. Mém. Vol. XXVII, 164. Les Anciens avoient trois partis à prendre sur le principe actif: le premier, d'une Puissance affiltame qui agit avec un pouvoir absolu, Ibid. 165; le second, d'un Etre intelligent subordonné à l'Etre suprême; le troisième, d'une Intelligence suprême unie à la matière. — Ils faisssent ce dernier. — L'homme qu'ils appeloient monde en petit, leur en sembloit une preuve, 166. Ils adaptent au monde entier ce qu'ils connoissoient par le sentiment. Ils conçoivent l'ensemble des êtres dans un animal qui étoit tout, &c. Tous les systèmes ont été bâtis fur ce fondement, avec quelques erreurs plus ou moins, 167. M. l'abbé LE BATTEUX divise ses expolitions en trois époques: la première, depuis les premiers

Philosophes jusqu'à Thalès: la seconde, depuis Thalès jusqu'à Socrate; la troissème, depuis Socrate jusqu'à Chrysippe ou Posidonius. — On pourroit en joindre une quatrième, depuis Descartes jusqu'à Newton, 168. I." Epoque. Elle fournit un vaste champ aux conjectures. — M. l'abbé LE BATTEUX les évire, 169. Il se propose de choisir un petit nombre d'autorités. — Doctrine primitive des Hébreux. -Il s'en trouve des traces dans les systèmes, 170. Doctrine des Chaldéens, 171. Voyez CHAL-DÉENS. La lumière & les ténèbres, Dieu & la Maiière, principes éternels de l'Univers. fuivant les Chaldéens, 172. Précis de leur doctrine, 173; de leur croyance. — Pensées des Perses tur le principe actif, 174. Voyez Perses. M. l'abbé le Bat-TEUX ne s'arrête point sur les Indiens, leurs monumens n'éant pas d'une autorité suffisanc, non plus que sur les Arabes, 186. Doctrine des Egyptiens, 187. Leurs allégories contiennent quatre personnages; Isis, Orus, Ofiris & Typhon. — Quelles idées les philosophes Egyptiens y attachoient, 187. Voyez EGYP-TIENS, ISIS, ORUS, OSIRIS & TYPHON. Doctrine des Grecs dans les temps fabuleux. — Il n'y a que deux moyens pour connoître leurs pensées, la mythologie & les mystères, 212 & 225. Voyez GRECS. Vers de Linus, qui annoncent l'existence d'un

PR

principe avant la naissance du monde. Mém. Volume XXVII, 214. Morceaux d'Orphée qui contiennent le point en question. Ibidem, 215. Voyez ORPHÉE. On y reconnoît un principe éternel de tous les êtres, mais ils renferment des idées vagues qui peuvent souffrir différentes explications. - Ses termes ont quelque ressemblance avec le langage de Spinola, 216 & 217. M. l'abbé LE BATTEUX fait voir la différence des systèmes des anciens Grecs d'avec celui de Spinosa. — Les Anciens reconnoissoient la dualité, malgré ce qu'ils ont dit de l'unité. - Les Savans modernes ont recours à l'émanation, pour déterminer la production de tous les êtres fortis d'un seul selon Orphée.- M. l'abbé LE BATTEUX observe que les Anciens n'ont connu ni l'émanation ni la création, mais des faits réduits en dogmes confus, & une force mêlée de quelque intelligence, qui formoit la combinaison actuelle des êtres, 218 & 219. Système d'Hésiode. — Voyez HÉSIODE. Le chaos est l'état primitif des principes physiques, 220. L'amour principe actif, est une tendance secrète qui pousse chaque espèce élémentaire à sa place. Ses générations allégoriques sont la progression du développement, 221. Le combat des Dieux représente l'effort de la Nature sortant du chaos, 222. On y reconnoît les fables Egyptiennes chargées de nouvelles circons-

tances, 223. Contradiction sur la puissance de Jupiter, esclave du Destin ou ordonnateur libre. - Système d'Homère. - Voyez HOMÈRE. Il tire les Dieux de l'Océan comme étant le cahos. 224. Jupiter y est maître & auteur du Monde. - Concert d'Héfiode, d'Homère & d'Orphée sur le principe actif. — Cette doctrine étoit assez généralement répandue. - Les Savans ne croyoient qu'une Divinité. — Le peuple trembloit sous une multitude de Dieux, d'où naquirent deux cultes; l'extérieur où on admettoit le peuple, & les mystères ou culte intérieur. - On sait peu de chose des mysteres, 225 & 226. Voyez MYSTÈRES. On y enseignoit l'unité de la cause universelle, 228, 230 & 231. M. l'abbé LE BATTEUX en conclut que la doctrine d'un seul être, auteur de l'Univers, étoit connue partout, & il fait voir que la Nature l'annonce hautement, 231. La nuit & l'amour confidérés comme principes. - Ce que l'on connoît de la part qu'ils peuvent avoir eue à la production de l'Univers, n'est fondé que sur des mysticités énigmatiques, 233. Voyez AMOUR & NUIT. 11. Epoque. Pensées de l'école de Thalès & de celle de Pythagore. Mém. Vol. XXIX. 231. Voyez PYTHAGORE & THALÈS. Pensées d'Ocellus. Ibid. 240 & fuiv. Voy. OCELLUS. Idées des philosophes Grecs qui ont paru admettre l'unité rigoureule du principe universel, 295. Ууу ііј

Manière de raisonner dans l'école d'Elée. Mémoires, Vol. XXIX, 297. Voyez E L É E. Unité de Xénophane. Ibidem, 302. Voyez XÉNOPHANE. Unité de Parménide & de Mélissus, 306. Voyez MÉLISSUS & PAR-MÉNIDE. Infinité mobile, 317. Voyez DÉMOCRITE, HÉRA-CLITE, LEUCIPPE & Matière. 111. Epoque. Sentiment de Socrate. Mémoires, Vol. XXXII, 2 & fuivantes. Voyez SOCRATE. Sentiment de Timée de Locres. Ibid. 10 & fuiv. Voyez TIMÉE de Locres. Sentiment de Platon dans son Timée, 38. Voy. PLATON. Doctrine d'Aristote, 54 & Suiv. Voyez ARISTOTE. Doctrine des Stoiciens sur la nature de Dieu & du Destin, 100. Voy. DESTIN & STOÏ-CIENS. Idées de Straton & d'Épicure, 120 & suiv. Voyez EPICURE & STRATON. Tableau en raccourci de toutes les opinions sur cette question, 128 & suiv.

PRINCIPE (le) matériel est envisagé par Thalès fous la forme d'une onde agitée, & comme une vapeur aquatique. Mém. Vol. XXV, 49.

—Il est vu différenment par fes successeurs. Mém. Vol. XXIX, 233 & 234. Héracline d'Éphòse considérant la fermentation, sait le seu élément de tous les êtres, & les met dans un esfort continuel tendant à la rarésaction ou à la condensation. — Anaximandre considérant l'amas consus des élémens, donne pour principe des

êtres l'infinité de la Nature. & le voit comme un sujet informe. Mém. Vol. XXV, 49; & Mém. Vol. XXIX, 233. Anaximène, son disciple, regarde le cahos comme un air immense doué d'activité. Mém. Vol. XXV, 50. - Anaxagore le regarde comme unamas immense de parties. Mém. Vol. XXIX, 233. Xénophane & Parménide suppriment le témoignage des lens; ils réduilent tout au monde métaphysique, & le perdent dans les chimères du monde intelligible.- Ceux d'Ionie s'enfévelissent dans la matière. — Moschus publie, avant le siége de Troie, la doctrine des atomes. Mém. Vol. XXV, 50.

PRISQUE, citoyen de Byzance. Ses machines.—Il passa au service de Sévère après le siège de Byzance. Mén. Vol. XXIV, 113.

PRIX de l'Académie. Hist. Volumes XXIII, 8; XXV, 1 & 2; XXVII, 3 & 4; XXIX, 30 & 31; XXXI, 2 & 3.

PROBALINTHE, ville fondée par Xuthus. Mémoires, Vol. XXIII,

PROBOLES. Voyez ÉMANA-TIONS.

PROCERES. Voyez Cour.
PROCESSIONS. Voyez ÉMANATIONS.

PROCLUS, philosophe Pythagoricien. Mém. Vol. XXXII, 11. Son sentiment sur les Orphiques. Hist. Vol. XXIII, 26. Il étoit de cette secte. — Proclus veut faire voir, dans son commentaire sur le Tinte, que la doctrine de Platon : est celle des Orphiques. Mém. Vol. XXIII, 263. Il prétend que Pythagore tenoit son système d'un prêtre de Bacchus. Ibidem, 264. Fragment de Proclus sur les révolutions du monde, 265. Sa vie par M. DE BURIGNY.— Ses ouvrages non imprimés, en manuscrit à Hambourg. — M. de Champeaux en remet une copie à M. DE BURIGNY. - Sa vie, écrite par Marin son disciple, & publiée entièrement par Fabricius. — Proclus s'occupa du rétablissement du cuke des Dieux. -- Il étoit originaire de Lycie. Hift. Vol. XXXI, 179 & 149. Sa naissance. - Il alla étudier à Alexandrie, & suivit son maître · à Constantinople. — Il s'applique à la philosophie d'Aristote. Ibid. 140. Son voyage à Athènes. — Syrianus lui explique les mystères Platoniciens. — Il est chéri de Plutarque. — A vingt ans il compose son commentaire sur le Timée. - Proclus est initié aux mystères par la peute fille de Plutarque. — Il succède à Syrianus dans la chaire Platonicienne, 141. Refuse de se marier. — Sa mort. — Márin The fair l'honneur d'une éclipse. — Il est inhumé dans un faubourg d'Athènes. — Sa superstition. —. Il regardoit un philosophe comme le pontife des Dieux de tout l'Univers, & étoit adonné à la teurgie, 1 4 2. Apparitions des Dieux qu'on lui impute, 143. Ses songes prophétiques. — Il écrit contre les Chrétiens. — Ses mœurs, 144. Ses écrits sont en grand nombre.—

Le meisseur est son commentaire fur le Timée, 145. Pourquoi il expose le texte de Timée à la tête de son ouvrage! Mém. Volume XXXII, 11. Son style. — H parle bien de Dieu & de la Providence.—Notice du manuscrit de Hambourg. — Il contient trois ouvrages, dont on n'a que la traduction latine de Morbac, sur la Providence, la liberté & l'origine du mat. — Abrégé dus premier ouvrage. Histoire, Vol. XXXI, 145 & Juiv. Dans le second il prouve que la Providence est supérieure au Destin. Ibid. 151. Dans le troisième il examine le mal physique, 152. M. DE BURIGNY fait présent de ce manuscrit à la bibliothèque du Roi, 153.

PROCOPE, né en Palestine, vivoit à Constantinople. Mém. Volume XXXII, 389. Il est contraire à Paul Diacre, & contemporain desfaits qu'il raconte. Ibidem, 393. Différence entr'eux, 394.

PROCUBITORES. Voyez VE-LITES.

PROCURATORES CASARUM.
Voyer CHEVALIERS.

PRODICUS de Céos, sophiste.—
Ses talens.— Aristophane l'associa
à Socrate dans les Nuées.— Il
boit la ciguë.—Taxe publiquement
ses leçons depuis une drachme
jusqu'à cinquante.— Il est le sujet
du Cratyle de Platon.— Railleries
dont le convre Socrate. Mém.
Vol. XXXII, 208 & 209.

PRODORUS, peintre & graveur.

Mém. Vol. XXXII, 775.

Hist. Vol. XXXI, 115.

PROFESSUS-NIGER. (Ti. Cl.) Son testament. Mémoires, Volume XXIV, 361.

PROMÉTHÉE. En quel temps il a vécu. Mém. Vol. XXXI, 165. De tout ce que la mythologie a débité sur son compte, l'histoire n'en sauroit conclure sinon qu'il sur Roi, maltraité des Scythes & père de Deucalion. Mém. Vol. XXXII, 115. Caverne trouvée dans le Paropamise, prise pour l'antre de Prométhée. Hist. Vol. XXV, 48.

Promontorium magnum. C'est la Chersonèse d'or de Ptolémée. Mém. Vol. XXXII, 608. Elle est appelée aujourd'hui cap de Romania, & connue indubitablement par la position de Zaba & de Thagora. Ibid. 609 & suiv.

PROPORTION dans l'architecture, réglée d'abord à six modules; celle du temple d'Apollon réglée à sept; celle du temple de Diane, à Éphèse, à huit; celle d'Antinoüs & d'Apollon réglée de même. Mém. Vol. XXIV, 497 & 498.

PROSERPINE. Son culte dans une île de l'Océan près de la Grande-Bétagne. Mém, Volume XXIV, 378.

PROSIGNANI. Voyez ANTE-

ΠΡΟΣΩΔΙΑ'. Voyez ACCENS.
PROTAGORAS. Ce qu'il dit d

PROTAGORAS. Ce qu'il dit du dialogue de Platon qui porte son nom. Mém. Vol. XXXII, 139.

Il peut avoir été aux prises avec Socrate. Ibid. 145.

PROTOGÈNE étoit de Rhodes. Mém. Volume XXIII, 156. Ses ouvrages étoient proprement des cours de peinture. Ibid. 326. Il fut dans l'indigence au commencement de sa carrière.—Sa constance au travail. — Sa tranquillité pendant le siège de Rhodes. Mém. Vol. XXV, 223 & 287. Il joint la sculpture à la peinture. — Il survit à Alexandre le Grand. — En quel temps il a vécu. Ibid. 283 & 287.

PROTOTYPES. Voyez ENRÔ-LEMENT.

PROTYPE. Voyez PLASTIQUE. PROVIDENCE (la) est admise par les Philosophes Indiens. Mém. Vol. XXXI, 263. Voy. Indiens. Elle est une partie de l'ancienne tradition du genre humain. Ibid. 263. Elle étoit professée par tous les théologiens & les législateurs, & est répandue dans tout le genre humain, 264. Les Perses lui donnent le nom de Fortune, 256; mais ce nom ne désigne que l'influence de la Providence, 265. Ce nom, & celui de Destin, sont incompatibles avec l'idée de Povidence dans la doctrine de Pythagore, ainsi que dans celle de plusieurs autres philosophes, 266. Epicure est le premier qui ait combattu publiquement le dogme de la Providence. — Aristote est accusé de la même erreur, mais cette accusation ne se trouve point fondée dans ses ouvrages, 268 6 269. La Providence est admise par Pythagore & par Ocellus. Mém. Volume XXXI, 269 & 270. Les philosophes de l'Inde croient aussi que Dieu agit par le ministère de quelque Intelligence. Ibidem, 271. Voyez INTELLIGENCE. Le nom de Providence convenoit à l'ame du monde, suivant les Stoïciens. Mémoires, Vol. XXXII, 105. Questions de Proclus sur la Providence. Histoire, Volume XXXI, 146 & suiv.

PRUDENCE. Explication de deux de ses vers qui regardent la pierre de la mère des Dieux. Mém. Vol. XXIII, 222.

PSALMODI étoit, en 815, une île, & est actuellement à deux lieues de la mer. Hift. Vol. XXV, 68. Il y a un monastère fondé par Corbilla ou Corbilien. Hift. Vol. XXIX, 302. En quel temps. — Il fut ravagé par les Sarafins, & rétabli par S.' Benoît. — L'île tire son nom d'une psalmodie perpétuelle établie dans ce monastère. Ibid. 303. Elle est appelée laus perennis par Gregoire de Tours, & devoit son origine à Alexandre, moine Syrien, instituteur des Acoémètes, 304. Temps de la mort de Corbilien, 306. Sa famille. — Elventunirus fut son fuccesseur. — Il est oublié dans le catalogue des abbés de Psalmodi, 307.

Psamméticus. En quel temps commence son règne. — Il ouvre le premier aux étrangers les ports d'Égypte, & donne des établissemens aux Cariens & aux Tome XXXIII.

Ioniens. Mém. Volume XXXI, 192; & Mém. Volume XXIII, 298.

PSEAUMES (les) ne sont pas tous composés par David. — Quelques-uns furent composés pendant la captivité. — Ils forment la plus belle poesse lyrique. Hist. Volume XXIII, 106.

PSITACÈNE. Voyez ACCHAD. PSYCHAGOGUES, prêtres des morts. Mém. Vol. XXIII, 179. PTÉRON. Ce que c'est. Mém.

Vol. XXVI, 325.

Prolémaï de reçoit une colonie Romaine. Hist. Volume XXIII, 169.

PTOLÉMAÏS, Hernii. Sa position tombe dans le voisinage de Girgé.

— C'étoit la principale ville de l'Égypte supérieure. Hist. Volume XXIX, 255 & 256.

Proléměe. En quel temps il vivoit. Mémoires, Vol. XXIII, 51. C'est le cosmographe le plus distingué de l'antiquité. Histoire, Volumes XXIX, 250; &XXXI, 264. Il compose ses ouvrages en Egypte. Hift. Vol. XXIX, 250; & Mémoires, Vol. XXIV, 518. Quelle est son autorité dans la détermination des peuples & des villes. Hift. Volume XXXI, 264 U suiv. Désordre des positions qu'il donne. Ibidem, 233, 234, 235 & 258. Erreurs connues par Mercator & Bestius, 266. Avantages qu'on peut tirer de sa géographie. — Il déplace les Redones, les Abrincatui, les Turones & les Meldi, 267, 268 273. Il présente les objets dans Zzz

un grand désordre. Histoire, Vol. XXVII, 100. Il attribue au Jaxarte ce qui ne convient qu'au Tanaïs, & fuit les fausses relations des historiens d'Alexandre. Hist. Volume XXV, 53. Il place mal Samarkand ou Maracanda, en faisant usage des distances itinéraires. Mem. Vol. XXXII, 581. Ptolémée est surprenant dans ce qu'il dit de la Sérique. Ibid. 573 576. Il est ché par les astronomes Orientaux, 578. Le défaut qui règne dans ses positions provient des fausses estimations des distances itinéraires, & de l'évaluation de la durée des plus longs jours, 581 & 582; & Mémoires, Volume XXVI, 111. Son vice dominant est de pousser les lieux en avant. Mem. Volume XXXII, 592; & Mém. Vol. XXVI, 68 71. Il n'a nulle conformité avec ce que l'on connoît au-delà du Gange; s'il est instruit sur la Sérique, c'est qu'elle servoit de passage & d'entrepôt pour le commerce éloigné. Mémoires, Volume XXXII, 599. S'il est exact quelque part, c'est en Egypte. Mém. Vol. XXIX, 254. Erreur qu'il commet sur la latitude d'Alexandrie. Ibid. 250; & Mém. Volume XXVI, 102 & 103. Il étoit cependant savant en mathématique. Ibid. 111. Son erreur fur la latitude de Syéné, 102. Il prend mal l'obliquité de l'écliptique. — Ses calculs sont suivis par les Géographes jusqu'à la fin du dernier siècle, 103. Il estime le degré cinq cents stades. Mém.

Vol. XXVIII, 250. Il est moins exact que Pline & Strabon dans ses distances. Mém. Vol. XXVI. 111. On met en problème s'il ne feroit pas plus avantageux d'être privé de la géographie. — Il est acculé de donner les propres hypothèles. Ibid. 102. Ptolémée ne paroît pas avoir connu la continuité de la mer Atlantique & de la mer orientale. — Les Grecs & les Arabes n'étudient la géographie que dans les écrits, & perdent l'idée de la route des Indes. Mém. Volume XXVIII, 317. Son Canon astronomique est inviolable pour la durée des grands intervalles. - Il n'est pas de même poids pour la durée des règnes. Les différentes éditions ont fouffert plusieurs variations, reconnues par Pétau & Scaliger. -La date des observations célestes n'est constante que pour l'ère de Nabonassar. Mém. Vol. XXIII. 50. On lui attribue la réduction du Canon astronomique. Ibid. 51. Ce canon embarrasse les plus habiles. – II est expliqué par M. l'abbé FÉNEL. — Ulage de Ptolémée pour dater les observations. Mém. Vol. XXIV, 100 & 101.

PTOLÉMÉE, fils de Mannée. Ses possessions dans la Célésyrie. — Lyfanias son fils lui succède. — Il est accusé par Cléopaire de favoriser les Parthes; Antoine le fait mourir. Mém. Vol. XXXII,

701 グ702.

Prolémée - Aulères dispute le prix de la flûte. Histoire, Vol.

XXIX, 161.

Prolémée-Philadelphe. Commencement de son règne. Mém. Vol. XXXI, 204. Fête qu'il donne à Alexandrie à son avènement. - L'objet de cette fête est de rendre les honneurs divins à son père dès son vivant. - Il succède au trône au lieu de fon frère. Hift. Vol. XXXI, 99. Il établit le commerce entre l'Inde & l'Egypte, & joint les deux mers par le canal commencé par Nécos. — Position de ce canal. — II bâtit Bérénice, sur la frontière de l'Ethiopie; des hôtelleries sur les routes; deux flottes, l'une sur la mer Rouge, l'autre sur la Méditerranée. Mémoires, Vol. XXXI, 204 & 205.

Puellæ Faustinianæ. Voyez Camée.

Pujols. Voyez Ausonne.

Puits (le') d'Agar fut découvert miraculeusement. — C'étoit le séjour d'Ismaël.-Il devient l'objet de vénération des peuples, & est connu sous le nom de Zemzem. Mém Vol. XXXII, 406 & suiv. Voy. GIORANIDES & ISMAÈL. Pulleiar. Voy. Lingam.

PUNICUM, PINCUM ou PINGUS. Sa position. Mém. Vol. XXVIII, 435.

Pur ou Bur, signifie en Indien, une ville. Mém. Vol. XXXI, 162.
Purification. Différence entre celle des Manichéens & celle des Catholiques. Mém. Vol. XXXI, 461. Énormité de la différence de ces hypothèses. — L'état de purification, selon Manès, dure jusqu'à la consoumation des siè-

cles; alors la matière réduite en cendres, sera reléguée dans les ténèbres, & les ames seront de purs esprits. — Questions difficiles sur ce point. Ibid. 462.

Puy en Vélai. (le ) Ses antiquités. M. l'abbé LEBEUF observe que la tour de Polignac n'a pas plus de quatre cents ans; que c'étoit un donjon du château; qu'il n'y a jamais eu d'inscription sur cette tour; que l'inscription dont Gruter fait mention, est mal copiée; qu'elle est à un ancient cellier du château. — Description de cette inscription. Histoire, Vol. XXV, 143. Le nom de Polignac ne vient point d'Apollon, mais de Podemniacum, en changeant l'm en l. — Voyez Podium. — M. l'abbé LEBEUF trouve la tête d'Apollon dans des broussailles, & pente qu'elle a été tirée de Ruessie. Ibid. 144. Voyez RUESSIO. Le Puy fondé des débris de Ruessio, vers le v 1.º siècle; preuves qu'en donné M. l'abbé LEBEUF. - S. Évode ou Vozy son premier Evêque, 145 & 146. Ses églises ont sept à huit cents ans d'antiquité. - Elles sont bâties de fragmens de statues & d'inscriptions dont on ne peut faire ulage.—M.l'abbé LEBEUF en rapporte une qui regardé un Gaulois devenu Romain, 148. Son nom est Donnobrisus. — II n'a de Romain que la terminaison. - La liaison des lettres fait voir qu'elle n'est pas des premiers siècles.—Figures de marbre blanc à l'église de Saint-Jean, 149. Zzzij

PYGMÉES d'Hérodote (les) sont les Masimbas. Mémoires, Vol. XXVIII, 305 & suiv. Voyez MASIMBAS.

PYLADE, excellent Pantomime. Hift. Vol. XXIII, 155.

PYLEMÈNES. Voya PAPHLA-GONIE.

Priorus. Voyez GolfE Persique.

PYRAME, fleuve de Cilicie. Sesfources, fon cours.—Il est appelé Dgihon par les Arabes. Mém.

Vol. XXXII, 709.

PYRAMIDE. Examen de la grande pyramide d'Égypte par M. FRÉRET.-Sa mesure donnée par Hérodote, par Greaves, par Diodore, &c. Mém. Vol. XXIV, 458, 460 & 461. Établissement de distérentes coudées sur la distérence des mesures de cette pyramide. Ibid. 503.

Pyroïs ou HERCULE ou MARS, troisième planète. Mém. Volume XXXII, 77. Terme de sa ré-

velution. Ibid. 91.

PYRRHON voyage aux Indes, pour conférer avec les Brachmanes. Mém. Vol. XXXI, 91. Il doute de sa propre existence. Mém. Vol. XXXII, 135.

PYTHAGORE. Le temps de sa naissance & de sa mort est peucerain. — Ses contemporains. Mémoires, Vol. XXIX, 241 & 242; & Mémoires, Volume XXXI, 89. Difficulté qu'on fait sur sa naissance. Mém. Volume XXVII, 286. Les Anciens le font disciple de Zoroastre — Il va en Égypte avec des leures de

Polycrate.—It y est fait prisonnier par Cambyse. *Ibid*. 285 & 286. Est envoyé à Babylone, 204-Reste en Egypte & en Asie l'espace de quarante ans. Mém. Vol. XXIX, 231. Il fait connoillance avec Nazaratos, Zabratos & Zaratos. Mém. Vol. XXVII, 204, 285 & 350. Rapporte dans la patrie l'œuf mystique. Mém. Vol. XXIX, 231. Difficultés sur ce voyage. *Mém. Vol*. XXVII, 286. M. l'abbé Foucher remarque qu'il seroit déraisonnable de le nier, sous prétexte d'embarras chronologiques; que sa philosophie a une teinture de celle de Perie & des Indes. — Il conjecture que ceux qui le font difciple de Zaratos, n'ont peut-être voulu que lui donner un maître digne de lui. Ibid. 287. Il fe fait circoncire, pour être admis aux mystères d'Iss, 210. N'est point l'inventeur des dogmes qu'il a enseignés. Mém. Vol. XXXI, 90 & 91. Avoit puilé sa morale chez les Indiens. Ibidem, 187, 216 & 265. Appelle Dieu la lumière & la vérité, 220 & 224. S'abstient d'œufs, à cause de l'œuf mystique, 239. Croit le monde sphérique, 243. Enfeigne que chaque aftre forme un monde, 248. Donne quatre recteurs au monde; Dieu, le destin, notre choix & la fortune, 265. Donne le nom de nombre aux Intelligences, 279. Est pris lui-même par les Italiens pour un bon Génie, pour un habitant de la Lune, pour un Dieu de

PΥ

l'Olympe. Mém. Volume XXXI, 288. Il pratiquoit la médecine. - Il guérissoit par enchantement, & il y joignoit la musique, si le mal étoit dans l'imagination. Ibid. 297 & 298. Sa doctrine est remplie de mystagogies & de symboles. Mém. Vol. XXIII, 260. Pythagore s'exprimoit par fymboles devant le vulgaire. — Il défendoit de communiques au peuple ce qu'il enseignoit en particulier. — Ses disciples violateurs du secret sont ignominieusement chassés & oubliés comme morts. Mém. Vol. XXXI, 129. Quelques - uns tourmentés par des tyrans, se coupent la langue pour ne point trahir le secret. Ibidem, 130. Pythagore conserva le polythéisine. Mén:. Vol. XXIII, 268 & 269. Il place le Soleil au centre du monde, les couches élémentaires & la matière céleste comme l'avoit arrangé Thalès. — Il s'attache au monde sublunaire. Mém. Vol. XXIX, 232. Son goût pour l'enthousiasine. Ibid. 231 & 234. Ses idées sur la Divinité. — Comment il exprime l'unité de Dieu. — Il veut qu'il soit dans le monde comme l'ame dansle corps humain, 235 6236. Il est le premier qui ait appelé le monde moques, 23.5. Comment on l'appeloit auparavant. -Il remplit les sphères de Dieux Subalternes, 236. Selon lui, Dieu est la Nature, 236 & 237. Sa doctrine est le résultat de celle des Orientaux. — Ses disciples ne voient dans la masse universelle

que le cahos primitif. - Ils se représentent la partie animée sous l'image du feu. - Où le placent-ils! — Ils forment la Divinité de la quintessence du cahos, 237. Ils donnent l'éternité au monde, pour surmonter la difficulté du passage de l'état désordonné à l'état ordonné. Leurs idées s'accordent avec la dualité. - Pythagore voit dans la Nature que tout étoit un & plusieurs, comme dans les nombres. — Il présente le monde avec l'appareil des mathématiques. -Chaque nombre a des propriétés mystiques, 238. Celui de dix est la perfection, 239. Ce que c'est que la monade, 238 & 239. — Ce que c'est que la dyade. Mém. Vol. XXVII, 3:77. Le monde ou le un fini, mâle; la dyade infinie, femelle. — M. l'abbé LE BATTEUX conclut que Pythagore admettoit les principes contraires. Mém. Vol. XXIX. 239; & Mém. Vol. XXVII. 167. Ces principes de monade & de dyade le font passer pour Manicheen. Ibid. 286. M. l'abbé FOUCHER pense que la dyade est la seconde Intelligence ou l'ame du monde. — Les oracles lui semblent favoriser cette interprétation, 377. Pythagore emprunte des Egyptiens l'idée de la métempsycose. Mémoires, Vol. XXIV, 396; Mém. Vol. XXIII, 260. Ce qu'il pensoit de la descente des ames. Mém. Volume XXXII, 135. Il parvient à connoître les proportions harmoniques par le son des marteaux Zzz iji

des forgerons. — Ses disciples appliquent cette découverte au système du monde. Mém. Vol. XXXII, 23. Il avoit fait l'estimation de la taille d'Hercule par la mesure du stade olympique. — On ignore la proportion qu'il avoit trouvée. — Ses preuves plus subtiles que solides. Mém. Vol.

XXIV, 497.

PYTHAGORICIENS (les) joignoient les dogmes Egyptiens & Chaldéens à l'ancienne doctrine de Pythagore. Mem. Vol. XXIII, 210. Leur ains ipa est une des causes qui accélèrent leur décadence. Mém. Volume XXXII, 141. Leurs idées sur la Divinité & la mauère, conçues comme un. Ibid. 130. Quelquesuns donnoient à la matière des sensations sourdes, 132. Leurs idées sur la descente des ames. 135. Us prennent le nombre vingt - sept pour la progression harmonique de l'ame du monde. - Railonnemens qu'ils formoient enfuite fur les sons graves & aigus, pour expliquer la lenteur & la vîtelle du mouvement, 24. Ils composoient de ces sons la musique céleste. — Ils enseignoient que l'ame humaine ne pouvoit jouir de cette musique que dégagée des organes mortels, 25. Cicéron trouvoit là - dedans du mystérieux. — Aristote s'en mocquoit, 26. Les Pythagoriciens aimoient à procéder par le nombre quatre, 42. Ils cachoient leurs sentimens sous les nombres & les symboles, 55. Leur école étoit

une société suspecte au gouvernement. Mem. Volume XXIII. 261. Elle fut détruite dans une sédition des Crotoniates. Ibidem, 260. Ceux qui se réfugièrent en Grèce, s'attachèrent, pour être tolérés, à une religion établie, dont la doctrine fût secrette. -Ils embrassent celle de Bacchus. Ils assujentissent leurs parfaits à ne vivre que de fruits & de plantes, & à s'abstenir de sacrifices sanglans, 261. Devenus Bachiques, ils donnèrent l'origine de leur nouvelle religion à Orphée. -Ils publièrent plusieurs ouvrages fous fon nom, 262.

Pythiens. (jeux) Les prix de ces jeux établis par les Amphictyons. — En quel temps! — La course sur réservée aux enfans. Mém. Vol. XXIV, 567.

PYTHIS fait le char de marbre du tombeau de Mausole. Mém. Vol.

XXVI, 325.

PYTHO ou DELPHES, célèbre par son oracle & le Conseil des Amphictyons. Mémoires, Vol. XXVIII, 213.

PYTHODICUS, Peintre & Graveur. Mém. Vol. XXXII, 775.

Py Thodoris, fille de Pythodorus de Tralles, épouse de Polémon, roi de Pont. — Elle prend le gouvernement après la mort de son mari. Mém. Volume XXIV, 69. Elle épouse Archélais, roi de Cappadoce. Ibidem, 72. Elle va dans ses États. — Après sa mort, elle retourne dans les siens, 70. Elle donne le nom de Sebaste à la ville de Cabires,

où elle résidoit. — Détail des contrées qu'elle possédoit dans le Pont. Mémoires, Volume XXIV, 72. Elle n'a point régné dans le Bosphore. Ibidem, 73 & 76. Observations de M. l'abbé Belley sur ses médailles, 67. Il fait voir que son ère doit se compter quarante-lept ans avant l'ère Chrétienne, & que le P. Souciet s'est trompé dans l'explication des types, 71.

PYTHODORUS, citoyen de Tralles, célèbre par ses richesses. — Il étoit père de Pythodoris. Mem.

Vol. XXIV, 69.

PYTHON, prêtre de Thémis, combat contre A pollon. Hift. Vol. XXIII, 23.

Luadrans. Voy. Assarion. QUADRIGA fictilis Veiorum, l'une des choses d'où dépendoit la confervation de l'empire Romain. Explication de ces mots. Mém. Vol. XXIII, 231.

QUARIATES & ADUNICATES. Leur posuion. Hist. Vol. XXVII,

132.

- QUENTORIC, port à l'embouchure de la Canche. — Il ne subsiste plus. - On y battoit monnoie. Mém. Vol. XXXII, 788.
- QUESTEURS, dépositaires des enleignes. — Ils les faisoient porter au rendez-vous des troupes. Mém. Vol. XXXII, 337 & 339.

QUINAIRE. Sa valeur. Mém. Vol.

XXVIII, 649.

QUINDA, ancien château où les Macédoniens avoient déposé leur trésor. — Sa position. Mém. Vol. XXXII, 719.

QUINDÉCEMVIRS, chargés par Auguste de faire de leur propre main une copie des vers Sibylfins. — On croit qu'elle étoit écrite sur du papier d'Egypte. Mém. Vol. XXIII,198. Voy. DUUMVIRI. Ils avoient la direction des jeux séculaires. — Ils jugeoient sur les adoptions, & punissoient l'incette. Hift. Vol. XXXI,

Quinte-Curce. Son exagération dans la destruction de Perlépolis. Hift. Vol. XXIX, 121. Il ne fait que répéter ce que les historiens avoient dit avant lui. — Il prend le Jaxarte pour le Tanaïs. Hift. Vol. XXV, 49. Son erreur fur le pays des Amazones. — II confond sans cesse la mer Caspienne & le Pont-Euxin. Ibid. 51.

QUINTILES, deux frères comus sous ce nom.—Ils étoient ennemis d'Hérode-Atticus. — Ils étoient illustres par leur liaison. *Mém.* Vol. XXX, 17.

QUINTILIUS. Voyez CLAUDE le Gothique.

QUIPOS, franges qui tenoient lieu de livres aux Péruviens. Mém. Vol. XXIV, 427.

QUIRINA, tribu de Cures, ville des Sabins. — Quand fut - elle établie! - Elle est une des dernières instituées avec la Véline. — Plusieurs villes de différentes provinces lui étoient attachées. Hift. Yol. XXVII, 173.

QUIRINI, (le Cardinal) évêque de Brescia, Bibliothécaire du Vatican, Honoraire-Etranger. Hift. Vol. XXIII, 14. Sa mort. Hift. Vol. XXVII, 4 & 227. Son éloge.—Sa naissance.—Sa famille. Ses études. Ibid. 215. Il se fait Bénédictin du mont Cassin.— Ses liaisons avec les grands hommes, 216 & 217. Il connoît Newton à Florence, & le Père Monfaucon. — Il est chargé d'enseigner la Théologie, 217. Il fait connoissance avec l'abbé de Polignac & le cardinal Pas-Lonéi.—Il voyage en Angleterre. - Il voit à Londres le dépouillement de Marlborough dans le Parlement, 218. Son voyage en France. — Il loge à l'abbaye de Saint - Germain. — Ouvrages qu'on y travailloit pour-lors, 2 1 9. Il connoît M. d'Aguesseau. — Il est présenté à Louis XIV. — Ses relations avec le duc d'Orléans.— Il est chargé d'écrire les annales des Bénédictins d'Italie. — Il va à Rome, 220. Il s'attache à Prosper Lambertini. — II pré-Lente au pape son Office quadragésunal des Grecs. — Il est fait archevêque de Corfou. - Il est chéri des Catholiques & des Grecs schismatiques, 221. Il y compose son Histoire de Corfou. — Il relève une méprise de Newton, & fait voir que la princesse Nausicaa ne tient point une sphère, mais une balle à jouer. — Dédie son  $E_{n-}$ chiridion gracorum à Benoît XIII. - Est fait évêque de Bresse & cardinal. — Ce que lui dit le Pape lorsqu'il se préparoit à le remercier, 222. Séminaires & monaftères qu'il édifie. - Eglises & missions qu'il entretient. — Son attachement à l'église de Bresse, 223 & 224. Il s'oppose à la construction d'un théâtre. — II élève une statue de marbre à Benoît XIII. - Il est fait Bibliothécaire du Vatican & y joint sa bibliothèque, 225. Son zèle pour les pauvres, 223 & 225. Il refuse l'évêché de Padoue, 225. Liste de ses principaux ouvrages. — II Est reçu Académicien-Honoraire-Etrangeren 1743, p. 226. Autres A cadémies dont il fut. — Ses procédés avec les hétérodoxes, 227.

## R

RABAN-MAUR, archevêque de Mayence, préside au conoile de cette ville. Mém. Vol. XXIV, 665.

RACCA. Sa latitude. — Albategni y dresse sables astronomiques. — Plusieurs l'appellent Arade. — Sa distance de Diarbékir. Hist.

Vd. XXVII, 106.

RACINE, (Louis) Pensionnaire-Vétéran en 1719. Hist. Volume XXIII, 12. Mort en 1763. Histoire, Volume.XXXI, 4 & 3 6 6. Son éloge par M. L.B. BEAU. — Sa naissance. Ibidem, 3 5 8 & suiv. Sa famille. — Ses études. — Il étudie en Droit & se fait recevoir Avocat. — Il se recire chez les Pères de l'Oratoire, & y compose son poème de la Grâce, 359. Ses liaisons avec M. d'Aguesseau.

M. d'Aguesseau. — Il est reçu à l'Académie. Hift. Vol. XXXI, 360. M. le cardinal DE FLEURY le fait Inspecteur général des fermes en Provence.—Il répond mal à l'attente des dames de Provence. Ibid. 3 61. Est reçu Maître particulier des eaux & forêts du duché de Valois. — Il compose son poëme de la Religion - Eloge de ce poëme, 3 62. Son amitié pour le poëte Rousseau. - Académies auxquelles il fut appelé, 363. Son mariage. — Ses Remarques sur les tragédies de son père. — Sa traduction du Paradis perdu de Milton, 364. Son fils périt à Cadiz par le tremblement de Lisbonne, 365. Son Abrégé du projet d'une histoire générale de la poëse, 85 & suiv. Eclaircissement d'un passage de la poëtique d'Aristore sur le style des poëres. Hift. Vol. XXV, 54.

RADULFE, comte de Nisines & d'Uzès. — Sa prise de possession de ces deux villes. — En quel temps il succède au comte Ansemond. Hist. Vol. XXIX, 300

J. 301.

RAï. C'étoit anciennement Rages ou Ragea de Médie; Arsacia, sous les rois Parthes. Hist. Vol.

XXXI, 217.

RAIMOND de Baux fait société avec Arnaut de Cervole à la tête des Routiers. — Il vouloir se venger du roi de Naples. Hist. Vol. XXV, 155. Il est condamné comme criminel de lèse-majesté, & est rétabli. Ibid. 157.

RAM ou RAMA, quatrième ma-Tome XXXIII. nifestation de Wischnou. — Nom fameux chez les Indiens. — C'est un Dieu tutésaire de la Perse. — Les Indiens peuvent avoir caché sous ce nom l'allégorie de quesque doctrine. Mém. Volume XXXI, 199 & 256.

RAMBAUT de Vaquéiras, poëte provençal. — En quel temps il meurt. - Sa pièce en trois langues, intitulée Descort. Mémoires, Vol. XXIV, 672 & suiv. Autre pièce, où il parle en provençal à une dame qui répond en Génois. Ibid. 677.

RAOUL, abbé de Saint-Vaast, est trompé par les Normands. — Il les poursuit. *Mém. Vol.* XXIV, 723. Sa mort. — Erreur du Gallia Christiana à son sujet. *Ibid.* 725.

RAPHAÊL, prince des peintres modernes. Son tableau de l'école d'Athènes. — Inite la nôce Aldobrandine. Mém. Volume XXIII, 328. Il n'a réussi dans les arabesques qu'autant qu'il les a bien imitées. Ibid. 330.

RAPHAEL, MICHEL, GABRIEL, noms que les Perses donnoient à des Intelligences. — Les Juiss les ont reçus d'eux. Mém. Volume XXXI, 273. Michel, génie tutélaire des Hébreux.—Gabriel, génie tutélaire des Perses. Ibid. 291.

RAPIN. (le P.) Censure qu'il fait du portrait de Sempronia dans Salluste. Hist. Vol. XXIX, 186. Éloge qu'il fait de Mariana. Ibid. 189. Il oublie M. de Thou dans la liste des modernes qui ont écrit l'histoire, 190.

Aaaa

RAPTA, Emporium de la côte Azania, aujourd'hui Ajan, tire fon nom des barques unies par des coutures. — Opinion de Samfon fur la position de cepte ville. — Détermination de M. D'ANVILLE. — Sa distance du cap Aromata promontorium, qui est aujourd'hui Guardasui. Mém. Volume XXX, 87. Erreur de Ptolémée sur la position de ce cap. Ibid. 88.

RAS-EL-EMF ou cap du Nez. Sa latitude. Hist. Volume XXIX,

259 & 260.

RATIARIA. Sa polition à Artzar. Mém. Vol. XXVIII, 442.

RATIMBURGES. Voy. COUR.
RATUMAGUS. Voyez VEL10CASSES.

REDONES, peuples Armoriques dans César. Leur position. — Condate, leur capitale, prend le nom de son peuple; c'est Rennes. Histoire, Vol. XXXI, 267 & 268.

RÉFÉRENDAIRES. Voyez CONSEIL & TRÉSOR des Chartres.

RÉGHÉBIL. Voyez NIGER.

RÉGINON, auteur des Annales de Metz. Mém. Vol. XXIV, 746.

REGION (la) fublunaire contient le feu, l'air, l'eau, la terre & les animaux qui n'ont qu'une durée passagère. Mém. Vol. XXXII, 79.

REGNUM. Ce mot étoit proscrit à Rome, & inconnu au temps de Macrin. Mém. Volume XXVII, 517. Il est employé deux fois par Tacite pour caractériser la tyrannie. Ibid. 518. Stace est le premier auteur qui donne le nom de Roi à l'Empereur par june adulation réfléchie, 519. Martial traite de ce nom Domitien comme tyran. — Depuis Stace jusqu'au I v. fiècle ce nom est employé désavantageusement, 5 2 0. Les Grecs en usent avec plus de flatterie, mais ils étoient façonnés au gouvernement monarchique. -Dion ne parle point de l'Empereur avec le mot Basileus, 521. Dioclétien prend le diadème sans prendre le titre de Rex. — Les Empereurs de Constantinople souffrent qu'on le leur donne, mais ne le prennent pas, 528.

REIMS. On y bat monnoie sous Charles-le-Chauve. Man. Vol.

XXXII, 788.

REINE des sacrifices à Athènes. Hist. Vol. XXIII, 55. Ce nure passe à la semme de l'Archente après l'expussion des Rois.—Elle reçoit le serment des Prêtresses. Ibid. 59.

REINÉSIUS, critique exact. Son opinion sur la pierre de la mère des Dieux. — Son erreur. Mémoires, Vol. XXIII, 217 & 218.

RÉLAND (Hadrien) est trompé par les dessins des médailles d'Antigonus, roi de Judée. Mm.

Vol. XXIV, 50.

RELIGION (la) passe d'Égypte en Assyrie. Histoire, Vol. XXXI, 110. Point de religion qui ne se propose une plus parsaite observation de la morale. Mém. Vol. XXIII, 254. Les religions anciennes sont très-difficiles à démêter. Mém. Vol. XXIV, 389.

On trouve, chez les anciens peuples, des traces de l'ancienne religion, qui prouvent que leurs pères avoient une même religion. .- On ne peut fixer les temps où .elle s'altéra. Mém. Volume XXV, 106. Celle des Grecs & des .Romains peu éclairée. — Celle des peuples barbares encore plus difficile. Mémoires, Vol. XXIV, 389. Opinions des Grecs & des Romains sur les religions étrangères. Ibid. 391 & 408. Quelles · font· les religions exclusives, & pourquoi proscrites! 391. Progrès de la religion Egyptienne ·arrêté par A grippa, 302 & 304.

RELIGION de Samothrace. Voyez
CABIRES.

RELIGION des Gaulois. Changement que les Romains y firent.

Mém. Vol. XXIV, 345. Leur
premier dogme étoit la destruction
du monde. Ibidem, 346. Leur
religion leur inspiron une extrême
férocité, 375. Moyens dont
se servirent les Romains pour
changer leurs dogmes, 376 &
fuiv. Voyez GAULOIS.

RELIGION des Grecs. Réflexions de M. FRÉRET sur la nature de la religion des Grecs. Hist. Volume XXIII, 17. Évhémère réduit les Dieux au rang des héros & des héros au rang des hommes, & sappe la religion par cette hypothèse. — Presque tous les Mythologistes le suivent. — Cette réduction, du naturel au menveilleux, n'est pas la seule cles de la mythologie grecque. — Suivant Strabon, les séctions des

Grecs avoient rapport à la physique générale, à la métaphysique, & conservoient les traces des premières traditions. Ibid. 18. Les fictions mystagogiques & philo-10phiques ne peuvent fournir que des images aux poëtes; celles qui étoient appuyées sur les traditions peuvent être liées avec les faits postérieurs, 18 6 19. Le polytheisme des Grecs n'est connu, selon Hérodote, que depuis l'arrivée des colonies orientales, 20 & 25. Ce polythéilme étoit tolérant, & permettoit l'introduction des cultes étrangers, 19. Moyens par lesquels ces cultes s'introduisirent. — Le système de la religion changea plusieurs fois. - La théogonie d'Hésiode & les poëmes d'Homère contiennent l'histoire de tous ces changemens, & sont la source de toutes les opinions théologiques qui les ont suivis, 20, 22 & 25. La Grèce prenant la forme de corps politiques, fait des assemblées où la religion fut un des principaux objets, 25. Trois divinités, Bacchus, Hercule & Pan, venant d'Egypte, étoient adorés en Grèce. — Leur culte ne s'établit pas dans un même temps. — Les diverses époques de leur introduction furent prises dans la fuite pour celle de la naifsance de chaque divinité, 22. La légende de ces Dieux est en partie l'histoire défigurée de leur établissement, & la peinture allégorique des obstacles que leurs ministres éprouvèrent d'abord, 23. La religion des Grecs se Aaaa ij

- réduit à trois points; 1.° un fond théologique, qui renferme une espèce de système sur l'origine du monde; 2.° l'histoire de l'établissement des Dieux en Grèce; 3.° La description allégorique des arts utiles, portés en Grèce par les ministres du nouveau culte. Hist. Volume XXIII, 23 & 43. Cette religion n'étoit point un système, c'étoit un alliage de diverses religions transplantées par des colonies de marchands, de pirates, &c. qui n'avoient que des idées confuses de la religion de leur pays. Ibid. 24 & 43. Les Prêtres ne formoient point de corps, pas même de liaison entre les ministres des différens temples de la même divinité. — Point d'écrits sur la religion, si ce n'est des hymnes supposés, attribués à Orphée, &c. 24 & 25. Les traditions rapprochées & comparées entr'elles, joignent la découverte des arts avec la naissance des différentes divinités, d'où l'idolâtrie & les arts se sont introduits en même temps en Grèce. — Ces établissemens s'éloignent peu de l'ordre chronologique dans lequel les colonies orientales vinrent s'établir en Grèce, 43. Ils se rapportent encore à l'invasion de l'Egypte par les Pasteurs, & aux expéditions de Sélostris, 44. On néglige les anciennes divinités. — Le culte se tourne particulièrement au culte de Jupiter & des nouveaux Dieux, 45. Les faits de la mythologie supposés réels dans la religion, 50.

RENAUDOT (M. l'abbé) traduit les attestations des églises Cophtes. — Fait voir que la langue cophte vient de l'ancien Égyptien, & approuve la Grammaire du P. Bonjour. Mém. Volume XXXII, 214 & 215.

RESCRIPTA PRINCIPUM.

Voyez CONSEIL.

RESEN, ville bâtie en Assyrie par Nimrod. Mém. Volume XXVII, 55. Ce nom est commun à plusieurs villes.—Celle-ci est celle que Xénophon appelle Larisse.— Sa description par Xénophon. Ibid. 58. Pourquoi elle est appelée grande ville dans l'Écriture! — Ce que signifie son nom, 59.

RESNEL, (Jean-François DU) abbé de Sept-Fontaines, de l'Académie Françoise, Associé en 1733. Hift. Vol. XXIII, 12. Sa mort en 1761. Hist. Volume XXXI, 3 & 330. Son éloge par M. LE BEAU. - Sa famille. - Ses études. - Il régente les humanités & la philosophie à Boulogne. Ibid. 325. L'évêque de Boulogne lui donne un canonicat de sa cathédrale, & il le permutte avec un de Saint-Jacques-del'hôpital. — Il est admis chez M. F le duc d'Orléans. — Il fait le panégyrique de S.' Louis, à l'A cadémie Françoise, & l'oraison funèbre du maréchal de Barwic, 326. Sa traduction de l'Essai sur la critique, de Pope. — Celle de l'Essai sur l'homme. — Querelle que lui attirèrent ces traductions, 327 & 328. Est reçu à l'Académie. — Il s'étoit chargé de la

eorrespondance de l'Académie avec celle des Sciences.—Obtient de Mr. le duc d'Orléans l'abbaye de Sept-Fontaines. Histoire, Vol. XXXI, 328. Il entre à l'Académie Françoise, & fournit plusieurs articles de Botanique à la nouvelle édition du Dictionnaire.

Il est repris comme Censeur.—
Il travaille au Journal des Savans.—
Son caractère. Ibid. 329 & Suiv.

RESTITUTION. Voyez MÉ-DAILLES.

REVENUS publics de la république Romaine. — La taxe par tête; la dixme des terres publiques, decumanæ; les droits sur le bétail, scriptura; les droits sur les marchandises, portorium: tout cela étoit donné à serme par les Censeurs. — Les baux étoient de cinq ans, intervalle ordinaire de deux Censures. — La première sorte de serme étoit appelée vestigalia; la seconde, ultro tributa. — Les Sénateurs n'entroient point dans ces entreprises. Mémoires, Volume XXVIII, 39 & 40.

REX SACRIFICULUS (le) des Romains comparé à l'Archonteroi des Athéniens. Histoire, Vol. XXXI, 52 & 53.

RHACOTIS. Voyez ALEXAN-

RHAROS, nom du père de Triptolème. — Le premier grain fut ensemencé dans son champ. — On en sait des gâteaux qu'on offre sur les autels. — Son nom demeure au champ appelé Rharia. Mémoires, Volume XXXI, 172 — 173.

R'HÉA. Les Dactyles étoient ses Prêtres; les Corybantes plus exactement. Hift. Vol. XXIII, 31, 36 6 44. Elle étoit mère de Jupiter & n'avoit aucun culte en Crète. — Elle avoit peu d'adorateurs parmi les Grecs. — Ses temples étoient appelés Métroa,— Celui d'Athènes étoit le plus considérable, & servoit de dépôt pour les loix & les actes passés entre les particuliers. Ibidem, 44. Son culte s'est conservé en Phrygie mêlé à celui de Cybèle, divinité très-différente. — Rhéa est fille du Ciel & de la Terre, sœur & femme de Saturne. — Sa légende dans Hésiode. — Sabazius jouoit un rôle dans ses Mystères, 45. Voyez SABAZIUS. Formule de la célébration de ses mystères. — Elle s'appeloit encore Agdestis, nom sous lequel on débitoit d'étranges hiltoires, 46 & 47. Elle prenoit aussi les noms des lieux où elle étoit honorée. - Traditions phrygiennes sur Rhéa, non reçues en Grèce., 46. Son commerce secret avec Kegros. — Anathème du Soleil contre elle. - Mercure l'en soustrait en jouant aux dés avec la Lune, & gagne les jours épagomènes, pendant lesquels naissent les Dieux. Mém. Volume XXVII, 191 & 192. Application de sa fable à l'état primitif des élémens. — Rhéa est la même qu'Athor, déesse Egyptienne.-Elle étoit regardée comme masse élémentaire des êtres. Ibid. 202.

RHESCUPORIS, roi du Bosphore, affecte le nom de l'empereur A a a a iij régnant à Rome. Mém. Volume XXIV, 74. Médaille de M. LE BEAU qui porte son nom. Ibid. 73. Règne sous Tibère, 75. Perd ses Etats, 76.

RHÉTIENS (les.) furent soumis par Drusus. - Les plus vaillans transférés ailleurs. Ména. Volume

XXXI, 302.

RHÉTORIQUE (la) est défendue à Rome. Mém. Vol. XXIV, 609.

RHODA, Rhode. Sa polition. — Elle fut bâtie par les Rhodiens. - Le Rhône en tire son nom. Hist. Vol. XXVII, 120.

RHODES. Sa naissance merveilleuse, suivant Pindare. Mém. Vol. XXXII, 464 & Juiv. Mémoire de M. TERCIER sur la prise de la ville de Rhodes par Soliman II. .Mém. Volume XXVI, 728. Ce siège est écrit par le commandeur de Bourbon, le chevalier de Fontaines & Bosso. — Les deux premiers furent témoins oculaires. -.Bosio est historien contemporain.-M. TERCIER compare ce qu'en a écrit Ramadan, médeciis de Soliman. *Ibid.* 728 & 729. Les moufs du siège sont les mêmes dans l'arabe que dans les autres, 730,731 6732. En quel temps les Chevaliers s'en emparent. --Leur guerre perpétuelle avec les Musulmans, 730. Le nombre des troupes à peu près le même que disent les historiens, 7330 Ce que Ramadan dit du temps que met la flotte pour arriver à Rhodes est le même, 734. Il ne dit rien du nombre des troupes employées au siége. — Rhodes

est bloquée par mer. - L'armée est placée à El-kalil, en arabe & en turc Liman, 735. M. TERCIER croit qu'il désigne l'île Limonia. — Manière dont les Turcs débarquent, 736. Description que Ramadan fait de Rhodes, 737. Il parle d'un retranchement de sable, de bois, &c. — M. TERCIER pense qu'il s'agit d'arbres transportés pour faire des falcines. — Ce que Ramadan dit des forts n'est pas exact, 73 %. Il dit que sept Rois commandoient dans l'île, apparemment qu'il entend les chefs du Conseil, 739. Il blame les Chevaliers de n'avoir point de familles. — Exagération qu'il fait sur la chaîne qui ferme le port. — Sa forteresse Ayn-eallet est ignorée des historiens, 740. Ce qu'il dit des Rhodiennes; leur beauté, leur libertinage, 741. Ramadan appelle Rhodes la kiabé des Chrétiens. — Il appelle les tableaux des idoles, & dit qu'ils avoient les yeux & les dens de perles, &c. - M. TERCIER remarque que ce: usage est encore en Allemagne. — Ramadan dit qu'on attend l'arrivée de l'Empereur avant de commencer les opérations, 742, 744 & 747. Cette circonstance détruit ce que dit le chevelier de Fontaines. — . Arrivée de l'Empereur, 745. Comment Ramadan prouve que le Mutulman remporte la viotoire. - Soliman affemble for conseil. - Sa harangue, 745 & 746. Force & quantité de l'artilerie des Turcs. — Ils élèvent un

RH

cavaller pour foudroyer les rues. - Les historiens n'en parlent point. Mém. Vol. XXVI, 748. Les Musukmans sont une brèche, & sont arrêtés par une traverse de planches hérissée de pointes de fer. - Les historiens conviennent de la traverse seulement. — Un déferteur informe le Bacha de l'état de la place. Ibidem, 749. Second déserteur qui confirme l'avis du premier. — L'Empereur promet de faire Sangiack le premier qui montera à l'allaut, 750. L'Ulhéma se met en prière.—Une partie des troupes attaque, l'autre manque de courage, 751. Cette attaque convient avec les historiens, 752. Ramadan ne dit point que Soliman sit seproché au pacha Mustapha de l'avoir engagé dans cette entreprise. — Il conspare les palissades coupées par le pacha Ahmed avec les prouesses de Feehad, 7:53 & 7.54. Nouvel allaut, 755. Ramadan & le commandeur de Bourbon différent sur la perie, 756. Le chevalier de Fontaines ne parle point du fait: - Nouvelles attaques, 757. Soliman fait réparer l'ancienne ~wille de :Rhodes pour y :paller l'hiver. — Bosio dit que cette maison réparée est fur le mont Filerme. — Les représentations des Rhodiens aux Chevaliers, Sont rapportées de même par les historiens, 758. 6759. Ramadan dit qu'ils prièrent S. Jean, & que 11 ige, Saint leur répondit qu'il·les i defendrois, 760 & 761. S. Jean deur ayant manqué, ils demandent

à capituler, 762 & 766. On donne des ôtages. - Les Chrétiens n'exécutent pas le traité. — Ces circonstances diffèrent dans les historiens. - Suivant eux, Soliman fait, par une lettre, des propolitions au Grand-maître, 762 & 763. On envoie des députés. — Soliman nie la leure, convient des conditions, & donne trois jours, fans interrompre les travaux. — Différent entre les habitans & les Chevaliers, 764. M. TERCIER observe que la différence des récits doit tomber sur Ramadan, qui veut jeter l'odieux de la conduite de Soliman fur les Chevaliers, 763. Il ne parle point non plus d'une lettre menaçante. — Capitulation, selon Ramadan, 766 of suiv. Acte de la capitulation, 667.

RHODIENS, colonie Dorienne.

— Ils chassent les Thraces, & étendent fort loin seur commerce & leurs colonies. — Villes qu'ils fondent. Mém. Volume XXIII, 155. Éloge que Strabon sait de leur ville. — Ils n'ont jamais eu l'empire de la mer. — Ses loix, pour la marine, adoptées par toutes les nations. Ibidem, 156. Les Rhodiens favorisent les Romains pendant cent quarante ans, 157.

RHODOPE, (mont) aujourd'hui Despoto-dag. Hist. Vol. XXXI, 290.

RHOETEUM, ancienne ville.

Mémoires, Vol. XXVIII, 328

& suiv.

RHÔNE. Étymologie de son nom. Histoire, Vol. XXVII, 120. Sa

rapidité.-Ses petites embouchures appelées Libyques. Histoire, Vol. XXVII, 121. M. MÉNARD croit qu'il faut lire, dans Pline, Ligyam au lieu de Libyam; & qu'au lieu d'ora Libyca, il faut lire ora Ligyca. - L'embouchure espagnole s'appelle aujourd'hui le grau d'Orgon. — D'où vient le mot grau. - Sa nouvelle embouchure s'appelle grau neuf; elle sert à transporter les sels vers Peccais. - L'embouchure Metapinum, ainsi appelée de l'île Metina, aujourd'hui Janatan & Sainte-Anne, se nomme Tines. - La grande branche partagée par ces îles en trois graus. Ibid. 122. L'embouchure Massaliotique, capable de porter autrefois les plus grands navires, est presque enuèrement comblée aujourd'hui. — D'où lui venoit son nom. - Le fossé de Marius s'y terminoit, 123 & 126. Les Anciens différoient sur le nombre de ses embouchures, 123. M. Astruc prétend qu'il n'en avoir que deux, & il est réfuté par M. MÉNARD, 126.

RHOSOS OU RHOSUS, ville de Syrie. Dissertation de M. l'abbé BELLEY sur ses ères. Mém. Vol. XXX, 262. Les dates des médailles publiées de cette ville sont de deux ères dissertes. Ibidem, 263. Quand commence la feconde! 266 & 267. Position de cette ville, 263. Manière d'écrire son nom. — Rocher de son territoire, 266. Elle étoit décorée des titres de sacrée &

d'inviolable.-Jupiter y étoit adoré; sa statue étoit placée sur le rocher.

Les deux bonnets, surmontés d'une étoile, sont voir que les Dioscures y étoient adorés. — Sa sondation, 268. Sa manusacture de vases de terre. — Cette ville est comprise dans la province de Syrie, & fait partie de celle de Cilicie. — Elle sur partie par les Isauriens & brûlée par Sapor, 269. On ignore son état actuel, 270.

RHUCONIUM. Sa position à Regen. Mémoires, Vol. XXVIII,

453.

R H Y T O N, vase en usage en Égypte. — Il se trouve sur les médailles d'Arsinoë, & est confondu, par les Antiquaires, avec la corne d'abondance. — Hadrien en envoie à Servien son beaufrère. Mém. Volume XXX, 510. Il se trouve sur la mosaïque de Palestrine. Ibid. 511 & 520.

RICCIA. (la) Voy. ARICIA.
RICCIOLI (le P.) examine l'opération d'Ératosthène. Mém. Vol.
XXIV, 514. Erreurs qu'il fait
à cerégard. Ibidem, 515. Erreur
fur l'évaluation du degré déterminé par les astronomes Arabes,
546.

RIEZ, colonie Romaine fondée par Jules-César & renouvelée par Auguste. — Capitale des Réiens. — Son culte à Apolton. Hift. Vol. XXIX, 229 & 235.

RITTI. M. D'ANVILLE pense que c'est Kérédin, l'antien Riclium. Mém. Volume XXVII,

RIVES-ALTES

RIVES-ALTES, Combusta, sur ła rivière d'Agli. — Sa position. Hift. Vol. XXV, 78.

RIVET (le P.) prouve que la langue romance doit fon origine à la latine. Mém. Vol. XXIV, 583.

RIVOLA. Son Dictionnaire arménien. Hist. Vol. XXIII, 36.

ROBERT (le roi) aima beaucoup les Savans, & cultiva les Belles-Lettres latines. — On choisissoit, pour lui plaire, des Ambassadeurs parmi ceux qui parloient le mieux françois. Histoire, Vol. XXIII, 247.

ROCOLENUS. Voy. GREGOIRE

· de Tours.

RODOLFE ou RAOUL, neveu de l'abbé Hugues. — Il est couronné à Toul. Mém. Volume XXIV, 716.

ROGUN. Voyez AMBRACIE.

ROHAN, (Armand - Galton-Maximilien DE ) Cardinal, &c. l'un des Quarante de l'Académie Françoise, Honoraire de celle des · Belles - Lettres. Son éloge par . M. DE BOUGAINVILLE. -Ses études. Hift. Vol. XXIII, 3 3 8. Il soutient ses thèses couvert. — Il fait le panégyrique de . Louis XIV. Ibidem, 339. Est · élu Coadjuteur de Strasbourg, 340. Est créé Cardinal, 341. Part qu'il eut à la nomination : d'Innocent XIII. — Il amène à . Ion avis une Congrégation assemblée. - Fait un discours lorsque . Jes Cardinaux étrangers reçoivent · le chapeau, 342. Honneurs qu'il . reçut des princes d'Italie. -Tome XXXIII.

Protection qu'il a accordée aux Lettres, 343. Son éloquence. – Sa bibliothèque composée de celles de M." de Thou & de Ménars, 344. Elle offre une suite des meilleurs ouvrages composés sur le Droit public, 345. Conférences qu'il y établit. — Elle s'ouvroit tous les jours aux Savans & aux Ecclésiastiques. — Il fait imprimer à les frais les Lettres du Pogge, & son Traité de la vicissitude de la fortune, 346. Livres qui lui ont été dédiés. — Sa manière de vivre dans son diocèse, 347 & 348. Il obtient l'investiture des états de l'évêché de Strasbourg en Allemagne. — Sa passion pour la magnificence. — Il a embelli Saverne, 349.

ROI à Athènes, c'étoit le Chef de la Religion & de l'Etat. Hist. Vol. XXIII, 54. Get ulage se maintient sous les premiers Archontes. - A l'expulsion des Rois, le second Archonte est chargé des cérémonies. — Pourquoi le trône étoit-il uni au culte religieux! Ibid. 55. Quel rang tenoient les Rois des tribus? Ils avoient le droit de consacrer les Prêtres attachés à leur tribu, & formoient un tribunal où présidoit l'Archonte-Roi, 60.

Roi à Rome, choisi par la nation. — Il devoit obéir aux loix. — Ses prérogatives le réduisoient à quatre chess. Mem. Vol. XXIV. 2 1 8. Sentimens opposés du jurisconsulte Pomponius & de l'his-· torien Denysd'Halicamasse. *Ibid*. -319 & 341. A l'expulsion des Вььь

Rois, on oréa un Roi des sacrifices. Hift. Vol. XXIII, 55. — Bornes de son autorité. Hift. Vol. XXXI, 119. Le nom de Rois donné à Rome aux prêtres de Jupiter. — On en élisoit un dans les sestins par la voie du sort & des suffrages. — Ce nom donné aux magistrats de Cyzique & à d'autres. Mém. Volume XXIV,

119

ROMAINS. Leur origine fabuleuse. Histoire, Volume XXIX, 38. Leurs mœurs. Ils haissoient la puissance arbitraire, & non le nom vague de Roi. Mémoires, Vol. XXIV, 119. Dûrent leurs succès à leur discipline.-N'étoient pas plus braves que les Gaulois, pas plus fins que les Carthaginois, ni plus instruits du militaire que les Grecs. Mém. Volume XXV, 475. Etoient jaloux & esclaves des formes légales. Mém., Vol. XXIV, 315. Etoient ennemis de la servitude. — Jouissoient de la partie la plus confidérable du pouvoir souverain. Ibidem, 318. Etoient guerriers & sévères dans leurs mœurs, 608. Leur désintéressement. Paul - Emile & Scipion-Emilien meurent pauvres. Hist. Volume XXVII, 65. Les Romains ne faisoient point de distinction entre un Poëte & Les écrivains des Magistrats. — Ils leur accordent dans la suite, ainsi qu'aux Histrions, le temple de Minerve pour leurs assemblées. Mém. Volume XXIV, 229. Ils affectoient de faire recevoir leur langue & leurs mœurs aux vaincus. Ibidem, 587, 660 & 661. Ils forçoient les Grecs à parler latin, ou à se servir d'interprètes devant les Magistrats, 587. Voyez LANGUE latine. Ils emploient plus de temps à gagner cinq lieues de terrein à la ronde, qu'à conquérir l'Europe, l'Asse & l'Afrique. — Ces excursions duroient quatre à cinq mois - L'hiver formoit une espèce de trève entre cux & leurs ennemis. Mém. Vol. XXXII, 320. Ils s'assurent les pays conquis, & récompensent les légionnaires en établissant des colonies dans les provinces de l'Empire. Hist. Vol. XXIII, 169. Ils se servent du présexse des guerres des Gaulois avec ceux de Marseille, pour envahir les contrées voisines. Ibid. 161. Ils y causent des changemens notables, 162. Ils accordent leur alliance aux rois d'Orient après la défaite d'Antiochus, 190. Les Rois se disoient en quelque saçon leurs. affranchis, en prenant les noms des Empereurs, 191. Leur gouvernement. Ils divisoient les provinces en plusieurs juridictions, appelées conventus juridici. — Le Gouverneur s'y rendoit pour la police publique. Mémoires, Vol. XXIV, 126. Il pouvoit convoquer les villes hors de leur département. Ibidem, 127. Ils traitoient les peuples plutôt comme confédérés que comme sujets, 142. Leur gouvernement sert de système à tous les autres. Hist. Vol. XXVII, 65. Voyez GOUVERNEMENT Remain.

Leurs vexations. Excès des Magistrats dans le gouvernement des provinces. Hist. Volume XXVII, 64 65. Leurs victoires sur les Carthaginois leur font connoître leurs richesses.-Celles sur les Macédoniens & les Syriens les en comblent. Ibid. 65. Loi de Pison contre les concussionnaires, toujours renouvelées & toujours violées. - Défense aux Magistrats de mener leurs femmes dans leurs gouvernemens. — Les Magistrats ne pouvoient rien acquérir dans la province où ils commandoient, ni gouverner celle où ils étoient nés. - Les Romains des derniers siècles, occupés à refréner l'avidité des Magistrats, 66. Caton censure le luxe des tables. - Le Sénat ne consulte que la facilité de conquérir. — Les Magistrats suivent le même penchant, & ne s'occupent qu'à piller, pour se racheter du pillage. - Concussions de Pléminius, & son projet de brûler Rome, 67. Conduite de Métellus - Pius en Espagne, 68; de Verrès, de Gabinius, de Pison. — Scaurus acculé & justifié. - Caton l'un de ses Juges. — Concussions de César & de Brutus, 69 & 70. César punit les concussionnaires. - Auguste suit ce plan. - Le fort des provinces suit le caractère des maîtres de l'Empire, 70. Constantin réprimande les concussionnaires sans les punir. — Julien & Valens remédient aux concussions. — Les maux qui en sont la suite, accabloient les peu-

ples au point qu'ils se réfugioient chez les barbares, 71. Superstition des Romains. Ils autorifoient la divination conjecturale. Mém. Vol. XXIII, 188. Révéroient les Prêtres, pour obtenir la protection des Dieux. - Romulus fut leur premier Prêtre. — Numa en établit un ordre. — Il égale celui de Jupiter aux Rois, en certains cas. Hift. Vol. XXXI, 1 16. Autorité & fonction de leur Souverain - Pontife. — Leur autorité pour régler les jours fasti & nefafti. Ibid. 117. Ils soléroient les religions étrangères. - Profcrivoient celles dont les pratiques étoient opposées au bon ordre, ainsi que les religions exclusives. Mémoires, Vol. XXIV, 408. Proscrivent l'Egyptienne. Ibid. 302 & 304. Changent celle des Gaulois & font mourir les Druides, 345 & 346. Croient l'existence réelle de leurs Dieux, & pensent que les Dieux étrangers font les mêmes, 348 & 350. Font recevoir dans les Gaules le culte des Empereurs, 379. Quel étoit leur but dans ce changement! 376 & 379. Ils regardent les · spectacles joints aux funérailles, comme des expiations. Mém. Volume XXIII, 375. Voyez SACERDOCE. Leurs arts. Magnificence dans leurs meubles. Ibid. 331. Leur barbarie dans les arts du temps de la République. - Leurs égouts, ouvrage admirable, 313. Ils communiquent avec les Etrusques. — Les Rois A cuffent perpétué les idées de Bbbb ij

grandeur. — Sous les Consuls, on fit des bâtimens solides sans architecture. — Ils n'ont cultivé la sculpture & l'architecture que quelque temps avant Jules-César. Mémoires, Volume XXIII, 3.14 & suiv. Commencent à imiter les Grecs. — Firent peu de chose par eux - mêmes. — Emploient des ouvriers Grecs dans tous les genres. Ibid. 3 5 2. Leurs Artistes étoient des affranchis, 319. Leurs bâtimens plus confidérables que ceux des Grecs, parce qu'ils étoient plus riches. — Leurs théâtres. — Leurs routes. — Leurs thermes inconnus aux Grecs, 216 & 217. Leurs mesures. Ils ne connoissoient d'autre mesure d'usage que le pied. — Les plus longues en étoient des multiplications, & les plus courtes des divisions. Mém. Vol. XXIV, 548. Voyez PIED. Leur commerce avec les Orientaux. Voyez COMMERCE.

ROMANAZZI. Voyez ANTINA. ROME, amas d'habitations peu commodes dans les premiers temps. Mém. Vol. XXVIII, 269 & 581. Elle est rebâtie plus difforme après avoir été embrasée par les Gaulois. — Immensité des ouvrages publics. — Ecoulement du lac Albano. Ibidem, 581. Manière de bâtir au temps des Rois & de la République. — Les **E**trusques dirigèrent les Romains dans les anciens bâtimens. Conformité de ces bâtimens avec ceux de Cortone, &c. — Crassus place quatre colonnes de marbre

dans sa maison, 582. Lépidus a la plus belle maison de Rome. - Peu de temps après, cent autres la surpassent. - La vanité n'eut plus de bornes. — Les Empereurs favorisent le luxe. — Il ne reste de l'ancienne Rome que les fondations recouvertes de terre.—Ses thermes, Ses cirques, &c. 583. Le Colifée, 5846585. Voyez Colisée, Colonne de Trajan, MAUSOLÉ & OBÉLISQUES. Les monumens suivirent le progrès des mœurs, 590. Voyez BAS-RELIEFS, MÉDAILLES, MOSAÏQUE & STATUES. Description de la ville de Rome & de ses embarras, par Pline. Mém. Vol. XXV, 321. Son étendue suivant Vossius & Pline. — Son étendue prise du milliaire doré jusqu'aux douze portes, & jusqu'aux cafernes des cohortes prétoriennes. Mém. Vol. XXIV, 528 & 529. Sa circonférence déterminée par M. FRÉRET, d'après la notice de l'Empire. Ibid. 5 3 0. Son étendue, suivant Denys d'Halicarnasse, est plus grande que Paris. — M. FRÉRET la suppose une fois & demie plus grande, 531. Mémoire de M. D'ANVILLE sur l'étendue de l'ancienne Rome. Mém. Vol. XXX, 198. Elle occupoit sept collines, qui défignent encore fon emplacement, & en donnent la circonférence. Le Janicule n'est point de ce nombre, ni l'île Tibérine. Ibid. 200. Position des murs indiquée par les vestiges, 201. M.

D'ANVILLE se sert du plan de Noli. — Il suit la trace de l'ancienne enceinte à la pente extérieure du mont Aventin & à la porte Saint - Paul. — Laisse les thermes Antonianes hors de l'enceinte. — Observe que la porte Capène est à l'entrée de l'aqua Crabra, aujourd'hui Marana. Mémoires, Volume XXX, 202. Voyez CAPÈNE. Difficulté fur l'exclusion des thermes de l'ancienne enceinte. — Il suit le mont Célius, la porte Saint-Jeande-Latran, l'Agger de 'Tarquin, la crête du Quirinal, le mont Capitolin, la roche Tarpéienne. Ibid. 203 & 204. Etendue de la circonférence de cette enceinte. - Elle égale près de trois de nos lieues avant le gouvernement monarchique, 204 & 205. Elle ne fut point augmentée sous Auguste, mais on recula le Pomærium, 206. Voy. POMŒRIUM. Plusieurs régions étoient hors de l'enceinte; comme celle de la porta Capena, du circus Flaminius & de la Via lata. - Pline en fait aussi la différence, 207 & 208. L'ancienne enceinte n'étoit pas changée de son temps, 208; cependant il lui donne une plus grande étendue que celle tirée du local. — M. D'ANVILLE pense qu'il y a erreur dans le chiffre de Pline, 209 & 211. Le quartier du forum Romanum contenoit le milliaire doré & le centre appelé Umbilicus, 208. L'ancienne encein: e fut reculée par Aurélien, 209 & 210. L'étendue

que lui donne V opisque est fausse.

— Donati & Nardini pensent que l'enceinte actuelle est celle d'Aurélien.

— M. D'ANVILLE adhère à seur opinion, mais il distrait de cette enceinte, la partie translevère, 210 & 211.

ROMULUS. Comment il détruissit la tyrannie d'Amulius. Mém. Vol. XXXII, 279 & 280. Il divise sa colonie en trois tribus; qui sont les Luceres, les Ramnenses & les Tatienses. Mémoires, Volume XXVIII, 4. Il divise les citoyens en familles & par ordre. Ibid. 15. Par familles, il sépare les riches & les gens de mérite, des pauvres & des gens obscurs, & leur donne Ie nom de Patres, 15 & 17. II y ajoute les Sabins. — Ses successeurs y ajoutent d'autres samilles. — Toutes ensemble sont appelées Patriciennes. - Le reste est connu sous le nom de Plébéiens. - Par ordre, il distingua parmi les Patriciens, cent hommes capables, pour former le Conseil d'Etat. — Il les nomme Pères conscripts & Sénateurs. — Tout le reste fut appelé peuple. — Les Patriciens & les Plébéiens naissoient tels. — Sous les Rois, les Sénateurs le faitoient par élection, & sous les Consuls par ses dignités. - Les Plébélens y parvinrent enfin, 15. Le Patricien ne pouvoit être Plébéien. — Il pouvoit devenir Sénateur, finon il étoit de l'ordre du peuple. — Le Plébéien pouvoit devenir Sénateur. & jamais Patricien. — Hors de-la, il étoit de l'ordre du peuple. -Rppp iii



Plebs, acception de ce nom. — Il désigne le parti opposé aux Sénateurs. Mém. Vol. XXVIII, 16. Il est le second ordre de l'Etat, & le troissème depuis les Gracques. Ibid. 17.

RO RU

ROQUE. (M. DE LA) Sa Defcription du café est différente de celle de Kiatib-chelebi. Hist. Vol.

XXIII, 284.

RORAIRES. Voyez ARMÉS légèrement & TRIAIRES.

Roses, ville de la côte orientale d'Espagne, fondée par les Rhodiens.— On l'a cru métropole de Rhodes. Mém. Vol. XXIII, 155.

ROSSI. Son recueil d'anciennes fculptures. Mém. Vol. XXIII,

332.

ROTGAIRE, évêque de Beauvais.

— On a douté qu'il y eût siégé.

Mém. Vol. XXIV, 704.

ROUELLE. (M.) Ses remarques fur les embaumemens. Hift. Vol.

XXIII, 123.

ROUEN. On y bat monnoie sous Charles-le-Chauve. Mém. Vol. XXXII, 788. Son diocèse est composé du territoire des cités des Veliocasses & des Caleti. Hist. Vol. XXXI, 271. Voy. CALETI & VEL10CASSES.

ROUTIERS. Origine des compagnies de Routiers qui ravagèrent le Languedoc. — Il y en avoit eu au XII.º siècle. — On

Ies appeloit Coterels, Malandrins, Ruptarii, Ruptuarii & Tuchins. Hist. Vol. XXV, 155.

RUBRIA. Médaille de la famille Rubria , restituée par Trajan. Mém. Vol. XXIV, 224. Elle fut frappée par un Rubrius inconnu, après qu'il eut rétabli le quadrige de la chapelle de Jupiter. Ibid. 225.

RUBRIUS. (L.) Deux personnages connus sous ce nom, l'un collègue de Tibérius-Gracchus, & l'autre Sénateur, prisonnier de César. Mém. Vol. XXIV, 225.

RUCHES de pierre spéculaire, pour voir travailler les abeilles. Hist.

Vol. XXIII, 143.

RUESSIO ou RUESSIUM, capitale des Vellavi, aujourd'hui Saint - Paulien. — Elle fut détruite pour construire le Puy. Hift. Vol. XXV, 144. Elle fut abandonnée de ses Évêques dans le v 1.º siècle. Ibidem, 145. Ses murs ne furent détruits que depuis Charlemagne, pour fortifier la nouvelle ville contre les Normands.- Elle fut d'abord nommée Civitas vetusta. — Elle prend le nom de S. Paulien, dont elle conservoit le corps. — Les vicomtes de Polignac en deviennent les maîtres. — M. l'abbé LEBEUF n'y reconnoît aucun reste des murs Romains. — A quel âge il fixe ses murs, 145. Inscriptions qu'il y trouve, 147. Notre-Dame du haut Solier bâtie des débris d'édifices & de fragmens d'inscriptions, 146. II conjecture qu'une inscription regarde le fils de l'empereur Maximin. — On y découvre des médailles & des figures d'anciennes divinités, 148.

RUGULANDIE. Voyez GOTH-LANDIE. RUSCINO, capitale des Confuarani, donne son nom à la contrée du Roussillon. - Elle devient co-Ionie Romaine & jouit du droit latin. — Elle étoit encore considérée sous Louis-le-Débonnaire. Hift. Vol. XXV, 76. Diplome de ce Prince, donné en cette ville, en faveur des Espagnols tyrannisés par les Sarasins. — Elle s'appeloitalors Roscilio. — Elle sut ruinée par les Sarafins. — Il n'en reste plus qu'une tour, appelée Roussillon; sa position. Ibid. 77.

RUTENI, peuples du Rouergue; une partie dans la province Romaine, l'autre dans l'Aquitaine. Hift. Vol. XXV, 69 & 70.-Ils furent unis à l'Aquitaine par Auguste. — Segodunum, aujourd'hui Rhodes, leur appartenoit. Hist. Vol. XXIX, 243.

RUTUPIÆ. Voyez PORTUS ITIUS.

RYSSADIUM. Voy. CAP-VERD. RYTHME. Voyez ACCENS.

SABA, capitale de l'Yémen. Hift. Vol. XXIX, 6. Bouleversée par une inondation. Ibid. 10 & 21.

SABACON immole Bocchoris & Nécos à sa sûreté. — Son humanité. — Il est regardé comme persécuteur de l'Égyptianisine. Mém. Vol. XXXI, 183.

SABADIBÆ. Ces trois îles de Ptolémée sont celles de Pulo-wai. Mémoires, Vol. XXXII, 624. Elles font prifes pour Java, dans une carte ancienne, & pour le Japon, par les Sanson. Ibidem, 625.

SABAÏSME. Mémoire de M. l'abbé FOUCHER sur le sabaisme des anciens Perses. Mém. Vol. XXV, 100 & suivantes. C'est ce qu'on appelle généralement idelâtrie. Ibid. 110; & Mém. Vol. XXVI, 777. Il vient du mot tsaba, armée. — Un Sabaïte étoit adorateur de l'armée céleste. Mém. Vol. XXV, 110; & Mém. Vol. XXXI, 287. Les Hébreux donnent à Dieu le titre de Sabaoth, pour combattre le sabaisme. Mém. Vol. XXV, 110 & 111. Les Perses furent long - temps adorateurs du Ciel. — Ils ne proftituèrent jamais leur cuke à des idoles, mais ils se prosternèrent devant le Soleil & le feu, ainsi ils étoient Sabaïtes. — Les Prophètes connoissoient une secte qui détestoit le culte des morts & divinisoit les astres. — M. l'abbé FOUCHER la place en Perse. Tous les Anciens en conviennent, & dilent que les plus anciens Mages étoient Sabaïtes. — M. Hyde en convient. — M. l'abbé FOUCHER le prouve par les auteurs contemporains. Ibidem, 111 6 112. Ezéchiel voit en Perse des Israëlites adorer le Soleil levant; leur kébla, ou point où ils dirigeoient leur culte au temple étoit au couchant, 113; le kébla des Mages étoit le Soleil levant; d'où M. l'abbé FOUCHER infère que ces Israëlites d'Ezéchiel professoient la religion des Perses, 114. Témoignage d'Isaïe, 111.

M. l'abbé FOUCHER en conclut que Cyrus adoroit le Soleil. Mém. Volume XXV, 115. M. Prideaux en convient. - M. Hyde prétend que le culte des astres n'est pas une preuve de sabaïsme; que c'est la prière qui l'accompagne qui doit décider; que le prosternement n'est point un figne certain d'adoration; qu'il faudroit prouver que le sabaïsme est absolu & non relatif. Ibid. 1 16. M. l'abbé FOUCHER soutient que ces raisons ne peuvent être oppolées au témoignage d'Ezéchiel & d'Isaïe, & fait voir que M. Hyde se contredit en soutenant que ce culte étoit tout-à-lafois relatif & civil; que c'est par la différence des objets & l'intention qu'on juge du culte, 1 17; que le culte des astres ne peut avoir aucun rapport humain; qu'ils devoient être ou des Divinités ou des êtres représentatifs de la Divinité. — M. l'abbé FOUCHER examine si ce culte étoit relatif. — Il remarque que ·les hommes, pour se rappeler la présence de Dieu, choisirent un objet qu'on appelle en Orient shekinah, c'est-à-dire symbole de la présence divine; que Dieu accorde aux Juifs l'arche pour shekinah, 118. D'autres prirent le soleil, &c. — Chaque particulier voulut avoir le sien, en conséquence les hommes firent deux fautes; la première, de prescrire une demeure à Dieu; la seconde, de choisir des objets capables d'admiration, 119 6 121.

A l'objection qu'on pourroit faire, que Dieu s'est rendu visible fous le symbole du feu, M. l'abbé FOUCHER répond que le choix du feu pour shekinah, n'est pas moins téméraire, 120; qu'il arriva que ce culte relatif devint absolu, 121; que n'ayant ni Prophètes ni code de religion, les peuples prirent à la lettre les allégories les plus grofsières. — M. Hyde convient que les Perfes avoient mis leur shekinah dans le soleil, le feu, & qu'ils lui rendoient un culte superstitieux. - M. l'abbé FOUCHER en conclut que le culte portoit au sabaïsme, 122; que c'étoit un mal contagieux qui se gagnoit par les yeux; aussi Moyte defend-il le culte du soleil. – Job n'ofoit le contempler. — Les Perses lui rendoient bien d'autres honneurs, 123. Le nom du soleil chez ces deux peuples étoit très-différent; il s'appeloit Mithra chez les Perses. — Voyez MITHRA. Il vient du mot persan mihr, qui signifie amour, bonté. — Chez les Hébreux, il s'appeloit Shemeth, ministre, serviteur, 124. M. Hyde prétend que ce mot a la même signification que mihr, 125. M. l'abbé FOUCHER fait voir le contraire, & que les Perses honoroient encore la Lune & sur-tout Mars, qu'ils appeloient Behram. - M. l'abbé Foucher conclut qu'avant le règne de Darius, fils d'Hystape, la religion des Perses étoit le sabaisme, · 126.

SABAÏSME

569

SABAÏSME des Indiens. Voyez Indiens.

SABARA, de Ptolémée, peut convenir à l'entrée de la rivière d'Aûa; & le golfe Sabarasus leroit remplacé par Sirian ou Mattaban. Mém. Vol. XXXII, 606.

SABASIA, fête des Orphiques. Mém. Vol. XXIII, 253.

SABASI Ù S, divinité Thracienne qui entroit dans les mystères de Rhéa sous le rôle d'un jeune enfant. — Sabasius étoit le même que Bacchus. Hift. Vol. XXIII, 45 & 46; & Mém. Vol. XXIII, 254. Il étoit représenté avec des cornes de taureau. — Son origine. - De quelle manière se faisoit l'initiation. — Ses mystères tolérés à Athènes, & ses ministres méprisés. Ibid. 254 & 255.

SABASIUS, SALESIO, SE-BESIO, terme parsi qui signifie verdure. Mém. Vol. XXXI, 425.

SABBAT. Origine du sabbat, selon Apion. Hist. Vol. XXIX, 207. SABÉÏSME. Voy. SABAÏSME.

SABIENS (les) sont aussi anciens que les Guèbres. — Ils sont les premiers adorateurs des simulacres. Leur origine contestée.
 Ils subsistent encore en Orient. -Leurs livres sont regardés comme inspirés; ce qu'ils contiennent. Trois manuscrits à la Bibliothèque du Roi. Hift. Volume XXVII, 82 & 83.

SABIRS, peuples orientaux. — On ignore leur origine. - D'où ils fortoient. — M. DE GUIGNES les soupçonne des Huns Te-le. — Ils étoient connus des Chinois Fome XXXIII.

sous le nom de Joui-joui, & faisoient, à leur invitation, des courses sur les Goéi. Mém. Vol. XXVIII, 105 & 106.

SACA. Voyez XOIS.

SACÆ, Zárgy. Leur contrée. Mém. Vol. XXXII, 575.

SACCÉES. Quant se célébroient ces fêtes Babyloniennes! Mém.

Vol. XXXI, 45.

SACERDOCE (le) étoit réuni à la principauté temporelle dans les premiers temps, chez toutes les nations.-Princes quien jouissoient du temps d'Auguste. Mém. Vol. XXVIII, 550. Eclaircissemens généraux sur les familles sacerdotales de la Grèce. La dignité facerdotale non héréditaire en Grèce. — À Athènes elle étoit attachée à certaines familles. Hift. Vol. XXIII, 51. L'origine de cet attachement venoit de trois causes, 1.º si le sacerdoce étoit donné par les Dieux, 2.º les familles qui avoient institué ou apporté certaines fêtes, 3.º ceux concédés par les Rois. Ibidem, 52, 53 6 54. Le sacerdoce étoit l'apanage de la noblesse, 55. Contidérations & priviléges des familles sacerdotales. — Le sacerdoce ne se transmettoit point par adoption. — Différens sacerdoces pouvoient s'unir par l'union des familles, 56. Les femmes pouvoient transmettre ce droit. -Formalités nécessaires pour jouir du sacerdoce. — L'inscription dans le registre de la curie 57; dans le rôle de la bourgade. La consécration, l'installation, 59. Cccc

Si le sacerdoce se transmettoit, par succession, des pères aux enfans, ou s'il étoit électif. Histoire, Vol. XXIII, 60 & Juiv. Qui avoit droit d'élire! Ibid. 62. Si l'élection le faisoit par suffrage ou par fort, 64. Il y avoit des sacerdoces qui exigeoient le célibat, & d'autres non, 61. A Rome le sacerdoce étoit toujours uni à la magistrature. Mém. Vol. XXIV, 402. Il fut d'abord accordé aux seuls Patriciens, ensuite aux Patriciens & aux Plébéiens. — Le peuple seul en disposa pendant la guerre d'Annibal. — Inspecteur de la religion sur chaque curie. Hist. Vol. XXXI, 120. Voyez CURION.

SACES, Scythæ, Aspasiaci. Scythes de Captchac. — Ils formoient un royaume connu en Chine sous le nom de Kam-kiu. Mém. Vol.

XXV, 19.

SACRIFICES. Dans les sacrifices purificatoires on choisissoit, pour conduire la victime, des gens dont le noin sut avantageux. Mémoires, Vol. XXXII, 337. Les Perses en offroient de sanglans à leurs Dieux. — Ils sont condamnés par Manès en tout temps, & réprouvés par Porphyre & d'autres philosophes. — Tous les peuples les admettent, pour appaiser la divinité & purifier les hommes. Mém. Vol. XXXI, 470 & 471.

SACRIFICES (les) humains, pratiqués par les Gaulois, étonnent les Romains. — Pourquoi ils fe multiplioient fort.— On immoloit des criminels, & à leur défaut des innocens, au nom des cités & des peuples. — Ces sacrifices cessèrent sous le gouvernement Romain. faute de prisonniers à immoler. Mémoires, Volume XXIV, 401. Ils avoient été en usage parmi les Romains, & furent interdits par Auguste, dans les Gaules, aux citoyens Romains. — Ils furent entièrement abolis sous l'empereur Claude. Ibid. 402 & 403. II en restoit cependant des vestiges; on se contentoit de faire une légère blessure à la victime, & on arrofoit l'autel de son sang. - Dans les villes libres, remplies de citoyens Romains, ils furent absolument abolis, 404. On n'en voit plus, pas même en secret, depuis la loi de Claude, 409. Voje VICTIME. Ces sacrifices étoient en usage au Pérou. — Ils surent abolis par les Incas. — On tiroit quelques gouttes de sang au front de la victime, dont on mouilloit la tête des agneaux qui furent substitués, 404.

SADA de Ptolémée existe dans Sedoa. Mém. Volume XXXII,

606.

SAD-DER (le) est un abrégé du Zendavesta. — En quel temps à par qui il sut composé. — Il est imprimé à la fin de l'ouvrage de M. Hyde. — Le Sad-der contient l'apologie des Ghèbres. Mém. Vol. XXV, 104. M. Hyde s'en sert pour prouver leur orthodoxie. — M. l'abbé FOUCHER en sait l'extrait. Mém. Volume XXXI, 502 & 506. Cet ouvrage est écrit en persan vulgaire. — Ce

n'est qu'un recueil de maximes, de morale & de pratiques. Mém. Volume XXXI, 502 & 503; & Mém. Vol. XXVII, 333. Il parle de Dieu d'une manière convenable. Ibidem, 333 & 343.— Il affecte singulièrement de se rapprocher des Mahométans. — L'allégorie des vierges, prise du Paradis de Mahomet, fait croire à M. l'abbé RENAUDOT que l'auteur étoit Mahométan. Mem. Volume XXXI, 504 & 505. Mépris qu'il en faisoit. Mémoires, Volume XXVII, 331. M. l'abbé FOUCHER fait voir que dans le Sad-der le feu est un être intelligent, capable d'exaucer nos prières; que c'est un être divin. extrait de la substance de Dieu; que le dualisme y est établi, par l'opposition du démon à la lumière; que les démons dont il y cit parlé ne sont que les ténèbres. – On y trouve l'indice le plus fûr du Manichéisme, que le diable est l'auteur des bêtes ténébreuses. Mém. Vol. XXXI, 506 & 507. M. l'abbé FOUCHER soutient que le Sad-der n'est point l'abrégé du Zendavesta; qu'il ne lui ressemble pas plus que nos livres de dévotion ne ressemblent à la Bible; qu'il auroit dû contenir la liturgie, la hiérarchie, les statuts, &c. & qu'il n'en contient rien. Mém. Vol. XXVII, 331, 332 & 333.

SAGARIS, arme. Ce mot peut venir du parsi tchakar. Mém. Vol.

XXXI, 416.

SAGARIS, fleuve où se trouvent des pierres semblables à celle de la

mère des Dieux. Mém. Volume XXIII, 228. Ce fleuve est fort mêlé dans ce qui regarde le culte de la mère des Dieux. Ibid. 229.

SAGUM, habit militaire. Mém. Vol. XXXII, 339. Il étoit ordinaire aux Germains. Ibidem, 663. II étoit propre aux Gaulois. — II s'attachoit avec une boucle, & descendoit jusqu'aux cuisses, 755.

SAGZI, la langue du Segestan. Mém. Vol. XXXI, 340.

SAIN, île vis-à-vis Quimpercorentin, célèbre par les oracles rendus par neuf filles. Mém. Vol. XXIV, 375.

SAINT-AIGNAN, ( Paul-Hippolite de Beauvilliers, duc de) Pair de France, Honoraire en 1732. Hift. Vol. XXIII, 10. Il est élu Président en 1749. 1bid. 2.

SAINT-DENYS ( l'abbaye de ) possédoit des biens en Assace & en Angleterre. Mémoires, Vol. XXIV, 666 & 668.

SAINT-EPIPHANE. Voyez ACAMAS.

SAINTE-FOI. Sa vie composée en vers gascons. — En quel temps, & par qui! — C'est le premier livre en langue vulgaire. Hift. Vol. XXIII, 248.

SAINTE-MARTHE, (Abel DE) trompé par le livre de Spisame. Hift. Vol. XXIII, 272.

SAINTE - MAURE. Voyez AMBRACIE.

SAINTE-PALAYE, (Jean-Baptiste de la Curne de ) Penfionnaire en 1724. Hist. Volume XXIII, 12. Ses remarques sur Cccc ij

à l'imitation de Salluste. Hist. Vol. XXIX, 189.

la langue françoise des XII. & XIII. siècles, comparée avec les langues espagnole, italienne & provençale. Mémoires, Volume XXIV, 671. Moyen de concilier Cicéron avec Plutarque, au sujet de l'entrevue de Pompée & de Posidonius. Histoire, Volume XXIX, 179. Notice de deux manuscrits du livre intitulé le Jouvencel. Mémoires, Vol. XXVI, 700.

SAINT-REMI, ville moderne, dont l'origine ne peut remonter au-delà du v. siècle. Mémoires, Vol. XXXII, 651. Elle portoit auparavant le nom de Fretta. Ibidem, 652. Interprétation de son monument par M. l'abbé BARTHÉLEMY. Mém. Volume XXVIII, 579.

SAINTE-SOPHIE, le temple le plus célèbre de la Chrétienté avant Saint-Pierre de Rome. — L'admiration qu'il inspire, l'a défendu de la fureur des nations. Mém. Volume XXVI, 524 & 525. Comparaison de la mesure que Grelot & Ebn Marousi en ont donnée. Mém. Vol. XXIV, 540.

Saïs, ville du Delta. Édifice d'une feule pierre qu'A mass y fait transporter. Hist. Vol. XXXI, 23. Sa position. — Sa distance d'Éléphantine. — Ses canaux de trois cents pieds de largeur. Ibid. 30.

SAINT - MARTIN des champs possédoit des biens en Angleterre. Mém. Vol. XXIV, 669. SAİTAN, nom que les Indiens donnent aux mauvais Esprits.— Ce qu'il signifie. — C'est le nom du Prince des ténèbres dans l'Écriture. Mém. Vol. XXXI, 293.

SAINT - PAUL - TROIS - CHÂ-TEAUX. Voyez AUGUSTA des Tricastins. SAKARIAH, autrefois le fleuve Sangar. Mém. Volume XXIV, 772.

SAINT-PIERRE le vif, églife de Sens, construite par une princesse de France. — Pourquoi elle sut placée à l'orient de la ville. — Elle pourroit être bâtie sur les ruines du temple de Mars. Mém. Vol. XXIV, 361.

SALAMINE, ville de Cypre, ruinée par un tremblement de terre, rebâtie au IV. siècle, sous le nom de Constantia. Mém. Vol. XXXII, 544. Ses habitans enlevés au VII. siècle. Ibid. 545. Époque de la bataille qui porte le nom de Salamine. Voy. PAROS.

SAINT - PORT, lieu près de Corbeil. — Erreur sur la dérivation de ce nom. Mém. Volume XXIV, 644.

SALAMINIÆ, îles de Cypre, citées par Pline. — Leur position. Elles sont confondues par le Père Hardouin. Mém. Vol. XXXII, 546.

SAINT-RÉAL (l'abbé DE) introduitune courtisanne Grecque dans la conjuration de Venise,

SALAPIA, ville de la Pouille, fondée par les Rhodiens. Mém. Vol. XXIII, 155. SALASSI. Voyez AOSTE.

SALAWAGENA, Roi célèbre dans l'Inde. — Une ère des Indiens commence à sa mort. — Il se nomme aussi Saca. — Il étoit ches de la famille régnante, lorsque Tamerlan entra dans l'Inde. — Il-est appelé Sacawarli par les habitans de Ceylan. Mém. Vol. XXXI, 259.

SALCES, Salfulæ fons, ville de Roussillon, ainsi nonmée de ses eaux salées.— Pêche qu'on faisoit autresois dans un marais prochain.

— Elle étoit semblable à celle qu'on fait encore dans un lac de Carniole. Hist. Vol. XXV, 72.

Voyez CARNIOLE.

SALIENS, prêtres de Rome. Leur danse imitoit celle des Curètes, & n'étoit qu'une marche figurée. Hist. Vol. XXIII, 40. Horace se moque de leurs vers. Ibid. 90.

SALINÆ. Sa position à Torda. Mém. Vol. XXVIII, 452.

SALLIER, (Claude) de l'Académie Françoise, de la Société royale de Londres, de l'Académie de Berlin, Professeur royal en hébreu, Garde de la bibliothèque du Roi, Pensionnaire en 1715. Hist. Volume XXIII, 11; & Histoire, Volume XXXI, 3. Son Mémoire sur le 1." livre de la République de Platon. Mém. Vol. XXV, 494. Sa mort. Hift. Volume XXXI, 3 & 314. Son éloge, par M. LE BEAU. - Sa famille.-Il forme une bibliothèque au collége de Saulieu. — Il élève le fils de M. e de Rupelmonde. Ibid. 307. Entre à l'Académie.

Sa connoissance dans les langues. —Son attachement à Platon, 3 08. Il est nommé à la chaire hébraïque du Collége royal. — Il enseigne l'hébreu & le syriaque à M.s le duc d'Orléans. — Entre à l'Académie Françoise, & est fait Garde de la bibliothèque du Roi, 309. Il est chargé, avec M. l'abbé SÉVIN, &c. d'examiner & apprécier les manuscrits de la bibliothèque de M. Colbert. — Il introduit M. MÉLOT à la bibliothèque du Roi, 311. Il entreprend le catalogue des livres de la Bibliothèque. — Son affiduité dans cette Bibliothèque, 3 1 2. Il fait imprimer un manuscrit de Joinville plus ample. — Ses aumônes. — Son procédé avec les héritiers de M. l'abbé Sévin, dont il étoit légataire, 3-13 & 314.

SA

SALLUSTE. Sa naissance & sa conduite. — Son portrait de Sempronia censuré par le P. Rapin, & justifié par M. TERCIER. Histoire, Vol. XXIX, 186. Ses ouvrages sont la Conjuration de Catilina, la Conquête de la Numidie, deux Discours politiques à César, une Histoire générale du VII.º siècle de Rome. — On lui attribue faussement une déclamation contre Cicéron, quoiqu'elle subsissat du temps de Quintilien. — Sa Conjuration de Catilina est un parfait modèle. — Ses Discours politiques peignent son animosité contre le Sénat, dont il avoit été chassé. Mém. Vol. XXV, 368. Il envoie ces discours à Cétar, au camp

Cccc iij

574

d'Alexandrie. — Ils font remplis d'une connoissance fort juste de l'intérieur de la République. — Son Histoire générale ne consiste que dans des fragmens épars, que M. le président DE BROSSES se propole de faire revivre.—Ce que contenoit cet ouvrage. Mém. Vol. XXV, 369; & Mém. Volume XXXII, 631. M. le président DE BROSSES croit en avoir près d'un cinquième. Mém. Volume XXV, 370. Il en place les passages suivant l'ordre des temps. - Le détail résultant de cet arrangement fait voir que la Guerre de Jugurtha, l'Histoire générale & la Conjuration de Catilina formoient l'histoire du VII. siècle de Rome. - L'ouvrage étoit dédié à Lucullus & contenoit cinq livres. Ibid. 371 & 372. M. le président DE Brosses fait voir qu'il n'en a pu exister davantage. — Abrégé que fait M. le président DE Brosses du plan de Salluste, 373 & Suiv. Il croit que son histoire a subsisté jusqu'au v11.° fiècle. - Suidas cite une traduction grecque de tous les ouvrages. — Différentes vues de M. le président DE BROSSES pour le rétablissement de cet ouvrage, 376. Pourquoi il n'écrit point en latin! — Exécution de son plan, 378 & suiv. Discours préliminaire de Salluste, 3 84 & Juiv. Le périple de l'Euxin, tel qu'on présume que Salluste l'avoit décrit dans le 111.º livre de son histoire, par M. le président DE BROSSES. - Goût de Salluste pour la géo-

graphie. Mém. Volume XXXII, 627. Ceux qui ont recueilli les fragmens de l'Euxin, les placent dans son 11. livre. — M. le président DE BROSSES sait voir qu'ils conviennent à la fin du 111. livre ou au commencement du I v. Ibid. 628. Eloges que Salluste a reçus des Anciens pour cette partie, 629. Sa manière, 630. Son style, 633.

SALOMON imite son père dans la musique & la poësic. Hist. Vol. XXIII, 101. Il fait faire deux cents mille trompettes, &c. un nombre infini d'odes & de para-

boles. Ibid. 101 & 102. SALONINA, (Publia-Licinia-Julia-Cornélia) femme de Gallien. - Elle épouse Gallien long-temps avant qu'il fût Empereur. Mém. Vol. XXXII, 263, 265 & 277. Ses différens noms.-Elle pouvoit être d'origine grecque, & avoir adopté des noms romains en époulant Gallien. Ibid. 263. Elle eut quatre enfans, 264 & 277. Elle est confondue avec Pipara, 265 & 277. Elle vécut autant que Gallien & ne fut point répudiée, 265. Elle n'eut qu'un enfant avant que Gallien vînt à l'Empire, 272. Elle eut deux filles, Julia & Galla. — Médaille qui la représente avec quatre enfaris, 273 & 274.

SALONINUS, (P. Licinius-Valérianus) fils aîné de Gallien. — II est désigné, par les modernes, fous le nom de Salonin. - Il est appelé quelquefois Valérien, ce qui le fait confondre avec son

SA

oncle & son grand-père. — Saloninus est fait César à l'âge de cinq ou fix ans, quand son père est associé à l'Empire. Mém. Volume XXVI, 507; & Mém. Volume XXXII, 266 & 277. Il commande l'armée du Rhin. - Elle se révolte: il est mis à mort avec le tribun Sylvain, à qui son père l'avoit confié. Ibidem, 266; & Mém. Volume XXVI, 507.6 '5 0 8. Il fut nommé Auguste à l'âge de treize ou quatorze ans, avant d'avoir ce commandement. Mém. Vol. XXXII, 267 & 277. Supposition de M. DE BRÉ-QUIGNY pour concilier les médailles qui portent ce titre & celles qui ne le portent pas. Ibid. ·267, 268, 271, 272 & 277. Les dates de les médailles expliquées par les années du règne de Gallien, 269. Ses médailles de bronze sont frappées en Gaule. — Saloninus est mis au rang des Dieux. — Pourquoi le décret de l'apothéose ne lui donne pas d'autres titres que celui de César! 270 & 272. Il pouvoit porter le titre d'A'umpatrup, & non celui de Escasic, 270.

SALYENS ou SALLUVIENS, ennemis des Romains, attaquent les Marseillois.—Ils sont réprimés par Fulvius, & soumis par C. Sextius Calvinus, qui sonde la colonie d'Aix. Histoire, Volume XXIII, 161; & Hist. Volume XXIX, 234. Ils furent d'abord de la province Romaine, & depuis de la Gaule Narbonnoise. Mém. Vol. XXXII, 650.

SAMANÉENS. Recherches de M. DE GUIGNES sur les philosophes Samanéens.-Ce sont des philosophes Indiens, distingués des Brachmanes, qui se nomment Germanes, Sarmanes ou Samanéens. Mém. Vol. XXVI, 770 & 771; & Mém. Vol. XXXI, 95 & 104. M. DE GUIGNES ajoute ses recherches dans les auteurs Chinois & Arabes, à ce que les Anciens & les modernes en ont dit. Mém. Vol. XXVI. 770. Ces philosophes sont désignés, dans l'Inde, sous le nom de Schaman. Ibid. 771; & Mém. Vol. XXXI, 105. Ils suivent la doctrine de Butta. Mém. Volume XXVI, 771; & Mémoires, Vol. XXXI, 88, 93 & 331. Tout Indien peut être Samanéen. Mém. Vol. XXVI, 772; & Mém. Vol. XXXI, 101 & 321. On doit se déclarer au chef de la ville, abandonner son bien, sa femme & ses enfans. — Les Samanéens font vœu de chasteté & habitent hors des villes. — La prière est leur occupation. — Ils se nourrissent de fruits & de légumes. Mem. Volume XXVI, 772. Ils étoient consultés par les Rois. — Leur mépris pour la vie. — On leur attribue l'art de prédire. -Leur respect pour une pyramide qui renferme les os d'un Dieu. — Quelques-uns se brûlent pour purifier leur aine. — Ils se partagent en plusieurs branches. -Celle des Hylobiens est sur-cout remarquable. — Voyez DEVINS, Enchanteurs, Hylobiens &

SA

Médecins. M. de Guignes pense que les Samanéens & les Brachmanes sont deux sectes de la même religion.-Les Talapoins de Siam approchent le plus des Samanéens. — Ces Talapoins sont appelés ailleurs Bonzes & Brahmes. Mém. Vol. XXVI, 773 6 774. Ce sont les mêmes que les anciens Samanéens qui se trouvent dans les livres chinois. Ibid. 774. Les Chinois les appellent Cha-men, Cha-men-na, Pé-ki-eou, Po-lomuen, Sam - men; & disent qu'ils suivent la doctrine de Budda. -Comment ils interprétent le mot indien schamman, 773; & Mém. Vol. XXXI, 331. Le Sommonacondom des Siamois signifie le Sémanéen - condom. Ibid. 105. -Leur doctrine étoit répandue à Siam, &c. & les Prêtres étoient appelés Talapoins. Mém. Volume XXVI, 774. Ils sont connus, en Chine & au Japon, sous le nom de Bonzes; & au Thibet, fous celui de Lamas. — Ils ne sont point disciples de Zoroastre, comme l'a pensé Bayer, — Ils pénètrent de l'Inde dans la Sibérie. Ibidem, 774 & 775; & Mém. Vol. XXXI, 106. On y trouve des Prêtres appelés Schammans.—Ils n'ont point été détruits par les Brahmes, comme le dit M. de la Croze. Mémoires, Vol. XXVI, 775; & Mém. Volume XXXI, 105. Mais ceux-ci ont la même doctrine, qui est reproduite par les Johis & les Vanaprastas, &c. Mém. Vol. XXVI, 776; JMém. Vol. XXXI, 106, Leurs principes. Mémoires, Vol. XXVI, 788. Leurs sentimens sur l'être suprême. — Le Samanéen ne donne aucune marque extérieure de culte, & n'est point athée. - Il désigne, par le vide & le néant, l'anéantissement de nos iens. — Comment ils expliquent la création de la matière.-Origine du Lingam. Voyez LINGAM. Brahma, Eswara & Wischnou Sont plutôt des attributs de Dieu que des Dieux. Ibid. 789. Grande conformité entre la doctrine des Samanéens & celle des Manichéens. — Scythien & Manès l'avoient puisée dans l'Inde. — S. Ephrem l'appelle erreur Indienne. - Cédrène & Suidas font Manès de la race des Brachmanes. -M. DE GUIGNES soupçonne que la conformité de la religion Indienne avec la Manichéenne est la source du Christianisme des Indes, 790. Leur doctrine renfermée dans l'Anbertkend & dans l'ouvrage de Fo, 791. Voyez ANBERTKEND & Fo. Les Samanéens sont regardés comme Prophètes par les Bactriens. Mém. Volume XXXI, 196. Ils sont plus anciens dans l'Inde que les Brachmanes. Ibidem, 105. Ils rejettent la transmisgration des ames, le culte des idoles, 331; la physique, &c. ils n'estiment que la morale & les connoissances qui rendent l'homme meilleur, 217. Voyez PHILOSOPHES de l'Inde.

SAMMONICUS. (Q. Sérénus)
Son erreur au sujet de la mort
de Pline

de Pline le Naturalisse. — Il sut assassiné par ordre de Caracalla. Hist. Vol. XXIX, 194.

SAMOJÈDES (les) ont une écriture hiéroglyphique.—Monumens de cette écriture trouvés en Sibérie. Mém. Vol. XXIV, 428.

SAMSCRET, langue facrée des Indiens, étrangère au peuple. Mém. Vol. XXXI, 97 & 115. Elle subsisse au milieu des montagnes qui séparent la Perse de l'Inde. Ibid. 393. Elle est corrompue dans les plaines, & donne naissance à plusieurs idiomes, 394.

SAMSKRETAM. Voy. SAM-SCRET.

SAMUS. Observations fur une médaille du roi Samus, par M. l'abbé BELLEY.—Cette médaille vient d'Alep, & est au cabinet de M. Pellerin.—Sa description. — Personne n'a parlé de ce Prince. Mém. Vol. XXVI, 355 & 356. · M. l'abbé Belley reconnoît la médaille pour syrienne, & cherche à ce Prince des Etats dans les pays voisins de la Syrie. — II croit que les Etats de Samus sont voisins des Parthes. Ibid. 3576 380. Il se fonde sur ce que des rois Parthes prennent le nom de juste, qui se trouve sur la médaille, 354, 356 & 380. La date paroît indiquer les années de son règne fuivant la méthode des rois de Cappadoce; en conséquence . M. l'abbé BELLEY place ses Etats vers les rives de l'Euphrate, 357 & 381; & conjecture que Samosate est la ville de Samus, à Tome XXXIII.

l'exemple des villes qui portent le nom de leur fondateur avec le mot sate, 358, 360, 381 & 385. M. l'abbé Beller le propose d'examiter 1.º s'il y a eu des Princes à Samosate; 2.º en quel temps a vécu Samus; 2.º l'explication de la médaille. - La fondation de Samotate inconnue. 358, 372 6 373. Ses médailles font très-anciennes.-Leur description, 358. Une médaille de Samosate, avec la tête d'un roi Antiochus, donne l'idée d'une dynastie établie dans cette ville; d'où M. l'abbé Belley conjecture qu'un Samus aura fondé Samosate; que cet Antiochus en sera un successeur, ainsi que le Samus dont il est question, 359; & qu'il pourroit avoir été soumis à Artaxias, qui se révolta contre Antiochus le grand, 360 & 361. Il juge, d'après le goût de la médaille, que le roi Samus peut être placé vers la fin du règne d'Antiochus le grand, 361, 385 & 388. On ignore quand la ville de Samolate fut réunie à la Syrie, mais la preuve de cette réunion se tire d'une médaille d'Alexandre II, vers l'an 130 avant J. C. — La médaille avec la tête d'un roi Antiochus paroît plus récente que celle de Samus. — M. l'abbé BELLEY la place vers l'an 155 avant J. C. & conjecture que la tête est le symbole du Soleil, parce que le nom de Samofate signifie; en hébreu, ville du Soleil, 362, 363 & 384. La victoire, qui en est le type, n'a rapport à Dada

aucun évènement connu. - La légende est la dignité que prenoient les princes d'Orient. — Le furnom de Theosebeus n'est sur. aucune médaille connue. Mém. Volume X X V I, 363 & 374. M. l'abbé BELLEY observe que Otoniena & Evolena ont la même fignification, & que le premier est propre envers la divinité. Ibid. 364 & 386. Nouvelles conjectures sur la médaille du roi Samus, par M. DE BOZE, qui soutient qu'il n'y a point eu de Roi à Samosate, 365 & 366. Il fait voir qu'Antiochus XIII y avoit fixé son séjour, 366; & qu'il n'y a point eu d'interruption dans la succession de ces Rois, 367 & 368. Il prétend que le mot ata ne signifie point une ville, en arménien, & n'est qu'un mot vague, 369. Liste de mois avec cette termination. - M. DE BOZE foutient que le mot ville étoit kerta en arménien; que le mot Saussamasses doit être rendu par Σαμφσαmar mains, 370; qu'elle ésoit métropole de la Commagène; que la médaille de Samus est trèsbelle & très-bien gravée, & celle de Samosate au contraire, 371. M. DE BOZE prétend que cette. médaille appartient à Soëmus, roi d'Emèle. — Il le prouve en discutant 1.º le nom du Prince, 2.º la victoire représentée sur la médaille, 3.º les surnoms de religieux & de juste, 373. Il établit d'abord le peu de différence entre Zoupos & Saps, 374; & fait voir plusieurs différences dans ce nom. — Il

remarque que la même tête du Soleil se trouve sur les médailles d'Emèle; que la victoire représentée sur la médaille regarde la victoire que Soëme remporta, avec les Romains, sur Antiochus, 375 # 376. Josephe assure qu'il prit fur les médailles les furnoms de juste & de religieux. — M. DE BOZE remarque que Osorienç & Eusting ne font point synonymes, 376. La famille de Soëmus règne dans l'Iturée, 377. Ce pays est réduit en province Romaine. — Néron donne le royaume d'Émèse à Aziz, fils aîné de Soëmus. par forme de dédommagement. - Aziz se fait circoncire pour épouler Drusille, petite - fille d'Hérode. - Voyez DRUSILLE. Soëme son frère lui succède. & prend les titres de religieux & de juste.—Il fut constamment attaché à Vespasien. – L'année de la médaille donne l'époque de la dynastie des rois d'Emèse, 378. M. DE BOZE ajoute qu'elle fut frappée par les plus habiles ouvriers, pour plaire à Domitien, 379. Nouvelles observations sur la médaille du roi Samus, par M. l'abbé BELLEY, 380. Il répond à M. DE BOZE que sata ou chat, en arménien, signific ville; que le mot kerta ou kert signifie ville fortifiée, 382; que la Comagène n'a pas toujours été possédée par les Séleucides. -Il foutient qu'il y a eu des Princes à Samosate, 383; & que le nom du roi Soëmus n'a jamais été écrit Samus ni Samos, 387. Nouvelle

SA

médaille de Samus, publiée par le P. Froëlich, qui soupçonne qu'elle est d'un roi de Samosare, & non point d'un roi d'Émèse. Mém. Vol. XXVI, 389.

SANAGENSES, peuples dont la ville étoit Sanicium, aujourd'hui Sénez. Histoire, Volume XXIX, 244.

SANCERRE. Vie d'Etienne I." du nom, cointe de Sancerre, par M. Lévesque de la Rava-LIÈRE. — Célébrité de sa maison, soutenue jusqu'aux règnes de Charles V & de Charles VI, par la bravoure de Louis de Sancerre, qui refuse l'office de Connétable,. en faisant l'éloge de du Guesclin. *Mém. Vol.* XXVI, 680. Généalogie d'Etienne. Ibid. 681. Il fut. confié à la conduite de S. Bernard, 682 & 692. A sa majorité il abandonne sa mère & son précepteur pour s'établir au château de Sancerre. — Il enlève la fille du seigneur de Douzy, mariée au seigneur de Traisnel, 683 & suiv. Guerre que cette affaire excite, 683. Il l'épouse, 685. Le comte de Troies, sollicité par Traisnel de prendre les armes, 683 & 686; ne le peut contre le comte de Sancerre, à cause de la loi des fiefs, sans le consentement du Roi.-Le Roi & le comte de Troies assiégent Sancerre dans le château de Saint-Agnan, 686. Il restitue la femme à Traisnel & l'indemnise. - Ce récit est altéré par un chroniqueur, 687 & 688. Guillaume de Tyr dit que Sancerre étoit d'une grande naissance, & que ses

mœurs n'y répondoient guère.-Il fut souvent aux prises avec ses voilins. — Il s'engage à épouser la fille d'Amaury, roi de Jérusalem. - Il sait le voyage, reste à la cour & s'évade furtivement. — Il prend un passeport du soudant d'Iconium, est arrêté par le prince d'Arménie, gagne Conftantinople fur un mauvais cheval, & revient en France.—Il n'y fut pas mal reçu, 689. Il s'y marie, 690 & 694. On ignore le nom. de sa femme, 690 & 693. II prend le parti de la ligue sous la minorité de Philippe-Auguste, 690. Il veut faire donner la régence à la Reine sa sœur, mais le comte de Flandre le punit en rafant sa forteresse de Châtillonfur-Loing. — Il repasse en Palestine, contre Saladin, 691; se joint à l'armée de Lusignan & y est tué. — Ses vices. — Quel âge il avoit quand il mourut. — Sa postérité, 692 & 693. Acte qui sert de preuve à tous ces faits, 695 & Juiv.

SANCHONIATON. Il ne fait aucune mention du déluge. Mém. Vol. XXIII, 138. Si l'ouvrage qu'on lui attribue, est de lui. Mém. Vol. XXVII, 239.

SANG. Si la circulation du sang étoit connue des Anciens. Hist.

Vol. XXVII, 62.

SANGRAAL, roman de Robert de Borron, rempli d'amours & de galanteries, avec une légende des plus bizarres. Hist. Vol. XXIII, 241.

SAONE. Sa lenteur célébrée par les D d d d ij poëtes & les historiens. Histoire, Vol. XXVII, 121.

SAPOR répand la terreur dans l'Orient. *Mém. Vol.* XXIV, 134. Il est chassé par Gordien. *Ibid.* 135.

SARA-PARA, nom parfi d'un peuple voisin de la Médie. Mém. Vol. XXXI, 418.

SARBALI, mot perse, schalvar en parsi. Mémoires, Vol. XXXI, 416.

SARDAIGNE. Pourquoi est-elle appelée Zardanions! Hist. Volume

XXV, 41.

SARDES, capitale du roi Crésus. Mém. Vol. XXVI, 498. Sa grandeur sous les Perses & les Macédoniens.- Elle est conservée sous la domination Romaine & julqu'à la ruine par Tamerlan. -Elle prétend à la primauté sur la province proconsulaire d'Asie. Mém. Vol. XXVI, 498. Elle défend la dignité & les prétentions contre les villes d'Ephèse, de Pergame & de Smyrne. — Titres qu'elle prend sur ses médailles. Hist. Vol. XXXI, 284. Elle célèbre les jeux Capitolins Chryfantins, en l'honneur de Pertinax, sur le modèle des jeux Capitolins. Mém. Vol. XXVI, 487, 498 ر ن ر د د اله و الله و de Septime - Sévère les jeux Chryfantins Néméens, sous le règne de Philippe. — M. l'abbé BELLEY remarque qu'ils donnoient ces jeux sur différens modèles, pour ne point obtenir la permission d'une nouvelle institution. Ibid. 500; & que l'antique du cabinet de M.F le duc d'Orléans a été gravée dans cette ville, à l'occasion des jeux qu'elle donna en l'honneus de Pertinax, 487.

SARDONS ou SORDONS (les) occupoient le Roussillon. — Ils s'étendoient entre la fontaine de Salces & Port-Vendre. Histoire, Vol. XXV, 72. Il y avoit deux promontoires sur leurs côtes. Ibid. 73. Voyez APHRODISIUM & CERVARIA. Troisième promontoire où étoit le trophée de Pompée. 74. Voyez POMPÉE.

SARI. Voyez PAPYRUS.

SARONIDES, nom que Diodore donne aux Druides. Mém. Vol. XXIV, 400. Voy. DRUIDES.

SARUS, rivière de Cilicie, connue fous le nom de Sihon. Mém. Vol.

XXXII, 709.

SASSANIDES, Artaxare, Artaxerxès suivant les Romains, Ardschir-Babecan selon les Orientaux, se fait descendre de Sassan. — Il s'empare de la Perse sous Yez-degerd. Mém. Vol. XXIX, 142 & 143.

SATALDÈRE. Voyez ÆSEPUS.

SATASPÈS voyage par ordre de Xerxès. — Il s'avance jusqu'à Soloé. — Il est arrêté par le calme. Mém. Vol. XXVIII, 310.

SATE. Voyez SAMUS.

SATRAPA, nom perse, en parsi Sattorpée. — Il signisse les étoiles fixes. — Les vice-rois d'Orient prennent ce nom. Mém. Volume XXXI, 416.

SATURA. Ce qu'il fignifie. Hift. Vol. XXIII, 151.

SATURNE au PHENON, première planète. Mémoires, Vol. XXXII, 77. Terme de sa révolution. Ibidem, 91. Voyez CRONOS.

SATURNINUS, ennemi déclaré de Scaurus. — Échauffé par Marius, il se fait continuer dans le tribunat, les armes à la main. — Fait tuer le compétiteur de Glaucia. Mém. Vol. XXIV, 252. Se résugie dans le Capitole. — Est reçu à composition par Marius. — Est massacré par la populace. Ibidem, 253.

SATURNINUS, (Sextus) seul Consul pendant l'absence d'Auguste, exerce avec vigueur. Mém. Vol. XXIV, 306. Il recherche les malversations. — Exclut ses candidats indignes de la questure.—S'oppose à l'élection d'Egnatius au consulat. Ibid. 307. Fut dans ce sens le dernier des Consuls, 308. Est chargé par le Sénat, de réprimer la cabale d'Egnatius. — Resuse cette commission, qui pouvoit choquer Auguste, 308.

SATYRES, (îles des) citées par Ptolémée, sont celles de Pulo-Condor. — Elles sont un point de reconnoissance pour les navigateurs. — Leur nom venoit de la multitude de singes qui y habitoient. Mém. Vol. XXXII, 612 & 613. Erreur des Sansons dans l'application de ces îles. Ibidem, 613 & 622.

SAUCOURT, Satulcurtis, village où s'est donnée la bataille de ce nom. Sa position. — Le cri de guerre étoit Kyrie eleison. Mém. Vol. XXIV, 698. Erreur du Dictionnaire universel de la France sur l'année de cette bataille. Ibid. 699.

SAUL. Voyez IRMENSUL.

SAUMAISE soutient que le désuge de Deucalion & celui d'Ogygès font une seule & même chose. Mém. Vol. XXIII, 137.

SAVOIE. En quel temps ses Princes reçurent la qualité de Ducs. Hist. Vol. XXV, 171.

SAUROMATE. Voy. ASPURGUS.
SAXONS établis à Bayeux, obéissent au roi de France. Histoire, Vol. XXXI, 244. Leur nom s'est perpétué sous celui de Saisne ou Sesne. Ibid. 245.

SCABINI Comitum. Voyez
CONSEIL.

SCABINI facti palatii. Voyez
CONSEIL & COUR.

SCALDES, poëtes du Nord, avoient les lettres runiques. Mém. Vol. XXIV, 428.

SCALIGER (Joseph) adopte la liste des rois Mèdes de Ctésias. Mém. Vol. XXIII, 17. Son opinion sur les dynasties de Juda & d'Israël. Hist. Vol. XXIII,

SCALIGER. (Jules - César) Son différent avec Érasme. Voyez ÉRASME.

SCALPTURA. Voyez GRAVURE. SCAMANDRE. Voyez ILIUM.

SCANDINAVIE. Il est difficile de démêler ce que les auteurs du moyen âge entendent par ce pays. Mém. Volume XXXII, 371 & 372.

SCARABÉE, symbole de la Divinité D d d d iij en Egypte. - Elle se trouve dans les ruines de Persépolis, au-dessus du vieillard assis. — Se trouve au tombeau de ces mêmes ruines. --La disposition semblable à celle de la table Israque. Hist. Volume

TABLE

XXIX, 133.

SCAURUS. (M. Emilius) Sa vie par M. le président DE BROSSES.— Son origine remontoit à Numa. Mém. Vol. XXIV, 235. Le premier du nom de Scaurus avoit le pied tourné en dedans. — Le père de celui dont il est question, étoit marchand de bois. - A sa mort, le fils parut comme un homme nouveau. Ibidem, 236. Ses talens d'après Cicéron, 237. Il servit en Espagne & en Sardaigne. — Il fut Edile-Curule. — Manière dont il s'acquitte de cette charge. — Médailles qu'il fait frapper, 238. Il brigue le consulat, & est refusé. — Sollicite fortement pour l'année suivante. — Accusé de brigue par Rutilius, il est \ absous. - Il accuse son compétiteur, & le fait condamner. S'empare d'une succession, en vertu d'un tostament qui ne parut jamais. — Violence qu'il fait au Prêteur Décius, 239. Il fait réparer le temple de Junon. — Confacre un temple à la Fidélité. - Ses loix contre le luxe des tables & les droits des affranchis.-Il soumet les Liguriens. — Fait creuser un canal de Parme à Plaisance. — Visite la Gaule Transpadane. Sévérité de la discipline militaire, 240. Il soumet les Carniques. — Son fils se donne

la mort. - Il triomphe des Liguriens & des Carnes. - Fait frapper une médaille, 241. Sa passion dominante est l'avarice. -Il résiste aux appâts des Ambassafadeurs de Jugurtha, 2426 255. Prend la défense d'Adherbal. -Est envoyé en Afrique, 243. Est nommé Prince du Sénat, 243, 263 & 267. Passe en Afrique, & se laisse corrompre par Jugurtha, 244 & 245. Est Lieutenant de Calpurnius, 244. Conseille à Jugurtha de gagner le Tribun Bébius, 247. Scaurus fait tête au Tribun Mamilius, 248. Il est nommé Commissaire pour informer des prévarications de Jugurtha. — Le Tribun lui reproche le testament de Phrygion, 249. Son crédit ne souffrit point de cette affaire. — Il est fait Censeur. — Fait construire la voie Emilienne & le pont Milvius, aujourd'hui Ponte - mole. - Il est obligé de se démettre de la censure, 250. Est accusé d'avoir méprisé le culte des Dieux pénates de Lavinium. - Fut absous avec peine, 251. Porte témoignage juridique contre ses ennemis, sans être écouté. — Sa fermeté fait prendre seu à tous les ordres de la République, après l'attentat de Saturninus, 252. Il est accusé par Varius, d'avoir reçu de l'argent de Mithridate, pour soulever les villes d'Italie, 253. Comment il s'en justifie, 254 & 267. Il est. acculé de concussion par Cépion & Dolabella. — Il les accuse euxmêmes, & les fait condamner. —

Il veut ôter aux Chevaliers le droit de juger. Mém. Volume XXIV, 254. Son éloge par Cicéron & Tacite. Ibidem, 256. Conseil qu'il donne à Cicéron. — II aimoit les Lettres. — Il donne une somme considérable des ouvrages du grammairien Daphnis. — Ses écrits, 257 & suiv. Sa fille Émilie mariée à Pompée, 259. Son fils. Voyez ci-après. On ignore l'année de sa mort, 263, & quel âge il pouvoit avoir alors. — Sa veuve Métella se remarie à Sylla. — Ce mariage regardé comme une méfalliance, 258.

SCAURUS, (M. Emilius) fils du précédent, n'avoit ni le mérite ni les défauts de son père. — Il se ruine pendant son édilité. Mém. Vol. XXIV, 259. Description de son théâtre. — Idée de ses richesses. Mém. Volume XXIII, 376. Idée que M. le comte DE CAYLUS a de la décoration de ce théâtre. - Emplacement des statues. — Temps qu'il fallut pour les arranger. Mémoires, Vol. XXV, 343. M. le cointe DE CAYLUS soupçonne qu'elles étoient de petit bronze. Ibid. 342 & 343. Scaurus eut un fils de Mutia, qui suivit le parti de Pompée. Mém. Volume XXIV, 260.

SCAURUS, (Mamercus) fils de ce dernier, se donna la mort sous Tibère, par le conseil de sa fenme. — Prétexte de son accusation. — Il est le dernier des Scaurus. Mém. Volume XXIV, 260. SCEPTRUM. Embarras que ce mot canse à Saumaise. Mém. Vol. XXVI, 520.

SC

SCHAH-AKBAR, empereur de l'Indoustan, fait venir des Destours pour l'instruire sur les différentes religions. Mém. Volume XXXI, 380. Accusé de désigne, sa réponse. — Il sait composer le Djehanguir. Ibid. 381.

SCHAH-ARSCHINE. Sa mesure regardée par M. FRÉRET comme l'ancienne coudée hachémique. Mém. Vol. XXIV, 541.

SCHAH - NAMAH, fivre des annales de Perse, écrit en pehlvi, traduit en persan par Aboulkasem.

— C'est le meilleur poëme persan.

— Son abrégé en prose par Tarakkol.

— Il est rempsi de fictions outrées. Mém. Vol. XXXI, 379 & suiv.

SCHAMAN. Voyez SAMANÉENS. SCHEIK-HAYDAR, descendant d'Ali. Ce que signifie son nom. - Pourquoi les Occidentaux l'appellent Haydar & Arduel. Mémoires, Vol. XXIV, 758. Jouneid son père se retire près d'Osun - Azembeck. - Il épouse une des filles de ce Prince. Ibid. 759. Il étoit regardé comme un Prophète. - Multitude qui le suivoit. — Sa doctrine donne de l'inquiétude à Giacum, prince de Perie. - Les Persans suivoient sa doctrine. - Giacum lui fait couper la tête. - Sa mort est racontée différenment, 760 & 781.

SCHEIK-SEFI, regardé à Arduei

comme un Saint. — Il est visité par Tamerlan. — Il lui demande la vie de se prisonniers; Tamerlan lui en sait présent. — Il leur rend la liberté. — Crédit que lui attire cette générosité. — Jouneid son descendant en jouissoit. — Il déplaît à Joonschah. Mém. Volume XXIV, 759. Voyez SCHEIK-HAYDAR.

Schélius. Voyez Hygin.

SCHENE. Ce que signifie ce mot. Mém. Volume XXVI, 82; Hist. Volume XXXI, 297. S.' Jerôme fait connoître l'origine de cette dénomination. Mém. Vol. XXVI, 82 & 90. Utilité de l'évaluation de cette mesure. Ibid. 82. Diodore & Hérodote la définissent soixante stades, 83. M. D'ANVILLE fait voir, en comparant l'itinéraire d'Antonin & la table Théodosienne avec les mesures d'Hérodote, que soixante stades olympiques forment le schène, 83 & suivantes; que la mesure du schene est de trois mille soixante toises, & celle du stade de cinquante - une toises, 86. Héron donne au schène quatre milles, mais son mille n'est composé que de sept stades & demi, 88. M. D'ANVILLE, pour confirmer sa mesure, fait voir qu'elle convient au lac Mœris, & justifie Hérodote contre Vosfius. — Réponse qu'il fait à Strabon, qui dit que le schène est d'inégale grandeur, 89 & 90. Mesure du schène, usitée en Arménie & en Perse. — Le terme même est persan, suivant Athénée, — Artémidore l'évalue trente stades, 90. M. D'ANVILLE croit que c'est une méprise, 91. Suivant Pline, le schène contient quarante stades. — M. D'ANVILLE sait voir que ces stades doivent être de dix au mille, & que c'est par erreur que Pline n'en met que huit au mille, 99. Le schène gense, qui est évalué trente stades, ne dissère pas du parasange. Hist. Vol. XXXI, 297.

SCHIITES, nom donné aux Perfans. Ce qu'il fignifie. Mém. Vol. XXIV, 760. Ils prennent encore celui d'Aladelial. — Signification

de ce mot. Ibid. 761.

SCHMIDT (Frédéric-Samuel) de Berne, remporte le second prix de 1758, de 1759 & de 1760. Hist. Vol. XXIX, 30 & 31. Il remporte le prix de la S. Martin 1761, celui qui avoit été proposé à Pâques 1760, celui de la S. Martin 1762, & celui de la S. Martin 1763. Hist. Vol. XXXI, 2 & 3.

SCHEPFLIN, (M.) Historiographe du Roi, Prosesseur d'histoire, Académicien-Libre. Historio. Vol. XXIII, 14. Ses recherches sur les monnoies bractéales. Ibid.

212.

SCHOLA. Signification de ce mot. Mém. Volume XXXII, 297. Voyez CHAMBRÉE.

SCHREDER. Sa grammaire arménienne. Hift. Vol. XXIII, 37.

SCHULTENS a donné des stragmens de poësse arabe, sous le titre de Monumenta vetussiora Atabia. Hist. Vol. XXIX, 25. SCIPION-ÆMILIEN SCIPION - Æ MILIEN offre d'accepter le rang qu'on lui donnera, fut - ce celui de simple soldat. Mém. Vol. XXXII, 336. Il mourut pauvre. Histoire, Vol. XXVII, 65.

SCIRPUS, grand jonc de marais. — Son rapport avec le papyrus. — Sa description. Mémoires, Vol. XXVI, 299 & 300. On en faisoit chez les Romains des bonnets, des chapeaux, &c. de la partie intérieure, des mêches. Ibid. 300. Dalechamp indique deux espèces de jonc propres aux mêmes usages. — Ils ie vendent à Paris sous le nom de mêche sternelle. - Manière d'en tirer la moëlle, 301. Saumaise prétend qu'on peut en faire du papier, -Il remarque que plusieurs ont confondu le papyrus avec le scirpus, 302; qu'il servoit à Rome, à composer des lits aux morts, 303; que Pline n'ayant pas connu le papyrus de Sicile l'a confondu avec le scirpus, 304 & 305. Saumaise pense que lorsqu'on parle du papyrus comme papier, il faut l'entendre de celui d'Egypte. - S'il est question de chandelles ou de funérailles, c'étoit le scirpus, 305. Voyez PAPYRUS.

Scopas décore le côté du levant du tombeau de Mausole. Mém. Volume XXV, 324. Sa Vénus de Pothos. — Son Phaéton en Samothrace. — L'Apollon Palatin. — Vesta avec deux Vestales assisses. — M. le comte DE Caylus soupçonne ce morceau Tome XXXIII.

en bas - relief. Ibidem, 320 & 3 2 1. Scopas répète les Vestales. - Neptune, Thétis, &c. dans le temple de Domitius & au cirque Flaminius, font supérieurs à tout. — M. le comte DE CAYLUS les croit en bas-relief. - Son Mars colossal au temple de Brutus-Callaïcus. — Sa Vénus supérieure à celle de Gnide. — M. le comte DE CAYLUS remarque que Pline n'a point de mesure dans les éloges. — La Niobé est attribuée à lui ou à Praxitèle. Ibid. 321; ainsi que le Janus du temple d'Auguste. — On l'avoit fait dorer. — M. le comte DE CAYLUS remarque que la moindre couleur, &c. ôte aux statues leur finesse. — On doute si c'est lui qui a fait l'Amour d'après Alcibiade, 322.

SCOPAS, Graveur, différent du précédent. Mém. Vol. XXXII,

775.

SCOPÉLIEN, maître d'Hérode-Atticus, — Il enseigne avec réputation à Smyrne. — Il obtient de Domitien que les vignes d'Asie ne seroient point arrachées. Mem. Vol. XXX, 5. Il excelloit à parler sans préparation. — Il vécut chez Atticus à Athènes. Ibid. 6.

SCOPÉLISME. Voyez ARABIE. SCORINGIE (la) doit être le Judand. Mém. Volume XXXII, 384.

SCRIBES. Les premiers Poères & les Écrivains des Magistrats confondus sous ce nom à Rome, Mém. Vol. XXIV, 229.

Eceç

SCRIPTULE. Sa valeur. Mém. Vol. XXVIII, 691.

SCRIPTURA. Voyez REVENUS PUBLICS.

Serofulls. Ce qu'il fignifie. Mém Vol. XXVIII, 436.

SCULPTURE. Son origine. Hift. Vol. XXIII, 87. Les premières ébauches sont roides, muentés, & ont les bras & les pieds collés comme les statues Egyptiennes. ·Ibidem, 89. M. le comte DE CAYLUS crost que les Grecs n'avoient point écrit sur la sculpsure; que les ouvrages dont il est fait mention, ne sont que des listes & des descriptions de statues & non les règles de l'art. — Les rapports de la peinture avec la sculpture leur étoient si parsaitement connus que plufieurs Artistes pratiquoient les deux. - Les couleurs, l'harmonie, l'étendue des objets, &c. ont plus brillé à leurs yeux que les détails des atteliers. Mém. Vol. XXV, 302. Polyclère fait une statue qui comprend toutes les règles de l'art. -M. le comte DE CAYEUS remarque qu'elle ne pouvoit être entendue que des Artistes. -Pline n'y fait qu'une réflexion. peu juste. Ibid. 303. Il copie les écrits des Anciens, fur-tout ceux de Varron, 304. L'art de travailler la terre plus ancien que la plastique, 304. Voyez PLASTIQUE. Pline ne parle. point des arts connus en Grèce avant la guerre de Troie. - Il ne place l'invention de la sculpture qu'à la cinquantième olympiade.

M. le comte DE CATEUS demande ce que sont devenus les arts que le bouclier d'Achille fait connoître, 305; & Hift. Vol. XXIX, 160. Il foupçonne que les Grecs n'ont point voulu s'appuyer du témoignage d'Homère, parce qu'il parle avantageusement de l'Egypte: - Les Etrusquesse connoissoient trop en sculpture pour la tenir des Grecs. — Disubatès denne la couleur rouge. à la terre cuite. — On place les figures fur les toits. Mem. Volume XXV, 306 & 3.07. Cetter manière substitte long - temps; on le voit par les médailles des Empereurs. — On appeloit cestigures, protypes. - Elles fervoient de modèles. — On en prenoit des: creux, qu'on appeloit extypes. — Lysistrate de Sicyone fait le premier des portraits en platte. - Son procédé. Ibid. 307. L'éloge que Pline fait de la terre, paroît déplace's M. le comte DE CAYLUS. - Démophifus & Gorgafus travailloient en terre, & étoient. Peintres. — Ils décorent le temple de Cérès en ces deux genres. -Avant ces Artistes, Rome étoit: remplie d'ouvrages Etrusques, 308. La sculpture étoit établie depuis long-temps en Etrurie. — Les ouvrages de Calcosthène non cuits. — Exemples anciens-& modernes de cente pratique. — Scs inconveniens, 310. Fruits exécutés en terre. — Modèles plus chers que les ouvrages terminés. - M. le comte DE CAYLUS remarque qu'on en feroit autans

aujourd'hui; qu'on présère les esquisses aux ouvrages terminés, & pourquoi! — Célar fait faire en terre la Vénus genitrix, & ne donne pas le temps de l'achever. Mém. Volume XXV, 311. Pline paroît peu entendre les pratiques de l'art, lorsqu'il dit que l'art de modéler est le fondement de tous les ouvrages. - La sculpture florissoit chez les Etrusques. Ibidem, 3 12. Tarquin fait faire à Turianus de Fregolle la statue de Jupiter pour le Capitole, quatre chevaux pour le faîte du temple, & la statue d'Hercule. -Pline fait Dipoénus & Scyllis de Crète les premiers Sculpteurs, 2 1 2. Malas, & fon fils Micciadès, ainsi que leurs descendans, dont Pline relève peu les talens, 3.14 3/1 5. Aventure des Sculpteurs Brépalus & Anthermus, & du Poëte Hipponax. — Merveilleux de la statue de Diane de Jasus, 315. M. le comte DE CAYLUS critique Pline, d'avoir placé la Tculpture long-temps avant la peinture. — Il trouve singulier que Pline doute si la Vénus des portiques d'Octavie est de Phidias, 3 16. Il cuitique les éloges peu justes du Jupiter Olympien & de la Minerve d'Athènes, de Phichas, 317 & 318. Sames qui inspirent de l'amour, 319 が 320. Morceaux donnés par Pline comme statues, que M. le comte DE CAYLUS croit basreliefs, 321. Il critique Pline, au sujet d'Hécate au temple d'Ephèse, 224. Il remarque que

ceux qui gardoient les beaux ouvrages, devoient en répondre sur leur vie, 323. Les Anciens traitoient les groupes en grandes figures. — Ils ont été imités par Girardon, 322. Groupe de Zétus & d'Amphion, connu sous le nom de Taureau Farnèse. -Dimensions de ce morçeau, 325. Critique de M. le comte DB CAYLUS. — Il remarque que l'on rencontre souvent le nom de plusieurs Arustes pour un même groupe, 326, 328 & suivantes. Critique du char de Lyfias, 327. Critique de selui du temple de Mausole, 124. Opinion de M. le comte DE CAYLUS sur la forme des arcs où l'on posoit les statues, & la signification de ce mot, 327. Le Laocoon surpasse tout ce que la peinture & la sculpture ont produit, 328. Voyez LAOCOON. Les caryatides du Panthéon étoient admirables. 330. Voyez Panthéon. Peuis ouvrages de marbre, 331 & 332. Etonnement de M. le comte DE CAYLUS sur le nombre des ouvrages auribués aux Sculpteurs. — Autre surprise de ce qu'on ne trouve sur les Matues qui nous sont restées, aucun nom des Artistes dont parle Pline. — Liste de ces statues. — Le Laocoon & la Dircé sont les seules dont parle Pline. — Il remarque que Paulanias n'a pu parler des stames transportées de Grèce à Rome, 332 & 333; & que si les Anciens n'ont point parlé de celles qui nous restent, Eeee ij

parce qu'ils en avoient de plus belles, quelle idée devons-nous avoir de leurs talens! Mêm. Vol.

XXV, 334.

SCYLAX de Carie, envoyé par Darius à la découverte de l'Inde. — Il descend l'Indus, & entre dans le détroit de Babel-Mandel. Mém. Vol. XXXI, 197.

Scymnus, Graveur. Mem. Vol.

XXXII, 275.

SCYTHES. Étendue de leurs contrées. — Leur caractère. — Les Chinois se liguent avec les plus foibles contre les plus forts. Mém. Volume X X V I I P, 86. Voyez

GOTHS & SACES.

SCYTHOPOLIS, ville de Palestine. Dissertation de M. l'abbé BELLEY fur son ère. Mém. Vol. XXVI, 415. Il conjecture que là ville de Nysa d'Arabie, est Scythopolis. Ibidem, 418, 420 & 421. Sa position, 418 & 427. Elle fut appelée Bethsan dans les preniers temps, 419, 420 & 422. Les Savans font partagés sur l'étymologie de son nom. - M. Pabbé BELLEY fait voir qu'il vient des Scythes, 419. Si on oppose que Scythopolis est de Palestine, & non d'Arabie; M. l'abbé BELLEY prouve que ce canton a été fouvent compris dans l'Arabie. — Correction à faire au texte d'Étienne de Byzance, 421. Scythopolis s'appelle maintenant Baifan. — M. l'abbé Belley remarque que les noms grecs n'ont point aboli les anciens noms.—Cette ville fut du partage de Manassès. - Les Philistins

suspendent à ses murs les corpsde Saül & de ses enfans, — Elle formoit un gouvernement sous Salomon. — Elle passe sous la domination des rois d'Iraël, des Assyriens, &c. - Judas Machabée lui fait grâce, 422. Les Juis s'en emparent. — Pompée en fait la conquête. — Ses médailles la décorent de ville sacrée & inviolable, 423. À quelle divinité elle étoit consacrée. — On y célé-Broit des jeux Pythiques, 424. Tombeau de S. Patrocle, un de ses Evêques, 425. Scythopolis. sait partie du gouvernement de Syrie. — Elle fut jointe à la Palestine après l'extinction des A smonéens. - Sous Arcadius elle devient métropole de la seconde Palestine. — Ses Evêques. — Son territoire abondant en palmiers.-Des Moines y font des corbeilles. - Il y avoit dans cette ville une manufacture de toile de lin. - C'est la patrie du médecin Paulin, 426. Elle fut conquile par les Arabes.-Les Francs la soumettent pendant tes Croifades.—Son siége archiépiscopal oft transféré à Nazareth. Reprile par Saladin, elle reste sous l'empire des Mahométans. — Son état actuel, 427. Médailles de Scythopolis. M. VAILLANT en publie une qu'il attribue à la wille de Nysa de Carie. — M. Pellerin en possède deux. — Le cardinal Noris ni M.V AILLANT n'en connoissent point avec des dates, 416 6 425. Lièbe en publie une avec une date & la tête de Néron, & en fixe l'ère à

SE

Fan 697 de Rome. — M. Pellerin en possède deux de Néron & une de Géta, dont les dates ne peuvent s'accorder avec l'ère de Lièbe. — M. l'abbé BELLEY pense qu'elle doit être fixée à l'automne de l'an 706 de Rome, & que c'est celle que les Antiquaires appellent ère de César. Mém. Volume XXVI, 425. Descriptions des médailles de Scythopolis. Ibid. 427 & suiv.

SEAUX à rafraîthir le vin. Combien il y en avoit à la fête de Ptolémée, & leur capacité. Hist. Vol. XXXI, 106.

SÉBASIUS. Voyez SABASIUS.

SÉBASTE, ville de Cilicie, ainsi nommée en l'honneur d'Auguste.

— Elle sut bâue par Archélaus, dans l'île d'Éleusa.—À quel temps M. l'abbé BELLEY sixe son ère. Mém. Vol. XXXII, 723.

SECOUSSE, (Denys-François) Avocat au Parlement, Pensionnaire en 1722. Histoire, Volume XXIII, 11. Notice d'un livre fingulier, intitulé: Dicarchia Henrici regis Christianissimi progymnasmata. Ibid. 271. Sa mort. Hift. Vol. XXV, 8 & 302. Son éloge, par M. DE BOUGAIN-VILLE.—Sa famille.—Sa passion pour les livres. — Il est élevé par M. ROLLIN. Ibid. 289. Ses études. — Son caractère, 200. Il fait son plan de vie à quatorze ans .- Envilage le Droit Romain du côté de l'histoire. — Est reçu Avocat, & plaide pour l'honoraire des Avocats, 291. Il se livre à la Littérature. — S'applique aux antiquités françoiles. — Commence par l'étude des anciens Grecs & Romains, 292. Il fait des remarques sur quelques vies. de Plutarque. — Entre à l'Académie.-Sa Dissertation sur la conquête d'Alexandre, est l'apologie de ce héros, 293. Sa Disservation fur Julius-Sabinus & Epponina. fait voir sa connoissance sur l'ancienne Gaule. — Il abandonne entièrement l'antiquité pour l'hiftoire de France. — Son apologie de Charles V est appuyée sur les principes fondamentaux du Droit public, & confirmée depuis par des manuscrits contemporains. — Ses Mémoires sur les troubles de France, depuis la bataille de Poitiers, 294. Il savoit analyser les circonstances d'un évènement. & avoit pris M. de Tillemont pour modèle. — Le précis de ses Mémoires, donné par M. DE FONCEMAGNE, 295. II. est chargé du Recueil des Ordonnances, 296. Voyez ORDON-NANCES. Publie les Mémoires de Condé, avec des notes & desaugmentations, 300. Il pousse aux deux tiers une Table chronologique de toutes les pièces imprimées de notre histoire. — Sa bibliothèque est nombreuse sur l'histoire de France. — Il perd la vue, 301 O 302.

SECRÉTAIRE (le) de l'Académie doit retirer, de la succession de son prédécesseur, les titres, &c. concernant l'Académie, & en faire triple inventaire. Son ouvrage est spécialement l'extrait des Dissertations qui ne sont point imprimées,, Eee e iij

SECUNDUS de Trente. En quel temps vivoit. — Il écrit l'histoire des Lombards, & est copié par Paul Diacre. Mémoires, Volume XXXII, 379.

SEGAUVELLAUNIENS. Valence leur capitale, selon Ptolémée. — Pline la fait des Cavares. — Conciliation de M. MÉNARD. Hist. Vol. XXVII, 129.

SEGODUNUM. Voy. RUTENI. SEIGNEURIE. Origine de plufieurs seigneuries qui s'élevèrent en France sur la fin de la seconde race. Mém. Vol. XXIV, 667 & 668.

SELDEN. Soin qu'il prend pour publier la première édition des marbres de Paros. Mém. Volume XXIII, 61 & 62. Son opinion fur la chronique de Castor. Ibid. 168.

SÉLEUCIDES (les) sont dépouillés de la Syrie par Tigrane. — Variations des anciens & des modernes sur leur suite & leur nombre. — Les Antiquaires les rétablissent par les monumens. Histoire, Vol. XXIX, 210.

SÉLEUCIE, aujourd'hui Suveidia.
Sa position. Hist. Vol. XXVII,
102. — Elle est au-dessous de
la jonction du Nahar-malcha avec
le Tigre. — Elle sut sondée sur
le terrein de Coche, vis-à-vis de
Ctésiphon, qui sont à présent
anéanties toutes les deux. — Ce
dieu est appelé Al-modain. — La
place de Ctésiphon s'appelle Soliman-pak, d'une sépulture révérée

dans le pays. — Vieille voûte, appelée trône de Chosroès. — Hauteur d'Al-modain. — La position de Séleucie étoit inconnue à Prideaux. Mém. Volume XXVIII, 247. Distance de Séleucie à Babylone. Ibidem, 249 & 257. Voyez BABYLONE.

SÉLEUCUS, gouverneur de la Babylonie, refuse de rendre compte à Antigonus. — Il se retire en Egypte; persuade à Ptolémée, à Cassandre, &c. qu'Antigonus veut se défaire d'eux; bat les troupes d'Antigonus, & se rétablit dans la Babylonie. Mém. Volume XXVI, 141. Il se rend maître de Babylone, & y exerce la puissance royale. — Il donne lieu à l'ère qui porte son nom. Ibid. 142. Il n'est point compris dans le traité que firent les successeurs d'Alexandre, 143. On ne date son règne sur la Syrie que de la mort du fils de Roxane, 145. Etendue de son empire. Hist. Vol. XXIX, 210. Il bâtit un temple à Jupiter dans Antioche. Ibid. 212.

SÉLEUCUS IV. Durée de son règne. Hist. Vol. XXIX, 218.

SELLEIS, rivière qui se joint à celle de Rhodius, aux environs d'Arisba. — Position d'Arisba. Mém. Vol. XXVIII, 332.

EHMAIA. Voyez ENSEIGNE.

SÉMATSIEN, père de l'histoire Chinoise; en quel temps il vivoit. Mém. Vol. XXXII, 357.

SEMEGONDA. Voyez NIGER. SÉMÉLÉ. Ce que peut fignifier ce nom dans l'allégorie de la fable de Bacchus. Mém. Vol. XXIII,

SÉMIRAMIS pénètre dans l'Inde. Mémoires, Vol. XXXI, 195. Ses jardins. Mém. Vol. XXIV, 440. Les Grecs lui attribuent les ouvrages surprenans de Babylone. Ibid. 441. On lui attribue tous les monumens anciens dont les auteurs sont oubliés. Hist. Volume XXVII, 164. Elle est chamée en Assyrie. Mém. Vol. XXVII, 192.

Semein. Sa polition. — D'où il tire son nom. Mânoires, Volume XXVIII, 412 & 413.

SEMNOTHÉES. Nom qu'on donne aux Draides. Mém. Vol. XXIV, 371. Voy. DRUIDES.

SEMPRONIA. Remarques sur le portrait qu'en a fait Salluste, censuré par le P. Rapin, & justifié par M. TERCIER. Histoire, Vol. XXIX, 186. Portrait qu'en fait M. TERCIER. Ibidem, 187. Utilité dont elle sut à Catilina, 188.

SÉNAAR. Étendue de ce pays. —
Son vrai nom est Simar. — Les
Arabes l'appellent Sangiar; signification de ce mot — Ce pays
porte le nom de Chustée, dégénéré
en celui de Chaldée. — Fertilité
de cette contrée, arrosée par le
Fral. Mém. Vol. XXVII, 10.

SÉNAT (le) éroit maître de la monnoie de bronze. Mém. Vol. XXXII, 270.

SÉNATEURS (les) se renouveloient tous les cinq ans. — Ils pouvoient, lorsque le Consul demandoit leur avis, haranguer sur ce qu'ils vouloient, & remplir la féance. Mémoires, Vol. XXIV, 262 & fair. Voyez ROMULUS.

SE

SEND, nom donné spécialement à l'Indus. — Ce qu'il signisse d'ailleurs. Mém. Volume XXXII, 610.

SÉNÉCHAL, (grand) autrefois maire du Palais à la tête de la cour domaniale. Mém. Volume XXX, 600. Il avoit droit d'inspection & de correction. Ibid. 601. On ne trouve aucun détail de sa juridiction lous la première & la seconde race. — Il n'a jamais succédé aux fonctions de comte du Palais; la preuve tirée du jugement de Thibaud, comte de Blois, sénéchal de France, porte à faux. - Le fief de la grande Sénescallie s'est éteint à la mort d'Henri II, roi d'Angleterre, 602.

SÉNÉGA, (le) pris pour le Niger, est le Dorades de Ptolémée. Mém. Vol. XXVI, 69 & 73. Sa partie supérieure est peu connue. Ptolémée le fait fortir de la montagne Cophus. - M. D'ANVILLE retrouve le nom de Caffaba. — Pourquoi il écrit Sénéga! - II fair voir que ce nom est tiré de Zenhaga, nation Maure qui occupe la partie occidentale du Sahra. — Le Sénéga portoit le nom d'Ouédé lors de la découverte. - M. D'AN-VILLE croit que c'est un terme: appellatif. Ibidem, 74. M. DE BOUGAINVILLE pense que c'est le Chrès de Hannon, 17 G 43.

SÉNÈQUE s'égaye à décrire le:

TABLE

déluge qui doit détruire la Terre, suivant les Stoïciens. Mém. Vol.

XXIII, 134.

BÉNONOIS (les) plaçoient leurs temples à l'orient de leur ville. Mémoires, Vol. XXIV, 361. Ils divinisent la rivière d'Yonne. Ibid. 362. Connoissance qu'ils avoient du droit des gens. - Ils prétendoient que tout appartenoit aux plus braves, & n'exerçoient de justice que de Gaulois à Gaulois, 373 & 374.

SENS. On y bat monnoie fous Charles - le - Chauve. Mém. Vol.

XXXII, 788.

SEPTIME-SÉVÈRE. Sa dissimulation. - Il amuse Pescennius en prenant soin de ses enfans. Mém. Vol. XXIV, 111. Il empêche qu'on n'abatte sa maison & sa statue. Ibid. 120. Les Mémoires de sa vie existoient du temps de Dion, 111. Estime qu'il avoit pour Marc-Aurele, 136. Attachement des Gaulois pour lui. -Il combat l'armée d'Albinus, près de Trévoux, & envoie la tête de son ennemi à Rome. - On lui élève, à Carpentras, un arc de triomphe. Mém. Vol. XXXII, 753. Les foldats de Narbonne Ælèvent une statue à Julia-Domna sa femme. — Il donne à son fils Bassien les noms de César-Marc-Aurèle-Antonin.—Voy. BASSIEN. Il marche contre les Parthes. — Donne le tribunat à son fils. -Taurobole célébré à Narbonne pour la santé & celle de son fils. Ibid. 754.

SEPTIZONIUM. Ses restes.—

Septime - Sévère & Alexandres Sévère vouloient en faire l'entrée du palais impérial. Mém. Volume XXVIII, 385 & 386.

SÉPULTURES anciennes, découvertes à Paris. — Inscription & caractère de lépulture chrétienne qui s'y rencontrent. Hist. Volume XXV, 151. Les inscriptions dont parle Sauval n'avoient de grec.que le monogramme.—Elles devoient faire partie du même cimetière que celles-ci. - Etendue que pouvoit avoir ce cimetière. -L'inscription paroît être du v.º fiècle. — Quels sont les caractères d'une sépulture chrétienne! Ibid. 1 5 2. Quand le monogramme de Christ a été mis en usage! 153.

SERA metropolis, de Prolémée, ne peut être que Kun-tcheou-fou, ville chinoise de Shen - fi. Mém. Vol. XXXII, \$79. Marc-Pol en fait mention tous le nom de Campuion. Ibid. 580. Sa position convenable à Sera. 581. Différence de longitude, suivant les notions actuelles & celles de Pto-

lémée, 60g.

SERAPIS est pris pour le dieu du Nil. — On le place quelquesois fur un crocodile. Mémoires, Vol. XXVIII, 531.

SÉRÉNA, femme de Sullicon, s'empare du collier de la mère des Dieux. Hift. Vol. XXIII, 48.

SÉRIQUE. Recherches géographiques & historiques sur la Sérique des Anciens, par M. D'ANVILLE. — Strabon & Méla n'en donnent point connoillance. — Prolémée la traite bien. Bien. Mém. Vol. XXXII, 573 # 576. Les Géographes lui . donnent différentes politions dans leurs cartes. - La Chine ne fournit que peu d'espace à la Sérique de Prolémée. Ibid. 574. Exposition de ce qu'il dit sur la Sérique, 575 & Suiv. La Sérique de l'ancienne géographie est le Thibet d'aujourd'hui. Mém. Vol. XXV, 46. Merveilles qu'on a dit des Sérès.—Ce qui les distingue particulièrement, c'est serica materies. Mém. Vol. XXXII, 599. Voyez SOIE. Le nom de Serès n'étoit point étranger dans l'Inde. — Un quartier à Dehli s'appeloit Seiri.— La capitale de Kashmir se nomme Seri.—Paul Orose place les Sérès dans l'Inde. — Il y avoit d'autres Sérès, qui commerçoient avec les peuples de Taprobane. Ibid. 601. Pausanias donne à Taprobane . même le nom de Seria, & les Orientaux l'appellent Seren-dir, d'où on a fait *Céilan.* — Ces Sérès occupoient une partie de l'île, & n'avoient de commun avec les Sérès que le nom, 602.

SERMENT (le) d'un Eccléfiastique du premier ordre, le décharge des accusations. Mém. Vol. XXVI, 601.

SERMENT in armilla. Voyez ANNEAUX de fer.

SERPENT, symbole de la cause formatrice de l'Univers. — Il est appelé Gneph chez les Égyptiens. Mém. Volume XXXI, 228. Les philosophes de Thèbes disoient qu'il avoit produit l'œuf auquel Tome XXXIII.

ils comparoient le monde. Ibid. 238. Voyez CNEPH.

SE

SERRA LIONE. Etendue de ses montagnes boisées. Mém. Volume XXVI, 18.

SERVET. Son traité, Christianismi restitutio, de la bibliothèque de M. DE BOZE, est unique. Hist. Vol. XXV, 275.

SERVIUS, corrigé par M. FAL-CONNET, rapporte sept choses fatales d'où dépendoit la conservation de l'empire Romain. Mém. Vol. XXIII, 230. Son Commentaire est plein de consusion. Ibid. 232.

SÉSAC. Voyez SÉSOSTRIS.

SESOSTRIS & SESAC sont un même homme. Hifloire, Vohime XXIX, 71. C'est le plus célèbre des rois d'Egypie. — Son éducation, avec tous les mâles nés le même jour. Histoire, Volume XXXI, 7. Ils se trouvèrent au nombre de dix - sept cents lorsqu'il entreprit ses expéditions. Ibidem, 8. Leurs exercices, 10. Les conquêtes de Sélostris sont célèbres. — Il porte ses armes jusqu'en Scythie. Mémoires, Vol. XXXI, 176. Il porte les arts dans l'Asse mineure. Hist. Vol. XXIII, 31. Soumet les peuples des bords de la mer Rouge, mais n'entre point dans l'Inde. Mém. Vol. XXXI, 176, 177, 178, 181 & 191. Il substitue les longs vaisseaux aux barques. - Enrichit son pays d'artistes. — Ses vues non suivies par ses successeurs. Ibid. 191. Il fait construire une muraille pour fermer l'Egypte du **F**fff

côté de l'orient. Histoire, Vol. XXXI, 44. Il donne les terres placées sur les deux grands bras du Nil aux soldats, pour leur tenir lieu de solde. — Cet établissement subfistoit sous les empereurs Romains. — Arpentage fait fous le règne de Sésostris. — Il réduit les Hebreux en csclavage. Mém. Vol. XXIV, 474 & 475. Hautour de la taille, inférieure à celle d'un Hollandois dont parle Ryckius. Ibidem, 522. Il est chanté en Egypte. Mém. Volume XXVII,

SE

193. SESTERCE, monnoie numéraire. Mém. Volume XXXII, 792. Sa valeur. - D'où tiroit son nom. Mém. Volume XXVIII, 649. & 668. C'étoit une monnoie d'argent, qui revient à deux onces de cuivre. Ibidem, 649 de 650. L'usage de ce mot embarrasse les Savans. — Opinion des Savans. fur le sestercion, réfutée par M. DUPUY, qui fait voir que Pline reconnoît une différence confidérable entre les sesterces anciens & ceux de son temps, 651 & 652. Origine du sestercion. — Il vaut deux pièces & demie de celles appelées grands orgyres, & s'est appelé follis & ballantien, 653. Du temps de Pline il y avoit déjà des sesterces de cuivre, contre Fopinion de Gronovius, 681 & 694; mais ils étoient lourds & incommodes pour le commerce, 682. Sesterces d'or & d'argent; ce que c'étoit, 686. Manière de compter les sesterces chez les Romains, 694

SESTIUS (Lucius) fut nominé Consul par Auguste. - Il fut compagnon inséparable de Bruus. Mémoires, Vol. XXIV, 294.

SESTOS. Voy. DARDANELLES.

SETIER (le) du mont Cassin équivaut une pinte de Paris. Min. Vol. XXXII, 803.

SETTE, montagne sur le bord du Taur. — Marca y suppose inuilement une forterelle. Mém. Vol. XXVII, 115.

SÉVÈRE. Voyez SEPTIME.

SÉVÈRE. (Alexandre) Pourquoi il est appelé Alexandre! Men. Vol. XXXII, 686.

SÉVÉRIEN, Gaulois de nation. consulte le devin Alexandre. - Il est défait par Vologèse. Histoire,

Vol. XXV, 84.

SÉVIN (M. l'abbé) prétend que les fragmens d'Alexandre, copiés par Eusèbe, lui sont faussement attribués. Hiftoire, Vol. XXIX, 204.

SEVIR EQUITUM. Voyez CHI-VALIERS.

SEXTIUS. Mémoire de M. DE BURIGNY fur ce Philosophe.-Il étoit contemporain de César, qui lui offrit le laticleve. — Il se livre à l'étude de la philosophie, & se retire à Athènes. Hist. Vol. XXXI, 127. Ses mœurs. Ibid. 128. Il achette des olives, les vend & en donne le profit à ceux de qui il·les avoit achetées. — La morale étoit sa principale étude.— Il compare le Sage à un général d'armée, à Dieu même, 129. It s'abstenoit de la chair des animaux, & pourquoi! — Eusèbe le met au '

nombre des Pythagoriciens. — Il eut une secte de peu de durée. -Petit livre de sentences qu'on lui antribue. - Fortune de ce livre. Hift. Vol. XXXI, 130&131. SHAT-UL-ARAB. Voyez EU-PHRATE.

SHÉDUAN, île. Hift. Vol. XXIX,

SHEKINAH. Voy. SABAÏSME. Shirin. Voyez Cosroës II.

ZIAZOTPOS, ville qui se trouve dans l'expédition d'Héraclius, la même que Skeher-zeur. — D'où elle peut avoir tiré son nom. -Rochers d'huile de naphte dans ion voisinage. Mémoires, Volume XXXII, 571. On peut faire bouillir de l'eau dans des pois en les enfonçant dans la terre. Ibid.

572.

SIBYLLE. Observations de M. FRÉRET sur les oracles qui portoient le nom de la Sibylle. Mém. Volume XXIII, 187. Le recueil de ces oracles étoit plus célèbre à Rome que chez les Grecs. Ibid. 192. Ce que signifie de nom de Sibylle. — Les Anciens ne s'accordent point sur le nombre. des Sibylles. — Leur vie duroit mille ans, fuivant Héraclite & Oyide. 192 & 193. Celles d'Erythrée étoient les plus accréditées. — Leurs oracles conservés à Rome avec grand foin, & con-Mités avec appareil. — Ils étoient Sous la garde des Duumvirs sacris faciundis. Voyez DUUMVIRS. Le recueil périt dans l'incendie du Capitole sous Marius, 194 7 196. On entrecours à la ville

d'Erythrée, pour faire un nouveau recueil, mais on rejeta tout ce qui n'étoit point acrostiche. --Sous Auguste, on ramassa tous les écrits prophétiques répandus chez les particuliers, & on les brûla. — On fait une nouvelle révision des vers Sibyllins, 197. Les Quindécemvirs les écrivirent de leurs propres mains. — Cet exemplaire fut enfermé dans deux coffrets d'or, placés dans la base de la statue d'Apollon. — Cérémonie d'une consultation rapportée par Vopiscus.— La Sibylle est traitée de Prophétesse par les Chrétiens, 198. Les livres Sibyllins étoient encore au temple d'Apollon du temps de Julien & d'Honorius. 199 & 200. Silicon est accusé de les avoir jetés au feu. — On ne peut savoir ce que contenoit le premier recueil, puisqu'il n'y a point d'historiens antérieurs. -Le fecond-recueil, compilé sous Sylla, contenoit mille vers en acrostiches. — Quelle étoit la forme de ces acrostiches! — Les prédictions y étoient conçues en termes vagues, de façon que la . même prédiction pouvoit s'appliquer à des évênemens différens, 200 & suivantes. Le recueil que nous en avons, est accompagné de mauvais commentaires, 204. Fabricius en a donné l'analyse. — Ce recueil n'est qu'une compilation de divers morceaux écrits après les évènemens. - Il est trèsdifférent des anciens recueils. — Comparaison des uns & des autres, 205 & suiv. Joséphe en Ffff ij

rapporte quelque chose. — Les vers qu'on trouve dans les anciens Pères, pourroient être de quelques Juifs Platoniciens. Mém. Volume XXIII, 208. Les Chrétiens emploient les vers Sibyllins, & sont accusés de les avoir falsifiés. Ibid. 209. Les Anciens citoient sous les noms des Poëres antérieurs à Homère, des oracles supposés par les nouveaux Platoniciens, 210.

SIBYLLISTES, nom que Celle donne aux Chrétiens. — On désignoit parmi ceux-ci ceux qui avoient la foiblesse de regarder les Sibylles comme Prophéteffes. Mém. Vol. XXIII, 208 & fuivantes.

SICILE. Son symbole étoit trois cuisses. Mém. Vol. XXIV, 213. Opinion de Polidonius, de Timosthène, &c. sur son étendue. Hift. Vol. XXIX, 184.

SICYONE. Son inscription. -Sa chronologie réglée par le sacerdoce des Prêtresses de Junon à Argos, remontoit aux temps les plus reculés. — Elle contenoit la célébrité des Poëtes & des Musiciens, & leurs victoires. — Sa méthode est de rapporter les dates au sacerdoce des Prêtresses. -Elle étoit encore ufitée du temps de Thucydide & de Xénophon. Mém. Vol. XXVI, 165 & 166. SIDA, femme de Nimrod. Voyez NIMROD.

SIDÈNE (le pays de) Sa def-- cription. Mlm. Vol. XXIV, 71. SIDODONA. Voyez GOLFE Persique.

SIDON. Ses verreries célèbres. Hill. Vol. XXIII, 142. Cette ville reçoit une colonie Romaine. Ibid. 169. Ses habitans recoivent de Caracalla le droit de citoyens Romains. Ils lui en témoignent leur reconnoissance par une médaille, 175.

SIEN-PI, Tartares originaires des environs de la Corée. — Us passem dans les pays abandonnés par les Huns septentrionaux. Mém. Vol. XXVIII, 97. Leur puissance formidable vers l'an 1 51 de J. C. - Ils s'emparent des pays situés entre la mer Orientale & la rivière d'I - li. - En quel temps leur domination s'éteint. — Ils sont remplacés par les Topa-ou-so-teou, qui pénètrent dans la Chine. — Ils s'y font proclamer Empereurs ious le nom de Goei. Ibid. 98.

SIGÉE, cap. Son nom changé en Yeni-hifari, signifie nouveaux châteaux. — Nos marins l'appellent cap des Janissaires. — Il y avoit une ville de son nom, & un lieu consacré à Achille. — Sa saillie s'appelle aujourd'hui Ghiaur-keni, & son territoire Troiaki. Mém.

Vol. XXVIII, 327.

SIGEAN. Voyez AUDE.

SIGEFRIDE, chef des Normands, rentre dans la Seine. — Il retourne en Frise, & y meurt. Mém. Vol. XXIV, 7115.

SIGIA. Voyez ALEXANDRITA & TROAS.

SIGIUS, montagne de Sette, appelée Setius mons par Ptolémée & Avienus. Hift. Vol. XXLV. 67. Voyez SETTE.

SIGNA. Voyez BRONZE.

SIGNUM. Ce que c'étoit dans la division des troupes. Mém. Vol. XXXII, 291. Avant Marius, il significit un manipule; & après lui, une centurie. Ibid. 293. Voyez ENSEIGNE. C'étoit une pique chargée de divers ornemens, 301.

Sigovèse & Bellovèse. En quel temps est fixé le départ de leurs colonies. Mém. Vol. XXIV,

415.

SIGRAIS, (M. DE) Associéen 1752. Hist. Volume XXV, 7. Extrait de son Mémoire sur l'Énéide considérée par rapport à l'art de la guerre. Ibid. 57. Son Mémoire sur le coin ou s'ordre rostral, pour servir d'explication à ce qu'en a écrit le chevalier Folard. Mémoires, Vol. XXV, 440.

SILIQUE, megno, n'est point le fruit du cornouillier, mais celui du carrouge. — Combien il y en avoit à la livre. Mémoires, Vol. XXVIII, 653 & 654. Erreur de Montanus, d'un auteur ancien & du dictionnaire de Trévoux sur la silique. Ibid. 655.

SILVANECTES. D'où vient ce nom! — D'où Senlis prend - il le nom d'Augustamagus! Hist. Vol.

XXXI, 239.

SIMON (M.) ramasse plusieurs exemples où le grec vulgaire s'accorde avec le françois. Hist. Vol. XXIII, 251 & suiv.

SIMPLICIEN (le P.) confond l'hôtel de Nesle de la rue Coquilière avec celui de Conti, d'après André Duchesne. Histoire, Vol. XXIII, 264 & 265.

SI

SIMULACRE. On entendoit par cemot, tout ce qui faisoit l'objet de l'idolâtrie. Mém. Vol. XXIII, 219. Il n'avoit aucune ressemblance avec la Divinité qu'il re-

présentoit. Ibid. 220.

SINÆ dans Ptolémée ne sont point les Chinois. Mém Volume XXXII, 615. Leur pays succède à l'Inde au-delà du Gange. — Le pays de Cochinchine conserve, malgré l'altération, le nom de Sinæ. — Etendue de ce pays. — Ce nom se retrouve chez les Arabes.—Les mers de ces cantons appelées Singi par les Arabes & les Indiens. — Les Portugais ont étendu ce nom par leur navigation. Ibid. 6 1 6. Les rivières désignées par Ptolémée sous les noms de : Senus & Cotiaris, peuvent être des rameaux du fleuve découvert dans le Thibet, 617. La métropole connue sous le nom de Thinae, est Sin-hou au nord de la Cochinchine, 620. Voyez THINÆ.

SINDÆ. Voyer BARUSSÆ.

SINGIDUNUM. Sa position convient à Belgrade Mém. Vol. XXVIII, 411, 413 & 430. D'où vient son nom. Ibid. 413 & 414. Elle se nomme Singidon dans les écrivains du bas Empire. —D'où vientle nom de Belgrade! — Ses différens noms en latin, &c. — Elle a été la première ville de l'Empire Grec sur cette frontière. — Singidunum, ville de Moésie, 415.

Fiff iii.

SINOPE. Dissertation de M. l'abbé Belley sur les ères de la ville de Sinope. — Les habitans font graver sur leurs monnoies des dates relatives à deux époques; l'une en mémoire de la liberté accordée par Lucullus, & l'autre en mémoire de l'établissement d'une colonie. Mém. Vol. XXVI, 456, 458 & Suivantes. La première est confirmée par les Médailles de M. Pellerin. Ibid. 458. Différentes opinions sur la fixation de l'autre, 456. M. l'abbé BELLEY fait voir par deux médailles du même cabinet, qu'elle a commencé dans l'automne de l'an 709 de Rome, 457, 462, 465 & 470. Il prouve 1.° qu'elle n'a pas commencé avant l'automne, 462; 2.° qu'elle n'a pas commencé après l'automne de la même année, 463. Il remarque que les villes employoient leurs différentes ères suivant les intérêts particuliers. — Médailles où la première ère de Sinope est employée.- Depuis Auguste jusqu'à Sévère, on emploie la feconde ·ère. — On reprend la première jusqu'à Gordien, 464 & 466. Position de Sinope. — Son ancienneté remontoit jusqu'aux Argonautes. — Elle reçoit une colonie des Milésiens, 457; & Mém. Vol. XXIII, 159. Elle fonde des colonies sur les côtes du Pont - Euxin. Mém. Volume XXVI, 457. Elle est subjuguée par Pharnace, roi de Pont. — Mithridate y naquit. — Elle reçoit la liberté de Lucullus. — Est

rétablie par Jule - César, qui p envoie une colonie. Ibid. 458, 461 & 462. Prend fur ses monumens le nom de Colonia Julia felix Sinope, 463. On y ajoute dans la suite Romana, & quelquefois Augusta. — En quel temps M. l'abbé BELLEY présume que cette colonie fut établie, 463. Sa conjecture fur le titre Romana. 465. L'adoption d'Ælius-César convient avec ces médailles. Voy. ÆLIUS. Sinope étoit une des plus grandes villes d'Asie. — Son culte religieux envers Mercure. Némésis & Sérapis. — Son gouvernement municipal. — Elle est du gouvernement de Bithynie fous les premiers Empereurs. — Pline propose à Trajan d'y faire conduire de l'eau, 468 & 469. Il remarque que les colonies Romaines dépendoient des Gouverneurs pour les grandes affaires, & qu'elles ne pouvoient faire de dépenses confidérables sans la permission de l'Empereur.— Elle entre dans la province d'Hélénopont. - Sous Héraclius, elle est du thème d'Arménie. - Elle embrasse le Christianisme. — Est soumise aux Turcs. — Est du gouvernement d'Anadoli. — Est appelée Sinaub par les Turcs. — Son état actuel, 469 & 470. Description de ses médailles, 471 & Suiv.

SINUS magnus de Ptolémée (le) est le gosse de Siam. Mém. Vol. XXXII, 610 & 611. La rivière de Danoa paroît être celle de Tana-ferim. — Le Serus est ce

que les Siamois appellent Menam. Mémoires, Vol. XXXII, 610. Voyez M.ENAM. Le plus reculé de ses promontoires est la pointe Camboja. Ibid. 6 1 1 & suivantes.

SIPYLE, montagne où étoit un temple de la mère Plastène. -On y voyoit la plus ancienne statue de la Déesse. — Pierres particulières de cette montagne, qui donnent la piété aux fils pour les pères. Mém. Vol. XXIII, 224.

SIRAF, ville autrefois florissante. -Sa position. Mim. Vol. XXX,

SIRBONIDE. (lelac) Sa position. —Il s'appelle aujourd'hui Bardoil. Mém. Vol. XXVI, 84.

SIRMIUM, métropole de Pannonie. Mém. Volume XXVIII, 425. Les Empereurs y avoient un palais. — Elle donne son nom à une partie de la province. — Sa position. Ibidem, 425 & 427. Elle est sur la rivière Basentis ou Bacuntius, aujourd'hui Boszewt. - Ce n'est point le Zeugminum, qui pourroit être Czubin, 426 O 427.

SISTRE. Origine de cet instrument. Hist. Vol. XXIII, 88. Il étoit en usage sous le règne de Cléo-

patre. Ibid. 94.

SITACE, capitale de la Sitacène. — Les Dix-mille y passent le Tigre fur un pont de bateaux, — M. D'ANVILLE pense que ses ruines sont celles appelées Akkarkuf. Mém. Vol. XXVIII, 246.

SITACOS. Voyez GOLFE Per-

sique.

SLAVONIE, autrefois Savia, & depuis Suavia. — Elle conserve dans les environs de la Save, le nom de Po-Savia. Mém. Vol. XXVIII, 416. Elle n'est point allez étendue dans l'Illirycum de Sanfon. Ibid. 422.

SMENDRIA. Voyez AUREUS MONS.

SMITH, (M.) fils du Principal du collége de Bâle, remporte le prix double de 1757. Hist. Vol. XXVII, 3.

SMYRNE prend fur les médailles le titre de première de l'Asie. Hist.

Vol. XXXI, 284.

SNELLIUS. Ses évaluations de mesures anciennes sont fautives. Mémoires, Vol. XXIV, 499. L'évaluation ingénieuse qu'il met en ulage, pourroit être mieux. employée. Ibid. 500. Il ne peut . comprendre les contradictions des Géographes, 518. Il donne une melure de la terre qui est fautive,

SOEMIAS, mere d'Elagabale. Son: nom. — Elle est née & élevée : en Syrie. Mém. Vol. XXVI,.

387.

SOCRATE ne peut dérober son. nom à la renommée. Mém. Vol. -XXXII, 138. Ge qu'il pensoit des opinions des Philosophes sur la recherche des causes. Ibid. 2. & 135; & Mém. Vol. XXV, . .64. Il dit que la vraie science de l'homme est la morale. Mém. Vol. XXXII, 2 & 8; & Mém. Vol. XXXI, 217. Il ne s'occupe que

de cette science. Mém. Volume X X X II, 139 & 145. Dans quel sons cela se doit entendre. Ibidem, 149. Il avoit vu les ouvrages d'Ocellus & de Timée, 2. Destroit dans les sciences, des points d'appui hors de contestations. — Pensoit que l'existence de la Divinité se manifestoit par l'existence même de l'Univers. &c. 3. Vouloit qu'on ne s'appliquât aux sciences qu'autant qu'elles étoient utiles à l'homme, 4 & 147. Distingue deux sortes d'objets dans l'explication des causes; la cause qui meut & les ressorts. - Regarde l'action de Dieu comme la vraie cause, 6. Selon lui, l'Univers n'est qu'un amas de causes qui attendent l'impression de la première, 7. Ce qu'il desiroit d'Anaxagore, étoit au - delà du pouvoir humain. — Il vouloit forcer les Philosophes à avouer leur impuissance, à se borner à la croyance d'un Dieu, & à la science des mœurs, 8. Ne blâmoit point l'étude des loix de la Nature, mais l'oubli de la première cause. — Condamnoit J'explication mécanique des sphères & des phénomènes. — Sa philosophie se réduisoit à l'existence d'une cause intelligente, 9. Son autorité ne retint point Platon, .10. Il se plaint de Platon, 139. Cachoit ses sentimens sous l'ironie, 54. Sa mortrend les Philosophes prudens, 57. Loçon qu'il donne à Alcibiade, 72. Ses principes sont exposés avec précision par Xénophon, 139. Il fut disciple

d'Archélaiis, 146. Il s'attacha d'abord à l'étude de la Nature. -Devenu incertain par le choc des différens systèmes, il s'applique à la morale, 139. Distinction qu'il fait des trois parties de l'ame, 148. Il montre le véritable usage de la dialectique, & rectifie les idées confuses. — Sa contention dans l'examen des questions difficiles, 149. Il cherchoit dans la Nature la sagesse du Créateur, & cultivoit la dialectique & la métaphysique, pour préserver l'ame d'erreur, 150. Sa manière de moraliter est imitée par Platon. — Il est peint, par Xénophon. comme un païen dévot. — Contraste de la peinture de Platon. 153. Il ne veut point racheter ia vie par un mensonge. — Sa manière de philosopher tient aux mœurs de son temps, 154 & 156. Portrait d'Athènes, 154. Ce qu'il dit de son ignorance n'est que pour ménager l'amour propre des autres. — Manière dont il se sert de cette ironie, 156. Sa conduite avec les Sophistes, 158. Avantage qu'il le promettoit de les disputes avec eux, 159. Il se conforme à l'ulage au sujet des Eraflès, & est censuré à ce sujet. - Silence de ses ennemis sur la pureté de ses mœurs. — Sa conduite avec les jeunes gens, 1602 Il philosophoit en mangeant & en buvant. — Ce qu'Alcibiade disoit de ses discours, 161. Il perd la vie pour avoir voulu donner une idée pure de la divinité, 189. Ce furent les Sophistes qui lui broyèrent,

broyèrent la ciguë. Mém. Volume XXXII, 145. En quel temps arriva sa mort. Mém. Vol. XXIII, 69; & Mém. Vol. XXVI, 161 & 208. Elle est désignée par trois circonstances. — L'exécution de son jugement est retardé d'un mois. Ibid. 162 & 209. Voyez PAROS.

SOCRATE, autre que le peintre, fait les Grâces de la citadelle d'Athènes. Mém. Volume XXV, 324-

SOEME, roi d'Arménie, chassé de ses États par Vologèse, se retire à Rome. Hist. Vol. XXV, 84. Il est revêtu de la dignité de Sénateur & de Consul. — Rétabli sur le trône. Ibid. 85. Couronné par Vérus, la quatrième année de Vérus, contre le sentiment de M. de Tillemont: — Martius-Vérus le fait reconnoître par les Arméniens, 86.

SOFALA. Voyez OPHIR.

SOGDIANUS tue Xerxès, règne fix mois, & on donne la couronne à Darius-Nothus. Mém. Volume XXXI, 69.

Soie. Les Anciens pensoient que c'étoit un lairage blanc, qui se recueilloit des seuilles d'arbres. Mémoires, Volume XXXII, 599. L'Éygur produit un marbre qui donne une espèce de soie. — Pausanias est le plus ancien qui ait parlé du ver à soie. — Ce ver est appelé mi, d'où est venu Seres; mais les Seres étoient connus avant le ver. — L'empereur Justinien en sait venir de Serinda. Ibid. 600. Elle est mise en œuvre dans Tome XXXIII.

l'île de Cos, par Pamphila. — Voyez PAMPHILA. Son prix égal à celui de l'or & des perles. — Des moines Grecs apportent des vers à foie du temps de Justinien. — Henri II porte les premiers bas de soie en France. Hist. Volume XXXI, 321.

SOIE d'araignée, trouvée par M. le préfident BON. — L'Impératrice en eut des gans. — Differtation fur cette soie portée à la Chine. — Sa découverte combattue par M. de Reaumur. Histoire, Vol. XXXI, 322.

SOISSONS. (hôtel de ) Sa description historique & topographique, par M. BONAMY. Hist. Vol. XXIII, 262. Différens noms sous lesquels il a été connu. Ibid. 263. Il appartenoit, sous Louis VII, à Jean II de Nesse. -Il le cède à S. Louis, qui l'abandonne à la reine Blanche sa mère. - Philippe-le-Bel en fit don à son frère Charles de Valois, 264. Il repasse à Philippe, qui le donna au roi de Bohème, d'où il fut appelé hôtel de Bohème, 265. La fille du roi de Bohème ayant épousé le duc de Normandie, l'hôtel revint à la couronne. — Le roi Jean le cède à Amédée VI, comte de Savoie. - Louis, duc d'Anjou, fils de Jean, en étoit en possession à la mort, 266. Charles VI l'acheta de sa veuve, & le donna à son frère le duc d'Orléans, d'où il prit le nom d'hôtel d'Orléans, 267. Il fut le logement des ducs d'Orléans jusqu'au règne de Louis XII. — Ce Gggg

Prince y fait bâtir un monastère pour les femmes débauchées, converties par le Cordelier Tisserand. Hist. Vol. XXIII, 268. Catherine de Médicis en fit sa maison favorite, & on l'appela l'hôtel de la Reine. — Catherine la légua à Christine de Lorraine, mais elle fut vendue à la sœur d'Henri IV, créancière de Catherine. - Charles de Bourbon, comte de Soissons, l'acheta à sa mort, & lui donna le nom d'hôtel de Soissons. Ibidem, 270.

SOLÆ, ville capitale d'un des neuf royaumes de Cypre, conserve le nom de Solia. — Son canton est appelé Solo-potamée. — Elle fut bâtie par le conseil de Solon. -Sa polition. Mém. Vol. XXXII, 538.

SOLDAT. Sa paye. Mém. Volume XXVIII, 679 & 680.

SOLDURII. Leur condition. Mém, Vol. XXIV, 372.

SOLEIL (le) est appelé, chez les Thraces, Sebafius. Mém. Volume XXXI, 422. Les livres zends lui donnent quatre chevaux. Ibidem, 423. C'étoit la grande divinité des Syriens. — Il avoit un temple à Héliopolis. Mém. Vol. XXXII, 704. On célébroit dans cette ville une fête en son honneur. Hist. Volume XXXI, 222. Voyez MITHRA & OROMAZE.

Sozi, ville de Cilicie fondée par les Rhodiens. Mém, Vol. XXIII,

SOLIN est de peu d'autorité. Mêm. Vol. XXIII, 140.

SOLOE. Sa distance du cap

Hermann. - Elle est appelée aujourd'hui cap Bojador. — Sa description. — D'où elle tire le nom de Soloé, & d'où vient celui de Bojador. Mém. Vol. XXVI.

SOLON gagne l'estime des prêtres d'Egypte.-Son erreur sur l'année. Hift. Vol. XXIX, 113.

SOLON, graveur Grec attiré à Rome par Auguste, copie l'enlèvement du Palladium. Mémoires, Vol. XXXII, 774.

SOM MON A-CON DOM, législateut des Siamois & leur prophète; ce que signifie son nom. Mémoires, Volume XXXI, 88 & 105. Vayez BOUTTA, BUDDA, BUTTA **ひ Samanéen.** 

SONCARAD, ère ecclélialtique des Siamois, qui commence à la mort de Boudha. Mémoires, Vol. XXXI, 87.

SONNAH, recueil des traditions Mahométanes. — C'est chez is Mahométans ce que le Talmul est chez les Juifs. Mémoires, Volune XXXII, 415.

SONTAG, mot allemand; ce qu'il fignifie. Mém. Volume XXIV, \$71.

SOPHI, nom qu'Ismaël joint au sien. - Ce que signifie ce nom. - Sentimens différens à ce sujet. Mémoires, Vol. XXIV, 763 &

S.OPHI Kizilbasch. Mémoire de M. TERCIER sur l'origine de leur dynastie en Perse. Mémoires, Vol. XXIV, 754.

SOPHISTES. Leur nom devenu une injure. — Ils menoient des mots à la place des idées. Mém. Volume XXXII, 57. Les plus menommés publicient leurs ou-vrages sous des noms célèbres. Ibid. 1 44. Ils étoient dangereux.-Leur principe sur la réalité du vrai de du faux; sur la vertu & le vice, 1 95. Ils se vantoient de répondre à tout, 1 58. Ils causent la mort à Socrate, 145.

SOPHOCLE. Remarques de M. DUPUY sur le texte & les traductions de son Philostète. Hist. Vol. XXIX, 156.

SORANUS. Sa vertu fie son crime. Hist. Vol. XXXI, 131 & 133.

SORDICE, étang d'où sorvia rivière Sordus.—It fait la communication de l'étang de Salces & de Leucate. Hist. Vol. XXV, 72.

SORGUE. (la) Noms qu'elle a porté. Mém. Vol. XXXII, 744: Elle prend la fource à la fontaine de Vaucluse.-Elle reçoit l'Ausou, l'Ouvèze, & se jette dans le Rhône. Ibid. 745.

So u fignifie de l'eau; chez les Tures.-Ilsjoignent ordinairement ce mot au nom propre des rivières: Mém. Vol. XXXII, 589.

Sous, (les) démi-sous, tiers de sous étoient en usage sous Constantin.

— Ils étoient d'or, & valoient quarante – deux deniers d'argent fin. — Le sou d'argent, de douze deniers, étoit particulier aux François. Mém. Vol. XXXII, 788.

Du temps de Charlemagne vingt sous d'argent valoient une sivre de poids. – Le mot sou devient une dénomination imaginaire, quand on eut introduit le poids de marc.

Le sou d'argent, du temps de Philippe-Auguste, vaut vingtquarre sous de notre monnoie. — Il n'est actuellement qu'une pièce de cuivre de quatre siards. Ibidi 790. De monnoie réelle it devient monnoie de compte, 792. Voyez DENIER d'argent.

SOUCIET (le P.) explique les médailles de Pythodoris: il établit qu'elle a régné dans le Bosphore; que l'époque Lx doit être comptée de l'an 42 avant l'ère Chrétienne, & que les types signifient des mois. Mém. Volume XXIV, 70. Discussion de l'erreur du Père

Souciet. Ibid. 82 & suiv.

SOUTERRAINS. Conjectures sur l'usage des soutermins qui se trouvent en grahd nombre en Picardie. — Leurs descriptions. Hist. Vol. XXVII, 179. M. le .comte DE CAYLUS en a fait graver le plan. Ibidem, 180. Ils servoient, selon la tradition du pays, à retirer les hommes & les animaux, 181 bis. Opinions fur le temps où ils ont été construits. - M. l'abbé LEBEUF les rapporte au temps des ravages des Normands, 182 2 183. Il fait voir qu'au X: siècle ils étoient connus sous le nom de caves. 182; que ceux qui les attribuent aux temps des Huns, forment chimériquement les étymologies de lihons & de santerre; & qu'elles donnèrent au canton le nom de territorium sancta liberationis, 184.

SPANETA. Sa position à Szpanitz. Mem: Vol. XXVIII, 425.

Gggg ij

SPANHEIM (Frédéric) suppose la proportion du pied romain au pied hébraïque. Mém. Volume XXIV, 446 & 477.

SPARTIEN assure que l'adoption d'Hadrien fut l'ouvrage de Plotine, & qu'il n'y eut que deux jours entre l'adoption & le commencement de son règne. Mém. Vol. XXIV, 93 & 104.

S.P.E.CTACLE. Défense du Sénat aux particuliers de donner spectacle que l'on n'eut prouvé cent mille sesterces de bien. Mém. Vol. XXIII, 390. On en donnoit dans des lieux séparés. Ibidem, 393.

SPECULARII, ouvriers occupés à travailler la pierre spéculaire. Hist. Vol. XXIII, 143.

EHEIPA. Voyez COHORTE.

SPHINÈS ou CALANUS suit Alexandre jusqu'en Perse. — Se conforme en tout à la manière de vivre des Grecs. Mém. Volume XXXI, 100. Réponse qu'il fait à ceux qui lui reprochoient l'usage de la chair. — Il est regardé comme un parasite d'Alexandre. Ibidem, 101. Symbole dont il se sert pour conseiller Alexandre, 107. Sa mort, 111. Jeux qu'Alexandre sit célébrer à ses sunénérailles, 112.

S P I F A M E, (Raoul) avocat au Parlement de Paris, auteur du livre intitulé, Dicæarchiæ Henriciregis Christianissimi progymnasmata.

— Sa patrie, sa famille & son caractère. — Il s'amuse à former des arrêts imaginaires, dont quelques-uns ont été exécutés. Hist.

Volume XXIII, 272 & 273. Il meurt à Melun. Ibid. 277.

S P I N O S A. Comparaison de son système avec celui des Cabalistes. Mém. Vol. X X V II, 372. Il croit que tout est bien dans l'Univers. Ibid. 376. Il sait dépendre l'éternité du monde des facultés actives de la divinité. Mémoires, Volume X X X II, 128. Voyez PRINCIPE.

SPITAMÆI, peuples Scythes de la taille de trois palmes. Hift. Vol. XXXI, 210.

SITIOAMM. C'est, chez les Grecs, la palme majeure de douze doigts. Hist. Vol. XXXI, 210.

STACE. Son erreur au sujet de la basilique Æmilia. Mémoires, Vol. XXIV, 209.

STACHER. Voyez GAMBIE.

STADE. Combien les anciens Astronomes en mettoient au degré. — Les anciens Astronomes, Hérodote & Xénophon le sont servis du même. Mém. Vol. XXIV, 439. Etendue que lui donne Edouard Bernard. — Celle que lui donne Cumberlan. Ibid. 436. Suidas distingue trois stades. — Le premier est le stade ordinaire. - Le second se trouve dans les écrivains du temps des derniers Empereurs, & est peu connu, 452. Il devoit être le stade Philétorien comparé au mille itinémire d'Egypte. — Le troissème paroît être une melure employée. en Syrie, 453. Stades de Iongueurs inégales. - Le stade italique plus long que l'olympique. -Le stade olympique le plus long

des stades de la Grèce. Mémoires, Volume XXIV, 493. Le stade italique égal au babylonien. — Le stade olympique contient six cents fois la longueur du pied d'Hercule. Ibidem, 496. Liste des différens stades, 504 & suiv. La grandeur des différens stades sert à éclaircir la Géographie, & à lever les contradictions apparentes des mesures, 519. L'ulage des anciens stades se conserve dans les lieux où ils servoient de carrière, 520. Attention qu'on doit faire sur l'usage qu'en ont fait les écrivains, 521. Le stade est la plus longue mesure des Grecs. -Combien il contient de coudées, de pieds, d'orgyes & de Pléthres. - Son rapport avec le mille romain dépend du rapport du pied grec avec le pied romain, 548. Preuves de ce rapport, suivant Polybe & Strabon, 550. Conciliation de ces deux auteurs, 551. Evaluation du stade par Vitruve, 552; par Columelle, par Pline, 553; par Frontin, 554. Fausse estimation de Plutarque & de Dion-Cassius, 556. Ignorance de Photius. — Confusion de Suidas, 557 & fuiv. Stade de Censorin. — Discussion de M. FRÉRET pour entendre cet auteur, 564 & Suiv. Le stade de Delphes n'étoit point une mesure itinéraire. — Il servoit aux combats Pythiens. — Ce qu'en disent Spon & Wheler, 565. Il fut embelli par Hérode-Atticus. - Il étoit beaucoup plus court que celui d'Athènes, 566. Etoit composé d'un pied plus court que le romain, 568. Stade d'Athènes mesuré par M. Vernon, bai par Hérode-Atticus, 566. Ctéssas se fert dans la mesure de Babylone, d'un stade plus long que celuidont s'étoit servi Hérodote. — IL paroît être le même que celui de la mesure de la Terre par Archimède, 525. Etendue de ce-Rade. — Il doit être employé pour les mesures de Diodore, 526. M. GIBERT, dans ses observations sur les mesures des Anciens, remarque que Censorina estime le stade italique à six centsvingt-cinq pieds, l'olympique à: fix cents pieds, & le pythique à mille pieds. — Il observe que Censorin doit les avoir évalués. sur une mesure commune. Mém. Vol. XXVIII, 212 & 213. Que le stade olympique tire son: nom de la ville d'Olympie, & le pythique, de la ville de Pytho. ou Delphes; qu'ils sont censés avoir été pris l'un sur la mesurede l'autre, & paroissent avoir étéen usage dans toute la Grèce. Ibid. 213. M. GIBERT prétende qu'Hercule donna fix cents pieds. géométriques à la carrière olympique; que la différence entre la carrière mesurée à pas géométriques ou à pas communs, est de trois à cinq, 216; que cette. même différence le trouve entre le stade olympique & le pythique, 217 6 219: d'où il conclut que le stade olympique étoit pris surla dimention du pas géométrique, & l'autre sur le pas commun; Gggg iij

que le stade étant pris sur la dimension du corps humain, celui d'Olympie, meturé par Hercule, devoit être le plus grand. Mém. Volume XXVIII, 217 bis. Il remarque que le stade italique employé dans les mesures de Pythagore, avoit été déternuné sur celui d'Olympie; & que Pythagore lui avoit donné un vingt - cinquième de plus; d'où il fuit que le stade italique est le stade olympique corrigé, & que le stade olympique de Censorin est le stade vulgaire, usité en Grèce; & il conclut que le stade pythique devoit contenir mille quarante-un pieds olympiques. — M. D'ANVILLE soutient que Censorin s'est trompé, parce qu'on ne trouve point de stade presque double du stade ordinaire. Ibid. 218. M. GIBERT oppose plusieurs mesures qui sont dans la différence de deux cinquièmes. & trouve des espèces de stades formés par analogie des différens pas, qui sont entr'eux comme trois, quatre, cinq & fix. — II fait voir qu'il y a des stades analogues aux mesures communes, facrées & royales. — Il loupçonne que le stade italique avoit de l'analogie avec les mesures sacrées, 219 & 220. Quatre manières d'évaluer le stade en milles romains dans les Anciens. — La première est de huit stades au mille; la seçonde, de huit stades & un tiers, 220 & 222; 2 troisième de sept stades & demi, 221 6 222; la quatrième, de

sept stades. - M. GIBBRT fait voir que le stade philésérien est au pythique ce que le pas philétérien est au romain, 222 bis; que la différence du pied vulgaire au pied sacré lève toute la difficulté, 222. M. D'ANVILLE soutient que le stade résultant de la mesure de la Terre, attribué à Aristote diffère de l'olympique, 3 3 3. Qu'il n'a d'étendue que cinquante - une toiles ou cinquante-quatre, 251 & 334; Hist. Volume XXVII, 165; & Hist. Volume XXXI, 43. Il applique ce stade au détroit des Dardanelles & à la distance d'Abyde à Seste, & il remarque que Strabon n'a point fait la distinction des différens stades. Mém. Vol. XXVIII, 334 & 335. Que le stade dont s'est servi Eratosthène, est plus court d'un cinquième que le stade olympique, & qu'il en faut dix pour un mille, Mém. Vol. XXVI, 51. Voyez Eratosthène. H soutient que ce stade en général est de huit au mille. Ibid. 83. Il en trouve de Strabon, qui vont à quatre - vingt - quatorze toiles & demie. Mémoires, Vol. XXVIII, 251, Mais la convenance géographique force à recourir à un stade plus court que l'olympique, Mém, Vol. XXVI, 8,6, Il trouve ce stade dans celui d'Anaximandre. Ibid. 87 & 92. Fait voir qu'Hérodote ne s'est pas fervi du même stade dans la comparaison qu'il a fait de la distance qui est entre la mer & Héliopolis,

& celle qui est éntre Athènes & Olympie. Mém. Vol. XXVI, 87 & 88. M. D'ANVILLE foutient que le stade de soixante-quinze toilés quatre pieds & demi convient à la mesure d'Erasosthène, & qu'il est de dix au mille. Ibid. 98 & 107. Prouve que le stade arménien, vétavan ou asparèze, est de cent pas; que le stade des stades est de cent quarante-trois pas. Hifl, Vol. XXXI, 292. Que le stade arménien est connu en Arménie avant le mille romain. Ibid. 296; qu'il est spécialement propre à la marche des Dix-mille.-Il remarque qu'on ne trouve point de stade dont sept équivalent le mille romain, 208; mais par des indications de distances, il trouve fept stades pour un mille grec. 298 & 299. M. DE LA NAUZE foutient que du temps de Strabon, &c. l'usage étoit de compter huit stades pour un mille. Mém. Vol. XXVIII, 363. Que Strabon. l'a ainsi employé dans les environs de Rome; que son texte est corrompu dans la distance de Rome à Aricia. — Impossibilité d'admettre dix stades au mille, comme Le veut Cingolani, qui ne conserve pas les positions respectives. Ibid. 364 & Suiv. M. DE LA NAUZE remarque que Strabon a quelquefois employé dix stades au mille, 366 & 367. Il distingue quatre sorres de stades; celui de dix au mille, celui de huit suivi par les anciens écrivains Grecs & Latins, celui de sept & demi, & celui de sept, 367. Soutient que le stade

de cinquante toises, inventé pour expliquer Hérodote, &c. est mutile, & fait voir que celui de foixante-feize est plus convenable; qu'il convient également à la melure qu'il donne à l'étendue de Babylone, 368 & 369. Voyez BABYLONE. Il fait voir que les marches des Grecs dans Xénophon, n'excèdent point l'ambulation des soldats Romains; que les plus grandes marches. d'Alexandre ne passent pas treize de nos lieues; que les mesures de Néarque sont vraies, parce que navigeant en suivant les côtes, il comptoit les finuosités; que le stade dont parle Aristote, n'est fondé que sur la supposition que les Mathématiciens auroient bien. opéré dans la mesure de la Terre, 370 & 371; qu'on ne doit point accuser Pline de variation sur la diversité de ses mésures, 371; qu'on doit distinguer les temps; que lorsqu'il parle d'après Théophraste & les autres auteurs de la. première antiquité, il emploie le ftade de dix au mille, 371 & 373; le pied romain pour la coudéegrecque, & le pied & demi pour. la coudée grecque de son temps, 371. Il fait voir que le stade étant dérivé des proportions du corps. humain, celui de cinquante toiles. ne seroit en proportion qu'à de petits enfans, 372. Il établit. 1.º que Strabon fait les stades dedix au mille, d'après les auteurs. de la première antiquité, 372 & 379; 2.° que lorsque Strabon. rapporte, sans citer, des distances.

608

employées par les Anciens, le stade est encore de dix au mille. Mém. Volume XXVIII, 372. 3.° Que l'orsqu'il ne paroît pas copier un auteur de la première antiquité, & que les melures ne le vérifient que par le stade de dix au mille, il y a erreur. Ibidem, 373. M. DE LA NAUZE fait voir que la largeur du détroit entre Hydruntum & Otrante, n'est point amplifiée dans Pline, 373; que tous les portulans s'accordent avec Pline, 3746 375; que l'étendue que donne Pline, n'est point empruntée de Strabon, mais de la description de l'Empire par Agrippa; que quand il l'auroit

feroit pas trompé, 377 & Suiv.

STAMBOUL. Voyez ALEXANDRIA TROAS.

empruntée de Strabon, il ne se

STANLEY. Son erreur au sujet du reproche qu'il fait à Eschyle, de n'avoir pas observé le costume des Perses dans sa tragédie. Hist. Vol. XXIX, 60.

STATÈRE d'or attique. Son poids & fa valeur. Hist. Vol. XXXI, 107.

STATIRA. Plutarque la fait fauffement mourir en couche. Hift.
Vol. XXV, 34. Sa mort fixée
vers le vingt-cinq de septembre,
près de deux ans après sa captivité,
feroit soupçonner une grossesse,
fruit de quelque intrigue.— Diodore & Quinte-Curce attribuent
sa mort à la fatigue & au chagrin.
Tyriotès annonce cette mort à
Darius, & sève tout soupçon à
cet égard. — Justin contredit
Plutarque. Ibid. 35 & suiv.

STATIUS, (L. Priscus) Général en réputation. - Il entre en Arménie, & prend Artaxate. Hist. Volume XXV, 85. Il met garnison dans Villeneuve, καρή πόλις. Ibidem, 86.

STATUES de Rome. Des Antiquaires en ont compté soixante-dix mille à Rome & aux environs. -Il paroît que les prunelles n'ont commencé à être tracées dans les yeux que du temps d'Hadrien. Mémoires, Vol. XXVIII, 593. Inutilité de réparer les statues mutilées, & abus qui en réfultent. — Statues étrusques, grecques & égyptiennes à Rome. - Peu de statues de bronze en grand, & beaucoup de petites. Ibid. 594. Voyez BRONZE. Les statues égyptiennes, travaillées en Sardaigne & à Herculanum, viennent de ce que Tibère bannit dans cette île ceux qui suivoient les rites égyptiens, 595. Voyez Sculp-TURE.

STATURE (la) des soldats Romains étoit depuis cinq pieds dix pouces à six pieds, ce qui revient à cinq pieds trois pouces six lignes de France. Hist. Vol. XXV, 189.

STENÆ. Sa position à Arxavia. Mém. Vol. XXVIII, 455.

STÉSIMBROTE de Thasos. En quel temps il vivoit. Histoire, Volume XXIII, 36.

STIGMATES des soldats. Voyez Enrôlement.

APOLLON, quatrième planète. Mém. Vol. XXXII, 77. Terme de sa révolution. Ibid. 91.

STILPON

ST

STILPON s'exerce à la dialectique dans Mégare. Memoires, Volume XXXII, 100.

STIRIA, île près de Cypre, appelée maintenant Vecchio marino. — Le Père Hardouin en fait l'île des Enpets, mais c'est plutôt la ville de Styra en Eubée. Mém. Vol. XXXII, 536.

STOïCIENS, cyniques mitigés. — Leur morale consiste à se livrer au bien de la société & de l'humanité. Mém. Vol. XXVI, 4, 5 . & 9; & Hist. Vol. XXXI, 131. Plutarque leur reproche d'avoir ordonné l'action, & d'en avoir laissé la pratique aux autres. Mém. Vol. XXVI, 4. Ils étoient maté-. rialistes déguisés, & ardens pour · les pratiques superstitienses. Mém. Vol. XXIII, 263. Leur crédulité. - La morale étoit leur principal objet. Hift. Vol. XXIX, 181 & 182. Idée qu'ils se faisoient du Sage. Hift. Volume XXXI, 129. Leurs principes & leurs contradictions donnent origine à ceux des Gaulois. Mém. Vol. XXIV, 347. Leurs idées sur la nature de Dieu & du Destin. Mém. Volume XXXII, 100. Ils comparent la résistance à la loi de force qui règle l'Univers, à un essieu qui entraîne un chien. - Leur philo- fophie confistoit à ne point lutter contre la nécessité. — Différence qu'ils mettoient entre le monde & · l'Univers. — Ils admettoient plufieurs mondes. Ibidem, 103. Ils failoient la substance primitive homogène. — Tous les autres en sortoient. — Dans le premier Tome XXXIII.

débrouillement, secrétion de deux fortes de principes. — Les uns composent l'ame, les autres le corps du monde. — Ceux-c se formoient en quatre élémens; ces élémens changeoient réciproquement, pendant qu'un monde subsistoic, & rentroient dans leur état primitif. — Ils composoient l'ame de principes des parties les plus déliées de la matière universelle. & ignoroient comment elle étoit organisée. Elle avoit la puissance motrice, &c. qu'elle distribuoit dans les différentes parties du monde, 104 6 129. Ils lui donnoient une forme fixe & générale, 131. Noms qu'ils donnoient à l'ame du monde, 105. Définition qu'ils donnoient de Dieu, 106 & 108; & Mémoires, Vol. XXXI, 221. Ils le concevoient sous l'idée de seu, formant un . corps défini par trois dimensions. - Tout étoit corps, même les affections de l'ame.—Ils croyoient que la matière peut penser. Mém. Volume XXXII, 106 & 107. Explication des raisons séminales qui règlent l'action de Dieu, suivant les Stoïciens, par M. l'abbé. LE BATTEUX. Ibidem, 108. Juste-Lipse pense que c'étoit les idées de l'aine. — M. l'abbé LE BATTEUX prétend qu'elles ressemblent aux atômes d'Epicure, 109 & 110. Pourquoi ils les appeloient raisons séminales! — Arrangement qu'ils donnoient aux parties du monde dans la formation, 1 1 o. Quelle idée ils avoient du Destin, 1 1 1. Difficulté Hhhh

de concilier la liberté de l'homme avec la loi de la fatalité. Mém. Vol. XXXII, 115 & 116. Pieuse conclusion des Stoiciens sur lefamiline. — Récapitulation de Leur doctrine, par M. l'abbé LE BATTEUX. Ibidem, 117 & Suiv. Leur opinion sur l'éternité de l'Univers & sur ses révolutions. Mém. Vol. XXIV, 394. Suivant M. l'abbé MIGNOT ils reconnoissent le système des émanations, & diffèrent des Indiens en ce qu'ils n'admettent rien que de matériel.. Mémoires, Vol. XXXI, 240. Ils croient le monde sphérique, & donnent la même figure à Dieu. Ibidem, 244. Ils croient qu'un seu pénétrant entretient la liaison des parties du monde, 245.

STRABON. Son éloge. Mém. Vol. XXIII, 158. Il traite d'imaginations les voyages d'Hannon, de Pythéas, d'Eudoxe, & attaque la géographie & la physique d'Emiosthène. — Son hypothèse sur la cosmogonie, contredite par les fairs. - Il nie tout ce qu'il ne peut ramener à ses principes, ne croit pas habitables les pays situés sous la Ligne, & supposoit déserts ceux voisins des Cercles polaires. Mém. Vol. XXVIII, 314 & 315. II donnoit à l'Afrique la forme d'un trapèze. — Soutient qu'Homère est le premier & le plus exact géographe. - Défend l'authennicité des flottes de Minos, de Jason, d'Hercule, &c. Ibidem, 3 16. Il pensoit que le tropique devoit être à Syéné. - Il voyage

en Egypte. Mém. Vol. XXVI. 105 & 110. Il reconnoît les rayons solaires verticaux à Syéné. Ibidem, 105. Fait ses voyages comme nos auteurs de voyages, beaucoup de description, point de précision, 1 10. Il reprochoit à Eratosthène d'avoir traité la géographie mathématiquement, 105. Sa manière d'envisager la géographie, 111. Strabon tombe en contradiction dans ce qu'il dit des habitations des rois de Perse à Ekbatane & dans la Babylonie. Mémoires, Volume XXXI, 440. Discussion de cette contradiction, par M. DE BRÉQUIGNY. Ibid. 44.1. Strabon se trompe en copiant Polybe. Mém. Vol. XXIV, 552. Il copion les écrivains sans les entendre.—Il n'étoit ni mathématicien, ni aftronome. Ibid. 5 1.9. Il fait le pied romain égal au pied grec, 454. Examen de ce qu'il dit sur la distance de l'embouchure du Var, 463. Son opinion fur les Druides. — En quel temps il écrit ce qu'il dit des Gaulois. 394. Sa description de l'antre de Coryce. Hift. Vol. XXIX, 154. Son opinion sur les fables & les allégories des Grecs. Hift. Volume XXIII, 18 & 24. Sa manière d'évaluer le stade. Voy. STADE.

STRASBOURG. Les empereurs Charlemagne, &c. y font baure monnoie.—Louis-le-Germanique confère ce droit à l'Évêque. Hift. Vol. XXIII, 219.

STRATA. Ce qu'il fignifie. Hiff. Vol. XXV, 138. Il fignifie en françois Efrées en Picardie, & en Flandre Cauchies, du moi calceia ou calciata. Hift. Vol. XXVII,

144. STRATON ne comprend rien aux idées substantielles de Platon, ni à la cinquième essence d'Aristote, ni au Defin de Zénon. Mém. Vol. XXXII, 120. Il emploie le mot Nature. - Etoit de Lampfaque, disciple & successeur de Théophraste. - Straton sut surnommé le physicien. — Il fait consister dans la seule Nature le principe d'activité universel. Ibid. 121. Soutient que le monde n'est point animé, 122; que la Nature ordonnoit tout sans dessein & sans connoilfance. - Son Naturalisme est le même que celui de Zénon, & il explique de même la naissance des espèces, par des rencontres que forment les combinations de toutes espèces, 123. Les premiers principes de son système se trouvent dans Plurarque. - Son cahos est une mer immense, composée d'une infinité de parcelles qui se meuvent au hasard. - Il admettoit une espèce de vitalité dans la matière, 124; & il a beloin de grâce pour l'émblissement de ses principes, 125. Manière dont il explique la formation des aftres. - Les espèces terrestres. - Son fystème machinal, ou la Nature indifférente à tout, s'embrasse ellemême & se plant dans tous les états, 126. Straton ne donne à la matière qu'une fimple faculté de se mouvoir, 129. Substitue à la nécellné faiale une force convul-Tive, 133. Regarde le monde comme une plante qui végète,

STRATONICUS, célèbre graveur, gravoit des philosophes; c'étoit de petits ouvrages pour parer les appartemens ou pour porter au cou. Mém. Vol. XXXII, 773, 775 & 776.

STRATONICUS, musicien. Sa plaisanterie. Mém. Vol. XXIII,

311.

STROPHE. Voyez CHŒUR. STYX. Voyez ACHÉRON.

SUBDINNUM est le Mans. Mém. Vol. XXVIII, 481 & 482.

SUBSIDIARII. Voy. TRIAIRES. SUÈDE. Ses peuples avoient des fêtes attachées à des jours marqués de l'année solaire. — Ces fêtes donnoient leur nom aux Lunes. —Il y en avoit une en Scandinavie que le Christianisme s'appropria, sous le nom de mater noclium. Mém. Vol. XXIV, 417.

Suépois. Leur origine fabuleuse.

Hist. Vol. XXIX, 40.

SUELTÉRÈS, peuples du diocèle de Fréjus. — La rivière d'Argence, Argenteus amnis, arrose leur contrée. — Leurs villes sont Brignoles, Draguignan & Olbia. Hist. Vol. XXVII, 131.

SUETRES. Leur position. — Zanta est leur capitale. — M. MÉNARD croit que c'est Castellane sur le Verdon. Histoire, Vol. XXVII,

SUIDAS, compilateur du XI.º fiècle, fans crédit. Mém. Volume XXIV, 357.

SULPITIA. Médaille de cette famille, restituée par Trajan, en Hhhh ij

réparant la statue de Servius-Sulpitius-Rufus. Mém. Vol. XXIV, 226 & 227. Cette famille ajoute souvent un prénom avant celui de Servius. - Castor & Pollux est le symbole familier de cette famille. Ibid. 228.

SULPITIUS-RUFUS, (Servius) grand Jurisconsulte & grand homme d'Etat, connu par quantité d'ouvrages, prit le parti de Pompée. — César le fait gouverneur de la Grèce. — Il meurt en allant à Modène trouver Antoine. – Le Sénat lui élève une statue d'airain. — Cicéron fait son éloge. - Place destinée à ses enfans, autour de sa statue, pour voir les jeux. Mém. Val. XXIV, 226 & 227·

SUNIUM, bourg de l'Attique, célèbre par le temple de Minerve-Suniade. Hift. Vol. XXIII, 185 & 186.

SUNNA. Voyez SUNNITES.

SUNNITES. Quelle secte fut ainsi appelée, & à quelle occasion! Mém. Vol. XXIV, 760.

SUPERSTITION (la) est fondée sur l'avidité de connoître l'avenir.-Elle adopte les différentes espèces de divinations.—Le Christianisme l'affoiblit. — C'est une maladie presque incurable. Mém. Volume XXIII, 187 & 188.

SURNOM'S (les) diffinctifs venoient, chez les Romains, de quelque qualité, inclination ou talent. -En France, ce sont des sobriquets tirés de la figure ou de la profession. Mem. Vol. XXVII, 407. Ceux que les villes prenoient comme honorifiques, n'étoient admis qu'après un arrêt du Sénat. Mémoires, Volume XXXII. 714.

Suses, capitale de la Susiane ou du pays d'Elam, fut fondée par Titon, père de Memnon. *Mém*. Vol. XXIII, 27. Elle s'appeloit, suivant Hérodote, Memnonium. Ibid. 28. Elle devint la capitale de l'Etat que forma Arbace, 30.

SYÉNÉ. Sa position. Mém. Vol. XXVI, 101. Elle est supposée sous le tropique par plusieurs Savans, qui se copient, jusqu'aux Géographes modernes. Ibidem, 105 & 106. Les modernes la placent à Assura ou Assura; cela. mériteroit d'être vérifié. - Les altérations de son terrein sont des. atterrissemens. — Aristide n'y vit plus ce qu'Hérodote y avoit vu. — Avantage qu'on retireroit d'un voyage à Syéné, 1.09 & I I.O.

SYLLA. Trophées que lui élève Bocchus dans le Capitole. — II. en élève lui-même dans les plaines de Chéronée. Mém. Vol. XXIV, 190. Sa femme Métella. Voyez SCAURUS.

SYNCELLE. Son suffrage est de grand poids dans la chronologie. Mémaires, Volume XXIII, 7. G 17.

SYNÉSIUS. Sa justification, sur ses expressions touchant la divinité, peut décharger les Indiens. Mém. Vol. XXXI, 236.

SYRACUSE, colonie Corinthienne. - Sa flotte étoit presque, aussi nombreuse que celle de toute la Grèce, contre Xerxès. Mém. Volume XXIII, 167. Étendue de Syracuse. — Elle étoit une sois & demie plus grande que Paris, suivant M. FRÉRET. Mémoires, Vol. XXIV, 531.

SYRIANUS. Ses ouvrages sont mentionnés dans Suidas & dans Fabricius.-Il succède à Plutarque dans la chaire Platonicienne. Hist.

Volume XXXI, 141.

SYRIE. Tableau abrégé de ses guerres civiles depuis Antiochusle Grand. Hist. Valume XXIX, 218 & Juiv.

SYRIENS. Ce nom n'a pas toujours été restreint. — Les Barbares appeloient Assyriens ceux que les Grecs nommoient Syriens. Mém. Vol. XXXI, 139. Manière dont ils expriment les unités. Ibidem, 404.

ETPOI, nation conquise par les rois Bactriens. — M. VAILLANT lit Σηρες. — M. DE GUIGNES lit Συροι, & croit que c'est une nation Tartare appelée Su. Mém. Volume XXV, 18 & 19.

SYZYGIE ou NOUVELLE LUNE. Vayez LUNAISON.

## T

L. Ce qu'il fignifioit sur le registre du Centurion. Mémoires, Vol. XXXII, 330.

TABLE de bronze trouvée à Lyon, où l'empereur Claude propose d'admettre des Gaulois dans le Sénat. — M. l'abbé BARTHÉ-LEMY remarque que Tacite l'a exprimée en d'autres termes, selon son génie. Mém. Volume XXVIII, 579.

TABLE de la disposition des mois persans dans chaque cycle inter-calaire de la période embolismique.

Mém. Vol. XXXI, 55 & suiv.

TABLE des Mémoires de l'Académie. Chaque table renserme dix volumes. Hist. Vol. XXIII, 1.

TABLEAUX anciens peints sur bois.

— Ceux de Zeuxis, d'Appelle & de Protogène étoient usés dès le temps d'Auguste. Mém. Vol. XXIII, 323. Origine du mot tableau. Voy. ENCAUSTIQUE.

TABLETTES de cire. Voyez-

TABLETTES d'ivoire. Veyez-

TABULA. Signification de ce mot.. Voyez ENCAUSTIQUE.

TACARÉ. Voyez ASTABORAS. TACHINBURGES. Voy. COUR.

TACITE, a mieux parlé que Césarde la religion des Germains. Mém. Vol. XXIV, 391. Il est celuides historiens Latins qui serend davantage sur les Juiss. Hist. Vol. XXIX, 206. Comment il peint la situation des Juiss. Mém. Vol. XXIII, 138. Il n'avoit pas même. parcouru les livres de Josèphe. Ibid. 135. Il ajoute au récit des autres historiens, que cette nation adoroit l'âne. — Histoire qu'il fait à ce sujet. — Fausse opinion qu'il a de l'origine de ce peuple. Hist. Vol. XXIX, 206 & 207.

TACOLA de Ptolémée peut être-Junkselon. Mém. Vol. XXXII., 607.

Hhhhij

TADG. Opinion de Chardin sur le Tadg. — Critique de Tavernier. - Comment il se traduit. - Livres qui portent ce noin pour titre. — Définition qu'en donne Chardin, soutenue par le P. Ange. - Les Kizilbasch, Turcomans d'origine le portent. — Ce n'est point une couronne. Mém. Vol. XXIV, 775 & Juiv. Il n'a point été établi en Perse. — Le sultan Orkan ordonne aux courtisans de porter le bonnet rouge. — Les Turcomans qui servoient Ismaël, le portoient. — Ismaël s'en sert pour le faire respecter des Persans. — Il fit entrer dans ce bonnet la mémoire des douze fils d'Ali. Ibid. 778. Tekel s'en sert à sa manière. — Ismaël s'en servit à la sienne. - Les Natoliens le regardent comme une marque d'un courage désespéré, 779.

TAGES, regardé comme l'auteur de l'art des Auspices. — C'étoit un Dieu dont l'histoire est résuée par Cicéron. — Il y avoit des livres qui portoient son nom. Hist. Vol. XXIX, 198.

TATMA. Sa fignification équivoque.

Mém. Vol. XXXII, 259.

TA-HAN. Voyez CHINOIS.

TAILLE humaine. Les Anciens lui donnoient six longueurs de pied.

— Cette proportion est assez ordinaire. — Les Peintres & les Sculpteurs ne la suivent que pour les hommes robustes. Mém. Vol. XXIV, 497. Taille des Celtes.

—Celle des Grecs étoit médiocre. Ibid. 498. La taille humaine n'a sousser aucune diminution. —

Taille militaire des Romains égale à celle de nos soldats. — Les Romains étoient de taille médiocre, 535. Pendant le temps de la République, on ne faisoit attention qu'au courage, 536.

TALAPOINS. Voy. SAMANÉENS.

TALASSIUS, nom qu'on donnoît
au marié dans la cérémonie des
nôces. — C'étoit celui d'un compagnon de Romulus, qui avoit
été heureux en mariage. Mém.

Vol. XXXII, 336.

TALENT attique. Son évaluation. Mém. Vol. XXV, 281; & Mém. Vol. XXVIII, 663 & 697. Pourquoi les Romains fixèrent-ils le poids du talent dans leur traité avec Antiochus! Ibid. 672. Les Romains adoptent quelquefois le nom de talent. — Ce qu'ils appe-Ioient grand talent, 674 & 697. Talent d'Alexandrie, son poids, 699 & 700. Il est désigné par le nombre six mille. — M. DUPUY soupçonne qu'il a donné aux calculateurs l'idée de monade. 702. Talent a fignifié une monnoie numéraire. Mém. Volume XXXII, 792.

TALIATIS, TANATÆ ou TANATIS. Sa position. — Il sépare la Moësse première de la Dace. Mém. Volume XXVIII,

437.

TAMASEUS, TAMASSUS on TAMASUS, ville de Cypre. Sa position. — Elle sut détruite par l'invasion du roi d'Angleterre. Mém. Vol. XXXII, 557.

TAMBOUR. Origine de cei instrument. Mém. Vol. XXIII, 88. TANA, sur les bords du Don. Ses ruines peuvent être les restes d'une colonie Milésienne établie sur le bord du Tanass. Mém. Volume XXIII, 157.

TANFANA, dieu des Germains. — Son temple chez les Marses, ruiné par Germanicus. — Ce que signifie Tanfana. — Il ressembloit à la Déesse adorée à Preneste. Mém. Vol. XXIV, 424.

TANTALE. Homère le fait tourmenter par la faim & la fois. — Archiloque le représente menacé par la chute d'un rocher. Hist. Volume XXVII, 53.

TAPOSIRIS, château appelé actuellement Abousir. Mém. Vol.

XXVI, 84.

- TAPROBANE, aujourd'hui Céilan.

  Mém. Volume XXXI, 85. Sa
  position suivant Aristote. Elle
  fut découverte par Alexandre.

  Mémoires, Vol. XXXII, 81.

  La côte voisine occupée par des
  Malabares, dissérens des Singulas
  ou Naturels de l'île. Un roi
  de ces Naturels envoie une ambassade à l'empereur Claude, ce
  qui instruit les Romains du commerce des Scres. Cette île
  est appelée par les Orientaux.

  Seren-div, d'où s'est formé Céilan.

  1bid. 602.
- TARANIS, reconnu pour le feu par les Gaulois. Ce n'étoit point le Jupiter des Romains, mais une Divinité locale des Gaulois. Mém. Volume XXIV, 348. Ce qu'il pouvoit avoir de commun & de différent avec Jupiter. Ibidem, 392. Il avoit

l'empire du Ciel. — Première Divinité du système Celtique, il devoit être frère de Tuiston. — Il avoit avec lui le culte suprême chez les Gaulois.— Ils présidoient chacun à un des deux élémens qui devoient réparer ou faire périr le monde. — Les Celtes lui sacrissoient des victimes humaines. — Il étoit regardé comme le mauvais principe, 350 & suiv.

TARD-VENUS, société de Routiers. Pourquoi ils surent appelés ainsi. — Leurs ravages. — Ils étoient au nombre de seize mille. — Ils battent l'armée royale. — Reviennent en Bourgogne, & sont renvoyés avec de l'argent. Hist. Vol. XXV, 158 & 162.

TARQUIN le superbe bâtit le templede Jupiter Capitolin. — Ses idées, de grandeur & de magnificence, Mém. Vol. XXIII, 313.

TARSE en Cilicie, fondée par les Argiens selon Strabon, & par Sardanapale felon Aristobule. ---Ce n'est point la Tarse de l'Ecriture. Hift. Vol. XXXI, 203. Elle est la plus grande & la plus puissante ville de Cilicie. Ibidem, 280 & 283. César lui donne le titre de métropole, 283; & Mém. Volume XXXII, 716. Du temps de Trajan, la ville Égès lui dispute la primauté. Hist. Vol. XXXI, 283. Vers le commencement du v. fiècle, elle est seulement métropole de la première Cilicie. Mém. Vol. XXXII, 718 & 720. Elle est gouvernée par un Proconsul. Ibidem, 720. Elle se gouvernoit auparavant par-

un Conseil & un Sénat. Hist. Volume XXXI, 286. Elle fait graver sur ses médailles, les lettres initiales I. M. K. pour désigner Ja primauté. Mém. Vol. XXXII. 716; & Hist. Volume XXXI, 278 & 284. Explication de la signification de ces lettres par M. l'abbé BELLEY. Ibid. 278, 280 & 282. Elle fait frapper un médaillon en l'honneur de Caracalla, 285. Célèbre la victoire de Sévère sur Pescennius-Niger. — Fait célébrer des jeux à l'endroit appelé Codrigæ. — Fait frapper des médailles avec ce mot. - Explication de ce mot. Mém. Vol. XXX, 263 & Suiv. Explication des lettres T B & T F qui se trouvent sur ses médailles. Hist. Vol. XXXI, 286.

TARSIUS, rivière. Mém. Volume

XXVIII, 337.

TARTARE. Ce que c'est. Mim.

Vol. XXVII, 235 bis.

TARTESSUS n'est point le Tharsis de la Genèse. Histoire, Volume XXXI, 203. Mémoire de M. D'ANVILLE fur fa fituation. — Les Phéniciens y abordent. Mém. Vol. XXX, 113. Richelles qu'ils y trouvent. Ibid. 114. Cette ville donne son nom au fleuve Bætis, & à la contrée. - Elle est anéantie après l'établissement de Cadiz. — Son nom donné à Cadiz & à Cartéia, 115. Les Anciens y placent l'Averne, les Champs Élysiens. — Le fleuve Léthé s'y trouve aussi, 116; & il est connu aujourd'hui sous le nom de Guadalété. Tartessus est placé entre

les deux embouchures du Bair. 1 17 & suiv. Peut convenir avec la position de Rota, 122. Voyez BÆTIS & CARTEIA.

Tarusgoniensės. M. MENARD fait voir qu'ils étoient à Tarascon sur le Rhône; qu'ils occupoient une partie de son territoire, & les Désuviates l'autre. Hist. Vol. XXIX, 245.

TASAVA, ville. Sa position peut se rapporter à Sabæ de Ptolémée. Mém. Vol. XXVI, 77.

TASCONI, peuples inconnus. Hist. Vol. XXIX, 245.

TA-TSIN, nom que les Chinois donnent aux pays situés à l'ouest de la mer Caspienne. — Ce que fignifie ce mot. — Quel pays il comprend. Mém. Vol. XXXII,

TAUREAU (le ) annonce dans la cosinogonie pehlvie la fécondité, par les épis de sa queue. Mém. Volume XXXI, 425. Selon Zoroastre, il est l'origine du genre humain & de la Nature. — Son culte établi dans l'Inde avant Zoroastre. Ibid. 438.

TAURIS. Son nom plus correct est Tebriz.—Cette ville est appelée Gandzak par les Arméniens. -Elle est surnommée Shahistan. Mém. Volume XXXII, 561 & 563. Elle elt confondue avec Echatanes. Ibidem, 562. C'est l'ancienne Gaza, 560. Les Orientaux en donnent la fondation à Zubeideh, femme d'Haroun-Arreschid. — Erreur de Chardin dans ce qu'il débite sur Tauris. -Elle fui la résidence du Ches de la

617

de la dynastie des Mogols de l'Iran, & celle d'Uzum - hassan & de Shah-tahmasp. Mém. Vol. XXXII, 563.

TAURISCUS, célèbre Graveur. Mém. Vol. XXXII, 773.

TAUROBOLE, sacrifice somptueux. Mém. Volume XXXII, 754.

TAURUNUM. Mémoire de M.
D'ANVILLE sur Taurunum. —
L'ancien Taurunum occupé par
Belgrade suivant l'opinion commune. Mém. Vol. XXVIII,
410. Cependant cette ville étoit
comprise dans la Pannonie, &
étoit en-deçà de la Save. Ibidem,
411. Ses ruines indiquent son
emplacement. — Elle est confondue avec Singidunum, 412.
Voyez SINGIDUNUM.

TAZIAPXOE. Voyez CENTURION. TCHADDI, nom que les Indiens donnent au sexe dont les Déesses ont pris naissance. Mém. Volume XXXI, 235.

TCHANG-RIAO, général Chinois, qui a combattu contre les Parthes. Mém. Vol. XXV, 17 & 18. Relation de son voyage dans l'ouvrage de Ssemassen. Ibidem, 18. Il est Ambassadeur auprès du roi des Yue-chi. — Est fait prisonnier par les Huns. - S'échappe & revient chez les Yue-chi. — Reste plusieurs années chez eux. — Est repris par les Huns. — Revient à la Chine après treize ans d'absence, 22 & suiv.

TCHIVEN, nom que les Indiens donnent à la vertu masculine des Dieux. Mém. Vol. XXXI, 235.

TEBKAT-NASSERI, abrégé de Tome XXXIII. l'histoire universelle. Ce qu'il contient. Mém. Volume XXXI, 379.

TECHUM, la Tech ou le Tec. —
Sa source. Hist. Volume XXV,
74. Son cours, son embouchure.
— C'est l'Illiberis de Polybe, de
Strabon, &c. la Tichis de Méla.—
Cette rivière est dangereuse quand
elle se déborde. Ibid. 75.

TEDMOR. Voyez PALMYRE.

TEKEL, disciple de Haydar. — II tiroit Ion origine des Sassanides.— S'établit auprès de l'Anti-Taurus. - Ses occupations. Mém. Vol. XXIV, 767. Sa réputation. — Il sème la doctrine de Haydar. Ordonne à ses sectateurs de porter une bande rouge à leur turban, ce qui les fit appeler Kirilbasch. -Tente de se faire Souverain. -Pille ceux qui refusent de se soumettre. - Accorde la vie & les biens à ceux qui embrassent la doctrine. — Ismaël protège sa doctrine. Ibid. 768. Il répand la terreur chez les Turcs. — Bat les fils de Bajazet. — S'empare d'Angora. — Bat les Turcs dans les montagnes de Boursa, 770. Frayeur que le turban rouge cause aux Turcs. — Il s'empare de Kutaïa.-Cruautés qu'il y commet. - Il prend le titre de roi de Natolie. — Mesures que prennent les Ottomans contre lui. — Il se retire du côté d'Angora. — Sa cruauté contre Jonnous-Bacha. - Il se retire dans la montagne d'Oliga, 771 & 772. Attaqué par les Turcs, il est victorieux, 773. Il est enfin vaincu par les Liii

Turcs. — Ses sectateurs l'abandonnent. Mém. Volume XXIV, 774. L'histoire n'en fait plus mention. Ibid. 775.

TEL-AKKARKUF. Voyez BABYLONE & SITACE.

TÉLÉCLUS proi de Lacédémone,. tué par les Melléniens. Mém.

Vol. XXIII, 273.

TÉLÉPHANES de Sicyone, un des premiers Peintres en Grèce. Mém. Vol. XXV, 191 & 260. En quel temps il a vécu. — Il a représenté le premier la figurefur une surface. — Il écrivoit au bas de ses tableaux le nom de las chose représentée. Ibid. 261.

TÉLÈTES étoient les parfaits parmis les Orphiques. Mémoires, Vol.

XXIII, 261.

TELCHINES ne sont ni pères ni enfans des Dactyles. — Leurs noms sont de simples épithètes. -Ils sont connus dans le Péloponnèse avant les Dactyles. -Sont supposés avoir habité la Telchinie. — Leurs voyages en Crète, &c. sont une pure fable, les Grecs n'ayant point de vaifseaux alors. Hift. Vol. XXIII, 37. D'où se dérivoit leur nom! -Il devient injurieux. — Ils sont accusés d'avoir inventé la magie,. &c. — Ont leurs partifans. — Sont fils de la mer suivant Diodore, ce qui les suppose navigateurs. — Forgent la faux de Saturne & le trident de Neptune. — Travaillent le fer peut-être en Chypre. 🗕 Ce qu'on disoit de leur pouvoir magique cru à Athènes & à Rome, est éclairci, & pourquoi! Ibid. 38.

TELGHINES. Voyer Tet-CHINES.

TÉMALA, de Ptolémée, doit être Négraïs. — Sa position. Mém. Volume XXXII, 606.

TEMONARII. Voyez ENRÔ-LEMENT ..

TEMPLE d'Alexandre. Voyer ALEXANDRE & ARCA. Templed'Anaitis. Voy. Anaitis & ZÉLA. Temple d'Apollon. Voy. ACTIUM, AMYCLE, APOLLON& CITYRE. Temple d'Aradus. Voyez ARADUS. Lestemples d'Asie, dans les grandes villes, étoient communs aux provinces. Hift. Vol. XXXI, 281... Temple d'Auguste. Veyez Au-GUSTE, CÉSARÉE de Palestine & CLEF. Temple de Bellone. Voyez COMANE. Temple de Belus. Voyez BABYLONE & BÉLUS. Temple du mois Cares. Voyez CARCERES. Temple de Castor & Pollux à Rome, dans le forum, bâti par le dichateur Posthumius. Mém. Vol. XXIV, 2 1 6. Temple de Chalembrom-Voyez CHALEMBROM. Temple de Claude. Voyez CLAUDE. Temple de Domitien. Voy. Do-MITIEN. Temple d'Egypte, décrit d'après Strabon. Mém. Vol-XXIII., 203. Temple de la l'idélité. Voy. FIDÉLITÉ. Temple de Fo. Voy. BACTRIANE. Les Gaulois n'avoient point de temples dans les premiers temps.—Il y en: avoit un dans une île, à l'embouchure de la Loire, qui devoit être fait & défait entre deux soleils. Mém. Vol. XXIV, 259. Après Sa conquête des Romains, ils en Bâtirent de très - magnifiques. -Il y en avoit un en pyramide à Amboile. Mem. Volume XXIV, 361. Voy. GAULOIS. Temple d'Hercule, appelé temple de Gades. - Sa position dans l'île de Saint-Pierre. Memoires, Vol. XXX, 111. Sa distance de Cadiz. — La Superstition attribue un rapport entre cette distance & les travaux d'Hercule, Ibid. 124. Temple d'Isis. Voyez Isis. Temple de Junon: sa chapelle au temple de Jupiter-Capitolin. Mém. Volume XXIV, 224 & Juiv. Ceux de Junon - Libitine & de Junon-Lucine. Voyez Enrôlement. Le temple de Jupiter - Capitolin étoit décoré de quadriges. Mém. Vol. XXIV, 224 & 225. Voyez ATABERIS. Temple de Juventus. Voy. ENRÔLEMENT. Temple de Latone Voy. BUTOS. Temple de la Liberté. Voyez LIBERTÉ. Temple de Minerye: sa chapelle dans celui de Jupiter-Capitofin. Mém. Volume XXIV, 224. Temple de Monunorillon. Voyez MONTMORILLON. Temple de Moritafgus. Voyez MORITASGUS. Temple des morts. Voyez TÉNARE. Temple de Sunium, dont il reste quatorze colonnes. Hift. Volume XXIII, 186. Temple de Vénus. Voyez APHRODISIUM, APHRO-DITOPOLIS & OLYMPE.

TÉNARE. (le cap) Il y avoit un temple des morts, qui fut consulté par Callondas. — On y montroit la caverne d'où Hercule avoit amené Cerbère. Mémoires, Vol. XXIII, 178.

TE

TENEBRIONES. Voyez ENRÔ-LEMENT.

TÉNÉDOS est placée peu exactement par Virgile. — Son étendue & son gisement. Mémoires, Vol. XXVIII, 325.

TENTES. Fêtes d'Égypte célébrées sous des tentes. — Cette coutume passe en Grèce & à Rome. Hist.

Volume XXXI, 100.

TERCIER, (Jean-Pierre) premier Commis des affaires étrangères, Associé en 1747. Histoire, Vol. XXIII, 13. Succède à la pension en 1763. Hift. Vol. XXXI, 4. Ses Réflexions sur le passage de Tite-Live, touchant l'origine des jeux scéniques à Rome. Histoire, Vol. XXIII, 149. Sa traduction de ce qui regarde le café, dans la géographie de Kialib - Chélébi. Ihidem, 285. Differration dans laquelle il entreprend de prouver que de toutes les langues que l'on parle actuellement en Europe, la langue allemande est celle qui conserve le plus de vestiges de son ancienneté. Mémoires, Vol. XXIV, 569. Mémoire sur l'origine des Sofis en Perse, du nom de Kizilhasch. Ibid. 754. Mémoire sur la prise de la ville de Rhodes, par Soliman II. Mém. Vol. XXVI,728. Ses Remarques fur le portrait de Sempronia, dans Salluste. Mém. Volume XXIX. 186.

TÉRÉDON. Voy. EUPHRATE.
TERRE. La Terre avoit un autêl à
Olympie. Hift. Vol. XXIII, 35.
Liii ij

Comment le vulgaire divise la Terre. — Les dissérentes Terres ne sont que de grandes îles. — Dissérentes mutations auxquelles elle est sujette. Mémoires, Volume: XXXII, 95. Elle est au-dessous de l'air. Ibid. 78. Les Anciens la croyoient le lieu le plus bas de l'Univers. Mém. Vol. XXVII, 379. Circonférence de la Terre. Voyez É RATOSTHÈNE & GLOBE.

TERTIARIUS. Voy. TRIAIRES. TERTULLIEN étoit très-versé dans les loix & les usages des Romains. Mém. Vol. XXVII, 467.

TET (la) est dangereuse quandelle se déborde. — Son nom, Vernodubrum, étoit inconnu aux anciens Géographes. — Elle est appelée Télis par Méla. — Sa source, son cours & son embouchure. – Strabon l'appelle Ruscino. Hist. Vol. XXV, 75.

TÊTE-DE-PORC. Voyez COIN. TÉTIUS, rivière de Cypre, aujourd'hui Tesio. Mémoires, Vol.

XXXII, 550.

TÉTRADRACHME. Son poids & fa valeur. Mém. Vol. XXVIII,

698.

TÉTRARQUE. Ce nom prend sons origine en Galatie, & signifie commandant de quatre provinces. — Il passe en Lycaonie & n'y a passe la même signification. — Les Tétrarques prenoient le titre de Rois. Mém. Vol. XXVIII, 549.

TÉTRICE succède à son père dans l'évêché de Langres. — Il prend. pour coadjuteur Lampridius &

ensuite le révoque. — Sylvestre luis succède. Mémoires, Vol. XXVI, 600 & 601.

TÉTRICUS, (Histoire de l'empereur) illustrée par les médailles. par M. DE BOZE. Mém. Volume XXVI, 504. Ses médailles en or sont extrêmement rares. — Il règne plusieurs années dans les Gaules. Ibid. 505. Il étoit Sénateur & avoit été Consul. - II avoit gouverné de grandes provinces, & exerçoit la préfecture des deux Aquitaines. — Victorine le fait nommer Empereur. — Voyez VICTORIN. Il prend solennellement la pourpre à Bourdeaux, & est reconnu de toutes les Gaules, d'une partie de l'Espagne & de l'Angleterre, 513. M. DE BOZE fixe son avenement entre le mois de janvier & le mois de mars de l'an 268, & le prouve: en faisant voir qu'il étoit élu avant la mort de Gallien, & qu'il étoit en possession à l'élection de Claudele-Gothique. — Son intelligence avec Claude, 514, 515 & 5.17. Médailles où ils sont représentés. au revers l'un de l'autre.-Tétricus réprime les Éduens. — Sa modération, & fon amour pour la paix. - Le médaillon d'or du cabiner du Roi le représente couronné de laurier, avec la robe consulaire. 515 & 516. Tétricus fait fleurir le commerce dans les Gaules, & charge fon fils de l'inspection des chemins.—Ses médailles, dont les types répondent à la félicité, &c. 517. Son intelligence avec Aurélien est prouvée. — Il se lasse

: de découvrir & de réprimer les factions de son parti, & exhorte Aurélien à venir s'emparer des Gaules. Mém. Vol. XXVI, 518. Ils se livrent bataille dans les plaines de Châlons. — Les plus séditieux y périrent. — Tétricus, son fils & ses amis se livrèrent à Aurélien, qui en triompha, pour humilier le Sénat. Ibidem, 519. Tétricus est traité avec honneur par Aurélien, qui lui donne quelquefois le titre d'Empereur. — Sa maison est relevée.—Il la dédie, & Aurélien, qui est du banquet, s'y voit représenté donnant à Tétricus & à son fils la prétexte & le laticlave, & recevant d'eux une couronne civique & un sceptre. -Embarras où le mot sceptrum a jeté Casaubon. — Aurélien se préparant à marcher contre les Perses, donne le gouvernement de l'Italie à Tétricus, 520. M. DE BOZE fait voir, contre le témoignage d'Hérodien, que Tétricus mourut fous le règne de Tacite. — Ses dernières médailles représentent son apothéose. — M. DE BOZE conjecture que Tacite lui a fait rendre ces honneurs par attachement pour le Sénat, 521 & 522.

TEUCER, graveur. Mém. Volume XXXII, 774.

TEUSCH. Voyez ALLEMANDS.

TEUTATES ou MERCURE, adoré par les Gaulois. Histoire, Volume XXIII, 161. Divinité gauloise qui avoit le soin du négoce. — Pris par les Romains pour Merture.—Ses fonctions.—Pourquoi

il avoit un grand nombre de simulacres chez les Gaulois! Mémoires, Vol. XXIV, 349 & 350.

TEUTBERT, comte de Meaux. Sa résistance contre les Normands. Mém. Vol. XXIV, 718.

TEUTOBRIGIUM. Sa position à Daras ou Drasd. — Son nom désigne un établissement germain. Mém. Volume XXVIII, 421 & 422.

THABUDIS, ville d'Afrique indiquée par Ptolémée. — Les armes Romaines pénètrent jusque-là. — Elle tient le premier rang entre Cydamus & Garama. — C'est aujourd'hui Tibédou. — Elle est connue au pays de Galam. Mém. Vol. XXVI, 76.

THAGORA, de Ptolémée, est le Tingoram d'aujourd'hui. Mém. Vol. XXXII, 608.

THAIPHALI Voyez GOTHS.

THALÈS. L'histoire de la Philosophie, en Grèce, commence par Thalès. — Il y avoit des Sages avant lui. - Il rapporte d'Egypte quelques dogmes de tradition. qu'il interprète à sa manière. — Il fait l'eau le principe des êtres. parce qu'il s'étoit représenté l'état primitif fous la forme d'une onde agitée. Mém. Volume XXV, 49. Thalès & Pythagore sont pères de la philosophie grecque.-Temps où ils parurent. — Leur patrie. — Thalès met la terre au centre du monde; entre la terre & la lune. l'eau, l'air & le feu; entre la lune & les étoiles, la matière céleste, & au-delà l'immensité. — Son. école est appelée Ionique. Mém. Liii iij,

Vol. XXIX, 231. Thalès établit fun principe passif & un actif, & parle de la divinité comme les philosophes plus anciens. — Ce qu'il pensoit de la nécessité. Ibid. 232 & 233. Il envisage le principe matériel comme une vapeur aquatique. — Donnoit à la matière une forme fixe. Mémoires, Volume X X X I I, 131. Il pose d'excesses principes. Ibid. 133 & 134. Prédit des éclipses. Mém. Vol. XXIV, 442.

THAMNUZ. Voyez AMOUR.

THAROPS avertit Bacchus des dispositions de Lycurgue. — Bacchus le fait roi de Thrace & l'initie à ses orgyes. — Tharops initie Œagre son fils, & celui-ci Orphée son fils. Mémoires, Vol.

XXXI, 167.

THARSIS. Différens lieux portoient ce nom. - L'un devoit être en Afrique, on y alloit par la mer Rouge; un autre en Arabie; un autre sur les côtes de la Méditerranée, où le sauva Jonas. -M. l'abbé BELLEY croit que celui-ci étoit Carthage. - Voyez CARTHAGE. Ce n'a pu être Tarse de Cilicie. Histoire, Vol. XXXI, 202 & 203. Voyez TARSE. Le Tarsis de Moyse a pu être l'île de Crète. Ibid. 204 # 208. En général Tarsis signifioit des lieux maritimes célèbres par le commerce, 203 & 204.

THÉAGÈNE, disciple de Péregrin, étoit un homme timide. — Il ne sortoit jamais sans consulter la statue d'Hécate, appelée Fumée. — Sa désolation sur la mort de

Péregin. Mém. Vol. XXVIII, 80.

THÉATRE construit à Rome pour des danseurs Toscans. Hist. Vol. XXIII, 149. Mémoire de M. le comte DE CAYLUS sur le théâtre de Curion. Mém. Vol. XXIII, 369. Voyez CURION. Daniel Barbaro l'a expliqué inintelligiblement. Ibid. 371. Description de Pline.— Explication, par M. le comte DE CAYLUS, 378 & suiv.

THÉATRE de Scaurus. Voyez

SCAURUS.

THÉBARMAI, ville où passa Héraclius dans son expédition de Perse, la même qu'Ormia.—Son pyrée fut consumé. — Sa contrée s'appelle Ader - bigian. — On croyoit qu'elle étoit la patrie de Zoroastre. - Son lac produit un del qui donne des démangeaisons. -Ilest appelé Capotan par Moyse de Khorène, & Spota par Gyllius. - Il paroît êue celui que les Anciens nomment *Matianès.* — Il communique , fuivant quelques cartes, au lac d'Arfissa, actuellement Argish ou Van. Mém. Vol. XXXII, 564 & 565.

THÈBES. Origine de son nom. — Ce nom commun aux Phéniciens & aux Pélasges. Mémoires, Vol. XXV, 8 & 9. Etto est sondée avant le déluge d'Ogygès. Mém.

Vol. XXIII, 140.

THEMA est expliqué, dans les anciennes gloses, par legio. — Il n'est en ulage que depuis Héraclius. — Ce qu'il significit. — Il n'y avoit plus de légion au temps

d'Héraclius. Mém. Vol. XXV, 464 & 465.

THÉMISCYRÉ, (la plaine de) autrefois habitée par les Amazones. Sa position. Mémoires, Volume XXIV, 71.

THÉMISTOCLE. Sa lettre à Artaxerxe. — En quel temps son ostracisme.-Sa retraite à Argos.-Acculé d'avoir eu part au projet de Pausanias, de rappeler Xerxès en Grèce. Mém. Vol. XXVI, 181. Se retire à Corcyre, & palle en Asie, pendant que les Athéniens faisoient le siége de Naxos.— Dodwel fixe le temps de ce siège. - Thémistocle demeure longtemps en Asie. — Se donne la mort pour éviter de prendre parti contre la Grèce. Ibid. 182. Les lettres qu'on lui attribue sont l'ouvrage de quelques sophistes, 195.

THENSES. Ce que c'étoit que la cérémonie des Thenses. Mém. Vol.

XXIV, 224.

THÉOCRASIE, état de l'ame unie à Dieu dans la contemplation. Mém. Volume XXXI, 320. Elle est admise par les nouveaux Platoniciens. Ibid. 319. Plotin jouit quatre fois de cet état. — Pophyre se vantoit aussi d'en avoir joui. — Les Indiens croient pouvoir jouir de cet état, & même devenir Dieu, 320 & 321.

THÉODECTE perd la vue pour avoir inséré dans une tragédie des traits des Livres saints. Hist. Vol.

XXIX, 206.

Théodore de Samos, peintre, sculpteur, &c. Mém. Vol. XXV, 157 & 269. S'il a inventé le

niveau, le tour, la règle & la clef.

M. DE LA NAUZE observe
que le peintre, élève de Nicosthème, étoit beaucoup plus récent
que le sculpteur. Ibid. 269.

TH

THÉODORIC. Description de son tombeau à Ravenne, par M. Soufflot. Histoire, Vol. XXXI,

38 & Juiv.

THÉODOSE II. Ses loix contre les païens peu exécutées. Hifl. Vol. XXXI, 144.

THEODOSIANA, ville episcopale de Cypre, inconnue actuellement. Mém. Vol. XXXII, 549.

THÉOGONIE. Voy. HÉSIODE.

THÉOLOGIENS grecs; anciens Philosophes connus sous ce nom. Mém. Vol. XXXII, 122. D'où leur naquit l'idée de l'Amour & de la Nuit. Ibid. 131.

THÉOMNESTE. En quel temps ilvivoit. - Prix d'un de ses tableaux, vendu à Mnason. Mém. Volume

XXV, 284.

Théon d'Alexandrie. Remarques sur son Canon astronomique, par M. Fréret. Mémoires, Volume XXVII, 121. Voy. CANON.

THÉOPHORIE. Ce que c'est. Mém. Val. XXIII, 193.

THÉOPHRASTE soutient la gloire du Lycée. Mém. Vol. XXXII, 100.

THÉOPOMPE est accusé d'avoir perdu l'esprit, pour avoir parlé dans son histoire de celle des Juiss. Hist. Vol. XXIX, 206.

THÉORIE, ambassade sacrée à Délos, en conséquence du vœu de Thésée. Mém. Vol. XXVI, 208 & 210. On faisoit alors la

purification de la ville. — Il est défendu d'exécuter aucun jugement de mort jusqu'à son retour. Mém. Volume XXVI, 208. En quel temps elle se célèbre. Ibid. 210 & 211.

ΘΕΟΣΕΒΕΙΑ. Voy. SAMUS.

THÉRAPHIM, Dieux domestiques des Syriens & des Phéniciens. Mém. Vol. XXIII, 247.

Thériclés. Ce que c'étoit. — L'invention en est dûe à Thériclès, potier de Corinthe. Hist. Volume XXXI, 105.

THERVINGI. Voyez GOTHS.

THÉSÉE, fondateur d'Athènes, en rassemble les habitans. Hist. Vol. XXIII, 52 & 58. Ses exploits. Ibidem, 53. Distingue les ordres entre ses sujets, 56. Son vœu en partant de l'île de Crète. — L'anniversaire s'en célèbre tous les ans par la Théorie.—Voy. THÉORIE. Son retour de Crète se célèbre par une sête en automne. Mém. Vol. XXVI, 210 & 211.

THESSALIE (la) n'étoit autrefois qu'un lac, suivant Hérodote, le fleuve Pénée ne portant point ses eaux à la mer avant que Neptune eut ouvert le vallon qui est à son embouchure. Mém. Vol. XXIII, 147. On la fait habiter par les Centaures & les Lapithes. — Ce que signissent ces noms. Ibidem, 148.

THEURGIE. Ce que c'est. Histoire, Volume XXXI, 143. — Elle conssistoir à s'adresser aux Dieux bienfaisans, pour obtenir des grâces ou pour s'élever jusqu'à eux. Mém. Vol. XXVII, 358.

Elle consistoit aussi dans le culte des Dieux inférieurs. Ibid. 360 6362. Sur quoi elle étoit fondée, 3 60. Suppose le Polythéisme. — Deux ordres de theurgie, celle du peuple & celle des Sages. -Les Sages se conformoient au culte public. — Ils tâchoient de s'unir intimement avec la divinité. — L'initiation aux mystères y conduitoit.—Ils passoient par diverses épreuves, 361. Arrivés à l'autopfie, ils étoient censés parfaits. Les Grecs y changent quelque chose. — La theurgie donne de la réputation à Zoroastre, 362.

THIASIES ou courses de Bacchantes. Les ensans mâles, au-dessous de neuf à dix ans, ne pouvoient y assister. — On y élevoit douze autels de seuilles fraîches. Mém.

Vol. XXIII, 249.

THIBAUT, comte de Blois & de Champagne. Plusieurs de ses poësies sont insérées dans les recueils comme provençales.—Une de ses pièces, sous le nom de Thibaut de Blisson. Mém. Volume

XXIV, 679.

THIBAUT de Vernon, chanoine de Rouen. En quel temps il écrivoit.

— Il traduit des vies des Saints en languevulgaire.-M. Lévesque De la Ravalière lui attribue encore un ouvrage, initulé li miracle du clers de Roen, & pense que c'est son histoire propre. Hist. Vol. XXIII, 259.

THIBET. Voyez SÉRIQUE &

Тівет.

THINÆ, capitale des Sérès de Ptolémée; Tchen, Theen; Sinia Sinarum .Sinarum, est Sin-hoa d'aujourd'hui, dans la Cochinchine. — Erreur de ceux qui ont pris Nañ-kin pour cette capitale. Mémoires, Volume XXXII, 618 & Juivantes. Voyez SINÆ.

THRACE, pays fur l'Hellespont. Mém. Vol. XXXI, 167. Autre Thrace, dans le voisinage de la Béotie. Ibid. 168. Différente de la Thrace boréale. Mém. Volume XXIII, 249. Ses habitans font grands & courageux. Mém. Vol.

XXXII, 346.

THRACES, nation puissante; son étendue. - Ils descendoient de Thiras, fils de Japhet. — Son nom s'est conservé dans celui du fleuve appelé actuellement Niester. -Les Thraces s'établirent en divers cantons de la Grèce; ils étoient commandés par Eumolpe, & ils furent battus dans l'Attique, par Deucalion. — Ils consacrèrent l'Hélicon aux Muses. Hist. Val. XXXI, 209.

THRONI, ville de Cypre. Sa position. - Elle s'appelle aujourd'hui Péla. Mém. Vol. XXXII,

547.

THUCYDIDE paroît accuser Hérodote de conter des fables. Hist. Vol. XXIX, 45. Examen de son style, extrait de Denys d'Halicarnasse. Mémoires, Volume XXIV, 3. Sa manière de marquer la chronologie. Mémoires, Volume XXVI, 200 & Juiv. Mem. Vol. XXVII, 145. Mémoires, Volume XXIX, 74 & 75. Mem. Volume XXXI, 11. Il emploie le sacerdoce des prêtresses d'Argos, Tome XXXIII.

l'année des Magistrats & les Olympiades. Mémoires, Vol. XXIX, 74, 75 6 79. En quel temps il faifoit commencer fon année. Mém. Vol. XXVI, 201; & Mém. Vol. XXVII, 145. Inconvéniens de la méthode. Mémoires, Volume XXVI, 201 bis. Il est blâmé par Denys d'Halicarnasse, & n'est suivi de personne. Ibid. 201 & 217. M. GIBERT trouve sa chronologie conforme à celle des marbres. Mém. Vol. XXIII, 44. Son histoire est continuée par Xénophon & Théopompe.—Erreur de Dodwel sur la manière de compter de Thucydide. - Jusqu'où s'étendoit la continuation de Théopompe, & jusqu'où s'étendoit celle de Thucydide. Mém. Vol. XXIX, 75 & 76.

THYADES (les) vont sacrifier au tombeau de Bacchus à Delphes. Mém. Volume XXIII, 250. Ils formoient un corps soumis à une Prêtresse.-Les hommes en étoient

exclus. Ibid. 252.

TIBARÉNIENS, sujets de Pythodoris. Mém. Vol. XXIV, 72.

TIBÈRE. Observations sur son affociation à l'empire. Hist. Vol. XXVII, 71. Temps de son adoption. Ibid. 75. Le temps de son association à l'empire, fixé par Velléius, doit être plus certain que celui fixé par Suétone. — Tibère dédie le temple de la Concorde, celui de Castor & Pollux. & fait la cérémonie du lustre, 76, 77 & 78. Inscription de Vienne qui confirme l'autorité de Velléius. - M. GIBERT prouve que cene

Kkkk

affociation est de l'an 12. — Ses preuves. Hift. Vol. XXVII, 78 \$\document{\sigma} 79. Il remarque que les années de Tibère se comptent de sa puissance proconfulaire austi-bien. que de l'époque de la mort d'Auguste; que les provinces régies souverainement par ce Prince, datoient leurs actes de cette puissance. Ibid. 79. Ses médailles de zestitution. — Base de sa statue trouvée à Pouzzoles.—Differtation de Bulifon à ce sujet. — Dissertation de Laurent-Théodore Gronovius fur le même sujet. — Explication de M. LE BEAU. Mém. Volume XXIV, 152 & Juiv. La statue de Pouzzoles n'étoit qu'une imitation de celle de Rome. Ibid. 131 & 157. Elle fut consacrée par les prêtres augustaux de Pouzzoles,. 132. Elle fut élevée par les Romains, & mon point par les villes d'Asie, 1 58. La flatterie lui forme des légendes qui peuvent être des contre-vérités, 162 & 163. Le Sénat fait un décret pour le remercier de sa clémence, de n'avoir pas fait étrangler sa mère, 162. Quand il commettoit les plus grandes cruautés, on élevoit, à son honneur, un autel à la clémence & à l'amitié, 163. Ouvrages qu'il a réparés ou achevés. — Ouvrages qu'il a fait faire par lui-même, 165. Il défend qu'on lui dédie des temples, & ne veut pas qu'on lui élève de statue s'il ne le permet. — On lui élève des temples & des statues --Le Sénat lui décerne un arc de triomphe, 166. Il donne libéra-

lement des secours à douze villes d'Asie, ruinées par un tremblement de terre. — Statue colossale qu'on lui élève par reconnoissance. — Elle est représentée sur ses médailles, 129 & suiv. Tibère désend le culte Gaulois & les victimes humaines, 376. Sa loi est mal observée, 409. Il fait crucisser des Prêtres qui y avoient contrevenu, 409. Pourquoi sa loi est consondue avec celle de Claude! 376. Tibère sait deux cents milles en vingt-quatre heures. Hist. Vol. XXXI, 277.

TIBET (le) étoit inconnu jusqu'à nos jours. — L'empereur de la Chine l'a fait parcourir jusqu'aux sources du Gange. — M. D'AN-VILLE en possède une carte sur papier chinois. Mémoires, Volume

XXXII, 599.

TIBISCUS. Témesvar. Mémoires, Vol. XXVIII, 434.

TIGRE. Voyez EUPHRATE.

TIMANTHE étoit encore plus homme d'esprit que grand peintre-Son sacrifice d'Iphigénie. — \$2 manière de peindre un Cyclope. — Il se distingue par la finesse & les ressources d'expression. Mém-

Volume XXV, 251.

TIMÉE de Locres, philosophe de l'école Italique, naquit à Locres, d'une famille distinguée.—Platon le rend garant du sond de sesouvrages. Mém. Vol. XXXII, 10 & 11. Il doit être sû avant Platon. — Proclus pensoit de même.—Traduction de son livre de l'ame du Monde, par M. l'abbé LE BATTEUX.—Timée admet deux

causes des êtres, l'intelligence & la nécessité. Mém. Vol. XXXII, 11, 12, 38 & 42. L'une est esprit & raison, l'autre est matière & mouvement brut. Ibid. 12 & 15. Ce qu'il dit de l'idée, de la anatière & de l'être sensible, 12. Définition de Dieu, selon ses principes. — Définition de la matière. - Les modernes n'en ont point donné de meilleure, 13.On la nomme non être. — Elle n'est point corps, mais capable de le devenir, 14 & 29. Il enseigne que Dieu emploie à la formation du monde toute la matière, & que le monde est animé & sphérique, 15. Objections de M. l'abbé LE BATTEUX. - Henleigne que le monde cst un Dieu engendré, éternel & parsait, 16618. Comanent Dieu en forma l'ame! -Exposition de M. l'abbé LE BATTEUX, 18 & Juiv. La dole des principes de l'ame distribuée selon les proportions harmoniques, 22. Il enseigne que Dieu ne peut être connu que par l'esprit. -Explication qu'il donne du mouvement des êtres, 26 & 27. Il enleigne que le temps est l'image de la durée improduite, 28; que la terre est au centre du monde; qu'elle est le plus ancien corps formé; qu'elle est la base du seu, de l'eau & de l'air; que tout corps est composé de surfaces; que toutes les surfaces sont composées de triangles, 29. Pourquoi la terre est le plus pesant des corps! — Il donne pour principe de la compolition de la terre, le triangle

rectangle isocèle; pour principe du feu, de l'air & de l'eau, le triangle scalène.-Il enseigne que toutest plein & qu'il n'y a point de vide, 30; que Dieu a mis entre les élémens des rapports de puissance & de proportion qui font subsisser le monde, 32; que Dieu forme l'aine humaine des mêmes proportions que l'ame du monde, & la remet à la Nature altératrice; celle-ci tire les ames des différens animaux, des différentes planètes. 33 635. Explication de la Nature altératrice, par M. l'abbé LE BATTEUX, 34. Timée donne à l'ame humaine une partie intelligente & une sans intelligence. -La première a son siège dans la tête; l'autre, répandue dans le corps, lui obéit.—Il place la partie iralcible au oœur, la concupiscible au foie; le cerveau est la base de toute la machine, 36. Il imagine une ame générale, composée de principes actifs commines, pour concilier les contradictions de la Nature, 65. Précis de ce qui regarde le Principe actif, par M. l'abbé le Batteux, 37 & suivantes.

TI

TIMÉE l'historien. En quel temps il vivoit. Mém. Volume XXIV. 423; Hist. Vol. XXV, 41. — Il compose une histoire universelle de Sicile. — Son plan. — Exactitude de sa chronologie, souée exclusivement par Marsham. Mémoires, Vol. XXIX, 77 & suiv. Il pense que les Dioscures étoient adorés par les Germains, & que les Argonautes étoient revenus K kk k ij

par le Tanaïs. Mém. Vol. XXIV, 423 & Suiv.

TIMOLÉON. Son caractère. Mém. Vol. XXVIII, 279 & 280.

TIMOMAQUE de Byzance, Peintre encaustique. — Contrariété entre Cicéron & Pline sur le temps où il vivoit, conciliée par M. DE LA NAUZE. Mém. Volume XXV, 293 & 294.

TIMOTHÉE, Théologien paien. Mém. Vol. XXIII, 217.

TIMOTHÉE décore le côté du midi du tombeau de Mausole. Mém. Vol. XXVI, 324.

TIMOURTASCH, descendant des Turcomans qui venoient de la mer Caspienne. — Son aïeul, l'émir Ortok, étoit chef de la branche des Turcomans Ortokides. — Il s'empare de Moïafarikin, capitale du Diarbekir. — Il règne environ trente ans. — Médaille qui lui appartient. Mém. Vol. XXVI, 560.

TINGENTERA. Voyez PORTUS
ALBUS.

TIR, nom d'une Divinité guerrière des poësses runiques. — M. FRÈRET conjecture que c'est le dieu Mars. Mém. Vol. XXIV, 430.

Tiriscum. Sa position est à Torocze. Mém. Vol. XXVIII,

TIRISTASIS subsiste sous le même nom. Mémoires, Volume XXVIII, 343.

TIRONES. Voy. ENRÔLEMENT.
TIRYNTHE. Ses murs recommandables par leur solidité, subsistent encore aujourd'hui. — Ils

avoient été construits par les Cyclopes, deux siècles avant le siège de 'Troie. Mém. Vol. XXIII, 144.

TISRI, mois Judaïque qui répond au mois d'octobre. Mém. Volume

XXXI, 4...

TISSERAND, (Jean) Cordelier, convertit un grand nombre de femmes débauchées. Hift. Vol. XXIII, 268. Voy. SOISSONS.

TITE-LIVE fait gloire de s'être garanti des anciennes opinions. Mém. Vol. XXIII, 188. Passage corrompu, restitué par Juste-Lipse, exposé par M. LE BEAU. Mém. Vol. XXXII, 298 & suivantes.

TITIA, famille peu illustre. — Médaille de cette famille restituéepar Trajan. Mém. Vol. XXIV,,

228.

TITIUS passoit les jours à jouer, & les nuits à rompre les statues des Dieux. Mém. Vol. XXIV, 228.

TITIUS, (Q.) Poëte contemporain d'Hérennius. — Sa statueréparée par Trajan. Mém. Volume XXIV, 229 & suiv.

TITON, père de Memnon. — Il est connu par les amours de l'Aurore. — Est fondateur de Suses: Mém. Vol. XXIII, 28.

TITUS Sennius Sollemnis, Grand-Prêtre de la cité des Viducasses.

— Statue qu'on lui élève dans sa ville, par un décret des trois provinces de la Gaule. Hist. Volume XXXI, 254.

TIVURTIUM ou TRIVUR-TIUM, & non pas Tinurtium, plaine qui s'étend de Trévoux à Lyon. Mém. Volume XXXII, 753.

Tobbaa, titre qu'on donnoit aux Rois qui réunissoient sous leur puissance l'Yemen entier. Hist. Vol. XXIX, 8.

Toise. Voyez ORGYE.

TOMBEAU de Théodoric décrit par M. Soufflot. Hist. Volume XXXI, 38 & suiv.

TOMBEAUX de Civaux. Voyez CIVAUX.

TOMBEAUX de Persépolis. Leur description. Hist. Vol. XXIX, 133. Description de ceux de Naxi-Rustan. Ibid. 134 & suiv. Ils n'ont point servi à Cyrus ni à ses successeurs. — Ceux des rois de Perse n'étoient point à Persépolis suivant Josèphe, 143.

TOMBUT ou TOMBOUCTOU, ville la plus célèbre de la Nigritie.

— Sa fondation est postérieure à Édriss. — Sa position est à quelques milles du Niger. — Elle est distante du fort Saint-Joseph d'environ deux cents quarante lieues.

Mém. Vol. XXVI, 72 & 73.

TONGOUSES. Voyez CHINOIS.

TOR, (le) port du mont Sinaï. —
Salatitude. — Sa distance de Suez.

Hist. Vol. XXIX, 259.

TORNA, rivière, la même que le Tornadotus de Pline. Mém. Vol. XXXII, 567. C'est le Physicus de Xénophon & le Gorgus de Ptolémée. Ibid. 568.

Toukuc. Voyez Chinois.

TOULOUSAINS Tectofages. Où habitoient - ils! — Toulouse étoit leur capitale. — Ils appartiennent

à l'Aquitaine. — Léibnitz vouloké que les Tectosages de Brennus fussent Germains.-M. MÉNARD trouve parmi eux Cobiomagus, Crodunum & Valchalo, dont il ne reste aucun vestige. — L'itinéraire de Bourdeaux parle d'Elusio. Hist. Vol. XXIX, 244. Différens sentimens sur cet endroit. — M. MÉNARD & M. Astruc le sixent à la Bastide d'Anjou. — Hebromages, le village de Bram; Vernosolum, la Vernose, Aquæ siccæ près de Saint-Julien. Ibid. 245.

TOUR, (Philippe DE LA) évêque d'Hadria. Fragmens d'infcriptions qu'il a publiés sur les frères Arvales. Mémoires, Vol. XXIV, 115.

Tour de Strasbourg comparée à Saint-Pierre de Rome pour son élévation. — Elle est inférieure à la tour de Bélus. – Sa construction. Hist. Vol. XXXI, 43 & 44.

TOURBE. Son accroissement. Hist. Vol. XXVII, 141. De quelle manière elle se fait. — Utilité de ses cendres. Ibid. 142.

TOURNEFORT approuve le déluge de Dardanus. Mém. Vol. XXIII, 134.

Tours de Notre-Dame de Paris-Leur hauteur. Mém. Vol. XXIV, 5.23.

TRABEA, robe de cérémonie que portoient les cavaliers à la revue.

— Sa forme & sa couleur. — Elle est différente de la robe de ceux qui triomphoient. Mém. Volume XXVIII, 3:3...

Kkkk iij,

TRADUCTIONS. Moyen de perfectionner les bonnes traductions françoiles des anciens auteurs, par M. Dupuy. — Corrections fur la traduction de Quinte-Curce par Vaugelas. Histoire, Volume XXIX, 322 & Juiv. Corrections fur la traduction des Métamorpholes d'Ovide par M. l'abbé BANNIER. Ibid. 327 & Juiv.

TRAGELAPHE, animal fantaltique, moitié cerf & moitié bouc. Hist.

Vol. XXXI, 89.

TRAJAN le père s'empare de Japha, dans la guerre contre les Juiss. — S'empare de la Tibériade. Mém. Volume XXX, 284. Est éleyé au consulat par Vespasien. - N'est que Consul subrogé. -Triomphe des Parthes. Ibid. 28 1 & 285. Son fils lui fait obsenir les honneurs divins, comme il les avoit fait obtenir à Nerva son père adoptif. — Médailles où les têtes de Nerva & de Trajan père font en regard, 281 6 286.

Trajan, né à *Italica.* — Son père est le premier Consul de sa famille. Mém. Volume XXXI, 283. II prenoit Tite pour son modèle. Mém, Vol. XXIV, 196. Est le seul restituteur des médailles confultires, qui en ait fait frapper fur l'or. Ibidem, 159 & 203. Avançoit ceux qui reftoient des anciennes familles, 203. Distinction qu'il mit entre les médailles impériales & les consulaires, qui portent restituit. - Son but en restimant les médailles confulaires, 205, 212 & 215. Son impartialité dans les jugeme**ns. —** 

Jugement de Marius - Priscus. - Son zèle à observer les loix anciennes, & à en établir de nouvelles, 215. Il révéroit le Soleil. - Consulte son oracle à Héliopolis, 217. Répare les temples de la Lune & du Soleil, 218. N'avoit aueune connoissance des Lettres, mais les favorisoit. -Construit une nouvelle bibliothèque, 230. Pont qu'il construit sur le Danube, méconnu par Cellarius. *Mém. Vol.*, XXVIII, 435. Il est tracé peu exactement par M. de Marsigli. Ibid. 438. Nombre de ses arches, 439. Ce qu'en dit Dion, ne s'accorde pas avec la réalité, 438. M. D'ANVILLE pense qu'il faut entendre de la palme ce que Dion dit du pied, 440. Vestiges des forts qui le défendaient, 441. Dessein de Trajan pour se donner un successeur, 89. Il étoit curateur d'Hadrien. - Il aimoit l'Empire. — Quelques historiens soutienneut qu'il ne l'adopta point. - M. l'abbé BELLEY soutient leur sentiment, & fait voir contre Dodwel, que l'adoption d'Hadrien fut l'ouvrage de Plotine, 90 & Juin

TRAJAN - DÉCE proclamé Empereur par les légions de Mossie & de Pannonie.—Son avènement céléhré à Anazarbe par des jeux & des spechacles. - Il défait l'armée de Philippe Mém. Vol. XXXII,

712.

TRASYMAQUE. Examen de son style, extrait de Denys d'Halicarnalie. Mém. Vol. XXIII., 4.

TRÉBELLIUS - POLLIO, auteur peu exact, confond les temps & altère les noms. Mém. Volume XXVI, 510.

TRÉBIZON DE, colonie Miléfienne. Mém. Volume XXIII,

159.

TREDA-YU-GAM, second age chez les Indiens.—Ce que signifie ce mot. Mém. Volume XXXI, 254.

TREMBLEMENT de terre attribué au ressentiment de Neptune, ne laissa que cinq maisons à Sparte. Mém. Vol. XXIII, 275.

TRENTE-TROIS, (les) communanté où les places se donnent au concours. — Elle est abolie par la diminution des sonds. — Douze de ces places remises sur l'ancien pied par M.F. le duc d'Orléans. Hist. Volume XXV, 241.

Très-Chrétien. Remarques de M. BONAMY fur ce titre, donné aux rois de France, & sur le semps où cet usage a commencé. - Il remarque que ce titre étoit donné à tous les Princes devenus enfans de l'Eglise. — L'abbé de Camps le fait remonter au règne de Clovis; le P. Daniel, &c. au règne de Louis XI; & le P. Griffet, au règne de Charles V. Hift. Vol. XXIX, 268 & 269. M. BONAMY remarque qu'il devoit être antérieur; qu'il est plus ancien que les Croisades; que l'appui que les rois de France ont donné aux Papes dans les temps de schismes & de disputes avec les empereurs d'Allemagne, y a donné lieu. Ibidem, 270 & 271. Que le nom de Fils aîné de l'Eglise étoit en usage du temps de Louis-le-Gros; que celui de Rex Christianissimus a été donné à Louis VII, & prouve que ses successeurs en ont tous été décorés, 271 & 272. Difficulté que Paul II fait à ce sujet aux ambaffadeurs de Louis XI. — Alexandre VI tente de l'ôter à Charles VIII. — Recueil d'autorités qui prouvent que longtemps avant le règne de Louis XI, nos Rois étoient décorés du titre de Très - Chrétiens. — Preuves sous Pepin & Charlemagne, fous Charles - le - Chauve, sous Louis VII, fous Philippe-Auguste, sous Louis VIII, sous Š.' Louis, sous Philippe-le-Bel, fous Charles V, fous Charles VI, 273 & Sain sous Charles VII. fous Louis XI, fous Charles VIII, 280 & Juiv.

TRÉSOR des Chartres, Mémoire historique de M. Bonamy sur le Trésor des chartres, & son état actuel. — Antiquité des dépôts publics. — Celui des Perles; celui des Romains. — M. BONAMY remarque que les noms des Officiers de ces derniers passent chez: les François. Mém. Vol. XXX, 697. Que ce qui avoit appartenu aux Empereurs sous le nom de fs, devint le Domaine des Rois. avec les impositions, péages, &c. que les regiltres de ces droits & des grâces, &c. forment le dépôt; que ces registres étoient connus de Gregoire de Tours

& des Capitulaires. Mémoires, Volume XXX, 698. Que les Notarii de la première & de la seconde Race, s'appeloient quelquefois Cancellarii ou Referendarii; qu'ils prenoient le nom de primi Scrinii, &c. qu'ils étoient subordonnés au Grand-Référendaire ou Grand-Chancelier. Ibid. 699. Que celui-ci souscrivoit les titres émanés du Souverain, & à son défaut les Notaires; que les registres devinrent nécessaires contre les fauffaires; que les particuliers donnoient sous la troisième Race, des reconnoissances des lettres royales qu'ils recevoient, 700 & 712. Exemple de ces lettres réciproques, 7 1 3. Egidius, archevêque de Reims, est convaincu d'avoir fabriqué de faulles lettres, 700. Les Eccléssastiques & les Moines en étoient seuls capables. — Rareté de ces suppofitions. — Les archives des Ecclésiastiques suppléent au défaut du dépôt des chartres pendant les deux premières Races & les premiers règnes de la troissème, 701. Cause de la négligence des dépôts dans ces temps-là, 702. Titres pillés par Richard I.", roi d'Angleierre, 702 & 703. Gauthier de Villebeon est chargé de les réparer. — Si son ouvrage subsiste, il n'est pas connu sous Ion nom, 704 & 705. Il peut faire partie des registres recueillis par Guarin, 705 & 707 bis. Voy. GUARIN. Ce que contiennent ces registres. - M. BONAMY présume que Villebeon ne s'ap-

plique qu'aux fiefs, 705 & 706: & que les lettres données aux Ducs, &c. furent copiées sur les originaux, &c. — Ces registres forment le Trésor avant Philippe-Auguste. — Le plus ancien registrum veterius, fut fait avant la mort de Philippe, 706 & suiv. Ce que contient le registrum Philippi-Augusti. — Dix registres de Philippe-Auguste. — Comment on peut les connoître, 710 & Juivantes. Leur. authenticité, 7 1 2. Nécessité de la multiplication des registres. — Les Rois les faisoient porter avec eux, 715 & 716. S.' Louis les place au-dessus de la Sainte-Chapelle. — Le Tréfor s'augmente sous son règne. — Tréforier des chartres prépolé au dépôt. - Charles V donne cette garde à Gerard de Montaigu. — Il ordonne que ces Gardes s'appelleroient Trésoriers & Sécrétaires perpénuels, 717. Richesses de ce Trésor du temps de Montaigu.— Est en mauvais état sous Louis XI. - Charles VIII & Louis XII ordonnent que les titres soient rapportés au Trésor. — Ils sont augmentés sous François I", des coffres des Chanceliers, 718. Désordre causé par du Tillet, 719. Désordre causé par Barnabé Brisson. — Jean la Guesse, Procureur général, réunit la charge de Garde du Trésor à la sænne.— Les Procureurs généraux la conservent depuis, 720. Ordre qu'y met Matthleu Molé. - Pierre Dupuy & Théodore Godefroi débrouillent les titres. Mémoires, Vol.

Vol. XXX, 721 & 722. Ordre qu'y met M. Joly de Fleury, Ibidem, 723 & 724. Notice qu'il en donne. — Registres retrouvés, 725. Commissaires nommés pour faire la notice des registres. M. Lancelot imagine des tables au nombre de six. — Plan qu'on suit actuellement, 726 & 727.

TRETA, lieu de l'île de Cypre, peu connu de l'antiquité, se trouve sous le nom de Téra. Mén. Vol.

XXXII, 553.

TRÈVES. Ses habitans affectoient une origine Germanique.—C'étoit la demeure des Préfets du Prétoire. — On y parloit allemand. Mém. Vol. XXIV, 590. Il y avoit une académie dont les Professeurs devoient avoir les plus forts honoraires. — Cette ville étoit regardée comme la capitale des Gaules. Ibidem, 591. Son Église avoit des biens dans l'Aquitaine, 666.

Trèves facrées. Ce que c'étoit. — Elles sont violées par les Lacé-démoniens pendant la sête de Jupiter Olympien. — Ils s'emparent de la ville de Lepreum sur les Éléens, & occasionnent une guerre de plusieurs années. Mém.

Vol. XXVI, 216.

TRIAIRES (les) étoient les soldats les plus âgés de la légion, au nombre de six cents, ce nombre toujours le même. Mém. Volume XXIX, 326, 327 bis & 341; & Mém. Vol. XXXII, 280, 281, 282 & 288. Ils étoient soixante par cohorte. Ibid. 280 Tome XXXIII.

. & 281. Le terme propre de leur division étoit ordo, 299 & 300. Ils forment la troisième ligne. Mém. Vol. XXIX, 327. Appelés Pilani, ils ne portoient point le pilum, mais la pique. — Ils furent ' , autrefois armés du *pilum.* — On ignore le temps où ils changèrent leurs armes. — M. LE BEAU: pense qu'il n'y eut point de changement; que la pique des Triaires étoit la pique pesante. Ibid. 338, 339 & 340. Ils étoient divisés en trois vexilles; celui des Triaires, celui des Roraires & celui des Accenses, 347. Les Triaires, la meilleure troupe de la légion. -Les Hastats & les Triaires rangés devant eux, s'appeloient Antepilani. — Erreur de Patritius, qui veut les appeler Antesignani, 348. Pilus signifioit un manipule de Triaire, & Primipilus le Centurion, comme on dit Cornette en françois, mais seulement le premier manipule, 349 & 350. Les autres se désignent par ordo. — Les Triaires appelés Subfidiarii, & pourquoi! — Les gloses les appellent Tertiarii, Armites.'-Pourquoi leur nombre ne s'augmentoit-il pas lorsque la légion augmentoit! 351.

TR

TRIBU. Le peuple d'Athènes distribué en tribus, & les tribus en curies. — Combien de tribus au temps de Thésée! Histoire, Vol. XXIII, 57. Chaque tribu avoit un Roi, & le droit d'élire son propre Magistrat. Ibidem,

62.

TRIBU Romaine. Plumque la Lili

fait plus ancienne que la légion.

--- Varron suppose le constake.

Mém. Velune XXV, 463. M.

LE BEAU les concilie. Ibidém,

466. Veyez ROMULUS.

TRIBUNAL cocléfialtique mêlé de Juges bücs. Mém. Vol. XXVI,

601.

TRIBUNAT. En quel temps il fut inflimé , & à quelle occalion. — Les Tribuns étoient élus par le peuple même. — Ils ne furens que cing dans leur origine. - En quel temps ils furent doublés. - Ils n'avoient aucun appared. - Ils n'avoient que de fimples melfagers, viatores, pour faire leurs commissions. Mém. Vol. XXV. 396, 397 & 424. Leur foiblesse apparente augmente leur force téclie, - lis entreuennent une agitation perpétuelle, qui ne finit que par la ruine du gouvernement. — L'histoire intérieure de la République est le détail de leurs entreprises. - L'essence du tribunat étok l'opposition. — Par le seul mot vete les ordonnances & les délibérations étoient anéantles. Ibidem , 397; & Mem. Volume XXVII, 487. Si le Tribun persistoit, il falloit attendre la fin de son tribunat. Mém. Vol. XXV. 397. Ils n'étoient point tenus de motiver leur oppolition. Ibidem, 308 & 409. Ils prenoient sons leur protection tous ceux qui la réclamoient dans la ville. - Leurs mañons ouvertes jour & nuit à cet effet. - Ils emprisonnoient les particuliers. — Prétendoient avoir le même pouvoir sur les Ma-

giffrats. - Subliffoient pendine la dictature, 398. M. l'abbé DE LA BLÉTERIE pense que c'étoit pour donner quelque inquiétude au Dichateur. - Le pouvoir tribunitien nul hoss de la ville. - Les Confuls, pour l'éviter, vont hors de l'enceinte de la ville faire des actes d'autorité. - Cependant l'histoire prouve qu'il ne perdoit pas les droits dans les comices qui se tencient hors de la ville dans le champ de Mars, ni dans le Sénas affemblé hors de l'enceinse de la ville. -M. l'abbé de la Bléterie pense que hors ces deux cas, ils n'avoient de pouvoir que dans le Pomarium, 399; & hors le Pomærium, julqu'à mille pes. — Les Tribuns ae pouvoient s'abtenter que pour ailer au mont Albain. - Its pouvoient cependant avec dispense aller exercer seur pouvoir en province, 400. La personne du Tribum inviolable par la loi facrée. — Le Sénat avoit droit de s'élever contre les Tribuns, pour le falut de la patrie. -Le peuple pouvoit les dépoier. -Tout homme qui avoit trempé ' dans la mort d'un Tribun, même proferit, pouvoit être accusé de crime de lèse-majesté. — Exemple de Scipion-Nafica & de Rabirius 🗸 401. Ils se prévalent du respect qu'on portoit à leur caractère. ---Exemple du tribun Adakus. — Labéon & Varron leur contestent le droit de citer personne devant eux, 402. M. l'abbé DB LA BLETERIE conclut de-là qu'ils

TR

m'avoient pas droit de citer, mais que cependant ils exerçoient des fonctions judiciaires. Mém. Vol. XXIV, 328. — Ils jugeoient sur des bancs, in subfellies, & siégèrent dans une boutique à côté du forum. -Comment ils étendirent leur juridiction. Mém. Vol. XXV, 403. M. l'abbé de la Bléterie croit qu'il n'y a point d'exemple qu'ils aient jugé contradictoirement, d'où il conclut que les affaires de leur reflort n'étoient que des affaires de police. — Les Ediles plébéiens sont leurs substitute en ce point - Leurs priviléges. Ibid. 404 & 409; & Mém. Vol. XXIV, 296. Ils ne pouvoient point être condamnés dans Rome. — Ils convoquoient le Sénat & le faisoient délibérer. Mémoires, Vol. XXV, 404. Les lénatus - consultes n'avoient sorce de loi que quand les Tribuns ne s'y oppoloient pas. Ibid. 405 & 409. Ils ne pouvoient affembler les comices par centusies, mais ils le pouvoient par tribus. — C'étoit dans ces assemblées qu'ils faisoient leurs plébiscites, qui obligocient tous les Romains indiffinctement. -Les Patriciens n'avoient, contre les plébilcites, de reflource qu'en gagnant un Tribun, qui s'oppofoit, 405. Sylla les dépouille du privilége de faire des plébilcites, & ordonne que les Tribuns seront choilis par les Sénateurs, & que geux qui auroient rempli cette place ne pourroient exercer aucun autre emploi. - Cette loi renverse la liberé. — Une nouvelle loi de

Cotta leur rouyre le chemin des honneurs. — Pompée leur nend tous leurs droits, 406. Abus qu'ils en firent. — Pompée en est la victime.—Célar prend prétexte de défendre deux Tribuns pour marcher contre sa patrie. - César obtient le droit de prendre séance parmi eux. - Le traducteur de Dion se trompe en donnant à Célar la puillance tribunitienne, 407 6 408. Deux Tribuns font ôter la counemne qui étoit sur la statue de Célar. - Celui - ci se plaint qu'ils lui enlèvent la gloire de refuser le diadème, les accuse dans le Sénat & les fait caffer. — M. l'abbé de la Bléterie en conclut que pendant la dictaure de César & le Triumvirat les Tribuns furent imbordonnés. 408. En quoi confistoient leurs priviléges rétablis par Pompée ! — Ces droits n'étoient point indifférens à Auguste. - M. l'abbé DE LA BLÉTERIE observe trois décrets concernant la puissance tribunitienne d'Auguste. - Le premier après la victoire sur le jeune Pompée & le dépouillement de Lépide; mais il ne lui fut permis que de s'affeoir parmi les Tribuns, 409 & 410; ce n'ésoit que pour qu'il participat à la sainteré du caractère, 413. M. l'obbé de la Bléterie semarque que ces prérogatives ne venant que du Sépat, son tribunat -n'étoit qu'honomise. - Le second après la victoise sempostée sur Antoine. — Le peuple & les Sénateurs lui conserent à l'envisoute LIII ii

636

Heur puissance. Mem. Vol. XXV, 411 & 412. Le tribunat lui sut conféré pour toute la vie. — M. l'abbé de la Bléterie remarque que chaque ordre croyoit acquérir sur l'autre par la cession de sen pouvoir, tandis qu'Auguste s'approprioit le tout. Ibid. 413. Le troissème est rapporté par Dion. - Difficulté que présente le texte de Dion, en disant que le Sénat ordonna qu'Auguste seroit Tribun toute sa vie. -M. l'abbé de la Bléterie remarque 1.º qu'il l'avoit déjà reçu, 2.º que le Sénat n'eut le pouvoir d'en disposer qu'après que les comices furent tranférés au Sénat, ce qui n'arriva que sous Tibère. - Anguste ne fut jamais Tribun, mais lui & ses successeurs furent revênus de la puissance tribunitienne, 414. Le tribunat étoit incompatible avec la qualité de Patricien, 412 & 414. Auguste n'aimoit point les titres insolites, mais la réalité du pouvoir. —Il prétendoit que sa puissance tribunitienne n'étoit que décennale. — Ruses qu'il emploie pour fe la faire donner une leconde fois, 415 & 416. Le Sénat pour lors la lui confère, en ordonnant que le plébiscite qui la lui avoit accordée seroit exécuté. — Malgré cela il tâchoit de la faire paroître annuelle, & il en prenoit possession tous les ans, au jour qu'il avoit commencé d'en porter le titre. On la trouve sur les médailles. — Les autres Empereurs la renouvelèrent de même, & elle sent à

caractériler les années de chaque règne, 416. Elle cesse d'être marquée sur les médailles depuis Gallien. — On la retrouve quelquefois dans les inscriptions & à la tête des ordonnances. — On la voit sur deux médailles de Théodose. - Prérogatives spéciales annexées, dans la personne d'Auguste, au pouvoir du tribum, tirées de Dion. - On lui accorde le saffrage de Minerve, 4 #7. Explication de ce fuffrage; ce qu'il signifioit parmi les Grecs, 418 & 419. M. l'abbé DE LA BLÉTERIE fait voir qu'Auguste n'avoit pas seulement une voix prépondérante, comme en Grèce, mais qu'il reçut par-là le pouvoir de faire grâce aux compables, même convaincus, 419. En exposant les paroles de Dion, il fait voir 1.º l'effet du pouvoir annuel en parallèle avec le pouvoir perpétuel, 420 & 421; 2.° ce pouvoir porté à huit stades audehors, évalués un mille, & peu après furieusement augmenté, 421 & 422; que par-là il peut s'opposer aux actes d'autorité des Confuls hors de Rome, & que bientôt ce pouvoir ne s'arrêtera qu'aux frontières, 422 & 423. De simples Tribuns, sous les Empereurs, empiètent sur la juridiction des Préteurs & des Consuls; ils sembloient vouloir participer à l'extension du pouvoir tribunitien des Empereurs. --- M. l'abbé DE LA BLÉTERIE fait voir qu'Auguite l'exerça au-delà de la concession, 423 & 425; & que

c'est la plus ancienne usurpation des Empereurs. Mémoires, Vol. XXV, 423. Tibère l'exerce à Rhodes sous le règne d'Auguste. Ibidem, 424. Auguste l'étendit d'abord par des actes de clémence, 425. L'ulage de se résugier auprès de la statue de l'Empereur est relatif à ce pouvoir, 426. Ce recours , suspendoit toute voie de fait. -En certain cas ce droit s'étendoit aux portraits, &c. des Empereurs. - Les scélérats, saiss de l'image du Prince, insultoient les honnêtes gens.—Exemple d'Anna Rufilla, 427. Ce recours n'étoit point une fuite des honneurs divins rendus aux images des Empereurs, puisque Tibère les refusoit. - Leur divinité n'étoit fondée que sur leur puissance. — De la personne inviolable du Tribun il n'y avoit qu'un pas à la divinité, 428. M. l'abbé de la Bléterie observe que la puissance tribunitienne reparoît sur les médailles de Théodose le jeune, au même temps qu'il défend les honneurs religieux à ses statues. - 3.º Auguste reçoit le droit de statuer surles appels. - Différence de ce droit avec le mot françois appeler, 429; & Mém. Vol. XXIV, 29. Voyez APPEL. Auguste reçoit le pouvoir de juger en dernier ressort. Mém. Vol. XXV, 430; & Mém. Volume XXVII, 486 & 503. II commet en sa place le préfet de Rome pour la ville, & des Consulaires pour les provinces. — Ces commissions, comme émanées de sa puissance tribunitienne, n'étoient qu'annuelles. - M. l'abbé DE LA BLÉTERIE trouve quelque rapport entre cette conduite & celle des Ediles plébéiens. *Mém. Vol.* XXV, 431. Ce que Dion fait dire à Mécène, sur les appels, n'est pas vraisemblable.— M. l'abbé de la Bléterie soutient qu'Auguste n'a jamais exigé qu'on eut recours à lui en tels ou tels cas; que la concession nationale l'autorisoit seulement à juger ceux qui s'adressoient à lui. Ibid. 432. Auguste voulut que les grandes causes fussent portées au Sénat, ou-bien dans un conseil. - Au commencement de Tibère le Sénat jugeoit, avec le Prince on sans le Prince, de la vie & de l'état des principaux citoyens. -Les causes dévolues aux Magistrats lui vinrent par recours, 433. Le nombre en fut si grand que M. l'abbé DE LA BLÉ-TERIE soupçonne que c'est de ce temps qu'on établit une peine pécuniaire sur l'appel. - Sa conduite fixa la forme de la jurisprudence. — Tant que subsista l'Empire, on put recourir à l'Empereur avant ou après la décission, 434; & Mém. Volume XXVII, 486 & 503. Exemple de S. Paul. — M. l'abbé DE LA BLÉ-TERIE soutient qu'on ne porta jamais à Auguste d'appel du Sénat, & ne trouve qu'un feul appel interjeté du Sénat à Tibère. — Il remarque que Tibère, qui auroit pu défendre, prin. Mém. Volume XXV, 434 & 435. Les appels turent fréquens sous Caïus, mais LIII ij

ils furent peu communs par la suite. - 4.º Le privilége accordé à Auguste de faire grâce aux coupables. Mem. Volume XXV, 436 & 437. Tibère fit ordonner que les sénatus-consultes ne leroient exécutés qu'après dix jours. - Ce terme fut prolongé julqu'à trente jours. - M. l'abbé DE LA BLÉTERIE remarque que Néron, dans l'affaire qu'il suscita au préteur Antistius, cherchoit moins à le faire périr, qu'à se ménager la gloire de lui sauver la vie, en vertu de l'opposition tribunitienne; d'où il conclut que c'étoit en vertu de cette puillance que les Empereurs faisoient grâce. Ibid. 438; & Mém. Vol. XXVII, 486 & 487. Définition qu'il donne du tribunat impérial. — Il fait voir que c'est le seul pouvoir gu'Auguste air voulu prendre pour toujours à Rome. - En consequence il fait, dans Tacite, un léger changement, déjà prévu par Guthérius. Mémoires, Vol. XXV, 438 & 439. Voyez EMPEREUR dans le Sénet.

TRIBUNS, idoles du peuple. Hiff. Vol. XXXI, 118. Les Confuls choisissent les Tribuns pour la levée des légions. Mém. Volume XXXII, 328. Les Tribuns choisissent les soldats.—N'avoient aucune part à la levée dans les premiers semps de la République. Ibid. 329. Ils pouvoient mettre à couvert le refusant, & vouloient connoître des dispenses du service. - Leur pouvoir n'avoit d'effet qu'autant qu'ils étoient d'accord;

an feul qui s'oppoloit rendoit sul les efforts des autres, 333. Leur autorité ne s'étendoit pas hors des murs de Rome, 335. Voyez TRIBUNAT.

TRICASTINI. Saint-Paul-troischâteaux leur capitale. - Ils font partie des Vocontiens. *Hift. Vo*l. XXVII, 129.

TRICOLLIENS. Leur position. — Leur capitale est Alarante. Hift. Vol. XXVII, 129.

TRICORIENS. Leur position. Hift. Vol. XXVII, 129.

TRICORNIUM. Sa polition à Kroska. — Origine de son nom. Mém. Vol. XXVIII, 430.

TRICORYTHE, ville fondée par Xuthus. Mémoires, Vol. XXIII, 120.

TRILIDI. Voyez GERMAINS.

TRIMALCION. Tableau connu sous le nom de festin de Trimalcion. Mem. Vol. XXIII, 333.

TRIMITHUS, ville de Cypre. Sa position.—C'est aujourd'hui Trimitufa. Mém. Vol. XXXII, 556. Elle fut détruite par l'invasion du roi d'Angleterre. Ibid. 557.

TRIPTOLÈME apprend de Cérès à cultiver le blé. — Qui étoit son pète! Mém. Vol. XXXI, 171. L'histoire d'Osiris en fait mention, pour représenter l'établissement de son culte en Grèce. — Il sème du blé dans le canton d'Eleufis & dans le champ de son père Rharos. — En quel temps il a vécu. *Ibid*. 172 & 173. Il défend de tuer les animaux propres au labourage, 148.

TRISTAN. Son roman, Les

transformations. Histoire, Volume XXIII, 145.

TRITANNUS, gladiateur dont la force étoit passée en proverbe.— On doit lire, dans V opiscus, Tritannum au lieu de Triarium. Mém. Volume XXIX, 355.

TRIUMVIRS monétaires. Ce qu'ils étoient en usage de faire graver au revers des monnoies. Mém. Vol.

XXIV, 204.

TROGUE - POMPÉE. Altération qu'il fait à l'histoire de Jacob & de Moyse. Hist. Volume XXIX, 200. Ce qu'il dit de la monarchie des Mèdes. Mémoires, Volume

XXIII, 16.

TROIE. Trois récits sur son siège. Suivant Homère elle fut détruite. Hift. Vol. XXIX, 45. Suivant Hérodote Hélène étoit en Egypte, malgré cela la ville sut prise; Stésichore pensoit comme Hérodote. - Dion - Chrysostôme soutient que jamais les Grecs n'ont pris Troie. Ibidem, 46 👉 47. Ce que pensoient les Grecs des suites du siège de Troie; ce qu'en pensoient les habitans de la Troade, 48. La date de la prife est déterminée par la chronique de Paros, par Denys d'Halicarnasse & par des calculs astronomiques. Mémoires, Volume XXVI, 161, 164 & 203. M. FRÉRET soutient que cette date est conjecturale, & que son époque est un point commun, auquel on rapporte les dates antérieures. Ibid. 165 & 166.

TROPÆA AUGUSTI, aujourd'hui Sule, Segufo. Hifl. Vol. XXVII,

135.

TROPHÉES (les) étoient des figures isolées, qui faisoient un des ornemens de Rome. — Ce n'étoit, dans les siècles héroïques, qu'un tronc d'arbre revêtu des armes des vaincus. Mém. Volume XXIV, 188; & Mémoires, Vol. XXXII, 746. Les trophées se dressoient sur le champ de bataille, & ne pouvoient être d'aucune matière durable. - Celui de Pollux étoit de matière durable. Mim. Vol. XXIV, 188. Leurs inscriptions étoient simples. - Jamais on ne les réparoit. - Les Macédoniens ni les Romains n'en dressoient point. — Le premier fut celui de Flaminius, après la défaite des Insubriens. Ibidem, 189 & 190. Celui de Domitius est le premier qui ait été fait de pierres, & pouvoit n'être qu'un tas de pierres informes & fans architecture. M& moires, Vol. XXXII, 746. Autres trophées des Confuls. Mém. Vol. XXIV, 190. Celui d'Auguste fur les Alpes. — Après cela l'Italie & les provinces ne furent plus que trophées. — On ne les détruisoit ni on ne les déplaçoit. *Ibid.* 191.

TROPHONIUS, roi des Orchoméniens, fut plus architecte que Prince. Hift. Vol. XXIX, 160.

Voyez MINYAS.

TROSSULI. Pourquoi ce nom fut donné aux cavaliers! Mém. Vol. XXVIII, 11, 12 & 14. Il dégénère, à cause de l'équivoque tirée du grec, & est pris en mauvaise part. Ibid. 12.

TROUBADOURS (les) représentoient

dans leurs pièces. Histoire, Vol. XXIII, 152.

TROUPES ÉTRANGÈRES. Dès le temps des premiers Empereurs il y eut des troupes étrangères dans les armées, mais elles n'étoient pas seulement soldées de l'Empire; c'étoient des volontaires & des Princes qui unissoient leurs forces. — Un demi-siècle après Caracalla les barbares entrèrent dans les légions. — Claude-le-Gothique incorpore les Goths dans les légions. - Probus distribue seize mille Germains dans les cohortes. — Constantin donne au gouvernement militaire une nouyelle forme. Mém. Vol. XXV, 473. Il y eut des troupes entières de barbares. — Trente mille Sarmates furent répandues dans l'empire. - M. LE BEAU soupconne que les préfectures de Sarmates, de la Notice de l'Empire, viennent de-là. Ibidem, 474. Constantin confond dans ses légions mille François, que Julien avoit fait prisonniers. — Julien fit entrer dans les siennes les Quades & les Saliens. — Valentinien y mit grand nombre de Germains. -Gratien, qui s'habilloit en barbare, mêle les Allemands aux milices Romaines. — Théodole le Grand augmente le désordre; il appelle les barbares d'au-delà du Danube, les envoie en Egypte, & rappelle une partie des légionaires qui y étoient. — Il permet aux barbares de revenir quand ils voudroient dans leur pays, en mettant un homme en leur place. — Les

Goths apprennent par ce moyen l'art de vaincre, 475 & 476.

TROUPES-LÉGÈRES (les) sont substituées aux Hastats, & ne sont point divisées en manipules ni en centuries. Mémoires, Vol. XXXII, 280. Voyez, ARMÉS LÉGÈREMENT & VELITES. Ils étoient appelés Ferentarii. Signification de ce mot. — Ce qu'en dit Végèce. Mêm. Volume XXIX, 380. Varron se trompe en donnant ce nom à des cavaliers. Ibid. 3 8 1 . Célar appelle Expediti les soldats les plus alertes de ses légions.—A'urugu d'Hadrien hors de la légion. — Les Pfiles du bas Empire étoient appelés Auxilia. - Les Troupes-légères semblent rentrer dans la légion du temps de Végèce, mais elles ne reprennent pas le nom de Velites; on les appelle Exculcatores, Proculcatores. — Elles se multiplient dans la décadence de la discipline. 382. Troupes-légères séparées des légions, qu'on a confondues avec elles, sous le nom de levis armatura, deux sortes de soldats.— Les étrangers, & les Velites ou Roraires & Accenfes. — La distinction d'étrangers & de légionaires subsiste après l'institution des Velites. — Tite - Live les sépare très - souvent. — Valtrinus en conclut que les Velites étoient pelamment Armés, 383. Suivant ...M. LE BEAU ils étoient les moins légèrement armés. — Valtrinus prétend que les Velites étoient tirés de la quatrième classe de Servius. - M. LE BEAU fait voir

voir qu'il parle des Velites avant qu'ils fussent connus; que les Troupes - légères de ce temps furent tirées de la cinquième classe, & qu'elles combattoient hors des rangs. — Leur armure, établie par Servius, changea. — Elle étoit différente de celle des pesamment armés. Mém. Vol. XXIX, 384. Le mot levis armatura s'est dit quelquefois, avant Marius, des légionaires armés à la légère, & plus souvent des troupes étrangères. — Depuis Marius il n'a plus signifié que les étrangers. Erreur des Savans qui en font des légions, sous le nom d'expeditæ legiones. - Erreur de Saumaile, qui les nomme Antesignani & Principes. — M. LE BEAU fait voir qu'il se trompe. Ibidem, 385. Voy. PRINCES & ANTE-SIGNANI.

TRYPHON fait proclamer Roi le fils de Bala. Hist. Vol. XXIX, 218. Fait la guerre sous son nom à Démétrius II. — Fait mourir son pupile, & règne à sa place pendant cinq ans. — Abandonné des peuples, il fut tué. Ibidem,

219.

TUISTON, dieu des Germains, né de la terre. Mém. Vol. XXIV, 425 & 571. Il est le père des Germains & de Mannus. Ibid. 425. Cluvier le confond avec le Dispater des Gaulois, 427. M. l'abbé FÉNEL soutient que c'est une divinité venue du Pluton des Gaules, 349 & 385; que c'étoit à lui que les Celtes rendoient le plus d'honneur ; qu'il étoit regardé Tome XXXIII.

comme l'auteur de tout bien. -Pour quelles raisons! 3 5 2 6 3 5 4. On ne lui sacrifioit point de victimes humaines, 354. Les Germains se croient descendus de Iui, 385.

Tullius, (M.) fils de Cicéron, Consul après la bataille d'Actium. — Vengé par le Sénat de la mort de son père. Mém. Vol. XXIV,

TUMBO. Voy. GOLFE Persique. TUMIOMUM, THIMUM, THUNUM, lieu du combat entre Louis de Germanie & les Normands. — Difficulté sur la position de ce lieu. Mém. Volume XXIV, 694 & 695.

TURCOMANS (les) du mouton noir s'emparent de la Perse. Mémoires. Vol. XXIV, 755. Ils finissent à Joonschah. Ibid. 756 & 757.

TURCS. (les) Leur origine fabuleuse. Hist. Vol. XXIX, 38. Ils étoient connus au v. fiècle. — Ce nom se trouve dans la géographie de Moyse de Chorène. Les Chinois en parlent, vers l'an 545, lous le nom de Toukue. Mém. Volume XXXI, 440. Ils établisTent un puisTant empire dans les monts Altaï ou monts d'Or.— Leurs guerres avec les Persans interrompent le commerce. — Ils envoient un Ambassadeur au roi de Perse, avec quantité de soie, pour conclure la paix. - Le Roi l'achette & la fait brûler. Mém. Volume XXXII, 361. Un second Ambassadeur fut renvoyé, les Perlans l'empoisonnèrent; de-là prirent naissance de longues

M in m m

guerres entre ces nations. Mém. Vol. XXXII, 362. Leur empire se démembre. Ibid. 366. Voyez HUNS. Ils changent le p en b dans leur prononciation, & disent Bursa pour Prusa, Ismir pour Smyrne. Mém. Vol. XXVIII, 241.

TURDITANS, peuples des bords du Bœiis, parlent latin dès le temps d'Auguste. Mém. Volume

XXIV, 592.

TURGOT, (M.) Conseiller d'État, Académicien - Honoraire, mort en 1751. Hift. Vol. XXIII, 9; & Hift. Vol. XXV, 235. Son Eloge par M. DE BOUGAIN-VILLE. Ibid. 213. Sa naissance & sa famille, 214. Conseiller au Parlement, 215. Prevôt des Marchands, 216. Il fait fournir, presque seul, dans les ports la subsistance pendant les années 1740 & Suivantes, p. 220 & 234. Son administration s'étend fur la fourniture des bois. — Cette consommation s'accroît d'un tiers sous sa magistrature. — Ses soins à cet égard, 222 & 223. Il projette de joindre la Meuse & l'Oyse, par la rivière d'Aine, 223. Rembourse pour un million de rentes, 224. Fait construire les égouts, le quai & la fontaine de Grenelle, 225. Ses projets non exécutés. — Son amour pour les arts, 226. Ses fêtes, 227. L'île Louvier exhaussée & son canal creusé, 228. Il double les revenus de la Ville, 229. Sa conduite dans l'embrasement de l'Hôtel-Dieu, 230. Il vouloit le transporter dans l'île des Cygnes, 231. Il étoit chéri du peuple.—Il appaise le démêlé entre les Gardes-Françoises & les Gardes-Suisses, 232. Conseiller d'État, 233. Premier Président du Grand-Conseil, 234. Honoraire de l'Académie, 235. Exemples de sa genérosité, 237.

TURMARII. Voyez Enrôle-

MENT.

TURME. Étymologie de ce mot par Varron. Mém. Vol. XXXII, 3 1 2. La cavalerie légionnaire se divise en dix turmes. Ibid. 309 & 312. La turme composée de trente cavaliers, établie par Romulus. — Les Chefs se nommoient Décurions. — Elle étoit divisée en trois décuries, 309 & 3 1 3. Ce mot signifie par la suite, une troupe quelconque de cavalerie, désignée par les Grecs par le mot l'an. — Ce terme étoit équivoque. — Il fignifioit dans l'ordre militaire, une troupe de soixantequatre cavaliers, 315. Il exprimoit ce que les Latins entendoient par ala, 316. Ala, turma, vexillatio, deviennent synonymes. — Ils ne signifient plus qu'un corps de cavalerie en général. - Le mot turma disparoît sous Théodosele-Jeune, 316.

TURONES, transportés par Ptolémée dans l'intérieur du Forès. — Leur capitale Casarodunum, prend leur nom, & est appelée Tours. Hist. Vol. XXXI, 268.

TURPIN. En quel temps il composa son roman. — Son objet étoit d'échausser les esprits dans la guerre contre les Infidèles. — La traduction travestit tous les grands Seigneurs en Chevaliers, & ajoute quantité de miracles qui n'étoient point dans l'original. Hist. Vol. XXIII, 237. Le plus ancien des manuscrits est le moins étendu. Ibid. 238.

TUSTER ou SUZE. Sa position. Mém. Vol. XXX, 182.

TUSCULUM. Voyez VOIE LATINE.

TYLOS. Voyez EUPHRATE.

TYMBALE, instrument des Bacchantes. — Comment il étoit fait. Mém. Vol. XXXI, 167.

Typhon naît le troisième jour des épagomènes. Mém. Vol. XXVII, 192. Il déchire le flanc de sa mère. Ibidem, 192 & 204. Est engendré par Saturne. — Conjure contre Osiris, & le met en pièces. — Est battu & enfermé par Orus. — Est mis en liberté par Iss. — Attaque la naissance d'Orus, 192. Comment les allégories le peignent. — Il réunit tout ce qui est nuisible, 204 & 206.

TYR reçoit une colonie Romaine. Hist. Vol. XXIII, 169. Cette ville emploie l'ère des Séleucides, & ensuite celle de son autonomie. Mém. Vol. XXVI, 464. Sous Élagabale, elle reprend celle des Séleucides.—Sidon en fait autant.— Rivalité de ces deux villes. Ibid. 465. L'aigle & la massue, symboles des médailles grecques frappées à Tyr. Mém. Volume XXIV, 112.

TYRANNION étoit d'Amise. -Il est pris par Lucullus, & mis en

liberté à cause de son savoir. — Il est bibliothécaire de Cicéron. — Son nom étoit Théophraste. — Pourquoi il le change en celui de Tyrannion. — Il sut maître du géographe Strabon & d'Andronic de Rhodes. — Il tire une copie des ouvrages d'Aristote. Mém. Vol. XXVII, 402.

TYRRHÉNIENS, pirates d'origine Afratique, combattent les Argonautes à l'entrée de l'Euxin. Mémoires, Vol. XXXII, 645.

# V

VACHE de bois renserme le corps de la fille du roi Mycerin. Hist. Vol. XXIII, 138.

VACHE myflique. Voyez ATHYR.

VACHON, usurpateur du trône chez les Lombards. Mém. Vol. XXXII, 392 & 394. Il accroît la gloire des Lombards. — Son alliance recherchée par les François. Ibid. 395.

VADICASSES. Leur capitale étoit Næomagus. — Ils s'appellent aussi Bodicasses, Bodiocasses & Vadiocasses. Hist. Vol. XXXI, 269 & 273. Voyez BAYEUX.

VADISUS, pagus de la cité Suessiones, dépendant de la Belgique. — Il s'étend sur le pagus Silvanectensis. — De ce nom s'est formé Valesus, Valois. — Il ne comprenoit anciennement que les environs de Vé. — Il est composé de six châtellenies. Histoire, Vol. XXXI, 231 & suiv. Il tire son nom d'un ancien château appelé Vadum. — Il ne peut venir de Mmmm ij

Vadicasses. Hist. Volume XXXI, 269 & 270.

VADUM. Voyez VADISUS & VÉ. VAGORITUM. Voyez ARVII.

VAILLANT introduit des barbarismes dans le langage des Antiquaires. Mém. Vol. X XXII, 347. Son histoire des Arsacides est remplie d'erreurs. Ibid. 682. Son opinion sur la médaille de la famille Rubria. Mém. Vol. XXIV, 224. VAISON. Voyez VOCONTIENS.

VAISSEAU, inventé par un roi nommé Érythras, n'étoit qu'un fimple radeau. — Sésostris fait succéder aux radeaux, les longs vaisseaux. Mém. Vol. XXXI, 190 & 191.

VALARIE. Voyez DACE & GETES.

VALENCE, ville des Cavares. — M. D'ANVILLE veut qu'elle n'en soit pas. — M. MÉNARD soutient le contraire. Hist. Volume XXIX, 231 & 232.

VALENTINE DE MILAN reçoit à l'hôtel d'Orléans les Seigneurs attachés à la maison d'Orléans, pour tirer vengeance de l'assafinat de son mari. Hist. Volume XXIII, 268.

VALENTINIEN I. er peignoit avec grâce. — Modification de cette expression par M. le comte DE CAYLUS. — Il avoit inventé de nouvelles machines de guerre. Histoire, Volume XXIX, 164. Réflexions de M. Bonamy sur une de ses loix, par laquelle il permet à tous les habitans de l'Empire Romain, d'avoir deux semmes légitimes en même temps.

- M. BONAMY foutient que c'est un fait apocryphe rapponé par l'historien Socrate. Mém. Vol. XXX, 394 & 395. Il y a des Modernes qui l'ont adopté, d'autres l'ont révoqué en doute, 396 # 397. Il s'appuie sur le silence d'Ammien-Marcellin, sur celui de Zosime, sur la répugnance des Romains pour la polygamie, sur l'autorité des loix qui défendent d'avoir deux femmes à la fois, même deux concubines; fur la sévérité des loix de Valentinien, même fur les noces.— Il remarque que lorsqu'il épousa Justine, elle n'étoit point fille, mais veuve de Magnence. Ibid. 398 & Suiv.

VALÈRE-MAXIME. Ce qu'il dit de Macès n'est pas vraisemblable. Hist. Vol. XXXI, 122.

VALÉRIEN mérite le nom de restaurateur de l'Orient. — Il est arrêté par Sapor, & traité avec la dernière indignité. Mém. Vol. XXX, 349 & 350; & Mem. Vol. XXVI, 413 & 505. Le temps de cette captivité est indécis. Ibid. 505. M. l'abbé BELLEY le fixe sur une médaille, après le mois d'octobre de l'an 260 de J. C. 411. Voyez AUGUSTA de Cilicie. Il croit que cette médaille représente l'instant où il se met à la tête de ses troupes. -Médaille Egyptienne en l'honneur de ce Prince. — Il persécute les Chrétiens, 412. Peuples qui s'intéressent à la cause, & offrent de joindre leurs troupes aux Romains, 505. Le roi d'Arménie & celui des Caduliens s'intérellent

pour lui. - Gallien est le seul qui ne marque aucun empressement pour délivrer son père. — Ce qu'il en disoit. — Il finit sa vie dans les fers. - Gallien lui accorde les honneurs de l'apothéose. — Il servoit de marche-pied à Sapor pour monter à cheval ou en char. - Les nations murmurent contre Gallien. — Les armées élurent les trente Tyrans. Mém. Vol. XXVI, 506. Voyez GALLIEN.

VALÉRIEN, frère de Gallien, fut successivement César & Augusté. - Pourquoi les historiens le confondent-ils avec Salonin! — Voyez SALONINUS. Son tombeau pris pour celui de Valérien le père, fait croire que son corps avoit été renvoyé de Perse. Mém. Vol. XXXII, 274 & 275. Hest fait César par son frère. — Il étoit Auguste en l'an 264. — A ses différens noms il joignoit celui de Caïus. Ibid. 276 & 278. VALOUVER DE MÉLIAPOUR, contemporain de S.' Thomas. -

Dieu. Mém. Vol. XXXI, 219. VAN-LAER. Voyez BAMBOCHE. VAR. Sa source est au mont Cema ou Cemenus. Hift. Vol. XXV, 68. - Distance du Cema à Nice & à Antipolis. - Petites rivières que reçoit le Var. Hift. Volume XXVII, 133. Il sépare la Gaule Narbonnoise de l'Italie, fuivant les anciens Géographes. Hift. Vol. XXV, 68 & 69.

Son ouvrage établit l'unité de

VARE de Castille, mesure comparée au pied de Paris. Mém. Volume XXX, 124.

VARRON. Distinction qu'il faisoit des temps historiques. Hist. Vol. XXIX, 42.

VARUS. Observations de M. GIBERT sur l'époque de sa défaite. — En quel temps il la place. Hift. Vol. XXVII, 71 & 72. Il fait voir que Dion omet un consulat; que les faits qu'il raconte sous l'an 9, se rapportent à deux campagnes. Ibid. 73. Que ce que dit Suétone de Tibère a été mal entendu, ainst que ce que dit Velleius, 74; d'où il résulte que la guerre de Dalmaue dure quatre ans, durant lesquels Tibère avoit commandé trois années, & Germanicus une. - Cette dernière est omise par Suétone, &c. — Autre raisonnement de M. GIBERT, qui prouve ces quatre ans de guerre, 75 6 76.

VASE trouvé en Sibérie. Sa description par M. le président DE BROSSES. Mém. Volume XXX, 777 & Suiv. Il remarque que l'ouvrage doit avoir quelque rapport avec la nation chez laquelle il a été fait. — Monumens antiques trouvés dans le pays des Kalmoucs, se trouvent y avoir du rapport. — Il pense que la principale figure du vase peut être une Divinité. Ibidem, 780. Ce qu'il pense de l'épervier & de la figure qui porte un taureau sur ses épaules, 781. Il remarque que les anciens Scythes adoroient le seu. — Voyez FEU. Il croit ce vale peu ancien, 782 & 783; & dit qu'il y a des peintures du

Mmmm iij

même goût chez les Kalmoucs. Voy. ABLAKIT, KALBASUM & PEINTURES.

VASES. Mémoire de M. le comte DE CAYLUS sur les vases dont les Anciens faisoient usage dans les festins. — Les premiers vases étoient des cornes. - Les Germains s'en servoient. Mém. Vol. XXIII, 342. Athénée en rapporte qui ont cette ressemblance. - Vases de marbre de la vigne Borghèle sont des cornes terminées par une tête de bœuf. -Ils ont été confacrés à un temple de Bacchus.— Vases des estampes du Roi; leur description. Ibid. 343. Grande variété de ces vases, 344. Voyez COUPE. Le goût des vases s'accrédite à Rome du temps de Pompée, 352. Les Romains abusèrent des formes des vases. — Vases murrhins, d'un prix excessif, étoient de porcelaine, 353. M. le comte DE CAYLUS soutient que la porcelaine & la faïence étoient inconnues aux Romains. Mém. Vol. XXX, 495. Ils pourroient avoir été de laitier. Ibidem, 460. Les Princes font décorer les anciens vales, & en font travailler de nouveaux, lors du renouvellement des arts. Mém. Volume XXIII, 357. Grand nombre qu'on en trouve dans le gardemeuble du Roi. Ibidem, 358. Vales de composition. — Les Anciens tiroient de l'Inde la matière dont ils étoient formés, 3,59. Vales de verre, 361; & Mém. Vol. XXX, 495. Celui du palais

Barberin est singulier. - Les figures qui y sont, ont été modelées, soudées & cuites au même fourneau que le vase. - Petite burene du recueil du Roi, qu'il est impossible de ne pas reconnoître pour être de composition. Mém. Volume XXVI, 362. Manière dont M. le comte DE CAYLUS croit qu'on faisoit ces compositions. — Pièce de vase de composition, donnée au Roi par M. le comte DE CAYLUS,-Description de ce qu'elle représente. - Cet ouvrage pourroit êire exécuté. Ibid. 365 & suiv. Vase de Mithtidate; sa capacité. Remarques de M. l'abbé BARTHÉLEMY sur son inscription. Mém. Vol. XXVIII, 604 6 605.

VATES. Ce qu'ils enseignoient.

Voyez DRUIDES.

VATRY, (René) Professeur royal en langue grecque, & Inspedeur du collége royal, Associé en 1727. Hist. Vol. XXIII, 12. Il succède à la pension en 1753.

Hift. Vol. XXV, 8.

VÉ, Vadum, dans la forêt de Villers-Coterets, du diocèle de Soissons. Hist. Volume XXXI, 231, 270 & 271. Les seigneurs de Vé prennent le nom de comtes de Valois. Ibidem, 231. Ce mot signifie un gué, 233, 240 & 270. Il ne désigne pas toujours le passage d'une grande rivière, 240. Il s'écrit Vé & non pas Vez, 241. Ne vient point de Vadicasses, 240 & 269. Ce lieu n'a point été la capitale de la Gaule, 270.

Ancien château bâti par Charlemagne. — Autre château bâti par Raoul d'Estrées. Hist. Volume XXXI, 240.

VECTIGALIA. Voyez REVENUS PUBLICS.

VEDAM. Voyez LIVRES.

VÉDASTINES. (annales) Notice raisonnée de ces annales, par M. l'abbé LEBEUF. — Elles peuvent fervir de continuation à celles de S.' Bertin. — En quel lieu M. l'abbé LEBEUF les a trouvées. Mém. Vol. XXIV, 687. Pourquoi les nomme-t-il Védastines! Ibidem, 688. Par qui ont-elles été écrites, & en quel endroit! 689 & 690. Elles sont plus amples que ce qui en a été imprimé. — Ce qui concerne Hincmar, évêque de Laon; le voyage de Charles-le Chauve à Rome; le prince Bernard; la mort de Baudouin, comte de Flandre; l'âge de Louis-le-Bègue, 691 & 714. Les dissentions arrivées après sa mort. — Le ravage des Normands. - Mort de Hugue, fils de Lothaire, roi de Germanie, 692 & 693. Quelques circonstances des voyages de Louis de Germanie. — Bataille entre ce dernier & les Normands, 694. Envoi de Gauzlin contre Bozon. — Malheurs arrivés aux troupes de Gauzlin. — Suite, 696 & 697. Bataille de Saucourt, 698. Singularité de la mort du roi Louis, 700. Erreur sur la mort de Hincmar, 702. Certitude de Rotgaire, évêque de Beauvais, 704. Date du siège de Paris. -

Chute de la forteresse du petit pont, 709 & Juiv. Ces annales sont ce qu'il y a de plus étendu fur le roi Eudes. - Voy. EUDES. Elles n'ont point été connues du P. Mabillon, 714. Circonstances de la mort de Charles-le-Gros, 715. Du sacre d'Eudes à Compiegne; de celui de Gui de Spolette à Langres; de celui de Rodolfe à Toul, 716. Sur la défense que fit le comte de Meaux. 718. Amnistie qu'Eudes accorde à ceux qui l'avoient quitté, 719. Rainulfe, comte de Poitou, est chargé de l'éducation de Charlesle - Simple, 720. Siége de Saint-Lo. — Evêque de Coûtances mort à Saint-Lo, 721. On doit imprimer ces annales, 724.

VÉGA. (Garcilasso DE LA) Son éloge. Hist. Vol. XXIX, 129.

VÉGECE. En quel temps il vivoit.

— Son traité de l'Art militaire composé d'après Caton, Cesse, &c. — Il confond les sentimens & les temps. Mém. Vol. XXV, 460, 461 & 491. Sa manière d'écrire. — Il est traduit par M. de Sigrais. Ibid. 461. Il dédie son livre à Valentinien II. — Il n'ose attribuer le dépérissement des légions au mélange des Barbares, 477. Effet d'une fumigation qu'il rapporte. Hist. Vol. XXIII, 40. Voy. COHORTE & PRINCE.

VEISSEMBOURG obtient de Dagobert le droit de battre monnoie. Hist. Vol. XXIII, 219.

VEISSIÈRES (M. DE) de Montpellier, jaloux de ses médailles. Mém. Volume XXIV, 107. Sa

collection vendue peu de chose au-dessus du poids. Mém. Vol. XXIV, 108.

VÉLIE. Voyez ELÉE.

VELIOCASSES, peuples dont la capitale est Ratumagus, Rouen, Hist. Vol. XXXI, 271.

VELITES. En quel temps & à quelle occasion ils furent institués. - Ils prennent la place des Roraires & des Accenses. - Valtrin suppose les Velites plus anciens. Mém. Vol. XXIX, 372 & 373. Il en fait de deux sortes. — Leur manière de combattre. - César met en usage leur manœuvre, qu'il avoit tirée des Germains. — Elle étoit aussi en usage dans les Gaules. Ibid. 374. Végèce la recommande.--ll en metà cheval, - M. LE BEAU croit qu'il se trompe, 375. Il remarque qu'on n'en trouve point à cheval dans l'ancienne milice, & que depuis, la cavalerie ne porta pas çe nom, 376. Nombre des Velites, 327 # 377. Leur rang dans la légion, - Ils n'avoient point de Capitaines particuliers. — Ils appartenoient à chaque cohorte. -Leur marche.- Leur campement. - Ils faisoient la garde hors du camp. — Ils étoient appelés Procubitores, 378. Leur façon de combattre. — Origine du nom de Velites, 379. Ils disparoissent à la réforme de Marius, - Leur emploi passe aux Maures Crétois, &c. Tout ce qui est dit des legèrement armés depuis Marius, ie doit entendre d'eux. — Le nom de Velites ne se donne plus qu'aux Gladiateurs, 374 & 381. Voyez TROUPES LÉGÈRES.

VELLAVI. VELLAVI. \
VELLAUNI. \ Voyez ALBE.

VELLEDA, vierge adorée chez les Bructères. Mém. Vol. XXIV, 375. Femme Germaine regardée comme une Divinité, du temps de Vespasien. Ibid. 423.

VÉNALITÉ. *Voye*z Charges. VÉNASQUE. Sa position, Mém. Vol. XXXII, 759. Description de son temple. Ibidem, 760. Il paroît avoir été changé en Eglise. - M. MÉNARD pense qu'il 2 été dédié à Vénus, dont le nom de Vénasque est composé, 761. Voyez ACUS. Il y a une rivière qui a donné son nom à celle de Nesque, 762.

VENCHIN. Yoyez CHINOIS.

VÉNUS *Anadyomène*. Mémoire de M. le comte DE CAYLUS sur le tableau de cette Vénus par A pelle. - Description de ce tableau par Pline. Mém. Vol. XXX, 442 & 443. Il met les vers faits à cette occasion au-dessus du tableau. — M. le comte DE CAYLUS foupçonne qu'il y a erreur dans le texte; fait voir que les vers de l'Anthologie font honneur au peintre. Ibid. 445 & fuiv. Il soutient que la poësie a fourni aux peintres leurs sujets, & qu'Hésiode a fourni à Apelle la Vénus Anadyomène, 448. Manière dont le peintre saisit le sujet.—C'est le plus grand exemple des grâces produites par la justesse, 449 6450. Personne ne put rétablir le tableau d'Apelle. - Différence entre ce tableau & là Vénus 'la Vénus de Cos. — Apelle n'acheva point celle-ci. Mémoires,
Volume XXX, 451. Allusion de
Malherbe à cette Vénus. — Comparaison de celle du Titien avec
l'Anadyonène. Ibid. 452. Monument de ronde-bosse qui représente l'Anadyomène, 442.
Sa description, 453. Raisons qui
ont empêché le sculpteur de s'écarter de la figure d'Apelle. — Son
procédé, 454 & 455.

VENUS de Paphos est représentée par une pierre pyramidale. Mém. Volume XXIII, 220. Statue de Vénus dans le temple de la Paix bâti par Vespassen; on en ignore l'artiste. Mém. Vol. XXV, 321.

VENUS Uranie. Voyez AMOUR, ATHYR, NUIT & URANIE.

VÉNUTI, (M. l'abbé) Associé-Correspondant - Honoraire en 1743. Hist. Vol. XXIII, 14.

VERBE ou RAISON. C'est la même chose que les Intelligences.

— Philon l'emploie ainsi. Mém. Volume XXXI, 281. Voyez GNOSTIQUES & INTELLIGENCES.

VERBE (le) substantis & auxiliaire de toutes les langues de l'Europe vient des Allemands, suivant M. TERCIER. Mém. Vol. XXIV, 579. M. BONAMY convient que les verbes auxiliaires différencient le latin & le françois; qu'ils sont dérivés du latin suivant les uns, & du tudesque suivant les autres. Ibid. 585. Il convient que être & avoir ont leur origine latine, mais que l'emploi que les langues en sont est différent, 630. Tome XXXIII.

Il pense que cet emploi vient d'un génie différent de celui de la langue latine, 632; qu'on ne trouve point d'exemple dans le latin de notre prétérit défini passif, 635; que cet emploi doit venir de la langue tudesque, 636.

VERDOUBLE. Sa source & son cours. — Elle se jette dans l'Agli. — M. Astruc croit que c'est Vernodubrum de Pline. — M. MÉNARD, &c. pensent que c'est la Tet.—Les anciens Géographes ne la connoissent pas sous le nom de Vernodubrum. Histoire, Volume XXV, 75.

VERNODUBRUM. Voyez VER-DOUBLE.

VERRE (le) est découvert par hasard, par des marchands de nitre.-Les Anciensignoroient l'art d'en faire des miroirs. Hist. Vol. XXIII, 141. Ouvrages de verre au théâtre de Scaurus.—Colonnes de verre dans le temple d'Aradus.— λ Sidon on polissoit les verres au tour.— On les chargeoit d'ornemens plats & en reliefs. Ibidem, 142. Le verre avoit une sorte d'analogie avec la pierre obsidienne.— Par la teinture, on en faisoit la pierre obsidienne. Mém. Vol. XXX, 459.

VERRE (le) laitier est plus dur que le verre ordinaire. Mém. Vol. XXX, 460. Ce que c'est que le verre laitier. Ibid. 459, 484 & 485. Il est connu au Pérou sous le nom de pierre de gallinace. — Sa description & ses usages. — M. le comte DE CAYLUS, l'appelle laitier des volcans, & fait

Nnnn

voir que c'est la pierre obsidienne de Pline. Mém. Vol. XXX, 486 & suiv. Il remarque que le verre, au sortir du creuset, est susceptible de toutes sortes de formes. — Perruques qui en ont été faites. - Vases & coupes de verre sort en usage chez les Romains.—Les Romains connoissoient l'effet de la chaleur sur le verre. — Ils ignoroient la cause de l'inflammation des boules remplies d'eau. - Les morceaux de verre peuvent être foudés, mais non pas fondus entièrement.—Procédé pour souder les glaces.—Les Romains failoient des jetons de verre. — Leur forme & leur usage. — Ils étoient appelés abaculi. Ibid. 495 & 499.

V E

VERRÈS se servoit d'un connoisseur pour voler ce qu'il y avoit de meilleur. Mémoires, Vol. XXIII,

VERRUCINS, aujourd'hui Vérignon. Histoire, Vol. XXVII,

131.

VERS. L'hexamètre est le premier & le plus ancien des vers. — Le vers ïambe fut inventé par Archiloque. -- Voyer IAMBE. Le vers pentamètre ne va point sans le vers béroïque. — Vers mélique prodigieusement varié. — Servius compte plus de cent sortes de vers chez les Latins. - Epheltion fait cenombre plus confidérable chez les Grecs. — Les Grammairiens n'ont pu en former des classes déterminées. Mém. Vol. XXXII,

VER SACRUM, (le) concernoit le bétail né depuis le premier mars

jusqu'au dernier avril. — Contestation qui s'élève à ce sujet. -M. DE LA NAUZE observe que ceux qui vouloient le retenir dans les mois du calendrier, l'emportèrent sur ceux qui vousoient le retenir dans la saison. Mém. Vol. XXVI, 235.

VERST, mesure de Russie, est le mille grec moderne.—Cing versts font le parasange. Mém. Volume

XXX, 135.

VÉRUS. (L.) Observations de M. l'abbé BELLEY sur une de ses médailles. Hist. Volume XXV, 82 & fuiv. Il marche contre les Parthes. — Ses débauches lui attirent le mépris des Syriens. Ibid. 84. L. Statius-Priscus, chargé de l'expédition, entre en Arménie. — Il prend Artaxate. — Vérus est proclamé Imperator pour la seconde sois. - Les exploits de l'armée furent célébrés par des monumens. — Il reçoit le titre d'Armeniacus, 85, 86 & 89; celui de Parthicus, & celui d'Imperater pour la troissème fois. -Expédition dans la Médie, 876 89. On en ignore le détail. — Vérus en reçoit le titre de *Medicus.* - M. l'abbé BELLEY pense qu'il fut nommé Imperator pour la quatrième fois.—Les trois principaux exploits de cette expédition représentés sur les médailles par trois trophées, 89. Il accorde la paix aux Parthes. — On en ignore les conditions. — Il paroît qu'ils cédèrent la Mésopotamie.—Cette paix dure jusqu'à Septime-Sévère. - Vérus établit une colonie à

Carrhes en Mésopotamie. - Il obtient les honneurs du triomphe. Histoire, Vol. XXV, 90 & 91. Cérémonie de ce triomphe. — Opinion du P. Pagi & de M. de Tillemont sur le temps de ce triomphe.—Sa date fixée plus précisément par M. l'abbé BELLEY.

Ibid. 92 & 93.

VESPASIEN. Son caractère. — II étoit plein d'égards pour le Sénat. - Il est soupçonné, sur la foi de Suétone, d'avoir cassé l'arrêt du Sénat qui permet d'élever une statue à Galba. Mémoires, Volume XXVII, 493. M. l'abbé DE LA BLÉTERIE le justifie. Ibidem, 494 & 495. Vespasien bâtit le temple de la Paix. Mém. Volume XXV, 321. On lui érige des statues & des arcs de triomphe après la guerre des Juifs. Mém. . Vol. XXIV, 192. Il le fait un devoir de rétablir les temples & de conserver les anciennes cérémonies. Ibid. 193. Domitien lui élève un temple, 195.

VESTA est la même que l'Esta des Grecs & l'Avesta des Perses. Mém. Vol. XXIX, 133. Son nom ancien, Festa ou Aphesta, signifie père du feu. — Son nom d'aujourd'hui semble conserverce fymbole. Mêm. Vol. XXVII, 407. M. l'abbé FOUCHER la regarde comme la totalité de la substance ignée. Mémoires, Vol. XXIX, 103. Les Grecs & les Romains la représentent avec des figures humaines. Ibidem, 133. Ils en font leurs dieux lares ou pénates, & adorent le feu sous le

nom de Vulcain. - Les Romains le regardent comme l'ame de la Nature. — Numa lui bâtit un temple. - Le Palladium y ayant été introduit, ils prirent Vesta pour une déesse, 134. M. le président DE BROSSES pense que sa divinité n'est que le Soleil. —Son temple réparé par le consul Philippe. — C'est aujourd'hui Madonna del Sole.—Construction de ce temple. Mém. Vol. XXVII. 407. Sous les Antonins elle avoit un temple à Sens. Mém. Volume XXIV, 377. Chez les Gètes elle étoit divinité du seu. Mém.

VE

Vol. XXV, 40.

VESTALES (les) étoient plus respectées que les Prêtres. — Elles pouvoient tester du vivant de leur père.—Elles n'avoient pas besoin de curateur. Hist. Vol. XXXI, 120. En public elles étoient précédées de licteurs, & sauvoient la vie des criminels qu'elles rencontroient par hasard. - Elles étoient dispensées du serment. - Leurs places distinguées au théâtre. -Le Sénat accorde à Livie le droit de s'asseoir au rang des Vestales. - Le sanctuaire de Vesta interdit aux profanes. — Respect qu'on leur porta en les sauvant, dans l'abandon de la ville de Rome, après la bataille d'Allia. Ibidem. 121.

VÉTAVAN, Voyez STADE. VETISSAU. Voyez ÆGETA. VETUS-DOMUS, palais des rols de France.—On n'en connoissoit que le nom. Hist. Volume XXV, 1 123. Ceux qui en avoient parlé Nnnn ij

s'étoient trompés sur la position. Hist. Vol. XXV, 124. M. l'abbé LEBEUF le place à Touville à six lieues de Rouen. Ibid. 125. Ses conjectures sur son changement de nom, 126.

VΕ

VEXILLA. Voy. VEXILLAIRES. VEXILLAIRES, Vexilla, Vexillarii, Vexillationes, Vexillum, tirent leur nom de la pièce d'étoffe qui servoit d'enseigne. - Forme de cette pièce. Mém. Vol. XXXII, 301. Les noms des Empereurs y étoient peints. — Elle avoit été l'enseigne des Triaires, &c. — Elle servoit à trois usages; comme signal dans la tente du Général ; comme enseigne générale de la cohorte, & comme enseigne des Vexillaires, 1bid. 302. Opinion de Saumaise sur cette espèce de soldats. Mémoires, Volume XXIX, 392. — Opinions de Turnèbe, &c. Mém. Volume XXXII, 302. M. LE BEAU fait voir que ce sont des détachemens de soldats quelconques. Ibid. 303. Il fait voir que ce sont tantôt des Vétérans fous l'enseigne, sans autre service que de combattre, 302, 3'04 306 & 308; tantôt des détachemens d'infanterie & quelquesois de cavalerie, séparés de l'enseigne ordinaire, marchans sous un vexille. - Sous Théodose ce n'étoit plus que de la cavalerie, 304 & suiv. Les Vétérans allans en colonie, marchoientavec le vexille, 303.

VEXILLARII. Voyez
VEXILLATIONES. VEXILLAIRES.
VEXILLUM.
VIA SALARIA fortoit de la porte

Collina, & paffoit sur le pont Salaro. — Est appelée Quarto di Ponte Salaro. Mém. Vol. XXX, 229. Sa distance au milliaire est ce nombre de milles. — Cette voie conduisoit à Eretum. Ibid. 230.

VICECOMES.
VICEDOMINUS.
VOY. NISMES.
VICTIMES humaines immolées par ordre des Décemvirs, facris feciundis. — Ces facrifices furent abolis par un fénatus-confulte. — Ils substitoient encore du temps de Pline, & même du temps d'Aurélien. Mém. Vol. XXIII, 196 & 199.

VICTOPHALI. Voyez GOTHS.
VICTOR. (P. Aurélius) Son erreur au sujet des Gantisques.
Mém. Vol. XXIV, 240. La récapitulation de son ouvrage n'est point de lui. Ibid. 206 & 207.

VICTORIA. Voyez VICTORIN. VIETORIN, allocié par Polthume. Mémoires, Vol. XXVI, 510; & Mém. Vol. XXX, 353. Voyez POSTHUME. Sa mère Victoria, Victorina ou Victruvia se fait appeler Auguste & mère des armées. - Elle est mise au nombre des trente tyrans. - Victorin partage les Gaules avec Elien. Mém. Vol. XXVI, 510 & 511. Il devient le maître des Gaules après la mort. d'Elien. - Il est tué par la conspiration d'un particulier, dont il avoit enlevé la femme. - Marius lui succède. Ibidem, 511. Voyez MARIUS. Victorine rappelle les chefs de l'armée, & fait nommer Empereur Tétricus. — De qui elle étoit alliée, 513. Elle meurt

peu de temps après l'élévation de Tétricus. Mém. Vol. XXVI, 518.

VICTORINA. Voy. VICTORIN. VICTORIUS d'Aquitaine, auteur de la période usitée dans les Gaules. Hist. Vol. XXIII, 210.

VICTRUVIA. Voy. VICTORIN. VIDAME. Voyer NISMES.

VIDUCASSES, peuples dont la position étoit incertaine. Hist. Vol. XXXI, 251. Les ruines de leur ville auprès de Vieux. Ibid. 253 & 274. Marbre qu'on y trouve, transporté au château de Torigny, 253. Huet prend ces ruines pour un camp Romain.—Description de ce marbre, & explication de son inscription, 254. La capitale de ces peuples étoit Arigenus ou Aragenue, 256. Voy. VIEUX.

VIENNE, capitale des Allobroges, jouissoit du droit de cité Romaine.

— Elle pouvoit fournir des sujets au Sénas. — En quel temps elle obtient cette prérogative. Hiss.

Vol. XXIX, 232.

VIERGE, figne du Zodiaque représenté avec une licorne. Hist. Vol. XXV, 205 & Suiv. — Cette représentation ne se trouve que sur une pierre gravée du cabinet du Roi, & un camée du cabinet de M.5" le duc d'Orléans. — Ce signe est représenté par-tout ailleurs avec un épi. Mém. Vol. XXVI, 483. Cette innovation au ciel poëtique doit être rapportée au siècle de Domitien. — Ce signé répond à la moisson, dans les pays orientaux. Histoire, Vol. XXV, 206. M. l'abbé Belley conjecture

qu'on aura voulu désigner le symbole de la pureté. Mémoires, Vol. XXV, 484 & 485. Voyez LICORNE.

V.I

VIEUX, ville des Viducasses, rénnie au IV.º siècle à la cité des Bajocasses, & appelée anciennement Aragenue ou Arigenus. Hist. Vol. XXXI, 222, 235 & 251. Sa position prouvée par les distances itinéraires. Ibidem, 235 & 236. Inscription qu'on y a trouvée. — D'où sui vient le nom de Vieux, 237. Dans quel temps ruinée, 238. Voyez ARÆGENUE & VIDUCASSES.

VIGNE (la) croît naturellement en Grèce. — On en donne l'intendance à Bacchus. — Sa fable est une allégorie de la culture de la vigne. Mém. Volume XXIII, 258.

VIGNIER, (le P.) auteur du Chronicon Lingonense. Mém. Vol.

XXIV, 716.

VIGNIER (Nicolas) foutient que les François oublièrent leur langue parmi les Gaulois. Mém. Vol. XXIV, 639.

VILLEBON. (Gauthier de) Voyez

Trésor des Chattres.

VILLEHARDOUIN. Son langage est plus grossier que celui de ses contemporains. — Il passe sept ans à Constantinople, & écrit à Venise. Hist. Vol. XXIII, 261.

VILLENEUVE, Kaun mbais, ville d'Arménie. — Martius-Vérus en fait la capitale du pays. Hist. Vol. XXV, 86.

VILLES. Liste des villes dont les anciens noms, changés par les Nnnn iij

Grecs, subsistent encore. Mém. Volume XXVI, 422. Sous l'administration des Romains, les grandes villes d'Asie se disputent les honneurs. Hift. Vol. XXXI, 283. Celles dont le gouvernement étoit démocratique étoient administrées par un conseil commun, & quelquefois par un Sénat. Ibid. 286. Elles prennent le nom des Empereurs. — Elles ne le pouvoient, sous les premiers Empereurs, sans la permission du Sénat. — Depuis, par flatterie, elles en firent des listes. Mém. Vol. XXIV, 144.

V I

VIMINACIUM, ville de la haute Mélie. Sa polition. — Bassien y fut élevé au titre de César. Mém. Vol. XXIV, 136; & Mém. Vol. XXVIII, 433. C'est une ville ancienne. — Elle étoit colonie Romaine. Ibid. 434.

VIN. Éloge des vins des Gaules. Hist. Volume XXV, 71. Le vin, simplement saçonné en France, étoit très-compliqué en Grèce; on y mêloit de l'eau de la mer. Mém. Vol. XXIII, 259.

VINCI. (Léonard de) Son Traité fur la Peinture n'auroit pu être publié fans la gravûre & l'imprimerie. Mémoires, Vol. XXIII, 327.

VINDALIUM. Sa position. Mém. Volume XXVI, 344 & 345.—
Elle est célèbre par la victoire de Domiuius - Ænobarbus sur les barbares.—Ce n'est ni Bédarrides, ni Caderousse, ni Védène; mais Port-de-la-Traille. Mém. Volume XXXII, 744 & suiv.

VIR, virum legere. Voyez ENRÔ-LEMENT.

VIRGILE parle de peinture vers le siége de Troie. — Observateur exact du costume. Mém. Volume XXV, 262. Il représente les usages des Romains dans ceux des Troyens. Mém. Vol. XXXII, 315, 326 & 342. Recherches de M. DE LA NAUZE sur le sujet de la quatrième églogue de Virgile. - M. DE LA NAUZE observe que dans la première il remercie Auguste de l'avoir remis en possession de ses biens; que la seconde & la troissème roulent fur les louanges de Pollion; que la quatrième renferme aussi les Iouanges de Pollion & d'Octavien, & la naissance d'un enfant divin. Hift. Vol. XXXI, 189. Cette prédiction, appliquée au Messie, est réfutée par Gallæus.— Servius l'applique, sans vraisemblance, à l'enfant de Pollion. Ibid. 190. L'application à Marcellus, aussi - bien qu'à une prétendue grosselle de Livie, est mal fondée, 191, 192 & 193. M. DE LA NAUZE l'applique à la naissance de Julie. — Ses raisons, 193 & fuiv. Afinius-Gallus se vante malà-propos que cette églogue avoit été faite en son honneur, 198. L'Enéide de Virgile considérée par rapport à la guerre, par M. DE SIGRAIS. — Il remarque que les Alchymistes ont cru y voir le grand-œuvre. Hist. Vol. XXV, 57. Il fait voir que le fond en est tout militaire. - Virgile alligne aux guerriers la première

place dans les champs Élysées.-Il emploie la cavalerie, les enseignes & les instrumens de guerre. Hift. Volume XXV, 58. Sa milice est différente de celle d'Homère. — Il a en vue la milice Romaine.— On reconnoît, à ses détails, qu'il fuit les principes Romains. — Ses grandes opérations sont dirigées d'une manière savante.—Allusion qu'il fait à la pratique des Romains, de fortifier leur camp. -Préparatifs des Latins. Ibid. 59. Leur marche. — Les soldats Troyens rentrant dans leur camp retracent, par leur obéissance, celle des soldats Romains. - Manœuvre de Turnus pour les attirer. - Malgré leur ardeur ils se conforment aux ordres d'Enée, 60. Exactitude du service dans les deux armées. - Formule usitée aujourd'hui dans l'arrêt d'Euryale & de Nysus, 61. La pratique des rencontres y est plus clairement expliquée qu'ailleurs, 62. Exposé sommaire du reste de cette guerre.-Virgile parle de guerre comme Xénophon & César, 63 & 64.

VIRICULUM. Voyez ENCAUS-

VIROMARUS. Conjectures de M. MOREAU DE MAUTOUR fur l'inscription de Viromarus. — Description de M. le Gendre. Hist. Vol. XXV, 133. Sentimens des gens du pays sur la pierre & l'inscription. Ibid. 134 & 135. Cette pierre n'est point de celles que Gracchus sit mettre sur les chemins, pour reposer les passans & aider les cavaliers à monter. —

Le respect des Anciens pour les sépultures dure encore dans le pays à l'égard de cette pierre, 135. M. le Gendre conjecture qu'il y a eu une ville sur la montagne du Châtelet. — M. l'abbé LEBEUF examine cette pierre, & fait voir que l'explication de M. MOREAU est fauffe; qu'il n'y a jamais eu de ville sur la montagne du Châtelet; que ce nom ne désigne qu'une petite forteresse, dont on voit les débris, 136. Il conjecture, d'après l'histoire, que le nom de Viromarus subsiste sous celui d'Airner, comme Laumer de Launomarus, & Omer de Audemarus; que le mont Wimer, à huit lieues de Châlons, servit de retraite à Viromarus, 137; que forcé de le retirer, il s'empara de la montagne du Châtelet; qu'il y fut pris & supplicié, & son corps couvert d'une pierre brute avec l'inscription en question, 138.

VITELLIUS rejette le nom de César. Hist. Vol. XXIII, 177.

VITRUVE, architecte Romain, étoit meilleur bâtisseur qu'architecte de génie. Mémoires, Volume XXIII, 316. Ses sentimens sur la forme des édifices, sur la convenance & sur la modestie de l'artiste.—Il avoit étudié en Grèce. Ibid. 217, 218 & 20. Il est, sur l'architecture, le seul auteur qui reste de l'antiquité.—La partie qui contenoit ses profils est perdue, faute de dessinateurs, 327. Ce qu'il dit de l'ordre composite. Mém. Volume XXXII, 750. En quel temps il vivoit. Ibid. 751.

#### TABLE UN V O 656 UK UL UM

VIVIERS. Voyez ALBE. VIVRES à bon marché chez les Romains. Mém. Vol. XXVIII, 705.

VIXO CASTRO. Voyez AM-BRACIE.

UKRANIE. (1') D'où elle tire son nom. Mémoires, Vol. XXVIII,

VLAKES. Voyez PATZINACES. ULPIANUM. Sa position. - Elle fut depuis appelée Justiniana secunda. Hist. Vol. XXXI, 291. Cest aujourd'hui Guistendil. Ibid. 292. Voyez JUSTINIANA SECUNDA.

ULPIA TRAJANA. Ses vestiges. - Appelée Var-hel, & occupée par des Valaques sous le nom de Gradiska. Mém. Vol. XXVIII, 451,

ULTRO TRIBUTA. Voyez REVENUS publics.

ULYSSE construit lui-même ses vailleaux, & avoit fait un lit pour Pénélope. — Il dessine l'aventure de Rhésus. Histoire, Vol. XXIX, 161. Ses aventures étoient célèbres à Rome par plusieurs tableaux. Mém. Vol. XXIV, 219. Ulysse est représenté, au revers de la médaille de la famille Mamilia, coiffé d'un chapeau, avec un bâton. à la main, accompagné d'un chien qui paroît le reconnoître. Ibidem, 2 18. Nicomachus est le premier qui l'ait peint avec un chapeau. — Erreur du P. Hardouin à cette occasion, 2 19.

UMBRACINI. C'est à peu près 'de diocèse de Montpellier. Hist. Yol. XXIX, 245.

UNCIÆ, petites melures divifées du pied romain. Mémoires, Vol. XXIV, 548.

UNELLI, peuples inconnus avant la découverte de Crociatonum leur ville. Hist. Volume XXXI, 251. Ils occupent le diocèle de Coûtances. Mémoires, Vol. XXVIII. 482. Sont appelés Veneli & Veleni, d'où est venu Valognes. Ibidem, 483. Voyez CROCIATONUM.

UNITAIRES (les) pensoient que l'être qui a fait le monde étoit unique. — Trois manières d'employer l'unité. — La divinité & la matière seules. — La divinité & la matière comme un seul être. - Si c'est la divinité seule, c'est comme cause libre ou nécessaire. Si c'est la matière seule, c'est ou matière qui se meut par pesanteur, ou matière qui se meut par force inhérente. Mém. Volume XXXII, 129 & 131. Si c'est divinité & matière, ou si c'est en donnant au monde un corps & une ame assoriis; ou en faisant des deux substances une contiguité, ou en en faisant une substance unique, qui auroit deux attributs généraux; ou en faisant l'union vague de la divinité & de la matière dans un premier principe. Ibidem, 130. · Voyez Elée.

Univers. Ce que c'étoit suivant les Stoïciens, Mém. Vol. XXXII. 103. Voyez MONDE.

VOCABULAIRE: Ce que c'est. Mim. Vol. XXIV, 608.

VOCONTIENS. Etendue de leur cité. Hift. Vol. XXVII, 129. -Ses principales villes sont Vaifon & Lucus & Lucus Augusti. — Position de Vaison. - C'est maintenant la Villasse. - Position de la nouvelle ville. — Restes de l'ancienne; un pont sur l'Ouèse, des bains, des aqueducs pour conduire les eaux du Groseau, dont la source -vient du mont Ventoux; un reste d'amphithéâtre, & autres monumens qu'on déterre. Hist. Volume XXIX, 246. Inscription qui marque la déification de la ville. — Inscription qui apprend qu'il y avoit un collége de Centonarii. -Autre, qui apprend qu'on y rendoit des hommages à Gallien. — Lucus Augusti est actuellement le Luc, en Dauphiné. — Dix-neuf autres villes des Vocontiens difficiles à connoître.-Die, Dea Vocontiorum, en étoit une. Ibid. 247.

VOIE Appienne, la plus célèbre, contient seize milles jusqu'à Aricia. Mém. Vol. XXX, 214. Suivant M. D'ANVILLE, il s'y trouve seize mille soixante-dix pas. — Application de milles plus longs. Ibidem, 215. On conclut qu'ils doivent se compter du centre & non pas de la porte. - Contrariétés des opinions des Savans discutées, 216 & 217.

VOIE Ardéatine sort de la voie Appienne. — Elle condussoit à Ardea. — Position d'Ardea incertaine. — Elle est à égale distance de Rome que le mont Albanus. Mém. Vol. XXX, 218 & 219.

VOIE Aurélienne conduit à Lorium.

— Distance de Rome à Lorium.

Position de Lorium.

Voies Auréliennes, & une autre

Tome XXXIII.

appelée Cornélienne. Mémoires, Vol. XXX, 233 & 234.

V O

VOIE Claudienne passe au Pontemole. — L'endroit Sextum est juste, ainsi que les vestiges des Véïes. — La voie triomphale joint celle-ci. Mém. Vol. XXX, 231 & 232.

VOIE d'Attila. Pourquoi est-elle ainsi appelée! Hist. Vol. XXV, 128.

VOIE du Mans à Chartres. Hist. Vol. XXXI, 275.

VOIE du Mans à Tours. Hist. Vol. XXXI, 275.

VOIE Egnatia. Voyez EGNATIA.
VOIE Émilienne, construite par Scaurus. — Autre voie Émilienne, qui étoit une branche de la Flaminienne. Mém. Volume XXIV, 250.

VOIE Flaminienne, une des plus célèbres. — Torré di quinto sur cette voie, revient précisément à la mesure du cinquième milliaire. Mém. Volume XXX, 230. On remarque que ce quarto est en opposition au decimo de la voie Laurentine; ce qui donne quinze milles entre deux, y compris Rome. Ibid. 231.

VOIE Labicana va à Labicum. —
Elle fort de la porte Maggiore
avec la voie Prénestine. — On
compte dix-huit milles jusqu'au
lieu appelé ad statuas. — Position
de ce lieu. — Les dix-huit milles
s'y trouvent depuis le centre de
Rome.—Incertitude de la position
de Labicum. Mém. Vol. XXX,
225 & 226.

YOIE Latine fort de la voie Ooo

Appienne.—Une de ses branches alloit à Tusculum. - Position de Tusculum non décidée. — Elle paroît convenir à Frascati. Mém. Vol. XXX, 224.

VOIE Laurentine sort de la voie d'Ostie, & va à Laurentum. -Vestiges de cette ville. Mém. Vol. XXX, 223. Le lieu appelé Decimo confirme l'estimation de M. D'ANVILLE. Ibidem, 224.

**VOIE** Nomentane fort par la porte Collina. — Distance de Rome à Nomentum. — Sa polition est la même que celle de Lamentana. — L'estime de la distance est juste, prise du milliaire doré. Mém. Vol.

XXX , 229.

VOIE Officife. If y a feize millesde Rome à Ostie. M. D'AN-VILLE trouve de Rome aux vestiges de l'ancienne Ostie, cette même mesure. Mém. Vol. XXX, 219 6 220. En comptant de la porte, il ne setrouve que quinze milles. Ibid. 220. Cette porte prend le nom de Saint - Paul, d'une églife de ce Saint. — H remarque que Procope ne compte au mille que sept stades, 221 bis ن 234. Origine de cette manière de compter. — Il conclut que les milles doivent être comptés du centre de Rome, & non pasde la porte. — Il remarque une erreur de Cluvier, qui veut corriger Strabon sur l'étendue de Rome à Ostie, 222; faute de savoir qu'il s'agit d'une voie sur le Tibre pour faire remonter les vaisseaux, 221 & 234; & que

Strabon fait des stades de dix au mille, 218 & 223.

VOIE *Portuensis* conduit à *Porto.*— Il y en avoit deux. — Distance de Porto à Rome.—Elle se trouve juste, comptée du milliaire. Mém. Vol. XXX, 234. Porto n'est plus un port. — Il fut creusé par-Claude. — Plan de ses vestiges...

Ibid. 235.

VOIE *Prenessine* sort de la porte-Maggiore. Mém. Vol. XXX, 225 & 226. La position de Preneste est la même que celle de Palestrine. — Etendue de Rome à Preneste. Ibidem, 227. Elle se trouve la même, suivant l'estimation de M. D'ANVILLE. en partant du centre de Rome.-Elle est confirmée par la distance du Ponte - di - novo. - Difficulté sur celle de Rome à Gabii, 227 & 228.

VOIE *publique d'Agrippa*, n'étoit: pas décrite dans toute sa longueur. - Lieux où elle passoit. - En quel temps elle fut achevée. Hift. Vol. XXX, 239. Dans le Vallois, elle s'appelle chaussée de Brunehaut.

Ibid. 240..

VOIE Romaine de Reims à Cologne. Hift. Vol. XXXI, 274. Elle subsiste encore dans une étendue considérable. — Elle est marquée dans les carres de Guillaume Delisse. Ibid. 275.

**V**OIE *Romaine* de Reims à Trèves. Histoire, Volume XXXI, 274. Lieux où elle passoit. Ibidem,

VOIE Romaine dans la Moldavie. Voyez MOLDAVIE.

NOIE Romaine passant par Valognes. Mémoire de M. l'abbé
BELLEY sur cette voie. Mém.
Volume XXVIII, 475. Voyez
ARÆGENUE, AUGUSTODURO & CROUCIACOUNUM.
Vestiges de cette voie. Ibidem,
480. Elle a dû passer à Estrées,
qui tire son nom du mot strata.
— Il remarque que les voies
Romaines avoient des colonnes
milliaires numérotées par lieues
Gauloises, 481.

Noie Tiburtine. — Distance de Rome à Tivoli. — Elle se trouve juste, suivant M. D'ANVILLE, depuis la colonne milliaire. Mém.

Vol. XXX, 228.

VOIES construites par Agrippa depuis Lyon, comme centre, sont au nombre de quatre; l'une pour l'Aquitaille, une pour les bords du Rhin, une autre pour l'Océan, & la quatrième pour la côte de Marseille. — On en trouve plusieurs vestiges. Hist. Vol. XXXI, 276 & 277.

Woles Romaines. Mémoire de M.
D'ANVILLE sur les grandes
voies qui sortoient de Rome. —
Leur position marquée dans les
itinéraires. — Elles fixent les lieux.
— S'étendoient de Rome aux
extrémités de l'Empire. — Étoient
marquées par des colonnes, de
mille en mille. — Auteurs qui
comptent ces milles des portes de
Rome, & non du centre de la
ville où étoit le milliaire d'or.
Mém. Vol. XXX, 198 & suiv.
M. D'ANVILLE combat cette
opinion. Ibid. 199 & 235. II

présente une carte du local où les voies sont divisées par milles, & un plan du terrein autour de Rome, qui donne l'idée de l'étendue de cette ville, 199. Lieu où étoit le milliaire doré, 212. M. D'ANVILLE se sert du mille, selon son estimation, à sept cents cinquante-six toises, 213.

VOLCES, habitans de la Gaule, délignés sous le nom de Celtes. — Ils sont distingués en Tectosages & en Arécomiques. Histoire, Vol. XXIII, 158.—Où commençoit leur pays. — Les Tectosages s'étendoient vers l'occident, & les Arécomiques vers l'orient. — Leur histoire est divisée en trois époques; la première remonte, au temps le plus reculé, la seconde à la fondation de Marseille, & la troisième à la conquête des Romains. Hift. Vol. XXVII. 119 & 120; & Hist. Volume XXIII, 158. Étangs des Volces étoient l'étang du Taur & celui de Lates. - Ils étoient plus considérables autrefois qu'aujourd'hui. Hift. Vol. XXVII, 115. Mulets pêchés dans les étangs de Lates. - Fable qui a trouvé croyance chez des Modernes. Ibid. 118. Voyez FECTUS & SETTE.

VOLGA, ATEL ou ÉTEL. — Son nom appliqué au Don. — Il est pris pour une branche du Volga. Mém. Vol. XXX, 249.

VOLOGÈSE. Plusieurs Princes de ce nom règnent sur les Parthes. Mém. Vol. XXXII, 673, L'un Ooo ij

d'eux déclare la guerre aux Romains. - Il s'empare de l'Arménie. Hift. Vol. XXV, 83. Saëme qui en étoit Roi, se reire à Rome. — Il détruit l'armée de Sévérien. -Ravage la Cappadoce. — Chaffe de Syrie le Gouverneur Romain. Ibid. 84. Est chassé d'Arménie par Priscus. — Assemble une armée formidable, & entre en Syrie. — Est battu par Avidius-Cassiles qui portent le nom de Vologèse, doivent être recherchées avec soin. Mém. Volume XXXII, 674. Difficulté sur une médaille de Vologèse I'', attribuée à Vologèse du temps de Commode, par M. l'abbé Barthélemy. Ibid. 675 & 676. Notice de médailles avec ce nom, 679 & fuivantes.

VOLTAIRE. (M. DE) Sa Henriade est embellie des charmes de la poësse; les personnages & les évènemens y sont toujours vrais. Mém. Vol. XXXI, 46.

VONIZZA. Voyez AMBRACIE.
VOSSIUS. Étendue qu'il donne à
Rome.— Il suppose les pyramides
enfoncées. Mém. Vol. XXIV,
528. Il se brouille dans ses raifonnemens.— Sa prévention pour
les Anciens. Ibid 530.

URANIE, adorée à Bostres. Mém. Vol. XXX, 314 & 316. Son identife avec Astarté & avec Vénus céleste. Ibidem, 316 bis & 317. Comment elle est représentée sur les médailles de Bostres, 316. Ses attributs sont les mêmes que ceux d'Astarté en

Phénicie & en Palestine. — Son identité avec Isis. — Elle est appelée Alisat par les Arabes. — Elle est la même que la Lune. — Son culte subsiste jusqu'à l'établissement du Mahométisse. — C'est la même que l'Io des Grecs. — On dit qu'elle avoit donné son nom à Bostres, 316 & 317. Este pouvoit être placée sur le mont Olympe en Cypre. Mém. Volume XXXII, 543. Voyez AMOUR.

URANOS, région ainsi appelée, & pourquoi! Mém. Vol. XXXII,

94.

URCISUS pagus, pays d'Orxois, distingué dans les Capitulaires.—
Il tire son nom de la rivière d'Ourcq ou d'Urcum, & ensuite d'Ulcheium, Ouchy, autresois ville, chef-lieu sur la voie Romaine.—
Plusieurs endrois portent le nom d'Orxois. Hist. Volume XXXI, 23 1 & 23 2.

URMIA. Sa position. — Ariema, Arimah, Arimat & Urmi, sont les mêmes noms. — Lieu de la naissance de Zoroastre. Mém. Vol. XXXI, 374 & 375.

URNES qui contenoient les cendres des morts. Leur forme. Mém.

Vol. XXVIII, 589.

USUN - CASSAN, Turcoman de la tribu du Mouton blanc. Mém. Vol. XXIV, 757. Il étoit un des Généraux de Joon - schah. Ibid. 756. Il se désait de celui-ci, & monte sur le trône. — Sa libéralité. — Il sait mourir son sils, 757. Sa mort, 758.

Usure: Avant la renaissance des

Lettres, on ignoroit les noms grecs & latins en ulage sur cette matière. — La centélime étoit la plus forte. - En quoi elle consistoit. Mém. Volume XXVIII, 734. Elle étoit soumise aux divisions de l'as. - La sesquicentésime, la double centésime. Usure vierce, usure quare, usure quinconce. Usure oncière confondue avec la centélime. Ibid. 735. Erreur de M. de Montesquieu, 736. Variation dans le taux des usures. - Usure des fruits réduite à la moitié du prêt au Dout de l'année, appelée hémiolie, défendue par les conciles, 73.8. Justinien la fixe au huitième du boisseau. — Usure pécuniaire condamnée par les premiers Romains, 739. Elle jette la République dans les discordes. -Elle est réduite à la demi-once, 740. Elle monte à la semisse, à la centième. — Trois sortes d'usures chez les Romains. — L'anatocisme, ce que c'étoit, 741. Usure relative au prêt & à l'état des personnes, 742. Cessation des usures lorsqu'elles étoient montées au double du principal. -Exception qui la rendoit inutile, 743. Loi de Justinien qui impute les arrérages sur le principal. — Elle ne s'étendoit point au fisc ni aux cités, 744. Manière dont les Grecs calculoient l'usure, 745 O 746.

UTI-DAVA. Sa position à Ud-varheli. Mém. Volume XXVIII, 454.

WANDALES, une des cinq nations

qui habitent la Germanie, selon Pline. — Ce nom signifie errant. Mémoires, Volume X X X I I, 375.

WATHEQ-BILLAH ABOU-DGIAFAR HAROUN, Khalife, fait voyager vers les remparts de Gog & Magog. — Résultat de ce voyage. — Erreur du traducteur sur le nom de Khalife. Hist. Vol. XXXI, 213.

WERNER, évêque de Strafbourg, contemporain de Henri & de Conrad II, meurt à Constantinople, Ambassadeur de Conrad.

— Il jette les fondemens de la cathédrale de Strasbourg. Hist. Vol. XXIII, 218. Il fait construire le château d'Habsbourg.

Il fonde l'abbaye de Muri. Ibid. 219.

WERNSDORFF, Professeur à Dantzick. Mém. Vol. XXVI, 123. Il soutient que les années des Machabées ne commencent point à l'équinoxe du printemps.

— Il est résuté par M. GIBERT. Ibid. 124 & 125.

WHETER. Ses observations fur les fouterreins du lac Copaïs. Mém. Vol. XXIII, 142 & 143.

WILIZA. Voyez BENOÎT.

Wischnou, regardé par les Indiens comme le conservateur des êtres. Mém. Vol. XXXI, 247. Il en donne la commission à Bruma. — Ses dissérentes apparitions; 1.° sous la figure d'un poisson, 2.° sous celle d'une tortue, 3.° sous celle d'un pourceau, 4.° sous celle d'un héros appelé Rama, 5.° sous celle d'un Ooo iii,

#### 662 WL VU WO TABLE VU UZ XA

homme appelé Bara-chou-rama, 6.° sous celle d'un Bramine appelé Vegouddoua - avatarum, 7.° fous' celle d'un monstre moitié homme & moitie lion. 8.º sous le nom de Christna ou Chrischnen, 9.º sous le nom de Boudha. — Il reviendra encore sous la figure d'un cheval. - Cette idole n'est que la bonté de Dieu & sa providence personnifiées. — Ce que signifie sa première manifestation, celle sous In forme du Bramine, & celle sous le nom de Boudha. Mémoires, Vol. XXXI, 255 & 256. Voyez Butta & Samanéen.

WLFRID. Voyez EPOSIUM.

VULCAIN. Ses forges placées dans le Ciel. Hift. Vol. XXIII, 30. — Il est chassé du Ciel pour sa difformité. Hist. Vol. XXVII, 10. Fiction qui fait les Cyclopes ses aides, postérieure à Homère. - L'île de Lemnos lui est consacrée; il y a des temples & une ville de son nom. — Ses Prêtres guériffent des morfures de serpens avec la terre sigillée connue encore en Orient. Hift. Volume XXIII, 30. Il instruit les Dactyles. Ibid. 31. Son culte dans l'Asie mineure & dans la Macédoine. -Il est la plus ancienne divinité d'Egypte. - L'entrée de son temple permise aux Prêtres seuls, 49. C'est le feu primordial chez les Grecs. Mém. Vol. XXVII, 244. Voy. AMOUR, CABIRES & KNEPH.

WODAN ou WODEN, héros des pays septentrionaux. — Il est célèbre dans l'Edda. — Il est pris

faussement pour Mercure. Mém. Vol. XXIV, 371. C'étoit un Dieu adoré par tous les Germains.

— Il étoit l'Odin des Scaldes. Ibid. 430.

WOENSDAG, mot flamand. Ce qu'il fignifie. Mém. Vol. XXIV,

VURGUNDAIB. Voyez AN-THABET.

VUVO. Voyez AMBRACIE.

Uzès, forteresse appelée castrume Metiæ. — Elle étoit considérable sous la domination Françoise. — Elle formoit un comté particulier. Histoire, Vol. XXIX, 302. Elle étoit gouvernée par un Vicomte, Ibid. 308.

# X

XANTHUS, Lydien. En quel temps il vivoit. — Il publie une histoire générale de Lydie. — Denys d'Halicarnasse en fait l'éloge. — Intervalle qu'il metoit entre Zoroastre & l'invasion de Xerxès. — Erreur que commet Clément d'Alexandrie en le citant. — Il marquoit les années par les règnes des rois de Lydie. Mém. Vol. XXIX, 69. Sa chronologie exactement conque du temps d'Hérodote. — Hérodote paroît la suivre. Ibid. 70.

XÉNOPHANE, plus ancien que Parménide & Zénon. Mém. Vol. XXIX, 302. Il propose le premier l'unité rigoureuse. Ibidem, 305 & 315. Aristote trouvoit sa pensée obscure, 302. Il entendoit par tout l'Univers.

Développement de cette propofition tiré de Cicéron. Mémoires, Volume XXXI, 303 & 304. Erreur de Bayle. — Faute à corrigér au texte de Cicéron. - II pensoit sur la multitude des êtres, qu'ils n'étoient que de simples phénomènes. — Il nioit qu'il y eût du mouvement. Ibidem, 304. & 305. Il faisoit venir les phénomènes du non-être, 305 & 306. De-là, la dualité se trouve établie dans l'unité. — M. l'abbé LE BATTEUX observe que sa · métaphysique étoit un jeu perpétuel de mots, 306 & 316.

XÉNOPHON. En quel temps il: fixe le retour des Grecs. — M. FRÉRET soutient que c'est à la fin de l'été. — Il fait voir que les Grecs s'engagent en automne avec Seuthès, roi de Thrace. Mem. Vol. XXVI, 161, 205, 206 & 209. Ils se mettent au service des Lacédémoniens. -Xénophon les conduit jusqu'à Pergame.—Cinq mille seulement s'engagent avec Seuthès. Ibidem, 206. Combien dura tout leur voyage, 207 bis. Chrysopolis est le terme de leur départ & de leur retour, 207 & 208 bis. M. GIBERT soutient au contraire que Xénophon fixe ce retour au printemps. Mém. Vol. XXIII, 68. Xénophon censure Platon.— En quoi il diffère de lui. — Ilexpose les principes de Socrate avec précisson. Mémoires, Vol. XXXII, 139. Sa fidélité & son exactitude non contestées. — Il met sous le nom de Socrate, des

-choses qu'il n'a pu tenir de lui. Ibid. 144. Il moralise par sentences, 152. Sa simplicité & ses grâces. — Il s'est plus appliqué à justifier Socrate qu'à le peindre, 163. Son roman de Cyrus est composé sur des personnages vrais. Mém. Vol. XXXI, 45 6 46. Son texte corrigé au sujet des Eparoëtes. Mémoires, Vol. XXXII, 234, 235 & 239. Sa chronologie est peu exacte. —-Il publie & continue l'histoire de Thucydide. — Il femble avoir eu dessein de rassembler des matériaux plutôt que d'écrire l'histoire. Ibidem, 257. Sa mesure de la traverse de l'Asie s'accorde avec celle d'Hérodote & celles des anciens Astronomes. Mém. Vul. XXIV, 437 & 439.

XERXÈS, fils d'Artaxerxès, règne quarante-cinq jours. — Il est tué par Sogdianus, qui se met à sa place. Mém. Vol. XXXI, 69.

XERXÈS, fils d'Atossa, élu pour successeur de Darius. Mém. Vol. XXVI, 185. Il marche contre l'Egypte, & en quel temps! -M. FRÉRET croit que cette expédition ne dura qu'une campagne. — Il est animé contre les Grecs par les Alevades, Souverains d'un canton de Thessalie. & par les Pissitratides. — Ses préparatifs durent quatre ans. Ibid. 186. Le rendez-vous est à Critales. - En quel temps il arrive à Sardes. — Il fait construire deux ponts fur le Bosphore. — Nombre des bâtimens qui y servirent. -Temps que son armée employa:

#### 664 XE XU XY TABLE YA YE YU ZA

pour passer. — Il fait couper l'isthme qui attachoit le mont Athos au continent. — Objet de ce travail & sa durée. Mém. Vol. XXVI, 187. En quel temps il part de Sardes. — Temps qu'il employa à passer le détroit.— Il entre en Béotie pendant la tenue des jeux olympiques. — Quel jour il fut battu à Salamine. Ibid. 188, 203 & 204. Il abandonne la Grèce, & laisse Mardonius pour commander son armée. — Temps qu'il met pour se rendre d'Athènes au détroit. — Avis qu'il reçoit de Thémistocle, 188 & 189. Eclipse de soleil pendant qu'il est à Sardes. — Whiston croit qu'elle fut causée par le noyau d'une comète. — M. FRÉRET suppose qu'Hérodote s'est trompé sur le lieu & sur le temps, 189 & 190; qu'il a pris le départ de Suses pour celui de Sardes, & l'année 481 pour l'année 480; & il fait voir que l'éclipse de soleil parut cette année & fut vue à huit heures à Suzes, 100. M. GIBERT soutient que la durée de son règne est de vingt à vingt-un ans, & qu'il étoit fini du temps du siège de Naxe. Mém. Vol. XXXI, 32 & 33. Sur quel principe Xerxès brûle les temples de la Grèce. Hist. Vol. XXIX, 142.

XUTHUS, fils d'Hellen, vient dans l'Attique, épouse la fille d'Érecthée, & bâtit plusieurs villes. Mémoires, Vol. XXIII, 120.

XYLANDER. Erreur dans sa tra-

duction de Dion. Mém. Volume XXIV, 160.

# Y

Y A M, connu pour une journée de chemin en Tartarie, de même qu'en Russie. — Tours élevées à chaque yam, pour avertir avec des seux, de la venue des étrangers en Chine. Mém. Vol. XXVIII, 498.

YAMAN. Voyez ARABIE.

YATREB, ville bâtie par la tribu des Gioramides. — Mahomet lui fait prendre le nom de Médine. — Ce que fignifie ce nom. Mém. Vol. XXXII, 407 & 421. Voyez MAHOMET.

YEMEN, ancien royaume. Hift. Vol. XXIX, 2. Liste & chronologie de ses Rois absolument incertaine. Ibid. 3.

YERDAN. Voyez OROMAZE.

YUE - CHI. Voyez BACTRIANE.

YULDUZ, ville de l'Eygur postérieur. — Son nom signifie étoile. — Sa position est la même que celle d'Yolotou. Mémoires, Vol. XXXII, 588. Elle est confondue avec Cialis. Ibid. 589.

YVOIRE. Son commerce. Voyez
PAPYRUS, PHÉNICIENS,
TABLETTES d'ivoire.

# Z

Zabatus dans Xénophon & Lytus dans Strabon, &c. Il coule dans le Tigre. — Il est confondu par Bochart

Bochart & le P. Hardouin. Mêm. Vol. XXXII, 566.

ZAB (le petit) est le Caprus de Strabon & de Ptolémée. — Ils'appelle aujourd'hui Altun - sou ou Rivière d'or. — Xénophon la traverse sans en avertir. Mém. Vol. XXXII, 567 & 572.

ZABA de Ptolémée, lieu remarquable pour la navigation. Mém. Vol. XXXII, 607. C'est Batw-

saber. Ibid. 608.

ZABAGLIA, premier Machiniste de l'église de Saint - Pierre de Rome. — Une partie de ses machines rassemblée dans un livre. — Il est parmi les Modernes celui qui a le plus approché des Anciens dans les forces mouvantes. Mém. Vol. XXIII, 370; & Hist. Vol. XXXI, 40.

ZABATUS. Voyez ZAB.

ZAGROS, montagne de Médie, aujourd'hui Tag-aïaghi. Hist.

Vol. XXVII, 163.

ZAMOLXIS, Législateur des Gètes. — Il leur enseigne l'immortalité de l'ame. — Il reçoit sa doctrine de Vesta. — Il reçoit les honneurs divins.—Son facerdoce perpétuel chez les Gètes. Mém. Volume XXV, 40. Sa retrajte dans un antre de la montagne Kazálar. - M. D'ANVILLE retrouve cette montagne dans celle de Kaszon, où se trouve un lieu appelé Bogdana. Ibid. 41 & 42. Il fait voir que ce lieu étoit la résidence du pontise Gète. — Les auteurs Grecs font Zamolxis esclave de Pythagore, 43. Hérodote le fait antérieur à Py-Tome XXXIII.

thagore, d'où M. D'ANVILLE infère qu'il n'avoit pas pris sa doctrine des Grecs, & que du temps d'Hérodote même, on étoit incertain sur le temps de son existence, mais que sa doctrine venoit des Indes. — L'adoration de leur Pontise étoit semblable à celle du Tolai-lama, 44 & 45.

665

ZAO, promontoire, aujourd'hui cap Sisiat ou Cerchiech. Hist. Volume

XXVII, 130.

ZARMANOCHÉGAS, philosophe Indien. — Il se donne la mort à Athènes. Mém. Volume XXXI, 112.

ZAROUAN, nom que les Perses donnent au premier être. Mém. Volume XXXI, 277. Ce qu'il signifie. Ibid. 278.

ZAVELI, langue du Zavelestan. Mém. Vol. XXXI, 340.

- ZELA, ville de Pont, célèbre par la défaite de Triarius. Son temple confacré à Anaïtis. Mém. Volume XXIV, 72. Son Pontife y étoit Roi. Hift. Vol. XXXI, 112.
- ZÉMARQUE, Ambassadeur de l'empereur Justin auprès du khan des Turcs.—Il conclut le premier traité d'alliance avec les Turcs.—Il revient à Trébizonde par le Phase. Histoire, Vol. XXXII, 363.
- ZEND, langue de Perse, dans laquelle sont écrits les livres attribués à Zoroastre. M. ANQUETIL la regarde comme la langue mère de Perse, Mém. Vol. XXXI, 340 & 430. Les Anciens ne nous ont laissé aucune

Pppp

connoissance de cette langue.-Les modernes Mahométans & Parles, n'en apprennent rien. Mémoires, Volume X X X I, 340 & 341. Les Parles n'osent expliquer ce qui n'est pas traduit. — La connoissance de cette langue appartient à un petit nombre. Ibidem, 346. Traduction de l'article zend du Djehanguir est de peu d'utilité, ainsi que ce qu'en disent les autres dictionnaires persans, 349 & 350. Les Arabes copient les Persans, en parlant du zend. — Les caractères zends sont ceux de l'Avesta. - La langue s'appelle auffi zend. - Le mot gend lignisie aussi les ouvrages de Zoroastre, 353 & 356. Il signifie langue d'homme. - On fe fert de ce mot pour distinguer les livres écrits en cette langue. — Son origine ne vient point des Parles modernes. -Hyde a voulu letirer de l'arabe, 354. Herbelot le tire du persan moderne. - M. ANQUETIL fait voir que ce mot fignifie wivant, 35; & 356; & que zend-avesta signisie parok vivente. - Les Parles n'écrivent avec ces caractères que ce qui regarde la religion, 356. Forme des caractères zends, 337. Cet alphabet commence par le G dur. — Ceux des Orientaux commencem par A. — Celui du pohlvi austi. — Alphabet zend. — L doit en être retranchée comme appartenant au pehlvi.—Quarante-huit caractères dans l'alphabet zend, 3 5 8. Trentecinq nombres de valeur exprimés par les lettres zendes. — Il s'écrit

de droite à gauche. — Ses voyelles le distinguent de l'hébreu, de l'arabe, &c. — Il a le même nombre de voyelles que l'indien de Guzarate. — Ces deux langues ont an, long & bref, pour voyelle. - Il a quelque rapport avec le géorgien, l'arménien & l'indien ... ce qui indique les lieux où il a eu cours, 359. M. ANQUETIL en trouve la ressemblance dans l'arménien, & le génie dans le géorgien, 361 & 368. Plusieurs de leurs leures conservent l'empreinte du zend. — Comperaison de ces lettres avec celles du zend, 3 61. Il suppose que les caractères gends étoient en ulage autrefois dans l'Arménie & la Géorgie. 362. Sa construction libre, ion régime, la formation des temps, est ce qu'elle a de commun avec les langues d'Orient. - Ses terminaisons particulières sui sont un caractère distinctif. - Morceux *zends undui*us en perfan, en lain & en françois, 363. Cene langue avoit cours entre la mer Noire & la mer Caspienne. — Les noms d'hommes, de lieux & de fleuves y font la plupart zends, 364. Ceux de Darius, de Mithridate, de Spaka rapportés par Hérodote, & celui d'Atropatia propre à la Médie septenuionale, sont zerds, 365. Les fleuves Arane, Cyrus & Phase s'y trouvent auss, 366-& 367. Les inflexions du zend, ainsi que les terminaisons, se trouvent dans le géorgien, 369, 377 & 389. Cette langue existoit long-temps avant Jesus-Christ,

dans la Médie septentrionale. Mém. Vol. XXXI, 377 & 378. Ses caractères ne se lient point, Ibid. 400. Liberté des copistes, d'alonger & de terminer les caractères, produit de la variété. — Son berceau sut dans la Géorgie, l'Iran & l'Adjerbedjan, 407 & 430.

ZENDAVESTA. Voyez LIVRES. Ce mot est composé de deux anciens mots perles, zend & vesta. - Vesta est le seu, & zend est l'instrument avec lequel on l'allume. — Pourquoi ce titre eft-il donné à cet ouvrage! — Voyez ZEND. Il est écrit en langue pehlavique, ancienne langue de Perse. Mém. Vol. XXVII, 318. M. l'abbé FOUCHER remarque que le dernier Zoroastre devoit écrire en cette langue, qui étoit celle de Cyrus; que l'ancien auroit écrit en Mède; que le pehlavi a été en ulage en Perle julqu'au temps de Théodose-le-Jeune. — Il fut changé alors en médique. -La langue de la Cour fut appelée déri, du mot der, qui signifie porte. - Le déri est connu des Persans sous le nom de langue persique, & differe de la persane moderne. — Ses caractères d'anjourd'hui sont arabes. Ibid. 3 19. Ceux de pehelavi & du déri sont à peu près les mêmes.—On les appelle zendiques. Voyez DÉRI & PEHLYI. M. Hyde possédoit un exemplaire du Zendavesta, 319, 333 & 334. Il en compose un dictionnaire & une grammaire. — Récompense promise à celui qui traduira le Zendavesta.-Cet ouvrage contient des traces du judaïsme, 320 & 3 42. Les loix pour l'entretien, &c. du feu, sont les mêmes que celles du Tabernacle, 320. L'histoire de la création est à peu près comme dans Moyse. — Il parle des Patriarches comme l'Ecriture, 320 & 342. Son respect pour Abraham, 3 20. Des pseaumes de David parmi les prières du zend, 321 & 342. Conformité dans ce qui regarde les animaux, les dixmes, les Prêtres, &c. -Les Ghèbres regardent ces livres comme inspirés. — Ils en font la règle de leurs mœurs. — Les Musulmans ne contestent pas ces livres à Zerdusht. — M. Huet soutient qu'ils existoient avant Eusèbe. — Bruker dit qu'ils ont été composés depuis la conquête des Saralins, 321. Le sentiment de Bruker porte 1.º sur l'anéantissement des livres de Zoroastre par les Musulmans; 2.º sur la composition de nouveaux, par un imposteur. — M. l'abbé Fou-CHER répond qu'il étoit impossible d'anéantir ces livres; il se fonde sur le zèle des Mages & fur la tolérance des Musulmans, 323 & 324. Shah-Abas leur donne un faubourg d'Ispahan, 323. M. l'abbé FOUCHER répond, à la feconde affertion, qu'on ne peut soupçonner de la supposition dans un livre dont les caractères sont anciens, qu'on ne peut lire, & que les Ghèbres n'entendent pas, 3246325. On y remédie par le Sad-der, 326. Pppp ij

Bruker convient que le Zendavessa est plus ancien que le renouvellement des Lettres parmi les Arabes & les Persans. — Le Sad-der n'est que vers l'an 1500. L'embarras de Bruker vient de l'ignorance où il est de deux Zoroastres. Mém. Vol. XXVII, 3266327. Il veut placer l'auteur du Zendavesta après la conquête des Sarafins. — M. l'abbé FOUCHER fait voir qu'il eut pillé l'Alcoran aussi-bien que la Bible. — M. Huet le fait écrire quelque temps avant Eusèbe. -M. l'abbé FOUCHER soutient qu'il eut pillé le Nouveau Testament, & qu'il doit au moins être antérieur à Manès. — Il prouve qu'il n'a pu écrire que dans un temps où la religion Judaïque étoit respectée, Ibidem, 328. Il ajoute à son assertion deux restrictions; 1.º que les Ghèbres n'ont pas tous les livres du dernier Zerdusht, & pourquoi! 2. que tout ce que contient le Zendayesta n'est pas la production du dernier Zerdusht, 3296333, parce que des Mages habiles ont dû écrire fur la religion. — M. Hyde soutient que l'office du mariage n'en est pas. — M. l'abbé FOUCHER dit qu'il en peut être, 330; & que le Sad-der, poëme persan, n'en est point l'abrégé, 331. Vayez. SAD-DER. Prophéties que les Orientaux attribuent à Zoroastre, 334 & 335. M. Hyde cite ceux qui en parlent, au lieu de les tirer du Zendavesta; d'où M. l'abbé FOUCHER conclut qu'il n'avoit pas le Zendavesta, ou

qu'il ne l'entendoit pas, 33, &

336. ZÉNODORE, tétrarque des pays voisins de la Judée. Mém. Volume X X V I I I, 546. Il favorile le brigandage de ceux de la Trachonite, & il est dépouillé par Varron. - Auguste donne ses dépouilles à Hérode. — Zénodore trouble la possession d'Hérode. Ibid. 547. Il meurt à Antioche. - L'histoire le représente comme un chef de brigands, 548. II faisoit cependant battre monnoie. — Etendue de sa tétrarchie. — Elle avoit appartenu à Lysanias & à Cléopâtre, 549. Auguste l'avoit donnée à Zénodore, 550 & 554. Il réunissoit le sacerdoce & la principauté, 550. M. l'abbé BELLEY soupçonne qu'il vouloit le rendre indépendant de l'empire, 551 & 554. Durée de sa domination, 551, Il se regarde comme subrogé à la dynastie de Chalcis, 552. M. l'abbé BELLEY pense qu'il fit gravet sur ses monnoies l'année de l'ère de la fin de la dynastie de Lyfanias, 554 & 555. Il soutient que l'ère de sa médaille n'est point celle des Séleucides, 556. Explication des mots ve rou qui s'y trouvent, 555.

ZÉNODORE, graveur & sculpteur célèbre, exécute le colosse de Mercure, en Auvergne; celui de Néron, à Rome, & copie des vases de Calamis. Mémoires, Vol. XXXII, 775.

ZÉNON, roi de l'Arménie majeure. Mém. Vol. XXIV, 69. ZÉNON de Cittium, ainsi nommé de sa patrie. — En quel temps vivoit. - S'occupe du commerce jusqu'à l'âge de trente ans. - Il étoit Phénicien d'origine. - Perd ses biens dans un naufrage — Se jette dans la philosophie. - Entend tous les maîtres. Mémoires, Vol. XXXII, 100. Sa pauvreté & la tristesse de son caractère lui font embrasser la secte cynique. Ibid. 101 & 142. Il eut pour auditeur Antigonus - Gonatas, 101. Ses disciples eurent de la réputation. - Obligé de s'établir dans les pensées de ses prédécesseurs, comment il sut leur donner de la nouveauté. - Il change les noms, d'après l'art de Stilpon.—Cicéron l'en accuse, 56 & 101. Juste-Lipse voudroit l'en justifier. -Polémon l'en accusoit de même, 102. Zénon conserve les principes des cyniques, 142; étend les bornes de leur philosophie, 143; réforme leur emportement, & devient chef des Stoiciens, 56 & 143. Possibilité métaphysique de son idée du Sage.—Il te regarde comme un citoyen de l'Univers, & se croit obligé de concourir pour sa part à la persection du tout. — Il compose le monde d'un corps & d'une ame qui agissent réciproquement l'un sur l'autre, 102; & le regarde comme un animal intelligent, sans liberté, 134. Il enchaîne la Nature dans un réleau de fer, 133. Son idée sur l'union de la divinité & de la matière, 130. Il confond l'esprit avec la matière. Mémoires,

Vol. XXV, 64. Il dit que Dieu est un seu, un esprit. Mémoires, Volume XXXI, 221; & Mém. Volume XXXII, 107. li reconnoît le système de l'émanation. Mémoires, Vol. XXXI, 240. Pensoit que son ame étoit une parcelle de celle de Dieu, & se croyoit obligé à faire des efforts. de vertu pour se rapprocher de sa source. — M. l'abbé LE BATTEUX pense qu'il eut été plus simple de tendre à la vertu par Nature. Mém. Vol. XXXII, 103. Zénon pensoit que tout étoit corps, même les affections de l'ame, & ne connoissoit d'incorporel que le vide, l'espace, &c. Ibid. 107. Voyez ELÉE.

ZEPHYRIUM, promontoire de Cypre. Sa position. Mém. Volume

XXXII, 554 & 555.

ZERINTHIUM. Voy. CABIRES. ZEUS, Dios. Signification de ce mot. Mémoires, Vol. XXXII, 9. M. Hyde reproche à Hérodote de parler sous ce nom de Jupiter comme dieu des Perses. Mém. Volume XXIX, 93. M. l'abbé FOUCHER soutient qu'il faut entendre par-là le culte du ciel & du dieu invisible de Zoroastre. Ibidem, 94. Il remarque que si Hérodote ne le dit pas, c'est que les Anciens ne s'occupoient pas du principe invisible, 95; & il foutient que Zeus est Oromaze, 94 6 103.

ZEUXIS d'Héraclée. En quel temps il vivoit. Mém. Vol. XXV, 278. Ses contemporains furent Parrhafius d'Éphèle, &c. Ibidem, 279.

Pppp iij

Zeuxis exprime heureusement le caractère des passions. — Il sait des peintures monochrones, blanc sur blanc. — Son tableau de Pan, pour le roi Archélaüs, sait croire à Bayle que Pline sait un anachronisme. Mém. Volume XXV, 278 & 279.

ZOHAC. Voyez ARTAXERXÈS-MNÉMON.

ZOPIRUS, graveur du temps de Pompée, représente les Aréopagites & le jugement d'Oreste. Mém. Vol. XXXII, 774.

ZOROASTRE. Son histoire ne présente, au premier coup-d'œil, qu'un tissu de fables. Mém. Vol. XXVII, 254 & 262. Pline distingue deux Zoroastres. Ibid. 255, 259 & 288. M. l'abbé FOUCHER saisst l'idée de Pline, pour concilier ce que l'histoire persane & l'histoire grecque disent de Zoroastre, 255; & distingue deux Zoroastres, 256, 290 & 291; l'ancien ou le grand, 256; le second, moins recommendable par ses actions que par la science, & moins connu que l'ancien, 256 & 289. Les Anciens en parlent avec enthousiasme, 253 & 289. Une secte l'honore comme son prophète. - Les Persans-Musulmans le respectent, & l'appellent Hakim, 254, 289 & 342. Ulug-beigh vante son savoir en altronomie. - Qualifications qui conviennent au second Zoroastre, 289 & 290. Son nom oriental est Zerdusht, Zeratusht ou Zaratushtra.-Les Savans ne s'accordent point fur son étymologie. — lis

conviennent que c'est un nom de dignité. — L'interprétation la plus autorilée est l'ami du feu, 257. Ce que signifie son nom en zend, suivant M. ANQUETIL. Mémoires, Vol. XXXI, 387. M. ANQUETIL soutient que Zoroastre est le Zathraustis de Diodore.—Pourquoi il est appelé Mede, Perse, Perso-mède! Ibid. 376. Sa patrie, 365, 370 & Suiv. Ses miracles, 371. Différentes opinions des Anciens sur le temps où il a vécu. Mém. Vol. XXVII, 254. M. Hyde établit que Zoroaltre a paru fous Darius, fils d'Hystaspe. Mém. Volume XXV, 102. - Il dit qu'il est le seul & l'ancien. *Mém. Volume* XXVII, 253 6 258. Il oppose aux Anciens les traditions orientales. - Prideaux adopte son système. Ibid. 258; & Mem. Vol. XXVI, 780. M. l'abbé Foucher lui oppose Pline, qui distingue formellement deux Zoroastres, & qui place le grand avant le siècle de Darius.—Il fait voir que les Grecs connoissoient trop le règne de Darius, & que Zoroaftre avoit fait trop de bruit pour qu'ils ignoraffent son époque; que Xanthus de Lydie, contemporain de Darius, le place six cents ans avant Xerxès. Mém. Volume XXVII, 259. Réponse de Prident à l'objection de Xanthus. Ibidem, 260. Conféquence que M. l'abbé FOUCHER tire du témoignage de Xanthus. — Il observe que ce que les Grecs disent de Zoroastre ne vaut pas la peine d'être ramalé;

que les Orientaux, peu d'accord entre eux, conviennent dans les principaux évènemens. Mémoires, Vol. XXVII, 261. Les modernes croient y trouver son histoire. Ibid. 254. Lieu de la naissance de Zoroastre. — Son voyage de l'Aderbedjan à Balc. - Il prélente ke Zendavesta à Gushtasp, 261; & Mém. Vol. XXXI, 374, 377, 391 & 409. Manière dont il en est reçu. Mém. Volume XXVII, 261, 262 & 273. Gushtalp embrasse son culte. - Il veut le faire embrasser au roi des Scythes. - Zerdusht & fes Mages font passés au fil de l'épée, & le grand pyrée est renversé. — Gushtasp bat les Scythes & rétablit le pyrée, à qui on donne le nom d'Azurgushtafp. Ibid. 262 & fuiv. Voyez AZURGUSHTASP. L'histoire de Zoroastre est véritable dans le gros des faits. - M. Hyde rejette le témoignage des Grecs, & s'en tient à celui des Orientaux. -M. l'abbé FOUCHER fait voir que ceux-ci sont d'une prosonde ignorance sur les temps qui précèdent l'hégire, 263; qu'ils furent obligés de recueillir les fables lorsqu'ils voulurent écrire, les Sarasins ayant brûlé les livres; qu'ils défigurent l'histoire d'Abraham; que les historiens Persans sont étrangers dans leur ancienne hitvoire, 264 & 265. Il soutient que la tradition des faits, touchant Zoroakre, en constate la vérité; que les Mages n'ont pu perdre de vue les principaux traits de son exisnence, 266; qu'ils conservent leurs livres lacrés, 267 & 317; que leurs traditions, contenues dans le Zeratusht-nameh, peuvent être un roman, où des faits certains servent de fondement à la fiction. 267. La même raison qui fait préférer les Grecs aux Perfans fur leur histoire, doit faire préférer les Persans aux Grecs sur ce qui concerne Zoroaftre, 268. Qu'est-ce qui a autorisé l'erreur qui le fait roi de la Bactriane! - M. l'abbé FOUCHER soutient que la mort de Zoroaftre & l'histoire de Gushtusp doivent être vraies, 269. M. Hyde s'en prévaut, & fait de Gushtasp le fils de Darius, 270. M. l'abbé FOUCHER répond que la ressemblance des noms n'est qu'une présomption légère, & fait voir que le Gushiasp des Persans ne peut être le Darius des Grecs, 271 & suiv. Prideaux veut que ce soit le père de Darius. - M. l'abbé FOUCHER fait voir l'impossibilité de saire quadrer cente opinion avec l'histoire perfane. — Il fait voir que les anciens Grecs, ainsi que les Orientaux. se réunissent à placer le grand Zorozitre avant Darius; que Gushtasp est le Ciaxare I. des Mèdes, 273; que Phraones sera l'Ohorasp son père, & Dzohac on Déjoces son aïeul; que l'invalion des Scythes convient au règne de Ciaxare, les circonftances étant les mêmes, 274 & 275; & conclut que Zoroastre étoit Mède & contemporain de Ciaxare, 275, 290 & 337; Mém-Vol. XXVI, 782; & Mémoires,

Vol. XXXI, 92 & 94. Il répond, à ce que cette époque ne quadre point avec l'assertion de Xanthus, que les Anciens n'étoient point exacts en chronologie. Mém. Vol. XXVII, 276 & 277. Zoroastre a été pris pour Boutta. Mém. Vol. XXVI, 780; & Mém. Volume XXXI, 92, 93, 94 & 187.

Voyez BOUTTA.

ZOROASTRE. (nouveau) Etat de la religion des Perses du temps de Darius. - Les Mèdes s'en occupoient peu. — Caractère de Zoroastre. Mém. Vol. XXVII, 277 & Juiv. Le magissne abattu par l'assassimat des Mages. Ibid. 281 6 312 bis. Darius les rétablit & attache à cet ordre les Rois & leurs enfans, 284. II établit un Archimage, qui mérita le nom de second Zerdusht, 284 # 337. Auteurs Orientaux qui parlent de cet établissement, 284. L'opinion des Chrétiens d'Orient le favorise. — Les Arabes & les Persans le font disciple d'Ézéchiel, &c. 285, 290 & 337. Prideaux le fait disciple de Daniel. Mém. Volume XXVI, 780. Tous les Anciens le font maître de Pythagore, & lui donnent le nom de Zabratos, Mém. Vol. XXVII, 285 bis; & par-là le distinguent de l'ancien Zoroastre. — Il faisoit profession de magisine à Babylone. Ibid. 286. Il étoit contemporain de Cambyse, 287. Il a dû être Archimage sous son règne, 288 & 295. Il a dû vivre fous Darius, 289. La chronique d'Alexandrie le fait contemporain de Smerdis, 294; mais ce n'est pas celui dont les Orientaux vantent les merveilles, 289. Il enseignoit à Babylone, 290, 294 & 301. Les Arabes & les Persans le font Juif. - M. l'abbé FOUCHER adopte ce sentiment, 290 & 291. Il se fonde sur le Zendawsta, qui contient une conformité mrquée avec les loix de Moyle, 291 & 296. Voyez ZEND-AVESTA. Abrégé de la vie, 291. Son nom Juif inconnu. Il abandonne le culte de sa nation. - S'infinue à la cour de Cyrus, 292 & 337. Se fait naturaliser & incorporer dans l'ordre des Mages, 293. Contribue à l'édit rendu en faveur des Juifs. — Ramasse les ouvrages de l'ancien Zoroaftre. — Compose des livres sous le nom d'Abraham, qu'il appelle Ibrahim Zerdusht, 295. Autorise les incestes, pour plaire aux Rois, 296. Ses écrits. Huet & plusieurs Savans les regardent comme supposés, 298. Brucker & d'autres pensent qu'ils ont été anéantis; que le Zendavesta d'aujourd'hui est supposé, 231 & 299. Voyez ZENDAVESTA. Vers la naissance du Christianisme, on suppose beaucoup d'ouvrages lui appartenir, ainsi qu'à d'autres, 300 & 307. M. l'abbé FOUCHER réduit la thèle à deux questions: 1.º Zoroastre ou quelqu'un des Zoroastres at-il laissé des écrits! 2.º ces écrits fublistent-ils! 300 & 317. M. l'abbé FOUCHER soutient que si le premier Zoroastre a laissé quelques

quelques écrits, on a pu les conserver, mais que le second a dû configner ses institutions par des écrits. Mém. Volume XXVII, 301 & 302. Il soutient que les anciens auteurs le témoignent; que sa doctrine s'étant perdue en Grèce, les Philosophes éclectiques, Platon à leur tête, penfoient à aller la rechercher. — Chaque secte s'en autorisoit. - Les Gnostiques prétendirent avoir ces livres authentiques. - Eusèbe en cite un passage. Ibid. 303 & 310. Le plus répandu étoit ses oracles. Voyez ORACLES Chaldaïques. Celui d'Hermippus est postérieur, 304; mais il est garant qu'on croyon alors l'existence des livres de Zoroastre, 306 & 317. Le Magicon d'Aristote seroit précieux, 3 06 & 307. Ces ouvrages donnent aux nouveaux Platoniciens une grande opinion de Zoroastre, 307. M. l'abbé FOU-CHER conclut qu'avant J. C. & trois siècles après, on ne doutoit pas que Zoroastre n'eût laissé des sivres, 308; que ces livres étoient en Perse, & que les Perses les crovoient de Zoroastre. - Les Chrétiens d'Orient en attestoient l'existence. — Les Orthodoxes avolent intérêt de s'en instruire, pour asséantir les apocryphes, 300. S'il étoit difficile de les vérifier, les apoeryphes prou-- voient l'existence des vrais. -Celui dont parle Eusèbe, n'avoit point la forme d'un livre grec. — · Huet en convenoit, & l'attribuoit Tome XXXIII.

à un Juif imposteur. — M. l'abbé FOUCHER soutient que s'ils ont été supposés, c'est en Grèce, & il convient qu'ils ne sont point de l'ancien Zoroaltre, mais d'un Juif qui porta le nom de Zoroastre, 310, 311 & 337; & que ce Juif vivoit sous Darius, & étoit chef des Mages; qu'il trouva peu de contradictions; qu'il s'autorifa des traditions de l'ancien, 312 & 313; que ses livres n'étoient que des livres d'usage, 313. M. l'abbé FOUCHER fait voir que ces livres ne furent point introduits par un complot de Mages, 314 & Suiv. & qu'ils subsissent encore dans la Perse, 317. Voyez ZENDAVESTA. M. ANQUETIL établit que ses ouvrages ne sont connus que de nom, des Anciens & des Modernes. Mém. Vol. XXXI, 350. Qu'ils sont antérieurs de plusieurs fiècles à l'ère Chrétienne. Ibid. 368. Noms des vingt-un ouvrages que les Parses auribuent à Zoroaltre, selon le Ravaet de la bibliothèque du Roi, 395. Le respect qu'on porte à ses ouvrages, conserve la langue zend, 398. Ils sont traduits en pehlvi, 409. Son système sur la nature de Dieu & la formation de l'Univets. Mem. Vol. XXVII, 337 & fuiv. Son but étoit de concilier la religion des Hébreux avec celle des Perses, 339, 342 & 352. Il reconnoît un Dieu souverain, 339 & 340. Définition qu'il en donne. Mêm. Vol. XXXI, 223. Qqqq

Il recontoît la divinité du soleil & des astres, &c. Mém. Volume XXVII, 339, 352 & Juivantes. Il pose pour fondement du magisme, la croyance du Dieu de ses pères. Ibidem, 340, 343 & 352. Disposition où il trouve les Perses à cet égard, 340 6 341. Textes qui établissent cette vérité, 341 & 342. Les oracles Chaldaïques, 343. Voy. ORACLES. Eusèbe & Théodore de Mopsueste, 344 & 345. Théodore ajoute qu'il fit connoître aux Perses qu'Oromaze & Arimane dépendoient d'un principe supérieur. — Il donne à Dieu le nom de Fortune. — Ce qu'il entendoit par ce mot. — Correction de M. l'abbé FENEL, 345 & 346. Il fait Azarouam père de tout & être nécessaire. Voyez AZAROUAM. Texte d'Eusèbe, où Zoroastre donne à Dieu une tête d'épervier, 347 & 348 bis. Pourquoi il choisit cet emblème de Dieu, 350. Il vouloit que sa religion fut populaire; que Dieu fût senfible à nos besoins. — Les premiers Chrétiens le mettent fort au-dessus des Philosophes, 3 51. Divinités inférieures. Il ne détruisoit pas les dogmes reçus par la nation, 352 & Juiv. Le magisme passa plus que jamais pour la religion du soleil. & du seu, & les Perses adorèrent constamment les astres, depuis Darius jusqu'à leur destruction par les Sarasins, 354. Il admit la, pluralité des Dieux, en en établissant

un supérieur. — Il introduit le dogme des Anges, ministres entre l'homme & la Divinité, 355. Sa magie; ce que c'étoit, 3 56. Voyez MAGIE. M. l'abbé FOUCHER assure qu'il en connut au moins la theurgie; que son polythéisme est indubitable; que ses Dieux inférieurs sont les anges, le seu, les planètes, &c. 363. Il reconnoissoit l'immortalité de l'ame & la réfurrection des corps. — Son fystème philosophique. — Sommaire qu'en donne Porphyre, 364. On y reconnoît la theurgie. - Il penie que tout ce qu'il y a de substantiel dans le monde. est nécessaire & éternel, 366. Passage du néant à l'être incompréhensible, 366. Hyde & Prideaux pensent qu'il apprit aux Perses que le monde étoit sorui du néant, 367. M. l'abbé Fou-CHER fait voir que tous les Philosophesavoient reçu l'axiome ex nihilo nihil fit. — Conséquence de cet axiome, 368 & 369. Les Chrétiens annoncent les premiers le dogme de la création. — Plotin, Porphyre, &c. prétendent le montrer dans Platon, pour l'enlever aux Chrétiens. — Zoroastre faisoit produire à Dieu le monde en fix temps. — Le Sadder l'explique ainsi. - Exposition de la doctrine des Philosophes sur les premiers principes, 370 & Suiv. Voyez PRINCIPE. Bruker veut que Zoroastre ait suivi l'hypothèse des Cabalistes. — M. l'abbé FOUCHER prouve qu'il a suivi

celle opposée; qu'il a cru la matière coéternelle à Dieu. Mént. Volume XXVII, 373, 374, 377 & 378. Afin de trouver dans la matière l'origine du mal. Ibidem, 375 bis. Il est regardé comme le précurseur de Manès. - Il croit la dualité de principe, 376 & 378. Bruker prétend que ses sectateurs adoroient le seu & les autres élémens. — M. l'abbé FOUCHER soutient qu'ils adoroient le feu seulement, & les autres élémens en ce qu'ils contenoient du feu, 378. Exposition de son système, 379, 380, 381 & suiv. Dieu tire la matière du cahos & l'arrange. — Il tire de son propre être une portion de Iumière qui pénètre la substance brute. — Elle est le plus grand des Dieux après le Dieu souverain. - C'est Oromaze première production d'Azarouam, 379. C'est le Demiurge des Gnostiques & des nouveaux Platoniciens, la seconde Intelligence des oracles Chaldaïques, l'ame du monde de Pythagore. — Les émanations de cette ame sont des ames particulières, considérées fuivant la place qu'elles occupent dans l'Univers. — Oromaze habite les plus hautes régions du ciel. — Il gouverne le monde inférieur par le soleil. — Pénètre les élémens d'un feu invisible. — Le feu terrestre émane spécialement de la planète de Mars, 380 & 381. Les corps organilés tirent leur ame de la grande ame. -

Nos ames sont d'origine céleste, 381. Il ne croyoit pas la matière essentiellement mauvaise. Mém. Vol. XXXI, 450. Il adınet trois substances éternelles, Dieu, le principe du bien, & le principe du mal. — Voyez ARIMANE OROMAZE. Il attribue à Dieu la formation de l'Univers, & spécialement celle de l'ame de I'homme. — Il n'admet point alors le principe du mal, mais il survient pour prendre l'empire du monde, d'où le combat perpétuel des ténèbres & de la lumière. — Il dit que l'Univers subsistera jusqu'à ce qu'Arimane soit expulsé; qu'alors les hommes ressusciteront purs comme à leur formation. Ibid. 451. Il admettoit deux esprits dans chaque corps. 461. Manière dont il explique l'état primitif de l'Univers. — II introduit un fecond principe actif, pour expliquer l'origine du mal. Mém. Vol. XXVII, 381. II émblit un Dieu souverain & des Dieux engendrés pour nous servir de degrés. — Culte spirituel au Dieu invisible. — Culte extérieur aux Dieux visibles. — Oromaze tient le premier rang parmi ceux-ci, le Soleil le second rang, la Lune & Mars le troissème rang. — Le feu est la seule portion de la substance divine sur la terre. — Minuties que prescrit Zoroastre pour les feux domestiques. Ibid. 382 & 383. M. l'abbé Fou-CHER fait sur ce système quatre observations; 1.º que la lumière Qqqqij

& le seu expriment la pureté de l'essence divine, d'où l'on conclut que la lumière & le feu étoient Dieu. - Argument qui entraîne toute la terre. - Zoroastre en fait un seu intellectuel qui ne peut être aperçu que des esprits. -Il admet que certains feux sont plus Dieu que d'autres. - Témoignage du Sadder & de Clément d'Alexandrie. Mémoires, Vol. XXVII, 384. Passage de Porphyre expliqué sur le corps & l'ame des Dieux. Ibidem, 386. 2.º Que Zoroastre semble penser que Dieu étoit spirituel proprement dit, 387. 3.º Que le préjugé du genre humain sur les ames qui animent les corps, a donné lieu à l'ame du monde, 388 & 389. Les formes substantielles & les natures plattiques sont les fruits de la gêne de nos Philosophes. — Les anciens Phi-Iosophes donnoient sans scrupule une ame universelle émanée de Dieu, 389 & 390. D'aù vinrent les Gnomes, les Nymphes, &c. — Zoroaftre au contraire expliquoit tout par le feu. — Les Anciens croyoient Dieu prélent par-tout, & lui attribuoient l'action immédiate des évènemens. Erreur qui découla de ce principe, 390 & 391.4.° Que Zoroultre croit l'ame des hommes une émanation. - Platon & Pythagore en tirent l'immatérialité & l'immortalité, 391. Ils fondent seur monde sur la noblesse de cette origine. — Inconvéniens de ce

système. - Si l'ame est d'origine divine, elle mérite nos adorations, 302. Zoroastre ni les Perses ne donnèrent point dans cet excès, 393. Doctrine des sectateurs de Zoroastre.-Barbarie où tomberent les Perles. Mém. Vol. XXIX, 87. Zoroaltre établit une tyrannie sur les esprits. — Les Pythagoriciens en tirèrent leur ains ioa, mais is examinèrent la philosophie de leur maître; au lieu que les Perses n'avoient pour soute science que zend-aver & na-zend-aver. Ibid. 88. Les Arabes avoient mauvaile opinion des Penles, & n'en disent presque rien. Les Grecs sont les seuls auteurs qui parlent du second Zoroastre, 89. M. Hyde les traite d'ignorans, 90. M. l'abbé FOUCHER les défend, & divise la doctrine du second Zoroastre en deux articles; la croyance d'un Dieu invitible, & la croyance des Dieux visibles, 91, Doctrine des sectateurs de Zoroastre sur le Principe invisible de toues choses. - M. l'abbé FOUCHER fait voir que le Zeus d'Hérodote étoit le Dieu invilible des Perses, 92. Voyez ZEUS. Il dit que sa Vénus Uranie étoit Mithra, 93, 95 & 96. Voyez MITHRA & VÉNUS *Uranie*. Le témoignage de Strabon confirme celui d'Hérodote, 97. M. l'abbé FOUCHER conclut de ces témoignages, que les Perses adoroient un Dieu supérieur au Soleil. — Xénophon & Plutarque l'attestent; mais Xénaphon se méprend, & conford

le culte des héros avec celui des Anges. - Il met Vesta qudessus de Zeus. Mémoires, Volume XXIX, 100 & Juivantes. Voyez VESTA & ZEUS. M. l'abbé FOUCHER examine 1.° si les Perses conservèrent la doctrine du second Zoroastre sur le Principe invisible; 2.° si les Anciens parlent de ce Principe ou d'Oromaze; 3.° si Oromaze étoit sudessus de Mithra. — Il répond au premier, que tous les initiés aux mystères connurent le Principe invisible; que le peuple ne connut qu'Oromaze; que parmi les Mages qui ne connurent qu'Oromaze, il se forma des Dualistes, qui reconnoissoient Oromaze pour Dieu suprême. Ibid. 108 Urog. Il répond au second, que les historiens n'ont connu que la religion populaire, & par conséquent Oromaze; que les philosophes ont connu quelque chose de plus grand; que les philologues démêlèrent les deux Principes, fans reconnoître l'Etre suprême, 109, 110 & 111. Il répond au troisrème, qu'Oromaze étoit audessus de Mithra, 111. Voyez MITHRA. Doctrine des sectateurs de Zoroastre sur les Dieux inférieurs, 1 20 & suivantes. Voyez FEU, MITHRA & VESTA. Doctrine des sectateurs de Zoroastre sous les Sassanides. — Le Magisme prend une nouvelle vie Sous ces Princes, 142 & 143. M. l'abbé FOUCHER fait voir qu'ils adorent le Soleil & le feu;

que les écrivains des I y, v. & VI. siècles sont unanimes, 143, 144 6 148. M. Hyde les accuse d'ignorance & de mauvaise foi. — M. l'abbé Fouchen fait voir qu'ils devoient être trèsinstruits, 144 & 145; que le Christianisme, répandu dans la Perse, sacilite la connoissance du Magiline. — Il dut être connu à Constantinople, 145, 146 & 147. Théodoret pouvoit en être instruit, 148. Les actes des Martyrs en font foi, 149. U 154. Ces Martyrs avoient renoncé au Magisme, & devoient le connoître. Hyde répond que ces Chrétiens étoient obstinés; que ce culte n'étoit que civil, 155 & 156. Beausobre se joint avec Hyde.—Ses principes, 156 & 157. M. l'abbé FOUCHER fait voir qu'on demandoit aux Martyrs, qu'ils rendissent au Soleil le culte qu'ils donnoient à Jésus-Christ, 157 & suivantes. Preuves de l'adoration du Soleil, 160 & suiv. Difficulté sur ces actes, où on ne voit que des Dieux inférieurs, 162. C'est que les. Perses & les Chrétiens convenoient d'un Dieu suprême. — Etat de la question, 163 & suiv. Pourquoi le Christianisme ne produisit-il pas sur la philosophie en Perle, ce qu'il avoit produit dans l'empire Romain ! 166. Système de Zoroastre sur l'origine du mal, 167 & suivantes. Voyez MAL. Abrégé de son système de Cosmogonie, 189 & Suiv. Qqqq iji

Z U M B O, (Gaëtano – Julio)
Sicilien, possédoit un genre de
peinture analogue à l'encaustique.
— Il avoit plus de goût pour modéler que pour peindre. — Il est
connu par ses figures en rondebosse. — Ses sujets propres à jeter
dans la tristesse & l'horreur. — Sa

manière. — Il meurt à Paris. — Morceaux de lui dans le cabinet du Grand - Duc & chez M. Boivin. — Il étoit peu communicatif. Mém. Vol. XXVIII, 193 & fuiv.

Zur-Lauben, (M. le baron de) Affocié-Libre en 1749. Hife. Vol. XXIII, 9. Correspondant-Honoraire. Ibidem, 14. Examen critique sur Marie d'Arragon, 220. Ses recherches sur une cles antique. 301 & suiv.

Fin de la Table des Matières.

· . **\***.• ٠

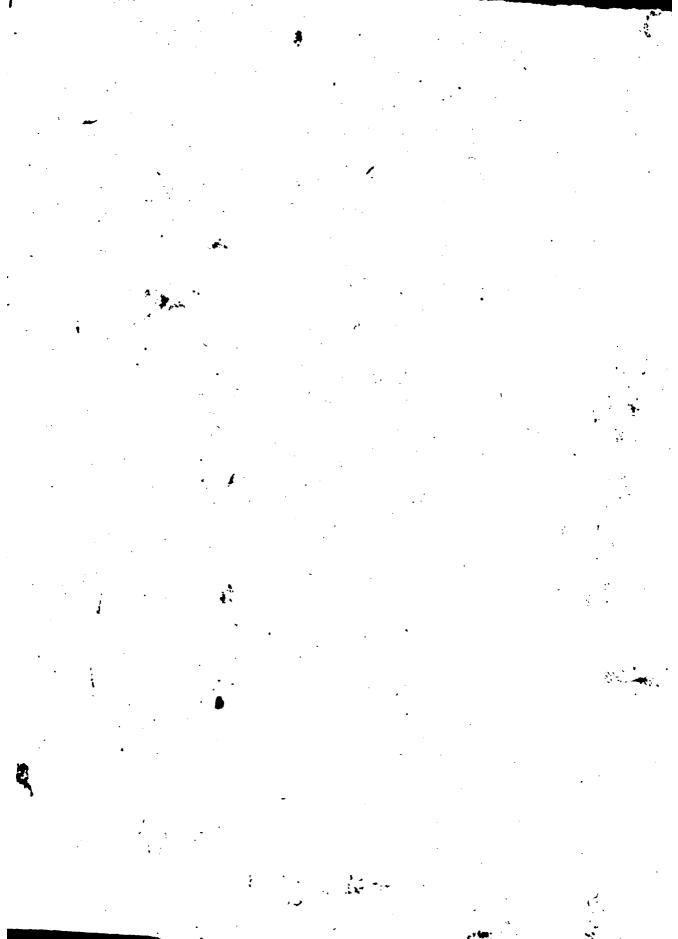





